

## SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES.

----

IMPRIMERIE MAULDE ET RENOU, Rue Bailleul, 9.

# SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILEES.

### GALERIE DES AUTEURS

APOCRYPHES, SUPPOSÉS, DÉGUISÉS, PLAGIAIRES, ET DES ÉDITEURS INFIDÈLES

DE LA

## LITTÉRATURE FRANÇAISE

PENDANT LES QUATRE DERNIERS SIÈCLES :

Ensemble les industriels littéraires et les lettrés qui se sont anoldis à notre époque.

PAR M. J.-M. QUÉRARD.

TOME TROISIÈME.



PARIS, L'ÉDITEUR, RUE DE SEINE, 62.

•

## SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES.

. L

LOUÉ (Philibert), pseudonyme [Almire GANDONNIÈRE, de Loué], aut. d'articles imprimés sous ce pseudonyme dans la « Chronique, revue meusuelle», dont il était le principal rédacteur (1842).

LOUIS, pseudon. [Denis-François DONNANT, traducleur, secrétaire de la Société académique des sciences de Paris, membre de plusieurs autres sociétés savantes].

I. Considérations sur les rapports qui lient les hommes en société, ou des Éléments de l'organisation sociale; trad. de l'augl. de John Brown, sur la 3º édit., avec un Discours préliminaire et des notes. Paris, Obré, 1800, in-8. [6/287]

II. Théorie élémentaire de Statistique; trad. de l'angl. de Wiltiams Playfair. Paris, Valade, 1802, 1805, in-8, 1 fr. 50 c. [4288]

III. Abrégé de l'Histoire des Empereurs romains, grecs et allomands, depuis Jules-César jusqu'à François II, empereur actuel. Ouvrage classique qui peut faire suite aux « Révolutions romaines » de Vertot. Paris, Pillot, 1803, iu-12 de 400 pag., 2 fr. 50 c.

[4289]

Bélmprimé sous ce titre :

Abrégé de l'Histoire des Empereurs qui ont réguéen Europe depaits Jutie-Céar jusqu'à Napatéen. Seconde édition, comprenant l'histoire des Empereurs romains, grees et allemands, et augmentée des Empereurs turcs ot russes : ouvrage classique qui peut faire suite aux « Révolutions romaines », de Vertol. Paris, Pilloi ; joune, 1894, in -12; 2 fr. 50 c.

ш

- Cet « Abrégé » est un manuel historique, indispensable à tous les jeunes gens qui étudient les belles-lettres. L'auteur donne des extraits fort intéressants des vies des Empereurs et des grands personnages qui ont joué un rôle dans le monde.
- IV. Contemplatif (le), ou Pensées libres sur la morale, la politique et la philosophie. Paris, Batillot, 1803, in-12 de 190 pag., 1 fr. 50 c. [4290]
- V. Contes de famille, ou les Soirées de ma grand' mère; trad. de l'angl. de miss Gunning. Paris, Ancelle, an x1 (1803), 2 vol. in-18, fig., 1 fr. 80 c. [4291]
  VI. Contes de la chaumière, ou Histoires morales et amusantes,
- 'à l'usage de la jeunesse; trad. de l'angl. de mistr. Mary Pilkington. Paris, 1803, 2 vol. iu-18, 2 fr. [4292]
- VII. Contes du châtean, ou la Famille émigrée; trad. de l'anglais de mistr. Mary Pilkington. Paris, 1803, 2 vol. in-18, 2 fr. [4293]
- VIII. Eléments de Cosmographie, ou Introduction à la Géographie universelle, exposés dans une suite de lettres adressées à une quoir élève; trad. de l'angl. de R. Turner, sur la 9º édit. Paris, Genest jeune, 1803, in-12, orné de sept cartes, d'une nouvelle montre géographique, et de quatre tableaux, 3 fr.; — ou Paris, madame Aumout, veuve Nyon, 1822, in-12, 3 fr.
- ces Elements contlement lo description de la figure, des mouvements et des dimensions de la terre; les causes des différentes saions de l'amnée suivant le elimat; les grandes divisions du globe en terre, can, etc.; la situation, demode des républiques, orpaumes, etc.; un aperçu de gouvernement, des costumes, de la religion des différents peuples, et une courte notice sur les souveriais régmants. La population de la France par de partement; leur distance de Paris; leur commerce, etc., etc.; et. la table circonologique des évienements, découvertes les plus remarquables.
- 1X. Éléments de Géographie, de R. Turner; trad. de l'angl., sur la neuvième édition. Paris, Genest, 1803, in-12. [4295]
- X. Manuel des classes, ou Introduction aux sciences et aux arts, de R. Turner; trad. de l'augl., sur la 8° édit. Paris, Duponcel, 1803, in-12, 1 fr. 50 c. [4296]
- XI. Vallée (la) heureuse, ou le Prince mécontent de son sort, histoire philosophique, trad. de l'angl. de Johnson. Paris, Marchand, an XI (1803), in-12, fig., 1 fr. 80 c. [4297]

XII. Enfant (l') converti et la Chaumière galloise, ou les Enfants reconnus; trad. de l'augl. d'Elis. Sommerville. Paris, Pigoreau, an XII (1804), 2 vol. in-12, 3 fr. [4298]

XIII. Veillées (les) de la pension, ouvrage dédié à la jeunesse des deux sexes, et trad. de l'angl. Paris, 1804, 2 vol. in-18, 2 fr. [4299]

XIV. Introduction à la science de la Statistique, suivied un Coup d'œil sur l'étude entière de la politique, su ra sa marche et ses divisions; trad, de l'allem, de Schlatzer, professeur de l'Université de Gottingue, avec un Discours préliminaire, des additions et des remarques, Dédié à S. A. S. Mgr l'archi-chancelier de l'Empire. (De l'impr. impériale, à Paris), Paris, Gallaud, au XIII (1803), iu-8, 3 fr., et sur pap. vél., 5 fr. (1804), de l'allem de l'archi-chancelier de l'Empire. (De l'impr. impériale, à Paris), Paris, Gallaud, au XIII (1803), iu-8, 3 fr., et sur pap. vél., 5 fr.

Quelques uns des ouvrages que nous venons de citer portent néanmoins le véritable nom de l'auteur.

LOUIS, nom sous lequel plusieurs auteurs dramatiques ont caché leur participation à des pièces de théâtre, et parmi lesquels nous citerons MM. le baron de Bilderbeek, L. Cousilhac, Domergue, H. Duffaud, Tavernier et Viardot. Pour la distinction de leurs parts respectives, voy. ces divers noms dans la « France littéraire».

LOUIS, auteur déguisé.

Apparitions lyriques. 1er cahier. Paris, Ladvocat; Delaunay; Mongie; Béchet, 1824, in-8 de 40 pag. [4301]

LOUIS (Charles-Auguste), roi de Bavière, semi apocryphe.

Poésies de —, traduites par W. Duckett, Paris, Dureuil, 1829-30, 2 vol. in-18, 9 fr. [4302]

Nous tenons d'une personne que nous devons croire, de M. W. Duckett lui-même, que sur les pièces qui composent ces deux volumes, trois ou quatre sont véritablement du roi de Bavière; mais que le reste a été fabriqué par les rédacteurs du premier «Figaro».

N. B. Un quatrième volume des Poésies authentiques du rol de Bavière a paru en 1842.

LOUIS \*\*\*, docteur médecin de la faculté de médecine de Perpignau, pseudon. [Adrien de La CROIX].

Lettre raisonnée de —, écrite à un fameux médecin de Montpellier. Mai 4743, in-4. [h303] LOUIS \*\*\*\*\*\*, auteur déguisé [Louis VIARDOT].

Laure d'Arezzo, anecdote du seizième siècle. Paris, Mongie aîné, 1824, in-12, 2 fr. 50 c. [4304]

LOUIS XIII (le roi très chrétien) apocr. [Denis RIVAULT, sieur de Flurance, précepteur de Louis XIII].

Préceptes d'Agapetus à Justinian, mis en français par —, en ses leçons ordinaires. Paris, Pierre Le Court, 1612, in-8 de 23 pag. [4305]

 Cette traduction, faite sur une version latine, est moins de Louis XIII que de Rivault ». Nicéron, tom. XXXVII, pag. 521.

LOUIS XIV, roi de France. Ouvrages qui lui sont faussement attribués :

I. Relation de ce qui s'est passé au siège de Namur. Paris, Thiéry, 1692, in-fol., avec trois cartes gravées par ordre du roi. [4306]

Réimprimée à la suite des « Mémoires sur la vie de Jean Racine ». 1747. Louis Raeine a Inséré ee morceau à la suite des Mémoires sur la vie de

son père, par déférence pour l'opinion de quelques personnes, qui prétendirent que le public, trompé par un style qu'il n'attendait pas d'une plume poétique, n'en soupçonna pas l'auteur, et parut même goûter davantage l'histoire du même évênement, faite dans un style très différent, par de Vizé.

Le général Grimoard, qui a inséré cette Relation dans les « Œuvres de Louis XIV », ne croît pas que Racine y ait coopéré; mais il pense que Pellisson en a revu le stylc.

Dans le Catalogue de Bellanger, rédigé avec un soin particulier, cette

Relation est attribuée au fameux de Vizz. A. A. B.-R.

II. Discours de Louis XIV au Dauphin (rédigé par Pellisson), [430]

Imprimé dans un « Recueil d'opuscules littéraires » tirés d'un cabinet d'Oricans, et publiés par un anonyme (l'abbé d'OLIVEY). Amsterdam, Harrevelt, 4767, in-12,

III. Lettre de Louis XIV à Louis XV (par Claude-Guillaume-Robert d'Espevils). 1733, in-4. [4308]

Cet écrit, où l'on donne une juste idée des Jésultes, avait été faussement attribué aux appelants ; il a été condamné par arrêt du parlement de Paris.

Il existe une volunineuse collection des « Œuvres de Louis XIV », publiées par le général Grimoard et Grouvelle, Paris, 1806, 6 gros vol. in-8. Nous pensons que plus d'un écrit qu'elle renferune pourraient être contestés à Louis XIV. Si ce grand roi n'avait pas toujours le temps de gagner des batailles par lui-même, ets repossit sur ses généranx pour fuil moissonner de la gloire, comment ses nombreuses occupations de galanteries lui eussent-clies laissé le loisir d'écrire : les ministres célèbres, alinsi que les grands écrivains qui l'entouraient, ont dû faire pour sa réputation illutraire ee que les généraux ont fait pour illustrer ses armes.

LOUIS XVI, roi de France, apocr. [Fr. Babié de Bercenay et Solpice Imbert, comte de la Platière].

I. Correspondance politique et confidentielle inédite de Louis XVI avec se feres et plusieurs personnages célèbres pendant les dernières années de son règne, et jusqu'à sa mort; composée par F. Babié de Bercenay et Sulpice Imbert, conne de La Platière, avec des notes, par M<sup>the</sup> Hiélène-Maria Williams. Paris, Debray, 1803, 2 vol. in-8, 7 fr. 50 c. [3309]

II. Louis XVI peiut par lui-même, ou Correspondance et autres écrits de ce monarque, précédés d'une Notice sur la vie de ce prince, avec des Notes historiques sur sa Correspondance et ses autres écrits (par J.-B. Pujou(x). Paris, Gide fils, 1817, in-8, 7 ft. 7 ft. 10 ft

Voici ce que A. A. Barbier, sous le 11º 5035 de son « Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes », 2º édit., nous apprend sur cette Correspondance:

En 1809, foreque je faíssis imprimer le troisième volume de ce dictionmaire, M. Bablé n'à avoué qu'il avait composé le plus grand nombre de 
ces lettres en société avec N. de La Platière; dans ces derniers temps, il 
a répété le même avou à N. Becton, qui l'à consigné dans le - Journal 
général de la libraire , et à N. Echart, nateur des « Mémòres bistorique la « Lettre a M. Table ... sur l'éditation du bupqhin « était supposée. La 
faisses Currespondance de Louis XVI a reuve que prace faibles éléme. 
La fasses Currespondance de Louis XVI a reuve que leure faibles élément 
des députs en 1817. Un homme de lettres très cultiné, N. Alexandre Sument, dans son « Graison funcière de Louis XVI » ( condonce, 1817; in 8, 
pag. 39, 17 a aussi alléguée en faveur de cet infortuné monarque. Les preuved de supposité un l'es sont pas noisso convienantes l'oument de supposité un l'es sont pas noisso convienantes l'ou
me de supposité un l'es sont pas noisso convienantes le vou-

La publication, en 1817, de Louis XII peint per lui-même, détermina M. Beuchot à donner à la « Bibliographie de la France » des éclaircissements sur un point d'histoire littéraire d'un haut intérêt pour nous. Ils furent révoqués en doute, et il en résulta une discussion qui fit gagner à M. Beuchot le splus crédules. Voic les trois articles qui furent publiés à

<sup>(1)</sup> On les trouve réunies dans l'opuscule de M. Eckart, initiudé: « Une Lettre sur l'éducation du Dauphin, attribuée à Louis XVI, est-elle authentique? Et Observations sur les recueils de Lettres publiées en 1803 et en 1817, sous le noum de ce prince ». Paris, Nicolle, 1819, in-8 de 56 pag. Le faux-ditre porte: « Lettres aitribuées à Louis XVI».

cette occasion, et dans l'ordre où ils ont paru dans la « Bibliographie de la France »:

un de francetion de l'accident de l'accide

« borateur partagea avec moi ».

Comment ce manuscrit est-il ensuite tombé entre les mains de mademoiselle Williams, qui a donné la première ces lettres comme authentiques? C'est ce que j'ignore.

Au surplus, le nom de M. B..., comme auteur de la « Correspondance

Au surpius, le nom de M. B.,.. comme auteur de la « Correspondance de Louis XVI n'était pas Inconnu à M. Barbier. (Voy. le « Dictionnaire des ouvrages anonymes », etc., n° 9552).

(13 Juin 1818).

A MM. les rédacteurs de la « Bibliographie de la France ». Messieurs, permettez-moi quelques observations sur l'article relatif à la « Correspondance de Louis XVI,» inséré dans le « Journal de la librairie» du 13 de ce mois.

Je ne conteste point quo M. B..., rous ait dil avoir composi une « Correspondance de Louis XII», conjointement ave M. Sulpice de La Platière. Celui-ci est mort, comme vous l'observer fort bien, et il i rest pas possible de l'appeder en témolgane; mais cent qui l'oct comus pourront bien attester qu'il était hors d'état de composer une seule des lettres de la collection de mademoiséelle Williams. Reste en systérien X. M. E... Ne serait-il pas possible qu'il ait avancé un fait inexact Quand on sait que cet M. (182...... Berrand Barter, de Vieuze), membre de la Convention et du trop fameur comité de saien public, qui a vendu la Correspondance de Louis XVII matemosible. Disport qu'il controllère, a le la d'en la vieu de la Correspondance (Louis XVII matemosible). Esperiment de consultate, a la la d'en nier l'authenticité, préféres y faire ajouer des notes où respirent le fait et la marvaise foi, jour en diminiere l'éffet sur le public; cofin, quand on

réfléchit qu'un ministre du roi a cité ce recucil à la chambre des députés en 1817, au sujet des administrations provinciales, on est convaineu qu'il faut des renseignements pluscertains pour révoquer en doute l'authenticité de ces lettres, où respire d'ailleurs un si grand caractère de vérité.

Veuillez, Messieurs, agréer, etc. Ging.

Note du Rédacteur. C'est avec plaisir que j'ai inséré cette lettre qui contredit, sans détruire, ce que j'ai avancé pag, 551-552. Mais en la publiant, je cross devoir mettre à la suite quelques observations.

Je remarquerai d'abord que la signature de cette lettre est celle du libraire qui a publié « Louis XVI peint par lui-même », ctc., volume pour lequel on a, ainsi que je l'ai dit, mis à contribution la « Correspondance de Louis XVI » publice par mademoiselle Williams; et c'est cette « Correspondance » seule, et ce qui en a été extrait, que j'attaque. Or, peu de jours avant la mise en vente de « Louis XVI peint par lui-même », ayant eu occasion de voir M. Gide, et ayant appris de ini que l'on avait, pour ce volume, puisé daus la « Correspondance » publiée par mademoiselle Williams, je lui racontai ce que je savais; et ce fut d'après cet entretien que M. Gide fit ôter du frontispice de son livre les initiales des noms de l'homme de lettres qui y avait donné des soins. Comment sc faitil qu'après avoir ern ce que je lul disais chez moi , confidentiellement , sans témoins, consequemment sans avoir à redouter aucune discussion , M. Gide révoque en doute ces mêmes faits quand je les fais imprimer dans un journal, au risque d'être convaince d'imposture?

Je passe à l'examen de sa lettre.

1º Tous les gens qui ont connu M. Sulpice de La Platière peuvent attester qu'il était hors d'état de composer une seule de ces lettres. Dans ce cas tout l'honneur en reviendrait à son collaborateur. Mais sans faire la part de personne, sans rien prononcer sur le mérite de M. Sulpice de La Platière, je rappellerai qu'un homme dont la médiocrité est incontestée, le marquis de Caraccioli fabriqua des « Lettres de Ganganelli » (Clément XIV), publiées en 1775, et qui eurent une vogue extraordinaire. Tout le monde en fut longtemps la dupe.

2º Reste le mystérieux M. B ... Il est vrai que M. B ..., étant vivant, je n'ai pas vouln imprimer à son insu, son nom dans ma note. Mais pour ne rien laisser à désirer aux curieux, j'ai dit que M. B.., était nommé en toutes lettres dans le « Dictionnaire des quyrages anonymes et pseudonymes », par M. Barbier, au nº 9352; j'ai mis en cela de la discrétion , mals point

5º On sait que c'est M. Bar..., membre de la Convention et du trop fameux comité desalut public, qui a vendu la « Correspondance de Louis XVI » à mademoiselle Williams ». C'est m'apprendre ce que j'ai dit ne pas savoir, comment ces lettres étaient tombées entre les mains de mademoiselle Williams. Mais comment étaient-elles parvenues dans celles de M. Bar...,? J'avais donné l'historique jusqu'à M. L .....; il y a toujours lacune entro M. L. ..... ct M. Bar...; mais de cc qu'elles ont passé par les mains de ce dernier, je ne vois pas comment on pourrait en conclure qu'elles sont de Louis XVI.

4s A l'époque oi clte (la - Correspondance » publiée par mademoissel de Milliams) paru pour la praisire fois, le gouverneune consultare au leur de aiter l'authenticité, préfère y faire ajouce du sours pour ca dininuer l'éffet que le public. Le gouverneunent consultare, que les gouverneunent inspirat i aun fair regretter, s'est contenté de laisese faire, et personne n'a fait at tant fair regretter, s'est contenté de laises faire, et personne n'a fait at tention au livre qui de la imprime à la fois dans les formats l'a-l'et in-d, première ni b la seconde restauration, et que la discussion même que l'ai clèvée ne fra puet-dère pas reduccher du avontage.

30 In ministre du roi a cité ce resueli à la thambre des députés en 1817, an a "spiet des administrations procincients. In en Simaginit pos que ces liers fussent apocryphes; il ne s'est pas rendu garant de leur authenticité, il es a citées comme d'au teur de - Louis XVI pénit par lui-même - les a employées, de home foi jumis la home foi en exclut pas l'erreur; et l'autorité d'un grand nome pouvant consacrer cette erreur, J'al d'autant mieux fait de la signaler; je devais dire la vérité que je s'avaité qui.

60-11 faut des renarigaments plus certains pour récoquer en dout l'authentietité de ce alterne, oi recipir d'alleures un si grand caracière de sérité. Ce caractère de sérité ne paraît pas évident, il s'en faut; et je ne suis pas le sui de cet aix. Lorsqu'à Poccasion du volume publié che M. (folle, la Gazette de France - do 31 mai 1817 cita quelques phrases de lettres qui avaient été prise dais les recuell de nademésielle Williams, M. Feydel cervit an rédacteur du - Journal de Paris - une lettre qui fit nilée au imprimére jag. 3-45-5 de l'oppossiel nitulé: l'accasité d'Attairé léttraire. M. Feydel conclut avec raison, de l'emploi de quelques expressions, que ces lettres un epuvent être de Louis XVI.

Les renseignements, au reste, que j'al donnés, sont certains, et cele as superflu dans la position avantageusc où je me trouve. Car les raisonnements (Indépendamment de la vérité de mon récit), me sufficient pour attaquer l'authenticité des lettres en question. Les raisonnements ne suffisent pas à mes adversaires pour l'établir; il fraut qu'ils produisent leurs preuves. Ils disent que ces lettres sont de Lonis XVI, je le nie. Ri Incumbli probatie qui dicti, son aut nevas.

Mais comme je désire ne plus revenir sur cette question, quelque grave et intéressante qu'elle soit, j'ajouterai encore quelques mots.

Si ces lettres (sulent vraies, on les aurait enes en minute ou en origina. Dans l'un ou frantre cas, il est bien facile de miéclairer, de me convaincre. Mais Louis XVI gardati-il, faisait-il des minutes de ses lettres? Quant aux originaux, lis ne pourreient, ce me senhie, avoir été remis que par les personnes à qui ces lettres édalent adressées. Mais comment tant cette de la comment de la co

gnements s'accordaient à dire qu'elles n'ont par reçu ces lettres, elles ne pourraient les avoir remises. Voilà pourrant ce qui est.

Qu'une seule personne à qui les lettres (publiées par mademoiselle Williams) sont adressées, dise : Le les ai repues; c'est ce que je ne crains pas plus que de voir représenter les originaux, qui sont indispensables pour convaiucre le public de leur authentleité. BECCHOT.

11 Juillet 1818.

Nouvelle note sur la « Correspondance (apocryphe) de Louis XVI », publiée par miss Williams.

Depuis ce que l'ai écrit en 1818, il a paru quelques écrits où l'on combat mon opinion, mais où l'on ne détruit pas mes raisonnements, et où l'on n'apporte aucune preuve de l'authenticité de ces lettres. On se contente de dire qu'on y croit et qu'il faut y croire.

Ces écrits n'ont donc rien changé à l'état de la question, si l'on peut faire une question de ce qui est hors de doute.

Trois choses, toutefois, m'ont frappé dans ces écrits.

1º Une grande attention à détourner l'attention du lecteur de ce qui est l'objet de la difficulté; une grande obscurité dans les explications qu'on croît donner. Pour mon compte, l'avoue n'u avoir rien compris.

2º Un singulier anachronisme qu'on ilt à la pag. 60 de la brochure pubilée cette année (1); on y lit textuellement : de baisai ce dépôt sacréavec le respect religieux qu'un militaire éprouvera à la vue de l'épée de Duguesdin qui accola François l'e en le faisant chevalier.

Quand on prend Duguesclin pour Bayard, on peut bien prendre l'œuvre de MM. Sulpice de La Piatière et B... pour l'œuvre de Louis XVI.

Cependant, de la première méprise, qui n'est probablement qu'un Inqua edant, ne détrive pas la seconde; je m'empresa de le déclare, a flour l'on ne croie pas que je vesille raisonner sur de risibles inductions, et produire d'autres arguments que eux qui sont clairs et forts. Dupeclin et Bayard n'ont jet rien à faire; et si j'ai indiqué le quiproque, c'est pour prouver qu'ai lu rés écrits que j'ai dits pas comprendrés.

3º Et c'est ce qui ne me permet pas de me taire, on a bien voulu parier de moi dans plusieurs de ces écrits, et l'on y dit du ton le plus affirmatif m'avoir envoyé Lotalement, par la poste et franches de port, des copies de pièces relatives à l'authenticité des lettres de Louis XVI.

Comme je n'ai falt aucune réponse à ces pièces qu'on dit m'avoir été envoyées, et qu'on ponrrait un jour arguer de mon silence que l'on m'a convaincu et converti, je dois expliquer ce silence; rien n'est plus facile. N'ayant rien reçu, je n'avais aucune réponse à faire:

On ne peut réfuter ce qu'on ne connaît pas,

<sup>(1)</sup> De l'autienquelté des « Lettres de Louis XVI », par J.-B.-G., Drappeau. Des « Notices » du chevalier de Foulaines sur le doc de Pentilière et sur lord Dormer, par R, de Carondeley. « Correspondance du roi martyr », dédit à P.-P. Guelon-Marc, défenseur et ôtage de Louis XVI; par J.-B. Bourcier (de Nantes). Paris, Migneret, 1361, par-8 de à pag.

Je déclare donc qu'aucun des paquets qu'on dit m'avoir été adressés au sujet des Lettres prétendues de Louis XVI, publiées par miss Williams, ne m'est разгели.

L'auteur des « Mémoires historiques sur Louis XVII «, dont le non se trouve sur la liste de crux 'qui l'on prétend avoir assis cavoyé des copies de pièces relatives à l'authentieité des lettres de Louis XVI, n'en a pasreup pins que moi. Cest M. Éckard qui le dit lui-même, pag. 46 d'une poucuic qu'il viens de publier (1), et dont je ne pais faire l'éloge puisqu'on y fait le mien.

Je sontiens toujours que les lettres publiées sous le nom de Louis XVI par miss Williams sont apocryphes; que ces lettres sont l'ouvrage de MM. Sulpice de La Platière et B...; et je le soutiendral jusqu'à ee que le contraire m'ait été démontré.

Comme je n'ai dans tout ceci d'antre passion que celle de la vérité, que ce n'est pour moi affaire ni de vanité, ni de calcul, ni de fanatisme, je suis prêt à renoneer à mon opinion quand on m'aura paovrá qu'elle est une erreur. Mais ce sont des premer que je veux; et, je le répète, je ne crains pas qu'on en produise.

Qu'on ne s'imagine pas toutefois que je demande des preuves d'une espèce extraordinaire. Sans doute, le public (et j'en fais partie) a le droit, si l'on veut qu'il eroic, d'exiger la représentation des autographes. Pour mon compte, je serai plus aecommodant.

Plusieurs des personnes à qui sont adressées ees « Lettres » prétenducs « de Louis XVI » existent encore. En bien! Qu'une scule dise avoir reçu l'une de celles que contient le recueil de miss Williams, voilà tout ce qu'il par font.

C'est faire de bien fortes concessions, je le sais. Peut-être même, en me les voyant faire, quelques personnes qui s'intéressent à la cause que je défends ont-elles conçu quelque inquiétude. Qu'elles se rassurent; ce que je demande est bien peu de chose, mais ce peu de chose est impossible.

BECCHUI.

#### 31 Juillet 1819.

Une Lettre secrite de Louis XII à Frétéric-Guilleume, roit de Prasse, c'émprimée, en 1853, à la têce de « l'Opiaion de Georges Coston, membre de la Convention nationale, sur le jugement de Louis XII; précédes de quelques réfécions par A. Ilayard, et d'une lettre .... - (Paris, Prèvost, Olivier, Rousnet, Grimpelle, în 8 de 22 pag.), a été l'occasion d'un nouvel écrit de M. Eckard, intitulé « An nouvel doit de dibus d'une lettre al-tribatée à Louis XII », (Versailles, de l'impr. de Defaure, 1854, în 8), qui Louis XII », (Versailles, de l'impr. de Defaure, 1854, in 8), qui Louis XII », (Versailles, de l'impr. de Defaure, 1854, in 8), qui Louis XII », public par majenomiscelle Williams, rè reproduit ou cite les articles imprimés au sujet de cette Correspondance, dans la « Bibliogra-pile de la France».

Une Lettre sur l'éducation du Dauphin, attribuée à Louis XVI,.. déjà citée dans une précédente note.

LOUIS XVIII, roi de France, apocr. [M. le baron de LAMOTHÈ-LANGON].

Mémoires de Louis XVIII, recueillis et mis en ordre par M. le duc de D\*\*\*. Paris, Mame-Delaunay; Thoisnier-Desplaces, 1832-33, 12 vol. in-8, 90 fr. [4311]

L'ouvrage ne devait former primitivement que six volumes.

Ces Mémoires offrent une lecture intéressante. Les auteurs ont su reproduire, d'une manière assez fidèle, le style de Louis XVIII. Nous ignorons les noms des littérateurs qui ont refait le livre du baron de Lamoht-Langon, comme cela est arrivé pour maintes publications de ce trop fécond écrivain.

Louis XVIII étalt un homme d'esprit. Non seulement nous avons pilasieures opuscules qui portent justement son non (Voya la France littéraire à Louis XVIII), mais encore on lut a attribué la meilleure part dans quéques compositions d'amatiques dont il a abandonné la paternité à d'autres. Nous ne comaissons d'ouvrages qui aient été fauscement padraites. Nous ne comaissons d'ouvrages qui aient été fauscement padraites. Nous ne comaissons d'ouvrages qui aient été fauscement pacer plusicurs instations d'Honcare, imprinces, publière et répétéen dans les Keepsakes et les Almanels Ilitéraires de la Restauration, ci qui sont dues au bibliophille Paul Lexonsz.

Nous en reproduisons une ici, qui aété imprimée dans le nº du 4 octobre 1829, du « Cabinet de lecture, » paraissant alors in-folio.

Voici sous quel titre a été donnée cette pièce apoeryphe: Manuscrits Ode d'Horace, Acec cette épigraphe: Pastor cum traineret per freta navibus Ode XX, liv. 1, Traduction par Louis-Stanislas-Xavier de France, décédé Louis XFIII, (Extrait de la traduction sous presse).

> Quand, parjure à la foi de l'hospitalité, Le berger phrygien sur l'orageuse plaine Entraluait avec lui cette fière beauté, L'orgueil de Sparte et de Mycène,

Des aquilons Nérée enchainant la fureur De ce terrible arrêt frappa le ravisseur.

Sous quel auspice affrenx conduis-tu cette prole, Que les Grees conjurés, sous les remparts de Troie, Vlendront chercher armés du glaive et du flambeau, Résolus à briser de ton hymen Infâme Et du monarque de Pergame Le trôue antique et le berceau?

Dieu! quels flots de sueur coulent dans les batailles! Que de larmes de sang, combien de funérailles Va coûter aux Troyens ta criminelle erreur! Déjà, le cœur brûlaut d'une joie homleide, Pallas prépare son égide, Son char, son casque et sa fureur.

L'intrépide Teucer et l'appelle et le presse; Au fort de ces périls, au fort de la détresse, Tu connaîtras aussi le fougeux Mérion, Vols-tu pas accourir, tout bouillant de colère, Ce flis plus vaillant que son père. Diomède, effroi d'ilion?

Et toi, comme à l'aspect d'un loup dans la prairie Fuit le cerf, oubliant l'herbe tendre et fleurie, On te verra, fuyant un farouche agresseur, Accourir éperdu, tout pâle, hors d'haleine, Pour désaboser ton Héène Des serments de son défenseur.

L'inflexible courroux de la flotte d'Achille Retardera la mort d'une superhe ville Et le deuil éternel des mères des Troyens. Mais, les temps accomplis, par les mains de la Grèce La flamme ardente et vengeresse Détruira les murs phrygiens,

De l'appul de Vénus en vain tirant ta gioire, Sur tes chevaux dorés tu promènes l'ivoire; Vainement, au milleu d'un essaim de beautés, Ta faveur tour à tour leur accorde un sourire, Ou leur partage sur la l'yre Le plus doux chant des voluntés;

Valnement, dans ta couche à l'amour cousacrée, Tu fuiras les Crétois et leur fleche actrée, Ou le raplde Ajax et son dard menaçant : Ton front (trop tard hélas!) viendra balser la terre; Et ta chevelure adultère Se parfumer à dans le sang.

Tourne les yeux; voici les fléaux de (a race, Ulysse avec Nestor, son émule d'audace; Pour te frapper, Ajax devance ces guerriers; Près de lui Sthénélus, également habile A lancer la féche docile, A modérer de fiers coursiers.

### LOUIS-CHARLES

S-CHARLES 17

LOUIS-CHARLES, Dauphinde France, nom pris par deux des derniers imposteurs des plus remuents, se disant fils de Louis XVI (1).

> C'est un délit que d'obtentr, en usurpant un faux nom et une fausse qualité, un intérêt qui s'exprime en numéraire.

#### AVANT-PROPOS.

§ 1º De quelques imposteurs politiques de ce siècle.

Tous les peuples ont vu des imposteurs revendiquant l'honneur d'une illustre origine, et les doits qui pouvaient y être attachés. Un grand nom s'éteint rareurent sans devenir l'objet d'une spéculation pour quelque ambitieur obscur. Combien de fourbes n'ont pas réclamé la succession d'un conquérant mort sans postériel Combien n'ont pas essayé de faire revière à leur profit l'héritier d'un emire la profit.

Avant le dix-neuviène siècle, on n'avait pas heureuxement vu en France de ces hommes audacieux qui, profitant de quebque ressemblance avec un prince enleré par une mort tragique, se soient présentes comme y ayant échappé, et favoriés par de motontent et par l'amour des peuples pour la nouveauté, prolonger les troubles qui les avaient vu naître, ensanglanter la terre et expier sur l'échafual durs tentaitées criminelles.

Toutefois, en 1596, on arrêta un jeune honume de 22 à 23 ans, qui se disait fils de Charles IX et qui était alfè à Reims pour être sa-cré roi. Il faisait beaucoup valoir certaines révelâtions que lui et un laboureur de Vaux, en Champagne, préteudaieut avoir eues, circonstance que Thomas Martin et le nouveau prophète Pierre-Michel on fait revirve en faveur d'un imposteur récent. Quelques seigneurs donnaient ou feignaieut de donner dans ces chimères, et fournissient libéralement, par compassion, dissient ils, à son entretien, ainsi que cela est arrivé plus particulièrement pour deux autres imposteurs de ce siècle. Dans les conjonctures critiques od se trouvait l'État, le parlement de Paris confirma la seutence du juge royal de

ш

<sup>(1)</sup> L'un de ces imposieurs ne connaissant pas blen l'ordre des noms de bantème du fils de Louis XVI, signail Charles-Louis.

Reims par laquelle Laramée, c'était le nom de cet imposteur, avait été coudamné à être pendu. Il fut exécuté sur la place de Grève.

Pendant plus de deux siècles, aucune fourberie de ce genre n'avait eu l'occasion de se produire. Mais notre siècle nous en réservait tonte une série.

A câté des mémorables évéaements, si divers, des grands faits aves folies qui, en France, ont marqué la première moitée du XIV siècle, il faut donc placer, comme une autre teinte du tablean, les tentaives, parfois criminelles, le plus souvent insensées, d'hommes qui, par imposture, ont voulo s'approprier d'illustres noms et les plus hautes positions qui n'eleur appartenaient point. La France, terre classiques des choses extraordinaires et incroyables, devait voir naître le plus grand nombre de ces excentricités, qui n'ont pour résultat que de semer le trouble dans la Société ou d'exploiter la crédulté pu'hique, au profit des monomanes et des charlatans qui se rendent coupables d'impostures. Aussi la France, seulement depuis le commencement de ce siècle, a-t-elle vu sorgir un assez bon nombre de ces prétendants foss ou frincoss.

Le premier fourbe dans l'ordre des dates, qui a paru, est un personnage qui se faisait appeler Louis-Joseph Xavier (Vov. ce nom). Il prétendait être le duc de Bourgogne, fils aîné du Dauphin, père de Louis XVI. Sa mère, disait-il, avant consacré son premier né à Dieu, l'avait fait sortir secrètement de France, pendant qu'il était encore au maillot, avant même qu'il eût reçu le baptême. Ceux qui vaient été chargés de cette mission l'avaient amené au village de Frapecu, près de Namur, où ils l'avaient abandonné. Heureusement pour la réputation de la Dauphine, les documents plus officiels que la parole du sieur d'Aché ou Dachet, ainsi se nommait ce personnage, prouvent qu'il était né à Namur, en 1748. Ce prétendant se fit religieux. C'est alors que sa folie paraît avoir commencé. Ce que voulait le sieur d'Aché, c'était moins le trône de France encore que le baptême ; il demandait le haptême à tous ceux qu'il rencontrait, et on ne sait comment il s'est fait que personue n'ait entrepris de le guérir en feignant de le lui administrer. D'Aché doit être mort dans un hôpital d'insensés.

De tous les princes qui disparurent dans une tourmente révolutionnaire, aucuu n'eut autant de sosies que le fils de Louis XVI, On en compte jusqu'à quatorze ou quinze l et c'est d'eux plus particulièrement que nous allons avoir à nous occuper, tout en signalant néanmoins plusieurs autres fourbes, d'espèces différentes, appartenant à notre époque.

En 1800, un écrivain, M. Regnault-Varin, s'empare d'événements récents, il y entremèle des aventures romanesques, et l'ouvrage est lu avec intérêt parce qu'on y retrouve quelques traits des hautes infortunes de Louis XVI et de la famille royale. Bientôt ce roman, « le Cincutère de la Maleleine », devient la source à laquelle une foule de personnages puisent, le plus grand nombre, des connaissances historiques, et les autres, les moyens d'abuser et d'exploiter à leur profit les esprits faibles et crédules, en s'emparant, à lent tour, d'un prétendu enlôvement et en affirmant l'existeuce de Louis XVII.

Le premier Bux dusphin qui parut remonte au temps du Consalta. Ce fut d'eon-Murie Herrogault, fish d'un tallieur à Saint-Lô (Mancho), en 1802. Il éstit âgé d'environ vingt ans; doné d'une figure intéressante, d'un son de voix persuasif, il jona son rôle avoc assez d'intelligence. Convainen de s'ètre, à l'aide de faux noms, procuré de l'argent, des vietements et des égards qui ne lui appartenaient pas, Herrogault fut condamné per jugement du tribunal criminel séant à Melun, le 3 avril 1802, à quatre années d'emprisonnement. Il est mort à bicêtre, le 8 mai 1812.

Dans un autre ordre de fourbes, nous trouvons le forcat évadé Cogniard, transformé en comte Pontis de Sainte-Hélène, qui faisait le wisth de Louis XVIII et prenait les empreintes des serrures. Ce lieutenant-colonel, de si haut nom, avait eu le malheur d'habiter nn peu le hagne dans sa jeunesse, et là on voit, en général, assez mauvaise compagnie. On se trouve lié avec des personnes dont la moralité n'est pas toujours irréprochable; on est souvent attaché à quelqu'un qui vous rappelle plus tard cette intimité, souvent fort gênante. Voilà précisément ce qui perdit M. le comte de Sainte-Hélène. Il avait quitté le bagne sans dire adieu à personne, pas même à MM. les directeurs et greffiers de l'établissement. C'était un homme ingénieux pour ces sortes de choses, que M. Pontis de Sainte-Hélène. Il était sorti en costume d'abbé, donnant sa hénédiction à tout le monde. Le garde-chiourme, qui n'est jamais béni par personne, même par ses pensionnaires, baissait le tête devant l'homme évangélique qui lui imposait les mains. Or, un gardechiourme qui haisse sa tête ne regarde pas, et l'œil vaut autant que le bras ponr cette profession; enfin, bénissant, bénissant toujours et

partout, M. Cogniard prit la clef des champs, et, toujours abbé, trouva le moyen de s'embarquer pour une sainte mission. Arrivé à la Marinique, il desint le directeur spirituel de la cuisintère de M. le counte Poutis de Sainte-Hélène. La condition était honne. Il viviat comme un chanoine. Che cuisintère qui a des vellèties picuses et qui ne sépare pas la créature du Créateur, a toujours des consommés et autres fortifiants au service de son directeur. Cogniard était donc comme Tartulle.

Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille,

quand arriva presque subitement la mort de M. le comte de Pontis de Sainte-Hélen. La piesse cuisinière et son respectable directeur fireut main basse sur tout ce qu'il y avait de valeurs empochables et même sur les titres de famille du comte. La justice vint ensuite, il ne restait plus que ce qu'on n'avait pu prendre.

Par un singulier hasard, l'ancien forçat ressemblait à peu près à M. le comte de Sainte-Hélène; il revint en France, où avait servi celui dont il portait le nom : il fut admis dans un régiment en Espagne, s'y conduisit avec une sorte d'énergie, et obtint le grade de lieutenant-colonel. La Restauration le trouva dans cette position. C'était un adroit personnage, qui se mit bien en Cour en trouvant beancoup d'esprit à Louis XVIII ; il répétait ses mots et lui attribuait tous ceux qu'on disait alors, et on en disait beaucoup. C'était là un temps spirituel; on s'occupait pen d'affaires publiques; l'opposition se bornait à quelques traits malins, on n'en était pas arrivé à faire, de la conversation des salons devant les femmes, une déclamation de lieux communs politiques. Avec ciaq ou six idées qui forment le fond des choses aujourd'hui, on parle, pendant six neures, depuis l'Assemblée nationale jusqu'aux boudoirs des lorettes. Enfin il paraît que nous sommes des hommes sérieux! A la bonne beure!

Tant est que Louis XVIII, qui ainvait qu'on le trouval l'homme le plus piquant de son rovaume, prit beancoup de goût pour le comte Pontis de Sainte-Hélène, qui fut admis au jeu de S. M. Tout albit pour le mieux du monde, honneurs, argent, réception à la Cour et là ville, c'était pour l'ancien forçat un rêve doré çui devait pourtant hientôt s'évanouir. Dans les revues, dans les visites officielles, il avait été reconnu par d'anciens causarades de Toulon. On vint chez. Lui, il donna d'abord quelques secours. Des exigences, accompagnées

de grossières nieuaces, survinrent ensuite. Le comte était dans l'Enfer. Enfin, par une transaction qui prouve qu'il y avait encore du 'saug de voleur mélé aux habitudes aristocratiques, Cogniard consentit à faire une société en participation pour l'exploitation des serrures du faubourg Saint-Germain, et comme disent ces messieurs, ul préparait les affaires.

Un ancieu ami, qui n'était pas entré dans l'association et qui trouvait la closse injuste, dénonça cette commandite à M. le préfet de police. A une revue de la place Vendôme, où définient des condamés, on arrêta M. le conte de Sainte-Héène, qui fut confronté avec ses dénoncietes. If int bien dénontré qu'on avait affaire à cogniard, qui s'était évadé du bagne de Toulon. Lui seul n'en voulut pas convenir. A Toulon, il était encore dans l'impénience, et ses nouveaux causardes l'appelaient troniquement M. le contre (1).

Au commencent du regoe de Louis-Philippe, une aberration d'espris fit desceudre dans l'arcine des imposteurs jusqu'à une noble dame. Nous vooluois parfer de la dame que nons avons conne ne l'rance sous le nom de Maria Stella, née de Joinville (voy, ce nom), presqu'assistis après la Révolution de juillet. On a fait justice de la fable ridicule de lady Maria Stella Newborough, haronne de Steinberg, sur la substitution du fils d'un geolier de la petite ville de Modiglians, nomme Chiappin (depuis Louis-Philippe), à la fille du duc et de la duchesse de Chartres. Le proès d'Affenaer, jugé en 1845, a fourni la preuve que les bons Pères jésnites faisaient leurs délices de cette Maria Stella. Le parti prêtre, les grands et petits séminaires, ennemis nés du gouvernement de Juillet, recherchaient beaucoup la lecture de ce romas.

Un autre imposteur, dont le nom se rattache à l'histoire militaire de la France par la lutte qu'il voulut soutenir contre nos armes

<sup>(1)</sup> Cesa avec cette s'aquitère existence d'isomme que le théâtre de la Gatéa le fâtu un drame représentégour la promètre fois les autres 1880, et imprinte dois til tre de le Comte de Sainte-Héléan, drame ce dong actes et sepl tablean, po-MM. Charles Besnoyer et Engles Nus. Les autres on tillisatré cette déjà viellle ancicale de tout ce que le mélodrame a de glus susuel en combinaison, suqu'un l'avantisquerre, que l'on jounit Il y a quelque trente acte pour la fe Faux Mansièr de Hontlemetre, ainsi que Fauidis, q'un joue encore quelque fois. In nous senhe qu'un devrait chercher ailleurs que dans les greffes de Lour d'assises pour divertir ou luiéresser le public, dans un temps comme celui où nous vivous.

victorieuses en Afrique, est un Arabe. Tandis que le véritable Bou-Maze arabit au Ham, comme prisonnier de geurre, la faute de s'être fait chef de fanatiques qui avaient proclamé la guerre e sainte contre les Français, un autre Bou-Maza, un faut Bou-Maza surgissait pour continner l'œuvre commencée par celui dont il tsurpait le nom. Le chérif Si-Bonelí commençait à acquérir sous ce surnom une énorme influence parmi les tribus du Jurjura. Mais ses succès ne furent pas de longue durée. Le mardi 2 octobre 1849, cet imposteur étant descendu dans la valte de l'oued-Sahel, à la tête de 4 à 5 mille kabiles, fut attaqué, mis en déroute et te par M. Beauprêtre, sons-feuenant de Zonarex, adjoint au burean arabe d'Ahmale, qui n'avait avec lui qu'environ mille cavaliers indicènes.

D'après le calcul des probabilités, l'avenir nous tient en réserve plus d'un visionnaire qui se prétendra le duc de Reischtadt, échappé au joug de l'Autriche, à la surveillance de ses gardiens, au moment où l'on faisait pour lui le simulacre d'un enterrement. Les journaux de Paris, du lundi 23 et mardi 24 juillet 1849 (1), ne nous ont-ils pas déjà fait connaître que le 23, à midi et demi, un individu en uniforme de lieutenant-général, avec le grand cordon de la Légiond'Honneur, s'est présenté chez M. le général Changarnier. La figure de ce général étant inconnue aux officiers d'état-major de service, on l'a prié de vouloir bien écrire le motif de sa visite pour qu'on pût le transmettre à M. le général Changarnier, qui était occupé dans ce moment. « Annoncez S. M. l'empereur des Français. roi de Rome, protecteur de la Confédération germanique ». A ces titres pompeux, on a bientôt reconnu qu'on n'avait affaire qu'à un fou. Il a été arrêté et mis à la disposition de M. le préfet de police. Si le duc de Bordeaux mourait jeune, nous aurious à choisir entre une douzaine de Henri V., ranconnant les âmes charitables en attendant la vacance, la restitution ou la restauration du trône de ses aïenx.

Les races d'imposteurs et de conspirateurs ne peuvent hélas s'éteindre tant que les mauvaises passions parleront à l'ambition de certains hommes.

Nous nous apercevons que nons nous sommes éloignés de notre sujet principal, qui est de passer en revue les imposteurs qui ont

<sup>(1)</sup> Voyez particulièrement le journal le Droit, des 23 et 24 juillet 1849.

prislestitres de duc de Normandie et de Dauphin de France, maisc'est que tous les fourbes dont nous venons parler, se rattachent à notre histoire d'une manière très directe. Pourtant, nous allons rentrer dans notre sujet.

Lors de la chute du glorieux empire de Napoléon, il surgit tout à comp plusieurs Jouis XVIII, il en parut encore avant la mort de Louis XVIII, comme au temps de Charles X, et personne n'a encre oublié le sabuier Mathurin Bruneau (né à Vezins, Maine-et-Loire, le 10 mai 1784). Les fauteurs et les dupes de ce grossier personnage, auquel la malignité affecte donner de l'Ételat, publierent des Memòriers, dignes d'eux et de lui. Il fut condamné à cinq années d'emprésonnement, etc., par le tribunal de police correctionnelle, à Nouen, le 19 février 1818, pour avoir, en fisiant usage de faux nons et de fausses qualités, escroqué des effets et des sommes considérables (1).

D'autres individus, à force de songer sans donte que le dauphin etistait, se sont dictraqué le cerrecu au point de se considérer euxmense comme étant ce prince. Le 18 férrier 1818, un homme se présente aux Tuileries, et demande à parler au roi, qui, dissir-li, le recomanitrait pour Charles de Navarre à one marque particulitre, a une cicatrice qu'il lui montrerait. On le conduit à l'état-major du maréchal de service, où se rend M. le compte de Montsoreau, grand prévôt de la maison du roi, et l'on découvre que le préctende la

<sup>(1)</sup> Sur les deux premiers faux dauphins Hervagault et Mathurin Bruncau, il existe :

<sup>1</sup>º Faux (le) Dauphin (Jean-Marie Hervagault), actuellement en France (rédigé sur pièces officielles); par Alph. de Brauchamp. Paris, Lerouge, an xi (1803), 2 vol. in-12, avec un port.

<sup>2</sup>º Histoire et procès complet du faux Dauphin. — Machurin Bruneau, prévenu de vagaboudage, d'escroquerie et d'usurpation de nom. Paris, Pillet 1818, in-8 de 126 pages, avec le portr. de Math. Bruneau, représenté derant la Cour de Rouen, coiffé d'un bonnet de coton en paln de sucre, et un brasallongé. 8º Histoire des deux faux Dauphins (Heragault et Math. Bruneau); par

M. Alphonse De Beauchamp. Paris, Germ. Mathiot, 1818, 2 vol. in-12 ou 1 vol. in-8 de 546 pages, 6 fr.

4° Notices sur Hereagault, sous le Consulat, et sur Math. Bruneau, sous la

Restauration; par A.-F.-V. Thomas.

Imprimées dans le livre de l'auteur, intitulé : « Naûndorff, ou Mémoire à consulter sur l'intrigue du dernier faux Louis XVII ». Paris, 1837, in-8, pag. 259 à 300.

Lonis XVII est Jean-François Dufresne, le neveu de M. Dufresne de Saint-Léon, sujet à des accès d'aliénation mentale.

Deux ans après, et encore dans le mo's de février, un sieur R..., huissier de la ville d'Uzès, se trouvant à Paris, fut de même arrêté aux Tuileries. Cet autre fou se disait aussi le fils de Louis XVI; mais il préteudait être euvoyé du firmament pour se faire reconnaître. Il avait demandé dans quelle partie du château était logé son oncle Louis XVIII, et il débiait mille extravagance.

Eu 182h, ou vit paraître aux États-Unis Victor Persat, ancien militaire (1). Une balle reque à la tête, d'autres blessures et le froid excessif daus la rezaite de Moscou avaient causé un dérangement sensible dans les facultés de ce brave. Il lança des proclamations répétées dans quelques journaux français et promettait ses Niémoires. Sa respoctable famille s'empressa d'échirer le public.

Un des plus récents prétendants, juge compétent en matière d'imposture, le soi-disant haron de Richemont dans les Mémoires qu'il a fait paraître en juillet 1831, nous révêle le nous d'un nouveau fourbe nommé Fontofire, qui surgit à Lyon, vers 1830, Ce doit être le personnage dont parle l'ancien préfet de police de la Seine, M. Gisquet, dans les piquants Mémoires qu'il a publiés sur la hothene politique au temps de son administration.

\*\*Un sixième Daushin arrive fort à procos pour nous tirer.\*\*

- « d'embarras; quel bonheur si c'étai le véritable frère de la ducheses d'Angoulème! Voyons I Nous sommes à la fin d'octobre 1831; nous saistons à une audience du tribunal de police correctionnelle de Poutarier; ou amêne Louis XVII; mais à abominations la onle condamne à quatre mois de prison pour vagabondage, et l'on prouve qu'il a été four à tour dragon, u magon et garçon de salle à l'hospice de Bicèrre. Si ce pauvre homme était chargé d'un service ouelconque dans le martier des homme était chargé d'un service ouelconque dans le martier des l'entre des l'entre
- fous, là sans doute il aura gagné leur maladie ».
   Nous voilà retombés dans le doute ».

Il faut qu'un voile longtemps impénétrable ait caché l'origine du comte Diebitsch Sabalkanski, feld-maréchal des armées russes, puisque la politique a cru possible d'accréditer l'opinion qu'il était

<sup>(1)</sup> Sur cet autre faux dauphin, voyez dans « Paris révolutionnaire, » édition in-8, tome IV, le chapitre initiulé : « les Proserits de la Restauration, » par V Fréd, de Dezorge.

.ouis XVII; croyance que des gazettes étrangères out répandue et que des réveurs en France ont accueille. Il était du même âge que le prince, puisqu'il naquit le 13 mai 1785, au village de Gross-Lews (Silésie), d'une des plus anciennes familles de cette province.

Vraiment, il vient autant de ducs de Normandie que de véritables chapons du Maine... il en pleut des Louis XVII depuis treute ans... Nous nous croyions délivrés de ces apprentis qui arrivent trop tard, et quand la place est occupée. Mais pas du tout! en voici encre un qui ue sera peut-être pas le dernier; celui-ci est le bon, le véritable duc de Normandie. Il a bien sein de vous prévenir qu'il ne faut pas le prendre comme ses confrères ou prédécesseurs pour un faussière, un chaptana ou une bête. Allous donc !

A la suite de la révolution de juillet qui substituait sur le trône un prince de la branche cadette à un roi de la branche aîné, nous pouvions du moins croire que les prétendus fils du roi martyr renonceraient à leurs espérances. Il en fut autrement.

Louis-Philippe était à peine parvenn au trône, que surgissient la la fois deux nouveaux fourbes réclamant au même titre que le saboiter Mathurin Bruneau, le nom et l'héritage du père qu'ils s'étaient chois : l'horloger allemant Naûndorff et le soi-disaut baron de Richemont. Ces nouveaux préteudants publièrent leurs Mémoires avant d'oser se mettre eux-mêmes en évidence, et des journaux unnoncérent que li France et en Allemagne, d'autres étaient sous resse. Chacuu d'eux avait eu le temps d'étudier son rôle, de s'aproprier les érénements et de prévoir les objections des incrédiens

N'alez pas croire que les personages dont nous venons de parler soient les derniers candidate à la royauté l Ce serait une grave erreur. La France est assurée contre cette disparition. Il n'est pas une de nos provinces qui ne soit assez heureuse de possèder une apparence quelconque de rejetou de l'ancienne famille de nos rois. Marseille en possède deux pour son compte, qui en attendant que providence veuille bien leur mettre le trône sous le nez, daignent extorquer à la crédulité des femmes de marchés de cette ville, des moyens d'existence. Lyon en possède un autre. Enfin, Paris où la place est assez grande pour contenir au moins un autre prétendant à côté du trop remuant baron de Richemont, le possède effectivement; moins ambitieux que son confrére de la capitale, ce dernier est au demeurant bon prince, ne demandant à son peuple une de lui laisser la liberté des ecroire le vériable fils de Louis XVI.

Cet homme long, manchot, à face eninminée et qui est l'effroi de toutes les belles promeneuses du jardin du Luxembourg, à cause de l'expression inxurieuse de son regard, est un ancien professeur du nom de Varney, et qui demeure rue de Seine, n. 60 (1).

Jusqu'alors la France et l'Allemagne avaient joui du triste privilége de nous fonrnir de ces pauvres fous et de ces dangereux saltimbanques politiques; mais voici que l'Amérique veut avoir son tour dans l'exhibition des pseudo-dauphins. Quelques journaux de Paris, de la première huitaine de février 1850, nous out donné la traduction d'un article d'un journal paraissant à Philadelphie, qui annonce la découverte d'un nouveau fils de Lonis XVI. Que va devenir le remuant Richemont à cette nouvelle, lui qui avait poussé ses affaires assez loin, jusqu'à l'impudence de faire assigner la duchesse d'Angoulème devant les tribunaux du département de la Seine, pour que la princesse eût à le reconnaître pour son frère! Evidemment, aux yeux de Richemont le prétendant d'Amérique ne peut être qu'un imposteur! Mais au moins ce dernier a un nom unique qu'il avoue, et une belle position qui nous rassure contre les démarches qu'il pourrait faire en France, pour la revendication, au moyen d'intrigues, du trône de son père. Voici la traduction de l'article du jeurnal de Philadelphie que nous empruntons au « Constitutionnel » du 8 février, colonnes 9 et 10 :

PRILABLEMIE. — Il paraît ici un journal quaker initiulé: The Friend (l'Am), Co journal a rendu compte, dans ses deruies muméros, d'une visite faite par quelques quakers aux Iudiens ménomines, chez lesqueès ils ont trouvé, disent-ils, le fits de Louis XVI, chef indine et dissionaire. M. T. Wistar avait été chargé, par le président, de tenir conseil avec les Indiens ménomines sur le mode le plus équitable de distribution d'une somme d'argent eure leurs consins les ménomines mélangés. M. A. Cope, négociant estimé à Philadelphie, obtinit la permission d'accompagner M. Wistar. Ses amis eurent à cette occasion uue entrevue avec un personnage mystérieux qu'on suppose, par divers motifs, dre le dauphin de France. Il est dépeint comme un homme petit et fort, ayaut l'air france et ouvert, annonçant beaucoup d'intelligence et de honté, avec cette afabilité qui caractérés le pérte cambique européen. On lui don-

<sup>(1)</sup> Auteur de deux articles de critique philosophique dans la Revue encyclopédique : 1º sur les Études de l'Homme, par Bonstetten (t. XIII) et sur le Rapport de la Nature à l'Homme, par le baron Massias (t. XVIII).

nait le nom d'Eliezer Williams, et ce qui était plus étonnant, le tire de chef des Indiens Saint-Hegis et de ministre de l'églies égiscopale. On disait que c'était un homme très versé dans les lettres et les sciences, qu'il avait formét une bibliothèque précleuse contenant beaucoup de volumes des missionnaires Jésnites et des voyageurs qui ont les premiers visité la contrée du Lac. Il avait fait longtemps des recherches se rattachant à l'histoire ancienne des nations indiennes du N.-O., et confia à ses amis qu'il avait formé le projet de composer un ouvrage historique sur cette maière. Il avait déjà publié quelques essais; des journaux les avaient imprimés, et l'on ne pouvait luis se les procures.

Quelques circonstances nouvelles augmentent l'intérêt qui s'attache à ce personnage remarquable, saus lever le mystère qui plane sur sa vie. Cette entrevue inspira le plus vif intérêt aux deux quakers. Le journal ajoute qu'il y a quelques années, un Français âgé, mourut à la Nouvelle-Orléans, et fit, en présence de témoius dignes de foi, la déclaration singulière qui suit : « J'étais en France à l'époque de la première révolution et en rapport avec quelques chess éminents du parti populaire. On n'a jamais pu savoir positivement ce qu'était devenu le dauphin de France : on croyait généralement qu'il était mort : mais des personnes, Indignées du traitement cruel qu'éprouvait le malheureux enfant, l'arrachèrent des mains de Simou, et le lui confièrent, à lui, sous la promesse solennelle de le conduire hors de France, de l'établir dans un pays où l'on n'entendrait plus parler de lui, et de garder le secret. En conséquence. il avait conduit le dauphin en Amérique, et l'avait remis à une tribu d'Indiens, en le confiant à la sollicitude spéciale d'un chef, qui l'avait adopté pour fils. L'enfant était devenu homme, et était alors missionnaire chez les Indiens Oneida. Il se nomme Eliezer Williams a

Voici une autre version: « Un Français, M. Belanger, récemment de camot que dans l'année 1795 il condinist de Paris le dauphin de France, fils de Louis XVI, par la liollande et l'Angleterre, aux Enta-Unis, et le confia aux soins d'an chel rioquois, nomme f'homas Willians, du Canada. Elècere Williams parait avoir maintenant de soixante-tonis aux, il a cinq pieds neuf pouces (circi pieds toris pouces français), et paraît pencher vers l'emboupoint. Il a le teint prun mais pas autant une heactoup d'Amérians, et surrout d'Eu-

ropéens du continent; ses yenx sont d'une conlent foncée, mais non pas noirs, au-dessus du sourcit ganche il a une cicatrice. Il a le nez aquilin et la lèvre supérieure saillante : c'est le caractère distincití de la maison d'Autriche ».

- « C'est remplir un devoir d'honnéte homme en faisant voir clairune fois pont routes, dans les maneuvres de ces prétendus Janphins de Frauce, qui abusent des souvenirs les plus sacrés et insultent les noms les plus respectables. La morale publique ne peut souffrir plus longtemps la compable industrie de qu'elques spécniateurs qui se livrent impunément à une fourberie qui cherche ence à multiplier le nonbré des personnes abusées, parce qu'elle vit de leur crédulité; à un genre d'escroquerie politique que les lois ont prévue et que le pouvoir devrait réprimer. Puisque l'an pas cru qu'il lui appartenait de faire cesser le scandale, il est bon qu'à son défaut, on puisse s'adresser à la presse ».
- « On s'est trop fié jasqu'ici au ridicule pour faire justice de cette œuvre de mensonge. Sans doute l'intrigue des faux Lonis XVII ne pent s'étendre à de vastes proportions, ni dévenir un danger pour l'État, parce que de semblables maneuvres sont un danger pour les intérés particuliers, et une insulte pour la conscience publique. Quand le nombre des personnes abusées serait encore ¡dus restreint, quand il n'y aurait qu'on us edit individn, en France, qui put croire à l'existence d'un fis de Lonis XVI, mécounu par les siens, reponssé par ceux qui devraient l'accurillir, ce serait trop encore. Il faut, sur ce point, ne laisser aucan refuge à l'errent, aucun prétexte à l'incertitude et au donte, pour les esprits prévenus ».
- « On est indigné en lisant les mensonges, que les parophlétaires de ces intrigues ont fait circuler, parmi ceux qu'ils trompent, et ont cherché à accréditer dans les classes populaires. Telle est, en effet, la triste condition de ces imposteurs qui, pour soutenir leur falbe, sont obligés d'attaquer tons les princes de la branche alnée, dont la loyauté est respectée par les plus ardents ennemis de la maison de Bourbone, et de calominer, dans la personne de la fille de Louis XVI, la vertin elle-même. Certes les noms que nous venous de prononcer sont trop hant placés pour être atteints par des allégarla vénération qui les entoure, contre les libelles clandesins de sembalbes aventuriers.... Pour corre que Louis XVII existe, il faut

oser croire que la fille de Louis XVI est une sœur dénaturée. Or, c'est un horrible malheur, presque une impiété que de soupçonner madame la Dauphine » (1).

Louis XVIII et Charles X étaient, aux yeux de tous ces dauphius, des usurpateurs. La France, dissient-ils, avait détuûte celuici pour rétablir la ligne de Louis XVI. Aussi le prince Louis-Charles de Bourbon, dauphin de France (le soi-disant baron de Richemont), se bâte-t-il de protester contre l'élection du roi Louis-Philippe. Un autre prince qui signe Charles-Louis de Bourbon, dauphin de France (Naindorff), et dont les droits ue sont pas moins incontestables, protesta à son tour contre la monstroosité de la séance du 7 août 1830; pois on nous fait distribuer une proclamation signée par le duc de Normandie, autre dauphin, date de Bruzelles, 25 mars 1831, accompagnée d'une précédente, imprimée à Luxembourg, le 6 jauvier 1830.

Eufin, Ton adresse aux fidèles sujets de Louis XVII, vingt mille cempaliers d'une constitution libérale qu'il aligne octroye à la nation francaise. Ce dernier document est précédé d'un colloque eutre deux personnes, dans l'equel l'un des interfocuteurs démoutre l'existence de Louis XVII, et raconie comment il s'était évaidé du Temple. On colporte ces imprimés dans nos départements, ou en dépose servêtement des paquets aux bureaux des journalistes, pour leur satisfaction personnelle, et pour qu'ils ne manquent pas d'éclairer leurs concitores de l'aux de l'entre deux concitores de l'entre deux de l'entre deux de l'entre de l'en

Si les prétendants au titre de dauplin s'étaient bornés à leurs innocentes protestations; s'ils n'avaient pas vouluious apporter le trouble, l'amrochie, ils auraient pu jour paisblement de leurs succès auprès des crédules et se complaire dans leurs illusions. Mais en attendant le vote d'un budget légal, tous ces Louis XVIIs composient upe espèce de liste civile à l'aidé d'escro-queries. C'était l'ver par anticipation des impôts, avec une irrégularité que l'administration et la justice ne puuvaient tolérer.

En outre, ils emplovaient fort mal l'argent de leurs contribuables : un de ces Louis XVII (Naundorff) se trouvait mêlé quelquefois aux mouvements du parti carliste et soudoyait un journal de cette

<sup>(1)</sup> A. F. V. Thomas, « Naûndorff, ou Mémoire à consulter... » Paris, 1837, n-8, p. 2 et suiv.

couleur, tandis qu'un autre (Richemont) se faisait, successivement légitimiste et républicain, suivant l'intérêt qu'il pouvait trouver à prendre tel ou tel masque pour formenter la discorde.

Dans plusieurs circonstances où les désordres avaient pris un caractère sérieux, la coopération mystérieuse de ces ersonnages compliquait la difficulté de remonter à la cause première,

Les instruïpeots qu'ils faissient agir n'étaient ni franchement républicains, n) ouvertement léglitimistes ; l'on ne pouvait expliquer leur conduite en prenant comme point de départ des opinions indéterminées; il y avait à du lonche, des doutes, bien difficiles n'esoudre. Il restait toujours une lecune dans les investigations de la justice, comme dans l'eussemble des propres connassances du préfet de police sur les éléments constitutifs des parties.

Les manœuvres de ces conspirations amphibies étaient parvenues à créer une coterie incolore, qui prêtait son appui à toutes les factions, et salariait la révolte sous toutes les formes (1).

### § II. Du Dauphin et des Pseudo-Dauphins.

Le dauphin est-il mort au Temple ou bieu est-il parveou a s'en évader? C'est lu ne question quin esra probablement jamais tranchée et qui pourra servir de peudant au mysière impénétrable du 
Masque de fer. En effet, d'un côté on trouve un acte de décès, un 
procès-verbai d'autopsie signé par MM. les docteurs Pelletan et Dumangin; en outre le geolier du Temple, Lasne, a déclaré devant la 
justice, le 30 octobre 1834, qu'il vasit conduit au cimetière et vu, de ses yeux, mettre eu terre le cadavre du dauphin (2). M. le docteur Pelletan a fait plus; il a conservé le cœur du fis de Lois XVI.

<sup>(1)</sup> Gisquet, ses Mémoires, t. III, ch. II, pag. 29 a 59 (1840).

<sup>(</sup>a) Un fail jusqu'a ce jour Inconnu, c'est que le prêtre chargé de l'inhumacion datu que doccédia du mon de la fenard, quin te actip pas a quitte les sordres et à se marter. Ronard établit une maison de librairte dans in rec Caumanin, et parvint pas son esprit et se manières à se former la plus belle clientéte que jamais libraire de Paris alt possédée. Non-seulement il fournissait tous tes membres de la familie Impériale, mais encore les mid-turen de Napoléon, et les seigneurs de la Court. La première restauration loi fit perfore cette belle clientété, mais ecque les déseapére davantage, et qui le frendre, presque la raison, ce fui la crainte qu'on ne découvrit que c'était lui qui avait inhume le bauphin : il redoublait les prendreulous des Bourbons, si Renard avait cru n'avoir mis mettre en terre qu'un simulacre de dauphin, il n'etit pas été aussi tourmenté. Sa veux vit ecocre.

l'a mis dans l'esprit-de-vin, et après la restauration il en a fait hommage à madame la duchesse d'Angoulème. La mort du duc de Normandie serait donc indubitable.

Mais les partisans de Louis XVII répondent que le dauphin serait mort le 8 prairial et que cependant ou trouve à la date du 14 du même mois, dans les actes de la Convention, un décret qui ordonne de poursuivre, sur toutes les routes de France, le fils de Capet; ils montrent un discours adressé, sous les murs des Sables d'Olonne, par Charette à son armée ; le général vendéen dit à ses soldats : « Voulez-vous laisser périr l'enfant miraculeusement sanvé du Temple comme ont péri ses augustes parents ». Enfin le procèsverbal d'autopsie dressé par MM. Pelletair et Dumangin contient cette phrase : « On nous a représenté un cadavre qu'on nous a dit être celni de Charles-Louis, duc de Normandie, , Aiusi les médecins ont bien réellement fait au Temple l'autopsie d'un enfant, mais ils ne constatent nullement l'ideutité de cet enfant avec le dauphin, et de plus une discussion fort vive, ct qui a amené la publication de plusieurs brochures, s'est engagée entre M. Pelletan et Dumangin. M. Pelletan, qui conservait le cœur de Louis XVII dans l'esprit-devin et qui devait l'offrir un jour à madame la duchesse d'Angonlême, soutenait naturellement l'identité, M. Dumangin la niait énergiquement. Un enfant d'une dizaine d'année aurait donc été substitué au dauphin, et c'est le cadavre substitué que M. Lasne, gardien du Temple, aurait accompagné à sa dernière demeure.

Voici les principaux arguments donnés à l'appui de chaque opinion; nous le répétons, que faudraiei donc penser Dans ce monde tont est possible; mais quelque intérêt qui puisse s'attacher à la question considérée au point de vue historique, les lecteurs des Supercheries pensent bien que nous ne voulous pas la trailer (2). Des écrivains honorables et bien informés ont éclaire ce qu'il y a d'obscur sur la find un alleureux dis de l'infortuné Louis XVI, et nous croyons devier rappeler ici les écrits qu'ils ont publiés afin que l'on puisse bien étudier cette page de nos néfastes annales.

<sup>(1)</sup> Blustration, no du 30 août 1845.

#### NOTICE DES OUVRAGES

où les preuves de la mort de Louis XVII sont démontrées.

- Derniers (les) régicides, on Madame Elisabeth et Louis XVII. Londres, 1796, in-8.
- II. Vie du jeune Louis XVII; par A. Antoine (de Saint-Gervais). Paris, Blanchard et Chanson, 1815, in-18. III édit. Paris, les mêmes, 1824, in-18 orné d'un portr. et d'un frontispice gravé.
- III. Louis XVII, roi de France, sa vie et ses infortunes; par M. Ch. Paris, Tiger, 1816, in-18 de 60 pages, 50 c.
- IV. Louis XVII. Ouvrage fait sur des arrêtés originaux, des procès-verbaux, et les dépositions des témoins oculaires; par Simien Despréaux, ancien professeur de belles-lettres au collège royal de Louis-le-Grand, et auteur des « Annales historiques de la maison de France ». Paris, Larnault; Rousseau, 1886, in-12; 2 fr., 50 c.
- V. Mémoires historiques sur Louis XVII, roi de France et de Navarre, avec des Notes et des Pièces justificatives; par M. Eckard, ancien avocat, chevalier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur. Paris, Nicolle. 1816, 1817, in-8 de xvj de 343 pages, avec portrait, d'après Kucharski gravé par Manuceau; et sur pap. vélin, portait double au bistre et en noir.
- Il existe un second portrait du jeune prince peint par le même artiste, et gravé par C. Hourdain; on les trouve souvent tous deux en tête de l'ouvrage de M. Eckard.
- VI. Ange (!) des prisons (Louis XVII), élégide; par M. Regnault de Warin; avec le portrait du jeune roi, dessiné sur le buste du cabinet de Madame, et des romauces en musique. Paris, L'Ituillier; Delaunay; l'illet, 1817, in-12 de xxj et 249 pages, avec à romances gravée.
- Dans treize des pages préliminaires, l'auteur a défini : Qu'est-ce que l'élégide : vient ensuite : l'Ange des prisons, divisé en vingt chapitres qu'il nomme nocturnes. Le volume est terminé par de nombreuses Notes historiques qui remplissent les pages 172 à 249.
- VII. Eulèvement (l') et l'existence actuelle de Louis XVII, démontrés chimériques; par M. Eckard, auteur des « Mémoires historiques sur ce prince ». Paris, Ducollet, 1831, in-8 de 60 pages.
- Il faut joindre à cette brochure deux antres petits écrits qui y font suite: Sur une honnéteé littéraire (novembre 1851), in-8 de 3 pages; et Réplique à une réponse écasies (décembre 1851).

VIII. Preuves authentiques de la mort du jeune Louis XVII; détitils sar ses deruiers noments, pièces justificatives, documents indits, et Réfutation des Ménoires du soi-disant due de Normandie, fils de Louis XVI; par A. Autome (de Saint-Gervais). Paris, L.-F. livert, 1831, in-8 de fis pages. — Seconde édition, reveu augmentée de documents nouveaux. Paris, le même, novembre 1831, in-8 de 66 pages.

Le soi-disant duc de Normandie, fils de Louis XVI, que M. Antoine réfute par cet écrit, est l'imposteur sol-disant baron de Richemont, dont les Mémoires avaient été publiés en juillet 1851.

Les fauteurs ou dupes de Naûndorff ont essayé de réfuter ces deux derniers écrits, sous le titre de : « l'Existence de Louis XVII prouvée par les falts et par les prophéties »...

IX. Un dernier mot sur Louis XVII, et Observations en ce qui concerne ce prince, sur un ouvrage intitulé le Passé et l'Avenir; par M. Eckard. Paris, Ducollet, 1832, in-8 de 64 pages.

Le Paus et l'avenir, etc., que réfute cet écrit, n'est autre que « la Relation des événements arrivés à Thomas Martin, laboreur à Gaillardon, en Beauce, en 1816», mais considérablement augmentée par les soins de pauvres d'upes pour appuyer les prétentions de l'autre imposteur, l'horloger Naûndorff.

Signé Eckard.

Carried Street

XI. Recherches pour l'exhumation du corps de Louis XVII. Ouvrage posthume de Peuchet.

Impr. dans le tome 11 des « Mémoires de tous, » 1835.

XII. Remarques sur un écrit posthume de Peuchet, initiulé: Recherches pour l'exhumation du corps de Louis XVII. On y joint, comme preuve historique, un portrait de ce prince; par M. Eckard. Paris, Delaunay, 1835, in-8 de 2h pages, avec un portr.

Tirées à 100 exemplaires.

331

XIII. Histoire du véritable Louis XVII, suivie de preuves morales et historiques de la mort de Louis XVII; par A.-F.-V. Thomas, ex-inspecteur de l'approvisionnement des combustibles de la ville de Paris, etc. 1827.

Imprimées pages 25 à 56 de l'ouvrage de l'auteur, intituté : « Naûndorff ou Mémoire à consulter..... »

L'auteur déroule, devant les yeux de ses lecteurs, cette longue suite de preuves qui établissent d'une manière irrécusable que Louis XVII est mort au Temple.

XIV. Meusouges (les) politiques, ou Révélation des mystères du Masque de fer et de Louis XVII; par Paul Lecointe. Paris, de l'impr. de Frey 1847, iu-8 de 120 pages.

XV. Procès-verbal de l'ouverture du corps du fils du défunt Louis Capet, dressé à la tour du Temple, à onze heures du matiu. Signé: Dumangin, Pelleton, Lassus et Jeanroy. — Impr. dans « le Moniteur », du 23 prairial au 111 (11 juin 1795).

L'histoire de l'infortuné Louis XVII se résume toute entière par ces paroles d'une admirable simplicité : Né à revailles, mort au Temple. Le dauphiu est bieu mort au Temple. Si quelque incertinde, quelques contradictions ont pu naître à ce sujet, elles tiennent de ce que les hommes de 1795 étaient plus aptes aux promptes et terribles exécutions qu'ant choses régulières et aux formalités. On n'en était pas encore veuu, comme après février 1848, à hunte de faire de l'ordre avec du désordre : en tout et partout régnait alors le désordre.

D'ailleurs, supposé même la vérité de l'existence de Louis XVII. conte absurbe s'il en fut jamais, ce jeune prince ne devait-il pas se montrer et se présenter en 1814, époque où les puissances réunies dans Paris, s'occupaient de donner on de faire nommer un roi pour la France? Or, dans une occasion si décisive pour le maintien de ses droits, Louis XVII n'a donné ni de près, ni de loin, le moindre signe qui ait pu faire croire à son existence. En 1815, quand les mêmes puissances sont entrées de nouveau dans notre capitale, il n'est venu dans l'esprit de personne de s'occuper d'un prince qui, loin d'élever une réclamation, ne se montrait pas plus qu'il n'avait fait en 1814. Donc la mort de Louis XVII n'est que trop certaine, donc son existence n'a pas pu, comme l'ont avancé les partisans de Louis XVII, être l'objet du secret que Martin, ce cultivateur de la Beauce, a révélé à Louis XVIII, en 1816 ; et c'est ainsi une fin de non-recevoir qui ne souffre pas de réplique. Si néanmoins l'on s'obstinait à prétendre que l'objet direct, le but principal de la mission de Martin était de reconnaître les droits d'un prince invisible à nos yeux, disous vrai, d'un être chimérique, bon tout au plus à faire un héros de roman après trente-sept aus de disparition, il en résulterait une conséquence bien peu honorable pour Martin; car il a écrit et signé un acte aullentique de ce qu'il avait répété au roi : sa mission était tonte spirituelle et nullement politique (1).

Quoi qu'il en soit, extefaible incertitude, ces quelques contradictions appareutes expliquent l'apparition de ces nombreux prétendants venant réclamer, devant la Cour d'assisse, la couronne France; ou en a fait le compte, et depuis Hervagault leur nombre s'est élevé jusqu'à quatorze ou quinze.

Outre les écrits que nous venons de rappeler tout-à-l'heure, il existe encore des attestations de contemporains sur la mort du dauphin de hante importance : celle de Lasse, devant la justice criminelle de la Seine, le 3 octobre 1834, et celle faite par Barras à M. P. Grand.

On ne surait mainteannt, sans une graiu de folie, ou du moins sans faire preuve d'ignorance, mettre en doute la mort de Louis XVII dans les murs du Temple. Ce n'est donc pas pour confirmer cette opinion, pour attester un fait incontestable, que nous reproduisons la pièce suivantie; mais elle nous semble contenir des détaits susceptibles d'intéresser les personnes qui ne l'auraient point encore luc (2).

Mézières, 11 novembre 1834.

- « Monsieur le rédacteur. Je voyageais dans le midi de la France, « lorsque commençaient à la Cour d'assises de Paris, les curieux
- « débats de l'affaire du baron de Richemont, se disant Louis XVII;
- aussi ce n'est que tout récemment que je viens de les lire dans
- « votre journal. Je m'empresse aussitôt de vous communiquer sur
- « la mort du véritable Louis XVII un document qui aura tout l'in-
- « térêt de l'Histoire, et qui contribuera sans doute à dessiller les « yeux de la crédulité même la plus opiniâtre.
- Tout le monde sait que, comme ami et avocat de l'ex directeur
   Barras, j'ai été en position de recevoir de cet ancien gouvernant
   des renseignements intéressants sur beaucoup de faits qui appar-
- « tiennent à l'époque de la Révolution. Or, la mort de Louis XVII
- « est l'un de ces faits dont il m'a souvent parlé. Ce qu'il m'en a dit et « les paragraphes qu'il m'a dictés à cet égard sont en harmonie par-
- M. S\*\* (Silvy), ancien magistral, à l'auteur de l'écrit intitulé : le Passé et l'Avenir, etc. (Paris, 1832, In-8), p. 5.

(2) Gisquer, Mémoires (1840), t. 111, chap 11.

« faite avec la déposition du sieur Lasnes, qui fut chargé de garder « au Temple le Dauphin, fils de Louis XVI et entre les bras du-« quel cet enfant a reudu le dernier soupir.

« Ainsi que M. Lasnes, qui en a fait la déposition à l'audience « de la Cour d'assises de la Seine, le 30 octobre dernier, Barras « était bien convaincu que le véritable Louis XVII était mort au « Temple, et que des intrigants seuls pouvaient se parer de son « nom. Voici sur quelles circonstances était basée l'orinion de l'ex-« directeur.

« En l'an VIII, Barras, alors membre de la Convention, reçut du · gouvernement la mission de visiter Louis XVII détenu au Temple, « et de veiller à ce qu'il fût traité avec humanité. Aussitôt que « Barras le vit, il le reconnut parfaitement pour être le jeune Dau-· phin qu'il avait vu autrefois aux Tuileries. Personne ne s'éton-« nera que Barras, qui appartenait à la noblesse la plus ancienne, « puisque, suivant un vieux dicton bien connu daus le midi, la fa-« mille Barras était réputée aussi ancienne que les rochers de la « Crovence : personne, dis-ie, ne s'étonnera que Barras ait vu sou-« vent le Dauphin, antérieurement aux graves évènements qui se e passaient alors. Barras interrogea le jenne enfant avec beaucoup « de douceur sur l'état de sa santé. Celui-ci se plaignit d'éprouver « de très vives douleurs au genou, et de ne pouvoir plus le plier... · Barras reconnut en effet qu'une tumeur y avait produit de très « grands ravages, et que la situation de l'enfant était réellement « désespérée. Il ue se trompait pas, car, malgré les soins les plus « empressés, le jeune Dauphin mourut bientôt.

« M. Lasues, comme on le voit par ce court exposé, n'est donc . » pas le seul qui puisse établir l'identité de l'enfant mort an Temple « et du dauphin Louis XVII.

« J'ai été frappé de la coîncidence parfaite qui existe entre la dé-« position circonstanciée de l'ancien gardien du jeune Louis XVII « et les souvenirs historiques de Barras; et c'est afin que chacan « puisse l'apprécier comme moi, que je vous prie de vouloir bien e publier cette lettre dans votre intéressant journal (1).

« Agréez, etc.,

e P. GRAND,

c Substitut du Procureur du Roi de Charleville ».

<sup>(1)</sup> Gazette des tribunaux.

Les attestations que nous veaons de rappeler n'existeracion-elles p-s, qu'il reste tonjours l'acte officiel du décès du prince, du 24 prairial au rut (12 juin 1793). C'est une pièce sur lapuelle on se pentrevenir et que pourtant les nouveaux fourbes qui ont surgi depuis Hervagault, eu 1802, jusqu'à lleuri Hébert, le prétendant actuel, ont essaté d'arguer de foux.

Tous ces imposteurs n'ont donc pas eu connaissance d'une affaire célèbre dans les fastes judiciaires, à l'occasion d'un faux acte de décès, et qui prouve qu'il n'est point aussi facile que les plus impudents l'ont pensè, de faire annuêr un acte de cette nature.

Avant la Révolution, vivait une marquise très riche. Sa fortune était convoitée par des collatéraux pressés d'en jouir. Ils s'ingénièrent à trouver un moyen de réussir au plus vite. Un breuvage narcotique, d'un effet prolongé, fut administré à la marquise. Pendant son long sommeil, ils firent entrer sous son nom, dans un hospice d'Orléans, une femme qu'ils savaient u'avoir plus que quelques jours à vivre, et qui ne tarda pas à mourir : son acte de dérès fut fait aux nom et qualités de la marquise. Cette dernière, revenue de sa longue léthargie, fut singulièrement surprise d'être traitée chez elle en intruse. L'acte de décès à la main, non seulement on la traita de folle, la marquise était morte, mais encore les collatéranx criminels curent le crédit de la faire enfermer à ce titre à la Salpétrière, malgré ses vives réclamations, et la claire démonstration de son identité. Ceci se passait en 1788. Plusieurs fois pendant la révolution, elle réclama et perdit. So is l'Empire, elle réclama et son nom et revendication d'état : la Cour de Bourges fut saisie de cette affaire en 1808: la marquise perdit. Enfin, peu de mois après l'avenement de Louis-Philippe, un noble avocat, qui était au monde le scul appui de cette marquise, tenta un nouvel essai, qui fut tout aussi infructueux que les précédeuts. L'acte de décès de cette infortunée fut considéré comme réel. Et ceci n'est point un conte, comme en out tant brodé les prétendus fils de Louis XVI. L'infortunée victime de cette étrange spoliation était Adélaïde-Marie Rogres-Lusignan de Champignelles, veuve de Louis-Joseph, marquis de Douhault, née à Champignelles, le 7 octobre 1741, supposée morte à Orléans, ou le 17, ou le 18, ou le 19 janvier 1788, le doute sur le décès naît de la déclaration des trois témoins qui en ont indiqué l'époque, mais morte en réalité, à Paris, le 16 février 1832, 44 ans après sa mort. supposée!

Quand cette malheureuse marquise est morte, sans avoir pur recouvrer son nom, quatre de nos pseudo-dauphins, ces satimbanques politiques, n'ont-ils pas en bonne grâce à venir demander aux tribunaux des revendications d'état auxquelles nul d'eux n'avait le droit de prétendre !

La magistrature française est trop haut placée dans l'estime de l'Europe pour craindre qu'elle prenne jamais au sérieux les audacicuses prétentions de l'un ou de l'autre de ces impostens. Le Dauphin est bien mort, ne le fût-il pas, et ce serait un malheur pour lui, la magistrature ne doit voir que l'acte authentique du décès du jeune priuce, comme elle n'a vu précédemment que celui de la marquise de Doubault, et avec d'autant plus de raison que Louis XVI n'a laissé qu'un suel fils, et que quinze individus se sont successivement présentés pour réclamer ce titre : en les repoussant tous et en faisant oudamer guelque-suns, les tribunaux n'ont commis légalement aucune de ces déplorables erreurs qui se sont commises de loin en join. Que fût-il arrivé si les tribunaux, moins prudents, cussent reconnu Hertagault, le premier pseudo-daup in qui s'est présenté? Quatore autres eussent pu successivement protester et crier à l'usuroration.

Hervagault et le sabotier Matburin Bruneau avaient réclamé des recomaissances d'état comme l'a fait depuis l'horloger NatudodfT; c'est aujourd'hui le tour de Heart libbert, plus conno sous le nom de baron de Richemont, et pourtant on vient de découvrir en Amérique un nouveau Dauphin, qui, lui, peut-être, est le véritable; et s'il lui prenait un jour la fantaisie de venir en France, pour re-vendiquer aussi ses droits? L'acte du 12 juin 1795 est article qui fait loi et qui ne peut être annolt. La famille du malheureux Les surques a-l-elle pu réussir, malgré ses nombreuses démarches, à faire supprimer le jugement portant condamnation à la peine capitale contre son chef; et pourtant, il est mieux établi que la condamnation du courrier de la malle fut une erreur de justice qu'on ne pourra jamais établi r'ideutilé des dauphiss préssus et à tenir.

I.

## CHARLES-GUILLAUME NAUNDORFF.

Les faux dauphins qui ont paru en France peuvent se classer endeux catégories : les fous et les exploiteurs de la crédulité. Dans la première catégorie, on doit ranger : J.-F. Dufresne, l'huissier d'Uzès, Persat et l'ancien professeur Varney.

Dans la seconde : le tailleur Hervagault, le sabotier Bruneau, le vagabond Fontolive, l'horloger allemand Naündorff, puis enfin Henri Hébert, le soi-disant baron de Richemont.

Parmi ces derniers, Naündorff, dont ou a annoncé la mort à Delft, en 1855, et Henri Hébert sont les plus célèbres par leurs intrigues. Naühodrff ent des partissus d'evotes, même dans les gra des fa milles; des prophètes (Martin et Pierre-Vichel), des écrivains, parni lespuéls beaucoup étaient de bonne foi, tant cet homme avait su les égarer.

La véritable biographie de ce fourbe est loin de ressembler à celle qu'il s'est fabriquée, laquelle lui a servi à se créer une si brillante clientèle de dupes.

Charles-Guillaume Natindorff est signalé comme issu d'une famille de jufis établie dans la Prusse polonaise, et né à Postdam. Il vint à Berline na 1810, et y demeura deux ans ; il logicai alors dans la maion d'un tonnelier et gagnait son pain en colportant des burloges en bois. Il anonqueit être maris ; rette déclaration fur teconome mensongére. Il faisait passer pour sa femme la nomanée Christine Ilasfent, veuve d'un soldat. En 1812, il partit pour Spandau. Il déclare devant le magistrat de cette ville, le 25 novembre, qu'il décirant s'y établir comme horloger et obtenir les droits de bourgeoise. Mais your jour de ces droits on Prusse, il faut prêter serment de fidélité et de soumission à son souverain. Or, voici la formule du serment que prêta Mañaoff, le 10 décembre 1812, pardevant le magistrat de Spandan: « Je, Charles-Guillaume Nañadorff, protesse et jure que j'ai s'é ère que nome bourgeois éc ette ville par le mojstrat d'écelle.

- eté reçu comme bourgeois de cette ville par le magistrat d'icelle,
   que je serai fidèle et soumis à S. M. le roi de Prusse, MON TRES
- « BIEN AIMÉ SEIGNEUR ET MAÎTRE, et que je serai obéissant à l'il-
- « lustre magistrat de cette ville; je jure en outre de coopérer de
- « tout mon pouvoir au bien et à la prospérité de cette ville et de la » bourgeoisie, de remplir consciencieusement toutes les obligations
- qui me sont imposées comme bourgeois, et particulièrement de
- « me soumettre sans restriction aucune aux articles de l'ordonnance
- « générale ponr les villes, du 19 novembre 1807, de les maintenir,
- « et enfin de me conduire en toutes circonstances de la manière
- « convenable à un citoyen zélé et fidèle, aussi vrai que Dieu me
- soit en aide par son fils Jesus-Christ ». Délivré pour lui servir

« de document authentique et scellé du sceau de la ville de Span-« dau, le 10 décembre 1812. Le magistrat de la ville, signé : Koh-« fress ». En 1818. Naündorff se maria avec la fille d'un nommé Einers, fabricant de pipes à llavelberg. Suivant les registres de l'état civil, il aurait déclaré être protestant de la confession d'Augsbourg et avoir quarante-trois ans ; d'après cette déclaration, il serait né · en 1775, c'est à dire dix ans avant le Dauphin, fils de Louis XVI. De son mariage, il naquit à Spandau deux enfants qui furent baptisés par le pasteur luthérieu Nicolas, En 1822, Naüudorff vendit son atelier, et alla s'établir à Brandebourg. Il y continua son métier et fit de mauvaises affaires. En 1824, il fut traduit devant les tribunaux sous l'accusation d'incendie. Il fut acquitté faute de preuves. En septembre 1824, il fut accusé du crime de fausse monnaie. A cette époque, pour donner le change sur ses antécédents, il imagina un roman d'après lequel il serait né à Paris et fils d'un prince. Convaince de complicité de fabrication de fausse monuaie, il fut condamué à trois ans de travaux forcés dans une maisou de détention, et il subit sa peine, de 1825 à 1828, dans l'établissement pénitentiaire de Brandebourg, Plus tard, se trouvant à Crossen, il publia on'il était le fils de Louis XVI, se donna le titre de prince, et fit imprimer un gros livre à l'appui de cette fable. Pour échapner aux poursuites des tribunaux, il se réfugia d'abord à Dresde, puis en Suisse, et ensuite à Paris (1).

Nous allous mainteunt suivec ce fourbe obscur dans ses intrigues et jongleries depuis son arrivée à Paris jusqu'à son expulsion de France, et depuis son arrivée en Angleterre jusqu'à l'annouce de sa mort, à Delft, en Hollande, en 1865. Pour notre récit nous suivrons, en grande patie, la notice sur Naŭudorff imprimée dans le journal « l'Illustration » en 1845.

e Dans les premiers jours du mois de mai 1832, vers la fin d'une journée dont la chaleur avait été étouffante, un homme paraissant âgé de quarante-huit ans à peu près, couvert de poussière, accablé de fatigue, à l'air noble et fier cependant, et portant la tête haute et

<sup>(1)</sup> Ces détails sont tirés d'un écri latituié - Cinq années d'âtriques dévoilées, » par M. Morin de Guérrière père, 15 sont 1859, Quoique son auteur soil l'écritain officiel du confrère Benri Hébert, on doit y ajouter foi, car lis emanent du ministère de l'intérieur, direction de la police générale du royaume et sont signés : pour le ministre el par son autorisation, le conseiller d'État, B. Dejeau.

pour ainsi dire renversée en arrière, veuait d'entrer à Paris par la barrière d'Italie : il suivait d'un pas ferme le boulevard de l'Hôpital, et s'engagea bientôt sur le pont d'Austerlitz, qu'il traversa d'un bont à l'autre; mais, arrivé à l'extrémité, l'invalide de service courut après lui, et lui demanda la rétribution exigée. L'inconnu lui fit signe qu'il ne comprenait pas le français; l'invalide lui répondit par gestes ; il tira un sou de sa noche, et compléta facilement sa démonstration. L'embarras de l'étranger devint visible; un profond soupir s'échanna de sa poitrine : enfin, après une longue hésitation, il prit dans la poche de son habit un mouchoir de fine batiste, le jeta à son interlocuteur, et se mit à conrir dans la direction du boulevard Bourdon, Bientôt il était arrivé à la place de la Bastille, qu'il traversa, et on put le voir s'enfoncer dans la rue de la Requette. Quelques instans après, l'étranger entrait dans le cimetière du père La Chaise, peu de moments avant la fermeture des portes, il se perdait au milieu des ifs et des cyprès. Le soir, couché près d'une dalle de marbre, il échappait à la visite des gardiens. C'est ainsi qu'il passa sa première nuit au milieu des tombeaux.

- Le lendenain, le malleureux, épuisé par la faigne et par la fain, était encore étendu sur la terre quand un promeneur n'approcha de lui, eut pitié de sa misère, lui procura quelques aliments et le condusit rue Richer, 16, chez madamr la contesse de R... dont la générosité et la charité [in l'éaint coannes.
- « Cet homme était Natindorff; la dame généreuse et respectable chez laquelle le hautr d'Avait conduit, c'était l'ancienne femme de chambre du fils de Louis XYV. Ou demandà à l'inconnu qui it létait; il répondit allemand : « Je suis Charles-Louis, duc de Normandie, fils de Louis XYV et de Maire-Antoinette ». Madame de R... avait conservé un attachement religienx pour ses anciens maitres, dont elle avait partagé les infortunes; elle perdit connaissance à cette réponse inattendue. Quand elle revint à elle, ses yeux se fixènent profondément sur l'étranger et elle s'écria : « Oh! non Dieu, c'est tout le portrait de sa malhercreuse mêtre.
- « La bonne madame de R... était à moitié convaincue; elle avait convervé un habit que le dauphin avait protré à Versailles; c'était un petit frac d'enfant, ru drap bleu, avec des boutons de métal. Elle alla le chercher : « Mon habit, » s'écria Naindorff. La conviction de madame de R... devint complète; elle serait montée su l'échafaud, elle aurait subi le martyre sans renier sa foi.

- « Naindorff fut douc installé chez son ancieune fenune de chanbre. On doit penser si le fils de Louis XVI fut fété la maison de madame de R... devint la sienne. Madame de R... supplia le prince (c'est le seul nom qu'il fût permis de donner à l'incomn) d'accepter les débris de sa fortune, il cut la loyauté on l'espiri de refuser, et se borna à demader un tailleur oui l'écuins de la tête aux pieds.
- « Sous ce nouveau costume, les traits naturellement nobles et fiers de l'inconnu se développèrent : il prit une pose et des gestes véritablement empreints d'une dignité royale; on lui fit la surprise d'attacher un immense crachat sur le revers de son hahit. Bientôt madame de R... parla de l'illustre reveuant à ses amis. Quelques vieux rovalistes s'émurent, M. S... de L... voulut voir le reieton si miraculeusement sauvé de ses aucieus maîtres, et il ne tarda pas à proclamer le miracle; il proposa de partir pour Prague. L'horizon politique se dora à ses yeux des plus deuces illusions. La révolution de Juillet ne lui apparut plus que comme une justice du ciel. La France avait chassé des maîtres illégitimes; mais elle devait s'incliner devant l'innocente victime du Temple, qui ne lui avait jamais fait aucun mal. Le roi Louis-Philippe serait heureux de cette circonstance providentielle, qui lui permettait de se décharger du fardeau de la royauté sans trahir le vœu de la nation. On alla jusqu'à en parler à M. de Talleyrand, qui répondit : « Il y a des gens qui naissent avec deux mains gauches; ce pauvre S... est venu au monde avec deux mains ganches dans l'esprit ».
- « Après M. S..., ce fut M. de Forbin Janson, le fungueux évêque de Nanci, qui se présents; aes illusions furent d'un artie cordre; il ne crut pas à la démission du roi Louis-Philippe; il se borna à proposer au prince (textued) de s'engager dans les ordres sacrés; il fait luite à ses youx, dans un avenir très prochain, la taire du souverain poutife. Naindorff, qui ne se seutait probablement pas une vocation suffisante, discata longtemps et rélus un peu brutalement cette brillante perspective; il ajouta, après trois jours de réflexion, qu'il était marié et prère de six enfait.
- « Cependant Naündorff avait pris un maître de français; en peu de temps il fit de notables progrès, et il arriva à parler d'une façon assez intelligible sa langue paternelle et à l'écrire très suffisamment pour un prince de droit divin.
- Λ cette époque, juillet 1832, vivait au fond d'un village de la Beauce, à Gallardon, près Chartres, un cultivateur nommé Mar-

tin; le père Martin passait dans tout le pays pour recevoir des révélations du ciel; une circonstance curieuse avait servi à propager cette réputation de visionuaire dont jouissait l'humble paysan.

En 1816, un dimanche pendant la grand'messe, le père Martin, dont la dévotiou était bieu counne, vit le cid s'ent'ouvrir devant ses yeux; il aperçut un immense faiscean de gerbes ardentes du milieu desquelles sortit un ange qui lui ordonna d'aller à Paris et de voir le roi Louis XYIII; des ordres utlérieurs devaient lui être donnés. Une heure après, Martin après avoir embrasée sa femme et ses unfants, endossa sa veste la plus neuve, prit sou h'ôtion et sa beasee, et suivit à pied la route de la capitale. Le cinquième jour, il arrivait aux Tudieries. Vers deux heures de l'après-midi, il entrait dans la cour du Carrousel, et arrivé sous le pavillon de l'hortoge, il demandait à être introduit auprès du rou

A ce même instant, un des ministres de cette époque se rendait au conseit ; il fut fémoir des explications échangées entre Martin et l'adjudant de service; Martin s'adressa à lni, loi fit part de la mission céleste qu'il avait reçue; une heure après, le pauvre Martin était enferrié à Bicètre, au milieu des fous.

Sa piéd, son calme, la simplicité touchante de ses paroles, furent hieatôt remarquées dans le triba calle où il était renferné; l'aumônier de la maison le prit eu affection; chaque soir il venait passer une heure avec le pauvre fou qui ne manquait ni d'esprit, ni de bon sens; Martin lui raconta la vision qu'il avait eue et son triste résultat; cependant les jours se passaient, Martin était toujours le même, et as confiance dans son guide céleste augmentait chaque jour; le digne aumônier parla à tout le monde du pensionnaire qu'on lui savid tonné; l'affair ett quelque bruit; enfia, après deux mois de détention, une voiture bourgeoise vint un matin prendre le paysan de Gallardon et le déposa à la porte des Tuiteries; cette fois les lusissiers le laisèrent passer, on le conduisit dans le cabinet du roi qui fit fermer les portes et resta enfermé pendant plus de trois beures avec le simple cultivateur de la Reace.

Ce qui se passa dans cette longue entrevue, il n'en fu jamais question au château. A Gallardon, Martin raconta qu'è piene introduit dans le cabinet du roi, il avait eu de nouveau sa vision et que l'ange lui avait soufflé les paroles qu'il avait prononcées; · J'ai dit au roi, répétait souvent le père Martin, qu'il n'était pas le roi légitime de la France, que le fils de Lonis XVI existait, que lui, le

rol, le savait bien, qu'il reviendrait un jour, mais qu'en attendant it drait interdit à Louis XVIII de se faire sarcre à lemis que toute tentative à cet fgard serait suivie des plus grands malheurs; que la coupole de l'antique cathélirale s'écrouleraient sur les assistants et les écraserain. Le le roi m'a répondu avec une vice émotion qu'il ne se ferait pas sacrer, qu'il en avait en l'intention, mais qu'il y remongràt bott jamais s (1).

« Cette version, vaie ou fausse, trouva dans la Beauce de nonneux incrédules; l'eutretue de Martin et du vieux roi seule était incontestable; les incréduliés ne devaient pas duver longtemps : on sut que, par ordre du roi, la maison que louait Martin venait d'être achetée et dounée au pauvre visionaitre; dans la campagne comme partout, l'argent est le seul argument saus réplique; il il n'y eut plus de doutes, et le père Martin fot éleré à l'état de prophète ».

En 1832, Martin jouissait, à dix lienes à la ronde, d'une réputatation de sainteit ; un faisait des pleirinages pour aler le consulter; une secte » était sourdement formée, et ses membres avaient pris la décommation des Martinistes ; les amis de Nabudorff comprirent le parti qu'on possivait tiere des visions du cultivateur de la Beauce; on lui demanda une entrevue qui eut lieu en septembre au presbyère de Saint-Arnould, petit village près Doordan.

Le prétendu fils de Louis XVI fut présenté à Martin, qui, disaiton, ne savait pos quel personnage devait paraître devant lui ; dès le commencement de l'entrevue, il reconaut le duc de Normandie, déclara qu'il était bien le dauphin, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette; l'enthousiasme des affiliés n'eut plus de bornes; on versait des larmes, on s'embrassait, et le soir, le prince, le prophète et tous les témoins communiaiert dans la modeste église du villace.

Une scène touchante vint augmenter encore la foi des séides du futur roi de France; Martin déclara que son existence était terminée, qu'uu ange venait de lui apparaître et de lui annoncer qu'il

<sup>(</sup>s) Cette version qui a tani servi à l'impostare de Naindorff, est entièrement ausses. Rous avons dit dans le chaptire sur le Duppin et les pseudo-dauphins que Martin pendant son entrevue avec Louis XVIII ne lui paria que de ceptique privatelle en lon de politique, et que du retze, il a derit et signé me de politique, et que du retze, il a dérit et signé me de politique, et que du retze, il a dérit et signé me de politique, et que du retze, il a dérit et signé me de politique, et que du retze, il a vert et signé publiés par M. Silv, aucôm magistrat.

u'asai plus que hui jours à passer sur la terre; et en effet le propète, de retour à Gallardon, sesembla sa funile, ils es dispositions testamentaires. Unit jours après l'entrevne, Martin alla à la messe, rentra chte lai, fit comaître à se urfants qu'un envoyé céleste lui avait ordonné de se rendre à Chartres, mais qu'il n'in reviendrait pas Vivant, et que son cadavre serait rapporté dans une charrette. A midi, le prophès partit, et à huit heures du soir, comme il l'avait annoncé, on rapportait son cadavre c'ans une voiture de paysan; une information sur cette mort étrange fut commencée par M. le procureur du roi. Mais elle ne produsit ancun résultat, et les médecins déclarèrent que Varit n'etait mort d'un apoplesié foudroyante, comme un simple morte!; les prêtres affirmèrent que son corps exhabit une excellente odezir de sainteté.

«Le bruit de ces faits se répandant dans toute la Beauce, l'existence et le retour du duc de Normandie s'y accréditèrent généralement ; des souscriptions s'organisèrent ; les curés de village mirent leurs noms en tête des listes et ils décidèrent que la moitié de leurs modestes appointements serait rem se à l'innocente victime de la révolution française; sous l'influence des curés, les fermiers, les dévotes apportèrent leur offrande à la quête, et on n'estime pas à moins de quatre millions les sommes qui en l'espace de quatre mois, furent remises à Naündorff! Ce fut un fermier de Saint-Arnould, nommé Noël Paquet, qui fut chargé d'apporter les fonds au dauphin si miraculeusement retrouvé: tous les samedis, Noël arrivait à Paris, avec un énorme panier couvert suspendu à son bras ; il en tirait les légumes les plus excellents, les fruits les plus beaux, et les doubles louis les plus vieux qu'il fût possible de trouver; un jour, il pliait sous le fardeau, son vaste panier contenait plusieurs centaines de mille francs en or et en billets de banque.

Un honnéte homme, qui de très bonne foi creyait en Naûndorf, et a Stait constitué l'un de ses plus vigoureus soutieus, N. A. Gozzofi, que nous aurous occasion de citer plusieurs fois dans cette notice, a parfaitement expliqué l'engouement des légitimistes pour ce fourbe. Un homme, dit-di, se présente de servajistes et leur dit: a le suis le martyr vivaut que vous cherchez; je suis ce dernier descendant de soirante monarrueus, que la Réconditure d'échait des contantes monarrueus, que la Réconditure d'échait par le descendant de soirante monarrueus, que la Réconditure d'échait par le descendant de soirante monarrueus, que la Réconditure d'échait par le descendant de soirante monarrueus, que la Réconditure d'échait par le service de l'explication de l'explication

- « mort en le voyant soustrait à ses fers ; je suis cette victime d'une « politique cruelle et d'une famille sans entrailles, qui erra depuis
- « quarante ans sans famille et sans patrie; je suis ce paria que les

- rois de l'Europe repoussent à l'envi l'un de l'autre, moi leur
   égal par la naissance, moi qu'ils devraient traiter comme frère :
- « ie suis cet infortuné à œui la providence semble n'avoir laissé pour
- « asile que la pitié de quelques Français généreux et pauvres ; je
- « suis le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette ».

Cet homme les intéressa, il les éaunt : il y avait quelque chose de i persuasif dans son accent, de si simple dans ses récits; il savait si bien appeler les larmes à l'appui de sa véracité, qu'ils se sentirent disposés à l'écouter favorablement. Il les initia à une vie passée de douleurs et de misère ; il dévoils devant eux nue longue et lamentable histoire. Le gouvernement prussien, qui connaissait son origine, l'avait persécuté d'une manière atroce; il l'avait fait trainer devant sa justice criminelle, tantôt comme incendiaire, tantôt comme faux monnayeur, pour déslonorer le fils de Louis XVI dans sa personne. Et loi, toijours insucent, toujours vertueux, il s'était vu condamuer comme le dernier des malfaiteurs; il en avait subi la peine et forcément accepté l'opprobre.

D'anciens serviteurs du roi-martyr déclaterent que ce nouveau veun n'était pas un fourbe comme ses prédècesseurs, ils se porterent garants de son identité : leur conviction précéda et détermina les autres (1).

« Naindorff alors prit maison, il ent des chevaux, une volture de Thomas Baptiste, une livrée; sur les boutons dorés de ses valets on avait gravée une couronne brisée. Le dauphin fit plus grâve à son argent il ent une Cour, des aides de camp, des officiersd'ordonance; il se composa un ministère, et on remorqua qu'il distribuai généreusement ses portefeuilles à des femmes jeunes et jolies; l'hértière de soirante rois de droit divin alla plus loin, il créa un jeurual (la Justice) chargé de défendre ses intérêts. Par une étrange coîncidence i gérant responsable de cette feuilles appelait Widerkeer; a la Quodidienne « découvrit qu'en allemaul le mot Widerkeer signifiait rezenant, et elle eu conclut que ce gérant révait autre que le duc Normandie lui-même. La conséquence était fausse; car le dauphin ayant oublié de verser le cautionnement exigé par la loi, le maibeureux Widerkeer fut traduit à plusieurs reprises devant les naibeureux Widerkeer fut traduit à plusieurs reprises devant les naibeureux Widerkeer des condamnations dont le résultat fut

<sup>(1)</sup> A. Gozzoli. Quelques mots aux anciens abonnés et lecteurs de « la Vots d'un Proscrit ». Londres, 12 février 1841.

soixante quatre mois de prison qu'il subit à Sainte-Pélagie; il ne parvint même à recouvrer sa liberté qu'a l'aide d'un certificat d'indigence. Quand on parlait de cet infortuné, Louis XVII avait coutume de répondre : el lest à la Bastille pour le service du roi ».

1A0397,7167

« Cependant la présence à Paris d'un prétendant à la couronne commençait à faire quelque bruit; une circonstance que ses amis appellèrent providentielle vint mettre le comble à cette émotion. Un jour (c'était le 28 janvier 1834) (1), Naundorff avait déclaré vouloir être senl: il avait ponssé une reconnaissance dans plusieurs rues de sa capitale, et il avait daigué diuer chez Véfour, comme un simple bourgeois. Le soir, il revenait (rue de Bourgogne, n. 12), au faubourg Saint-Germain, où il avait établi sa demeure; il faisait uuît close; Nauudorff venait de traverser la place du Carrousel, et il s'était engagé sous le guichet qui conduit au quai, et qui à cette époque, on peut s'en souvenir, n'était pas illustré d'un factionnaire, Tout à coup, un homme s'approche du représentant de la monarchie, lui pose la main gauche sur l'épaule, et de la droite lui porte cinq coups de poignard dans la poitrine, en lui disant : « Meurs, Capet! » Heureusement, Louis XVII, portait suspendue à un cordon de soie, une petite médaille représentant la Sainte-Vierge, qu'il tenait, disait-il, de la reiue-mère ; la pointe du poignard frappa sur cette relique qu'elle perça; mais, grâce à cet obstacle, elle ne put qu'effleurer les chairs, sans attaquer aucun organe essentiel. L'assassin prit la fuite ; Naundorff, n'osant pas crier dans la crainte d'être arrêté et conduit au corps-de-garde, où il aurait fallu décliner ses noms, 'prénoms et qualités, parviut à grand'peine à regagner sa demeure, où il fut obligé de garder le lit pendant plusieurs semaines (2).

La confiance des fidèles prit de nouvelles forces; le Meurs, Capet l'dissipa les derniers doutes, et, il faut le dire, les discours du prince étaient assez habilement arrangés pour capter la crédulité de gens qu'i ne demandaient qu'à être abusés.

Voici comment il racontait lui-même ses infortunes.

Et non au mois de novembre comme le dit par erreur l'auteur de la noilce dans l'Illustration.

<sup>(2)</sup> C'était une première jongierle destinée à frapper des imaginations catholiques, aussi fut-elle signalée par des falts calculés pour attein-dre ce bui. A. Gozzout.

Je ne me suis pas évadé du Temple, disait-il, i'en suis sorti le plus naturellement du monde. Un comité royaliste s'était organisé; son but était de me sauver; M. de Frotté, un de ses membres, se présenta à M. Dussault, mon médecin, devint son élève et ent ainsi ses entrées au Temple; un jour il me prit, me conduisit dans un cabinet placé sous la flèche de la tour, et me recommanda le plus profond silence; on me substitua uu enfant malade, condamné par la faculté : deux jours après, cet enfant n'ournt et on l'enterra comme le dauphin; après ma mort, il n'y avait plus de prisonniers au Temple; toute surveillance cessa donc, et je sortis saus rencontrer le moindre municipal; cependant le bruit de cette ruse se répandit dans un certain monde; il fallait dépister les recherches de la police; le comité royaliste imagina alors d'envoyer des faux dauphins sur toutes les routes du royaume, on prit une douzaine d'enfants de mon âge; on leur confia une partie de mes secrets de famille, et on les expédia, l'un à Bordeaux, l'autre en Vendée, le troisième en Allemagne, etc. Ce sont ces enfauts qui, devenus hommes plus tard, ont essayé de continuer le rôle qu'ils avaient été chargés de jouer; c'est là l'explication du nombre incrovable de faux dauphins.

L'histoire n'était pas mal trouvée; Naindorff la complétait en disant qu'en 1814, les rois alliés connaissaient parlaitement son existence et que les sacrifices imposès à la France furent d'autont plus grands, que Louis XVIII n'était pas l'héritier légitime de la couronne et qu'il avait étouffé les scrupules des souverains coalisés sous l'or de la nation.

Parlait-on du duc de Berry devant Naŭndorff, il répondait intrépidement que ce prince avait voulu plusieurs fois lui faire rendre la couronne et qu'il était mort victime de sa loyauté.

Un jour, dans le journal qu'il publiait, en 1835, Naüharlif fit insèrer une lettre adressée au roi Louis-Philippe et portant ces deux mots : NON COUSIN. Dans cette lettre, Naüharleff disait que dans la muit du 10 août, le 10i sou père avait caché : les sommes considérables et des diamants d'un grand prix dans une des cares des Tulieries, et il se faissit fort de retrouver ce trèser. Sans contredit, le roi Louis-Philippe n'ent ancune connaissance de cette lettre et de cette offre; mais le svir même, M. Alexandre de Laborde, aide-de-camp du roi, vint trouver. Vaühardrif dans son hielet, rue de Bourgogon, p. 12, reats plusieurs leurres cufermé avec loi; la couversation ent lieu en allemand, langue que M. de Laborde narbit fort bieu : ces messieurs paraissaient être parfaitement d'accord, et, au moment où ils se séparèrent, on entendit l'aide de champ du château dire en bon francuis à Naûndorff qu'il viendrait très-incessamment le chercher pour le conduire aux Tuileries.

Il est inutile de dire que M. de Laborde ne revit plus Naündorff. A ces circonstances s'en joignirent d'autres, dont l'auteur de la Notice sur ce personnage dans « l'Illustration » a été le témoin, et qui méritent d'être rapportées.

Naûndorff était à table; il dinaît en compagnie de plusieurs personnes; une dame, la mère de l'un des convives, qui arrivait de la province, et qui n'avait jamais vu le prétendu duc de Normandie, fut fort écounée d'apprendre qu'elle se trouvait en présence du roi légitime de France.

Monsieur, loi dit-elle, je n'ai jamais vu le dauphin; mais une dame de mes amies m'a raconté qu'elle avait cu l'occasion d'approcher plusieurs fois de lui, danso nenfance, et qu'elle avait remarqué qu'il avait, au milieu de la machoire inférieure, deux dents, in incisives aussi étroites et aussi polntues que des dents de lapin ».

Naündorff abaissa immédiatement sa lèvre inférieure, et montra à la société ébahie les deux dents de lapin demandées.

A quelques jours de B., une autre dame fort riche, madame la comtesse de "", voulet voir le duc de Normandie; elle lui fut présentée et lui dit qu'elle avait souvent joué, à Versailles, avec la dauphin; Natindorff répondit aussitôt qu'il la reconatissait; mais cette recumaissance fix peu d'impression sur la visiteuse. Si vous étes le lis de Marie-Antoinette, répliqua-t-elle, vous devez vous rappeler un petit onn d'amitié que vous me donniez dans nos jeux d'enfants ». Le royal rejeton hésita quelques minotes; madame "riait de son embarras. « Ce petit nom, disait-elle, il est impossible que vous l'ayez oublié.

- -- Attendez, attendez, je me rappelle, je crois me rappeler.
- Vous croyez?...
- Oh l ma mémoire, non ; je ne trouve rien... Ce nom !... mais vous y tenez donc beaucoup!
  - Oh! essentiellement...
  - Que sais-je, mol! je vous appelais ma petite amie?...
     Non, ce n'est pas cela.
    - Itt

- Mon cœur?...

 Vons n'y êtes pas, fit en riant la comte-se, tenez, voulez-vous m'en croire, changeons de conversation ».

Et en effet, on parla de toute autre chose, de la pluie, du beau temps; cependant Naimoff ne se melait pas à l'entretien; ordinairement il avait une paresse de vrai prince, et on vosait ce soir-là que sou expris usait sang et cau; sa bouche marmottait des syllabes inintelligibles; ce fot mes soirée très manssade; enfin, madame la contresse. "\* se leva, prit son chapeau et se disposa à partir; on entendit avancers avoiure, d'éj elle avait descende quedques marches; tout à coup Naimoff se précipite sur l'escaire, il arrête evalièrement la dame par le bras... « Ce nom, je le sais, , lui dit-il.

Un sourire d'incrédulité effleura les lèvres de la comtesse,

« Rentrez un instaut, » dit avec autorité le prétendant. Madame \*\*\* rentra; on ferma les portes et on ouvrit les

oreilles.

« Voyons, j'écoute, dit-elle, il est tard, dépêchez-vous ».

Alors le prince, avec tout le flegme allem-nd, articula quatre syllabes dont la réunion produisit un mot qui n'était pas dans le dictionnaire, mais qui traduisait très clairement une idée fort étrange. Ce mot, nous regrettons de ne pouvoir le reproduire ici ; deux raisons s'y opposent : la première c'est qu'il est devenu un secret que Naŭudorff nous fit jurer de conserver; la seconde raison, je la tais, elle est d'ailleurs très clairement exprimée dans un refrain célèbre de Bérancer.

Cependant, à la prononciation, un peu accentuée, il est vrai, de ce nom, madame \*\*\* était tombée sur une chaise, elle suffoquait, il fallut couper les lacets de sa robe, il fallut laifeir respirer des sels; enfin, après vingt minutes à peu près, elle reprit connaissance, phogea ses grands yeux fixes sur le prétendant, prit sa main qu'elle baise, ouis elle partit sans dire un mot.

Le lendemain, Naüudorff reçut une lettre qui contenait un bon' de 150,000 francs sur un banquier; le soir, madame la comtesse \*\*\* était partie pour l'Allemagne; Naündorff ne la revit plus.

A la suite de ces diteres incidents, Naündorff prit un aplomb royal; il écrit à madame la duchesse de Berry qu'il avait découvert un moyen de sauver la d'unastie exilée, et de rendre en même temps hommage à la vérité si longtemps méconnue. Il s'agissait tout simplement d'un mariage solonnellement contracté entre la princesse cxilée et l'héritier légitime des rois de France. Naûndorff proposait donc as minu handame la dochesse de Berry, et il s'eurgageait à adopter le duc de Bordeaux et à le reconsulire pour le dauphin de France. On fit observer an prétendant que madame de Berry avait (spousé, trois ans appravant, M. de Lonccheis-Pali, et qu'il avait lui-même une femme légitime au fond de l'Albemagne. Il répondit que Napoléon avait hien divorcé pour épouser Marie-Lonise, et il cuvoya M. le marquis de S.", chargé de ses pleins pouvoirs, notre sa lettre à Madame.

- « Le plénipotentiaire revint, mais ne rapporta pas l'ombre d'une réponse.
  - « Naündorff s'adressa alors à madame d'Angoulème, en 1834.
- « Vous irez à Prague, dit-il à l'un de ses agents (M. A. Morel de Saint-Didier), vous verrez ma sœur, vous lui direz que i'existe et que je suis décidé à me faire reconnaître par elle; vous lni direz que dans le voyage à Varennes elle était habillée en petit garcon, et moi en petite fille, que je n'ai pas oublié les faux noms que nous prîmes l'un et l'autre pendant le trajet; et que je suis prêt à lui faire connaître ces noms : vous ajouterez qu'au Temple, la reine notre mère et Madame royale notre tante écrivireut quelques lignes sur un papier, que ce papier fut coupé en feston par le milieu, qu'une moitié de cette pièce lui fut donuée, et que l'autre me fut remise ; que celle-ci ne m'a jamais quitté, que je l'ai encore et que je suis tout disposé à opérer un rapprochement; et si tout cela ne snffit pas, vous ferez savoir à madame d'Angoulême que je porte un signe de naissance, un pigeon bleu formé par un biza re assemblage de veines et de nerss; qu'elle porte, elle, un signe pareil sur la même partie du corps, mais à droite chez elle, et chez moi, à gauche.
- Le diplomate, porteur de ces étranges paroles, partit pour Prague; il affirma avoir complètement rempli sa délicate mission, mais n'avoir pu obtenir de réponse.
- Cependant, les dépenses de Nandorff, ses démarches, les visites trop fréquentes de ses partians commençaient hâire quelque bruit. On sut que la police allait é moravoir; le roi de France courait le risque d'étre jeté dans une prison et traduit devaut une cour d'assises: il flait le cacher. On lona secrétement un hôtel rue Suint-Guillaume, 34, dans le faubourg St-Germain, et l'on ne douna la nouvelle adresée du prience qu'à sea amis les plus dévoués. On leur

livaz en même temps les signos de reconnaissance à l'aide desquels il était possible de parvenir dans l'intérieur de l'hôtel. Il fallait pour cela potter des habits conleur muraille et frapper d'une cetaine façon à la loge du couclerge. Le propriétaire de la maison, M. le contre de L., fut informé de ces précautions extraordinaire set; gées pour être introduit auprès de son locataire. Il crut que Mgr de Quélon, archévque de Paris, redountant un déssatre pareil à celui qui avait détruit en deux houres son palais archiépi-copal et sa villa de Conflans, s'était legé inequiio dans ses appartements. M. le comte de L., conqui des crainets fort vives pour la solidité de sa maison, et il donna ordre à son intendant de le débarrasser de son vénére, mais truo dangereux locataire.

Naûndorff albit grand train; aussi commençait-il à avoir bessin d'une reconnaisance d'état, et au plus vite, affu de refaire sa caisse. Conséquemment, il en forma la demande par devant les tribunaux, au commencement de 1836, heu que M. Moret de Saint-Didér r'ait, en 1824, obteun aureme réponse de la duchesse d'Auguellenc. Voilà comme la « Grzette de France », doos son numéro du 16 janvier apprécis cette imperficiente demande.

Ce compétiteur au trône n'a pas peur de la justice, lui. Au contraire il l'invoque si bien et si haut, qu'il a fait paraître un journal sous ce non, dans le seul hut de mettre tous ses droits en lumière, d'appeler tous les témoignages, de lever tous les doutes...

Nons voilons être fustes, nons qui me faisons pas la juzite; en conséquence, nons déchrons que si M. Naûndorff prétend aux titres et qualités de duc de Normandie, cen 'est pas pour ravir la couronne de France à celui qui la possèle, il ne se sucie pas d'être Louis XVII, ils contente d'être Charles Louis, duc de Normandie; et c'est devant les tribunaux, qu'aux termes des art. 78, 85 et autres du Code civil, il réclame purement en simplement la qualité de fils aîné de Louis XVI. Excesser du peu..

Mais à la place du gouvernement, je ne me laisserais pas endormir par la feinte homilité du véritable duc de Normandie. Si une fois il avait repris judiciairment ce titre là, qui sait jusqu'où il ménerait les doctrinaires ? à moins pourtant que la police ne se trouve derrière l'hordeper prussien, et qu'elle fasse agir dans un intérêt à absurde et si rale que nous ne voulons pas nous y arrêter un instant. Nais alors, et s'il n'en est rien, comment elle, cette police qui se montre si active, si prévorante, si souppouneuse, si brutale dans beaucoup d'occasions, ue penso-t-elle pas aux conséquences du procès du véritable lluc de Normandie, lequel avec tons les moyens de séductions imaginables de Génerès et de Rambaud, pourrait fiuir par faire un parti politique dans le royamme des Français Possa s'y concevons rien, et nous disons comme le Cánadre des Plaideurs: « Ma foi, horloger, police, séducteurs, doctrinaires, il faudrait tout lier ».

Le gouvernement, ainsi que l'on va le voir, ne fut point la dupe de Naündorff.

Dans les piquants Mémoires que M., Gisquet a publiés sur le temps de son administration à la police, il y a un chapitre particulier aux deux pseudo-dauphins qui se partageaient alors les sympathies des royalistes; Henri Hébert et Naündurff: il renferme des détails très curieux sur les dernières années d'Intrigues du fourbe qui nous occupe.

Höbert avait été condammé le 5 novembre 1836, à douxe auncies de détention. Débarrassé de ce dangereux compétiteur. l'autre Louis XVII dout al. Moral de Saint-Didier nous réétal resistence, lors du procès d'Ithèrt, andience du 31 octobre 1836, devient plus entreprenant: le voils seul maitre du terrain, il l'exploite de son mieux. Entouré de quelques légitimistes, qui font confidence à leurs amis de la miraculeuse conservation du dauphin, il ne tarda pas à se voir l'objet des attentions, des respects d'un graud nombre de fûlèles.

C'est Josa échappé au poignard d'Athalie. On s'impose des sacrifices péculaires pour lui rendre la vie anssi douce que possible; son entourage vielle jour et nuit sur le précieux dépôt de sa personne, et ne permet qu'à fort peu d'élus d'arriver jusqu'à leur auguste maitre.

Jusque-là le pouvoir se bornait à lever les épaules, et je présume que le nouveau duc de Normanile eût été blei nais seiu-inéme de prolonger la durée de ce rôle, sans lui donner un caractère plus décidé; mais ses amis ne voulent pas le laiser croupir dans cette honteuse obseurié. On commence à compromettre les succès de son agréable industrie, à troubler le repos de son heureuse position en lançant, peu-let en malgré lui, noure prince débonaire das quelques machinations qui ne pouvaient pas manquer de le compromettre.

Telle est la destinée des grands; ils deviennent quelquefois les

jouets de leurs courtisans. Ceux-ci, pour servir leur ambition personnelle, leur créent des embarras imprévus et penveut les conduire à leur perte sons que apparence de zèle et de dévoûment.

L'autorité est douc encore obligée de sésir coutre cet héritier du trône. On apprend qu'il s'appelle Noûndorff, qu'il est d'origiue allemande; ce qui, d'ailleurs, ne pouvait pas être douteux quand on avait l'honneur de l'entendre parler; car l'éducation du prince m'avait point cerrigé un accent germanique des plus prononcés.

Pendant sa courte détention au dépât de la préfecture de police, M. Dutilleul, svoué, et M. Garirei, huissier, agissant au nont du de Normandie, font signifier à la duchesse d'Angoulème et déposent au parquet du procureur du roi des actes par lesquels leur citent faisait sommation à sa sœur (madanne la duchesse d'Angoulème) de lui reudre bon et fidèle compte de la motité de tout ce qu'elle a recuelli de la fortune paternelle et maternelle.

En même temps M. le garde-des-seaux était saisi d'une réclamation adressée par les membres du conseil judiciaire de M. le duc de Normandie, savoir : MM. Gruau, ancieu procureur du roi; Briquet, avocat à la Cour royale, et Bourbon-Leblauc, avocat consultant.

Ces trois messieurs viurent me voir pour obtenir la permission de communiquer avec leur illustre mandant, et je me rappelle leur foi inébraulable dans l'origine et les droits de celui qu'ils éclairaient de leurs lumières. A leurs yeux, M. Naŭudorff, malgré son baragouin franco-alemand, était sous aucun doute monsciqueur le duc de Normandie. Je ne sais vraiment si l'effronterie des imposteurs doit plus étonner que la facilité avec laquelle des hommes éclairés et honorables deviennent les dupes de leurs mensouges.

Pour couper court aux erreurs on anx mystifications, l'on fit partir Naîndorff pour Calais, accompagué de quelques agents de police qui le déposèrent à bord d'un paquebot anglais. Avant l'époque de cette expulsion qui cut lieu le 16 juillet 1836, la Gazette d'Etat de Prasse, avait annonce que ce Naîndorff était un hortoger fort conun à Berlin, lequel avait été plusieurs fois entre les maius de la justice, et avait subit un emprisonnement dans la maison correctionnelle de Braudebourg.

Par cette expulsion, le gouvernement mit un terme aux escroqueries de Naündorff et à ses manœuvres, quoique plus ridicules encore que dangereuses, en usant des pouvoirs que la loi lui accorde de faire sortir de France tout étranger qui trouble l'ordre.

Mais cette expulsion opérie son l'erinqui tronoir totture, Mais cette expulsion opérie son l'ordre du ministre français indigna les croyants en Noind-wil. A l'aspect de cet acte illégal et violenment hostile en apparence, on s'écria; » obt l'exti bien le « fils de Louis XVI ! A quel autre que lui oserait-on interdire l'entrée du sanctaire de la justice par la force? Porquoi l'expulserait-on s'il n'était pas celui qu'il affirme être? « Vailà ce qui fut dit, un peu l'étrement peut-ifere; il ne vint à l'esprit de personne que ce coup d'état administratif qu'on premit pour une mesure dictée par la crainte et pour aveu d'étautié, pourrait bien n'être au foud qu'une adroite rouerie politèque concertée eutre les persécuteurs et la victime, un brandon de discorde à l'adresse d'un parti, un d'argenq jeté dans son camp pour d'isire s'es forces.

parti, ou d'apea jeté dans son tamp pour avirer es sy noire. Ce mouvean Joss, épouvé par tant d'adversités, sauvé miraculeusement deux fois, ne parut pas avoir été conservé sans un but providentele. Égarés par son artificieuse hyportoise, sea smis l'avaient doué sur sa parole des qualités les plus touchantes et du cœur le plus noble. Qui ne comprendra pas ors illusions que se font des âmes généreuses? Il s'était offert à eux ceint de la double auréole du malheur et de la vertu; histolt il en vint à leur tenir ce langage: — Vous voyez en mol l'instrument chois par la Proviu dence pour pacifier la France divisée par les factions, et pour consolider la paix de l'furope. Vous voyez le Nessie que l'Uniavers attend, que les oracles annoncent comme devant rétablir la « Vérticé et la justice de Dieu sur terre. Telle es la grande mission et politique et religieuse que le Cint-Pússant a réservée au fils de « Lonis XVI». Voilà ce qu'il a dit à ceux qui l'avaient reconnu, et presque tous les crurent (1).

Les yeux des fidèles de Naundorff étaient loin d'être dessillés lors-

<sup>(</sup>i) On sait que des propoblées plots on moins suthentiques (et particulièrment entelle du laboreur Martin et de l'envière Pierr-Alleck Vitarias), frent exploitées par ce Jongleur sarcé, el l'aldérent paissamment à Joner son rôte. Piguore, dit M. Gazzali, s'il dels apparaire prochairement un grand monarque étatife par la Providence à pardier l'Europr et à faire retievrir la ratigione et la morale. Mais et que je ne crois pas du tout, es que personne ne croira, c'est que Dien, pur prepare un homme à raruidir ette lauste nistions, commerce par le fletri aux yeux du monde, en permettant qu'il foute aux prêds tous les procéptes de la morale.

qu'advint l'expulsion de ce fourbe. Aussi vit-on encore paraître divers écrits pour le soutien de sa cause, et un jonrnal qui succéda à « la Justice » : il était intitulé « la Voix d'un Proscrit ». Le fondateur et le principal rédacteur de ce nonveau journal Naündorffiste, était M. A. Gozzoli, alors encore l'un des croyants les plus fermes de l'imposteur, mais qui depuis, en février 1841, a noblement reconnu son erreur, dans son opuscule intitulé : « Ouelques mots aux auciens abonnés et lecteurs de la Voix d'un Proscrit » : « Il est des « devoirs, dit l'auteur de cet opuscule, dont l'accomplissement est « on ne peut plus pénible à ceux auxquels ils sont imposés. Mais « quand on a contribué à entraîner dans une voie de mensonge des « gens de bonne foi qu'on croyait conduire à la vérité; quand on a o provoqué l'intérêt. l'estime, les sympathies les plus générenses, « les dévoûments et les sacrifices les plus touchants en faveur d'un « personnage méprisable et d'une cause abiecte, il y aurait plus « que de la faiblesse, il y aurait complicité morale à ne pas avouer « tout hant son erreur. Ce devoir qu'une probité sévère impose, « je viens le remplir au grand jonr de la presse ». Et il l'a rempli de facon à démasquer complètement l'imposture de Naundoril. Disons-le en passant, la source de l'erreur de M. Gozzoli est dans son opinion, que partagent encore quelques personnes, que le fils de Louis XVI a été enlevé et que l'acte qui constitue son décès est fant

En arrivant en Angleterre, Naindorff alls se fixer à Camberwell, près de Londres et y continua son rôle. Pour accroltre le nombre "
de ses partisans, il imagina des communications avec les espriis c\u00e4kess, à la suite despuelles il mit le comble à ses intrigues en se d\u00e4charant le che d'une secte poivrelle, vraisemblablement de l'O\u00dante da Mis\u00e4ricorde, dont l'ouvrier Vintras est l'un des pronbh\u00e4es.

c Quant au personnage politique, dit M. Guzzoli, il s'est suicidé egaité de cœure. L'imnoralité du messè de 4'ambervell, les désordres de su vie, ses habitudes et ses allures de faussaire, lo mensonge évident de ses deux assassinats (nous parlerons du denier tont à l'heure), autorisent à regarder comme plus que suspectes celles des preuves d'identité qu'on avait acceptées bénéement sans autre témoignage que le sien. Or, ces preuves-làsont assez nombreuses pour justifier les défiances et l'incrédulité actuelles de la plupart de ses anciens amis. Ils se figuraient les tenir

MARKET I

d'un hounéte homme; l'honnéte homme s'est évanoui à leurs yeux, et leur confiance a disparia avec lui. Oui, il faut que vous le sachiez, vous qui profauez un nom auquel vous n'avez peut-être aucun droit, vous qui fules aimé et honré autant qu'on vous méprise aujoral'hui, si quelques uns de ceux qui reconnarent votre idenité avec l'orphelin du Temple la rejette comme impossible à octte heure, l'objection la plus décisive qu'ils lui opposent, e'est votre infâmic.

On se rappelle la première jonglerie de Naûndorff: c'est l'assassinat supposé sous le guichet des Tuileries, le 28 janvier 1834. Une jonglerie semblable a eu lieu à Loudres, le 16 novembre 1838. Lors de l'assassinat de Loudres, les lieus et les circonstances étaient changés; il y avait un ange qui insultit cette même Vierge dont l'intercession l'avait précidemment sauvé, et fulminait contre le catholicissue. Cet attentat avait été anuoncé prophétiquement par le révélateur peu de jours auparavant, et donné comme une preuve du la vérité de sa mission et de la protection toute spéciale de Dieu. Or, pour apprécie la valeur de cet témolgrage, il est important es avoir que, peu de moments après l'événement, le blessé envoyait secrètement sur le lieu de la scène son fils aîné, pour y ramasser les pistolets et les faire disparaltre. Cette circonstance, restée ignoré jusqu'à présent fut soigneauement sonstraite à l'investigation des magistrats et à la connaissance des amis qu'il entouraient.

• La famille du nouveau Messie habitait Camberwell; mais des avant 1800 son teht viait séparé d'elle. Il venait la sister une ou deux fois par semaine pendant quelques heures, puis il disparaissait en prenant des précautions incroyables pour dérober la connaissance des a retraite, to pour dépister ceux qui essair; acit de le suivez. Et où allaite il de la sorte, ce père de sept enfants, ce mari presque seragenaire, ce révétateur d'un nivue! Faungile 70 allaite il 11 faliait le demander à la réputation dont il jouissait. Je veux bien n'en pas pas dire davastage. Toujours bhailé à couvrir ses désordres d'un manteau sacré, cet imposteur a imaginé de se faire ordonner la vie qu'il mêne par leciri. — « Mon goulde cleste, écrivait il les février 1800, m'a prescrit de sortir de mamison et d'aller m'enfremer dans une retraite, afin d'y cécuter religieusement la sainte volonté du Tout-Puissat (1).»

<sup>(1)</sup> A. Gozzona « Quelques mots aux anciens abounés et le cteurs de « la Voix

Et voils pourtaut l'homme, dont un avocat de talent et un homme d'honneur devaient faire l'apologie devantle tribunal de première instance de Caen, en 1852, à l'occasion du prophète de Viniras. Mais si son plaidogre n'a pas été prononcé en eutier, M. Bérard, de Pont-Lieue, a en le triste courage de la faire inprimer, et les Naïdoufffistes n'ont rien perdu : ils ont pa pleurer sur les infortunes de leur féciche.

Dans le mois d'oût 1845, les journanx de Paris publièrent une note ainsi conçue :

Le soi-disant comte de Normandie, forcé de quitter l'Augleterre, s'était retiré à Delit, en Hollande; il y est mort le 10 de ce mois. Il était âgé de soitante-dix am; sa ressemblance avec le roi Louis XVI était grande, et pouvait expliquer l'obstination de quelques personnes à le prendre pour le dauphin mort au Temple-Lui-même paraissait croire de boune foi à son i-lentité.

Dans ces derniers temps, il s'était occupé d'expériences pyrotechniques concernant l'art militaire, et comme ll iui était arrivé divers accidents dans ses expériences, ses partisans voulaient y voir des complois trantés contre ses jours. On ne voit pas qui aurait en inférêt à se débarrasser de ce personnage tout-heât inofficasí.

Cette nouvelle n'est-elle pas controuvée? Il paraltrait que les afficités de l'autre de la miséricorde auraient obteun de leur idole que, pour échapper aux réchanations de toute nature qui l'accabhient, il fit le mort pour un certain temps. L'instant convenable venu, il reparaîtrait plus glorieux que Janais. Dieu avait promis au prophète Vintras qu'il ressusciereait des personages de bautes qualités pour prouver aux plus incrédules l'identité de Nadinorff avec le fils de Louis XII, le Messie que les royalistes attendent. Ce qu'il y a de certain, c'est q'un Français, M. Watripont, se trouvant au commencement de cette année à Londres, affirme y avoir rencontré Naisaborff.

Quelques jours après la publication de la note annonçant la mort



d'un Peocrit, »— Je dois déclares, dit M. Gazzell, que je ne suis pas allé à Loudres une seule fois perndant la durée de la politique soit en le vier le propriété par le propriété, » ce n'est que longieups après que j'al pu juger par mol-même le Dhomme de Cambrovell, Si j'assi es plus tel l'expérience que j'aquis alors de dégoût n'éct arraché la plume des mains blen avant l'époque on « la Voix d'un Prosents a trombas ne averière.

de Naundorff, M. Hébert, ex-directeur des postes de l'armée d'Italie, écrivait que lettre dans laquelle on lit :

« Si le duc de Normandie ext le même personnage que l'ai vu à Rome dans les premiers jours de mai 1810, en état d'arrestation, subissant un interrogatorie dans les cabinet de M. le général Radet, général de gendarmerie, il sorait effectivement le fils de Louis XVI. Cette conviction je l'ai puisée dans celle de M. Radet qui vennit d'interroger le précledant, de lir les subices dont il était norteur ».

Cette déclaration est extraordinaire; elle est grave, car, d'un colé, M. Hébert est loin d'ètre un légitimise; en 1830, il a têt dé-coré de la croix de juillet; il il apu, par consequent, être poussé par aucune passion de parii; et de l'autre, M. le général Radet, dont M. Hébert cité l'opinion, est précisément un des ciunt personnes qui arrêtèreul la voiture daus laquelles et rouvaient Louis XVI et ses enfants, lors de la fuile Vareunes.

Non Naundorff n'est point ce fils du vertueux Louis XVI. L'est-il? alors il est bon que l'on connaisse l'appréciation qu'en a faite un bomme qui a été l'un de ses plus chauds partisans, M. A. Gozzoli, dans l'écrit que nous avons déjà cité.

« J'avais cru me dévouer à une infortune sacrée, à une cause noble et sainte : i'ai regardé de près celui que mes respects lointains élevaient sur un piédestal, et bientôt il ne m'a înspiré qu'un dégoût inexprimable. Quel est-il, cet aventurier mystérieux, s'il n'est pas en effet le fils dégradé de Louis XVI ? Je l'ignore, et je n'ai pas besoin de conuaître son origine pour l'estimer à sa juste valeur. Est-il l'instrument d'une de ces sociétés souterraines qui attaquent l'existence des gouvernements dans l'ombre et minent le sol sous leurs pas? Est-il l'agent de quelque police immonde? peu m'importe l Ce que je ne sais que trop, c'est que cet homme est un fourbe aussi dangereux que fécond en ressources : c'est qu'il est familiarisé de longue main avec la perversité la plus profonde. De loyaux défenseurs ont uni leur voix à la mienne pour le recommander à l'opinion : nos écrits lui ont fait des partisans et des admirateurs : que ceux de nos concitoyens qui forent entraînés par nous dans cette canse nous le pardonnent. Abusés nous-mêmes, égarés de bonne foi, il nous restait un devoir de conscience à remplir, celui de les éclairer, et nous prenons l'engagement de le remplir jusqu'au bout ».

L'écrit dont nous venons de donner un passage est terminé par une déclaration relative au personnage se prétendant duc de Normandie, fils de Louis XVI, connu sons le nou de Naindorff, résidant à Camber well, près de Londres, déclaration, datée de Paris, le 16 février 1841, et signie de sept légitimises trompés par ce fourbe: MIL le clevalier A. de Cosson, Rugon Roydor, J.-B. Laprade, Ch. de Crosson, Chibron de Jusse, Xxv. Laprade, avocal, A. Gozzoli, rédecteur-gérant du journal da Voix du Proscrit ». Elle confirme entièrement l'écrit particulier de M. Gozzoli Quedques mots, etc. et est ainsi terminée: Quant à l'auteur de cette vaste intrigue, nous n'entreprendrons pas, pour le moment, de rechercher ce qui se rapporte à ses mystérieux antécédents et aux droits sur leuquels il fonde ses prétentions, qu'il soit tells dégradé de Louis XVI ou bien un crimine dobscur, comme l'out considéré les tribunaux de Prusse, ou bien encore l'agent de quelque parti ténébreux, peu importe.

En résumé, tous les faits que nous avons été à même d'approfondir, ne nous ont découvert qu'une hypocrisie consommée jointe à l'astuce et au mensonge le plus effronté.

Ce n'est qu'après un examen mûr et consciencieux et sur des preuves incontestables que nous nous sommes décidés à faire la présente déclaration.

## OUVRAGES PUBLIÉS

## POUR APUYER ET COMBATTRE L'IMPOSTURE DE NAUNDORFF.

- I. Révélation sur l'existence de Louis XVII, duc de Normandie; par M. Lebreli de Fontaine, bibliothécaire de S. A. S. madame la duchesse douarière d'Orléans. (Première partie). Paris, de l'impr. de Carpenuer-Méricourt, 1831, in-8 de 28 pages.
- II. Nouvelles Révélations sur l'enlèvement et l'existence du duc de Normandie, fils de Louis XVI; par M. Labreli de Fontaine, bibliothécaire de S. A. S. la duchesse d'Orléans douairière. Seconde partie. Paris, de l'imp. du même, 1832, iu-8 de 20 pages.
- A la page 10 du premier écrit, Narat est qualifié de médecin du comte de Provence (depois Louis XVIII); il était médecin des gardes du corps du comte d'Arois (depois Charles X). Les pages 17-20 contiennent une Pro-chamation su général Charlets à son armé, lorsque, travaillée à la fin de 1756 par les agents corrupteurs du Directoire, elle se disposait à mettre bas les armes et à accepter les indemnités qu'on lui offrait.

LOUIS CHARLES Page 16 de son premier écrit, l'auteur promettait un ouvrage de plus longue baleine sur Louis XVII qui n'a pas paru,

Les Nouvelles Révélations sont l'un des denx écrits que M. Eckard a réfutés par Un dernier mot sur Louis XVII, etc.

III. Apparition d'un nouveau prétendu Dauphin, se disant fils de Louis XVI. Paris, rue Dauphine, n. 24, 1831, in-8 de 4 pag.

IV. Existence (l') de Louis XVII, pronyée par les faits et par les prophéties, et réponse aux brochures de MM. (A. Antoine) de St-Gervais et Eckard, intitulées; l'une « Pièces authentiques de la mort du jeune Louis XVII, détails sur ses derniers moments, pièces justificatives, documents inédits, et réfutation des mémoires du soidisant duc de Normandio, fies de Louis XVI; » l'autre : l'Eulèvement et l'existence actuelle de Louis XVII démontrés chimériques »; par M. Fortin. Paris, Mae Goullet, 1832, in -8 de 32 pages.

V. Passé (le) et l'avenir expliqués par des événements extraordinaires arrivés à Thomas Martin, laboureur de la Brauce; avec des notes curiouses sur quelques personnages qui ont figuré dans ces événements : quelques mots sur les révélations publiées à ce sujet par M. S\*\*\* (L. Silvy, ancien magistrat). On y a joint une Dissertation sur le procès-verbal de la mort de Louis XVII, sur les Mémoires dits du duc de Normandie et sur divers ouvrages récemment publiés touchant le même sujet. Cette édition est la seule qui soit revêtue de l'attestation de M. Th. -Ign. Martin. (Le tout publié aux frais de M. Eug. de Montmorency). Paris, Bricon, 1832, in-8 de 308 pag.

C'est, ainsi que nous l'avons dit précédemment, une nouvelle éditionde la Relation des événements arrivés à Thomas Martin, al térée et considérablement augmentée (de plus de 50 pages). Les fauteurs et les dupes de Naûpdorff circonvinrent ce laboureur visionnaire, qui eut alors de plus fréquentes révélations toutes favorables à la cause de l'imposteur. On est affligé de voir le nom d'un Montmorency compté au nombre des dupes de Naundorff, C'est à cet ouvrage qu'a répondu M. Eckard, par un écrit intitulé : Un

VI. M. S\*\* (Louis Silvy), ancien magistrat, à l'auteur de l'écrit intitulé : • le Passé et l'avenir expliqués par des événements extraordinaire arrivés à Thomas Martin, laboureur de la Beauce ». Paris, de l'imp. de A. Pihan Delaforêt (1832), in-8 de 28 pages.

dernier mot sur Louis XVII, etc.

Ces écrit a pour but de prouver la lausseté d'un dire avancé par l'auteur de « le Passé et l'avenir » que lors de son entrevue avec Louis XVIII Thomas Martin lui auralt révélé l'existence de Louis XVII, et aurait dit au roi de descendre de son trône pour y laisser monter son neveu.

VII. Quelques Souvenirs destinés à servir de complément aux preuves de l'existence du duc de Normandie, fils de Louis XVI; par A.-J. Morin de Guérivière. Paris, de l'impr. d'Herhan, 1832, in-8 de 36 pages, 50 c.

Ecrit d'un fauteur de Henri Hébert, soi disant baron de Richemont, contre les prétentions de l'autre candidat au trône de Louis XVI (Naündorff.) VIII. Duc (le) de Normandie. Paris, de l'imp. de Balary, 1832,

viii. Duc (le) de Normandie. Paris, de l'imp. de Balary, 1832,
 in-8 de 8 pag.
 IX. Lettre de Charles-Louis, duc de Normandie. à Louis-Phi-

lippe, roi des Français. Paris, de l'impr. de Bacquenois, 1834, in-8 de 4 de pag.

X. A la France et à l'Europe; par Charles-Louis duc de Normandie. Paris, de l'imp. d'Herhan, 4835, in-8 de 2 pag.

XI. Justice (la). Journal quotidien, politique et littéraire. (Rédacteur-gérant : M. A. Gozzoli, avocat). l'aris, r. de Bourgogue, n. 12, 19 février 1835, environ 62 numéros in-fol.

XII. Véritable (le) duc de Normandie, ou Réfutation de bieu des impostures. Paris, de l'imp. de Pihan Delaforest (M.), 1835, in-8. Get ouvrage était promis en 4 volumes, qui devaieut être publiés par li-

vraisons de 2 à 3 feuilles; mais il n'a paru que la première de 56 pages.

XIII. Croix (Ia) de grâce. (Paris, de l'imp. de Pihan Delaforest, mars 1836), in-32 de 8 pages.

En faveur du duc de Normandie (Naundorff),

XIV. Lettre adressée à S. M. le roi des Français, par M. le duc de Normandie, et protestation de ses avocats, 26 juin 1836. Paris, de l'impr. de Poussielgue, 1836, in-4 de 2 pages.

XV. Vie (la) du véritable fils de Louis XVI, duc de Normandie, écrite par lui-même. Juillet 1836. Paris, Montmaur, r. de Seine, n. 54, etc. 1836, in 8, de 47 pages.

Quatre pages de prélimaires sont signées: les avocats membres du conseil Judiciarie du prince: Groma, socca, ancien procureur du rel; Bourbon-Leblume, avocat cancien procureur du rel; Bourbon-Leblume, avocat cancien procureur du rel; Bourbon-Leblume, avocat cancien les superiors de la Vienne de la Vienn

nous aujourd'hui, par anticipation, celles qui fureut adressées à Prague,
 pour déterminer Son Altesse Royale à accorder une entrevue à son
 frère ». Effectivement la brochure est terminée par deux lettres à madame la duchesse d'Augouléme, mais elles sont sans date.

XVI. Oui, c'est le fils de Louis XVI; par A. Gozzoli. (Suivi d'une lettre adressée à S. M. le roi des Français par le duc de Normandie et de profestations de ses avocaté). Paris, les principaux libraires, juillet 1836, in-4 de 52 pages.

Cette brochure renferme deux lettres de l'horloger Naündorff à son cousin Louis-Philippe, roi des Français, l'une du 3 avril 1835, et l'autre ainsi datée : Ecrit dans le cachot de la police de Paris, le onzième jour de mon emprisonnement illégal, le 26 juin 1836.

Il y avait plus de trois ans que Naundorf s'était posé en prêtendant à Paris, lorsqu'il fut arrêté a son domicile, deux jours après avoir eu l'impudence d'adresser au tribunal de première instance de la Seine une requête en reconnaissance d'état! Son expulsion de Frauce suivit de près sou arrestation.

XVII. Motifs de conviction sur l'existence du duc de Normandie; par MM. Gruau et Xavier Laprade. Paris, Mass Goullet; Monta.aur, 1836, in-8 de 46 pages.

XVIII. Dernier (le) fils de Louis XVI; par A. Morel de Saint-Didier, commissaire du prince en 1834, auprès de S. A. R. Madame, duchesse d'Angoulème. Paris, M<sup>me</sup> V<sup>c</sup> Goullet, Montmaur; Krabbe, 1836, in:8 de 126 pages.

XIX. Abrégé de l'histoire des infortunes du Dauphin, depuis l'époque où il a été uilet du Temple, jusqu'au moment de son arrestation par le gauvernement de Louis-Philippe, et de son expulsion en Angieterre; suivi de quelques documents à l'appui des faits racontés par le prince, et des incidents qui ont si péuilbément traversé sa vie ravce son portrait, et les fàc-simile de son écriture, de celle de la reinie et de la signature de Louis XVI. (Public por M. Graun, avocat, ancien procureur du roi). Novembre 1836, de sil, ty et d'00 pages, plus un portrait gravé sur acier et deux fac-simile sur la même planche.

Ce volume est présenté comme écrit par le prince, aussi le narré est-il à la première personne. Mais Naündorff parlait incorrectement le français et ne l'écrivait point. L'éditeur et l'auteur sont donc le même personnage, M. Gruus, qui, dix ans après la publication de cette biographie, a fait parraître un pamplets sur le même aventurier. (Vor, plus bas).

M. Laprade, avocat, et M. Briquet, autre avocat, n'ont participé à cet ouvrage que pour une consultation préliminaire faite avec M. Gruau L'abbé Appert, ancien euré de Saint-Arnoult, a fait un arant-propos, où il déshonore le caractère ecclésiastique, par le peu de jugement qu'il y fait paraître en défendant et protégeant son héros, à pen près comme certain butord défendit un jour son ami contre une mouche qui s'était placée sur son nex.

L'Abrégé de baltle histoire, au reste, n'est qu'un tissa d'impostures, ot tous les cellaborateurs out été abseis. Aussi ont-lis tous reconsul teur erreur dans une déclaration relative au personnage se prétendant duc de Normandie, ilis de Louis XVI, conns sous le nom de Natindorif résidant ac Camberwell, près Loudres, imprimé à la find et Quelques Mots aux anciens abonnés et lecteurs de la Poix d'un prosertie, excepté M. Gruau et M. Appert. .

XX. Naûndorff, ou Mémoire à consulter sur l'intrigue du dernier des faux Louis XVII; suivi des jugements et condamations d'Hervagault, sons le Consultat de Malhurin Bruncan, sons la Restauration; et du baron de Richemont, sons le gouvernement actuel; par A.-F.-V. Thomas, cx-inspecteur-général de l'approvisionnement des combustibles de la ville de Paris, etc. Paris, Dentu; Delmany, 1487, in-8 de 333 pugles.

Cette publication est l'œuvre du père de l'une des nombreuses dupes de Naündorff.

Ce volume est divisé en plusieurs parties. Dans la première, l'auteur, après avoir dit quelques mots sur l'ensemble des intrigues et sur les causes générales qui ont favorisé la spéculation des faux Dauphins, et celle de M. Naundorff en particulier, déroule, devant les yeux de ses lecteurs, cette longue sulte de preuves qui établissent, d'une manière irréfragable, que Louis XVII est mort au Temple. Dans la seconde partie, intitulée : le Roman de M. Naundorff et Parallèle de l'Histoire et du Roman, il oppose à la triste et simple majesté de l'histoire, le roman rempli d'absurdes inventions et d'incidents fabuleux, que M. Naundorff prétend faire préférer à la vérité historique. Dans la troisième partie, il dit les rapports que son fils eut avec ce personnage, les suites fatales qu'ils entrainèrent, les occasions qu'il eut lui-même de se rencontrer avec lui, pendant qu'ilcherchait à défendre la jeunesse inexpérimentée de l'alné de ses enfants contre les nièges qui lui étaient teudus; la proposition lovale et franche qu'il fit au prétendu Louis XVII, et la manière dont il se démasqua en reculant devant cette proposition; enfin le procès que son fils soutint contre cet imposteur, et comment l'auteur contribua à le faire sortir de France. Le volume est terminé par des notices sur les trois principaux prétendants au nom de Louis XVII, et leurs procès : 1º Hervagault, sous le Consulat; 2º Mathurin Bruneau, sous la Restauration; 5º et le baron de Richemont, sous le gouvernement de Louis-Philippe, en 1854, d'où surgissent encore les preuves de toute nature éparpillées ailleurs, qui établissent d'une manière irrécusable la mort de l'infortuné duc de Normandie au Temple.

25,000

XXI. Doctrine céleste, ou l'Évangile de N. S. Jésus-Christ dans toute sa pureté primitive, Genève, 1839, in-12.

Ouvrage imprimé sous le nom de Charter-Louis, duc de Normandie, mais il die the d'un de ses fidétes, car c'est ainsi que Naiudorff et le sol-disant haron de Richemont ont qualifié leurs dupses. Cet ouvrage doit avoir été écrit par un membre de « l'OEuvre de la Miséricorde », toute dévouée à la cause de Naindorff.

XXII. Voix (la) d'un proscrit, mémoire historique et judiciaire rédige par MA. A. Gozzofi, Grama, avocat, ancieu procereur du roi; Morel de Saint-Didier, Xavier Laprade, avocat. (hédacteur-gérant; M. A. Gozzofi, Parls, rue du Faubourg-Poissonnière, mars 1839 à avril 1840, 16 livraisons formant un vol. in-8.

XXIII. Cinq années d'intrigues dévoilées: par M. Morin de Guériuère père, asteur da la brochure initiulée : Quelques Souvenirs sur l'existence du duc de Noruandie, publiée en 1832. Réponse à MM. Gozzoli, Morel de Saint-Didier, Gruau, Xavier Laprade et autres. 15 août 1839. (Grais, de l'imp. de Pollet, Soupe et Guillois), 1839, in-8 de 6 pages.

Ecrit d'un hébertiste contre les prétentions de l'autre candidat,

XXIV. Mémoire présenté par M. Gruau de la Barre au soutien de la plainte en diffamation portée contre le gérant responsable du journal e le Capitole e (article du J9 mars 1839) par son altesservaje le duc de Normandie, connu sous le nom de Naŭndorff, et ledit M' Gruau. Police correctionnelle, 6º chambre. Paris, de l'imp. de Mar Delacombe. 1880. in- de 26 foi nares.

Une brochure (Ouefques Wots aux amerina abonéstat... la Feiza d'un Proservi) d'une des dupes de Naündorff, qui avait rendu le plus de services à sa cause par ses publications, mais dont les yeux ont été enfin dessillés, M. A. Gozzoli, nous fait connaître, par une de ses notes, que voict, ce qu'était ce M. Gruau de la Barre.

- Tous ceux qui se dévouèrent à cette cause (celle du faux duc de Normandie) m'ont paru de bonne foi. Je n'en excepte qu'un certain comte
- de la fabrique de Camberwell (près de Londres, lieu où Naŭudorff s'était
   retiré), qui est, depuis f'origine de la fourberie religieuse, le coufident
- intime et l'âme damnée de celui qui lui a délivré ses lettres de noblesse ».
- Immédiatement après cette note vient une réclamation adressée par M. A. Gozzoll à un journal de Paris, qui donne encore des renseignements plus précis sur M. Gruau de la Barre et sur le Mémoire qu'il venait de faire imprimer.
- M. le rédacteur, votre numéro du 15 janvier (1881), que je n'avais pas lu et qui vient de m'être envoyé, contient une inexactitude qui pour ait m'être

préjudiciable, et dont vous me permettrez de réclamer la rectification auprès de vous. »

Un sieur Modeste Gruna, se faisant appeter faussement come de la Borry, a porté plante en diffinantion contre le gérant responsable « du Capitole», devant le tribunal de pollec correctionnelle de la Seine, et vous laisser corier à vos lectures, dans votre compte-rendu des debats de cette de faitre, que c'est comme réducteur de l'ex-journal mensuel la Fotz d'un prosertit, que c'est comme réducteur de l'ex-journal mensuel la Fotz d'un prosertit, que ce monsider vies try récteur du diffine par » le Capitole».

Permettez-mol, monsieur, de vous dire que seul rédacteur, scul gérant et seul propriétaire de « la Voix d'un proscrit » pendant toute la durée de son existence, je n'ai autorisé personne à prendre devant la justice une qualité qui n'appartient qu'à moi, aux termes des lois sur la presse.

« Ceux qui ont approfondi l'affaire dont le sieur Modeste Gruau reste aujourd'hui l'agent isoft, et au sujet de laquelle il a attaqué judiciairement • le Capitole », comprendront que j'aie à cœur de repousser toute solidarité entre lui et moi.

« Agréez, etc. »

XXV. Réponse à M. Gruau de la Barre; par M. Morin de Guérivière, père. 15 férrier 1841. (Paris, de l'impr. de Pollet, Soupe et Guillois), 1841, in-8 de 7 pages. XXVI. Quelques mots aux auciens abonnés et lecteurs de « la Voix

d'un proscrit »; par A. Gazzoli, rélacteur gérant de la Voix d'un proscrit, Londres, 12 février 1841.— Déclaralion relative au personnage se prétendant duc de Normandie, fils de Louis XVI, connu sons le nom de Naündorff, résidant à Camberwell, près de Londres. Paris, le 16 février 1841. Paris, de l'impr. de Pollet, Soupe et Guillois, 1841, in-8 de 8 pages.

Le signataire confesse être revenu de l'opinion soutenue par lui, que le fils de Louis XVI existait encore.

XXVII. Aveu d'une erreur ; par A. Gozzoli, rédacteur-gérant de l'ex-journal mensuel « la Voix d'un proscrit ». Boulogne-sur-Mer, impr. de Birlé, 1841, in-8 de 40 pages.

XXVIII. Déclaration relative au personnage se prétendant duc de Normandie, fils de Louis XVI, connu sous le nom de Naûndorff, résidant à Londres. (Paris, de l'imprimerie de Poussielgue), 1841, in-4 de 2 pages.

Déclaration de plusieurs crédules, qui affirment et signent qu'ils n'ont découvert dans Naündorff qu'une hypocrisie consommée, jointe à l'astuce et au mensonge le plus effronté.

Cette déclaration est signée : le chev. A. de Cosson , Hugon Roydor, J.-B. Laprade, Charles de Cosson, Charles de Jussac, Xavier Laprade, avocat, et A. Gozzoli, rédacteur gérant du journal « la Voix d'un proscrit. » Cette déclaration a été réimprimée à la fin de l'écrit intitulé : « Quelques mots aux anciens abonnés et lecteurs de « la Voix d'un proscrit ».

XXIX. Citation à tonte la race bourbonienne et à tous les chefs des peuples de la terre, pour venir assister le jeudi 6 juin 1841, en la métropole de Paris, au témoignage rendu par le saint roi martyr, en favent du Dauphin son fils, Charles-Louis, duc de Normandie, connu sous le nom de Naündorff; donnée au nom de très-baut; par Demonville. Paris, Demonville, 1841, in-8 de 8 pages.

XXX. Donze petits Chaptires à l'occasion d'une nouvelle à la main qu'on publie, imprimée sous ce titre : Déclaration relative au pezsonuage se prétendant duc de Normandie, fils de Louis XVI, connu sons le nom de Naündorff, résidant à Londres; par le docteur Le Cabel, Paris, Carpentier, au Palais-Royal, 1841, in-8 de fő pages.

XXXI. Au gouvernment Français. Offre d'un instrument de guerre nouvellement inventé, qui se compose d'un feu tellement poissant, tellement destructif, qu'un seal homme peut faire sauter toute une flotte ou la brûler, miner une forteresse ou incendier une vittle; le gouvernment qui la possédera obtiendra sur les autres autions la même supériorité qu'eût assurée la poudre à canon à celui qui en aurait eu la connaissance et l'usage exclusifs. La réalité de cette puissance a été démourtée à l'arsenal de Woolwich en Angleterre. Paris, de l'impr., de M\*\* Délacombe, 1844, în-4 de 16 pages.

Signó: Gruau de la Barre, ancien procureur du rol. L'inventeur est le prétendu duc de Normandie.

XXXII. Plaidoyer (non prononcé), pour Pierre-Michel Vintras, par M. Bérard, de Pont-Lieue, avocat du barreau de Paris. Caen, 1842, in-8.

Dans ce plaldoyer, M. Bérard a encadré des analyses de toutes les opinions erronées émises en faveur de Naundorff par ses fauteurs et ses dupes.

XXXIII. Prophète (le) Vintras et Charles-Guillaume Naündorff, duc de Normandie; par M. Barthélemy Pont, rédacteur en chef du Haro de Caen. — Impr. dans le Haro, nº des 1 er 3, 6, 8 et 10 décembre 1862.

C'est une analyse critique fort bien faite du plaidoyer de M. Bérard. L'auteur l'a fait précéder de judicieuses réflexions sur Naundorff et son prophète Pierre-Michel Vintras, que nous allons reproduire.

 Tous les feuilletons et les comptes rendus qui ont été publiés jusqu'à présent sur le prophète Vintras et ses adeptes, ne les présentent que comme une association formée dans le but unique de faire prévaloir des idées religieuses; cependant il n'en est pas toutà-fait ainsi : leur but principal, an contraire, paralt être politique. La religion, dans la pensée d'un grand nombre des sectateurs de Vintras, ne serait qu'un moyen employé pour arriver à la reconnaissance de Charles-Guillaume Naündorff comme duc de Normandie et flis de Louis XVI.

• Il est très vraisemblable que l'Idée politique et l'idée religieuse même ne sont, pour beaucon, pu'un prétente d'exploitation, mais il est cabuson, pu'un prétente d'exploitation, mais il est cabuson aussi que l'elles sont dérennes pour d'autres une voie qui conduit à la reconnaisance de Nadmodri Comme du ce formande le et lisé de Louis XVII sont d'autant plus portés à se fairo illusion sur la possibilité de l'avènement de ca prétende prâce, qu'ills sont persués qu'ills y un prevaise qu'ills y un prevaise qu'ills y un prevaise qu'ills sont persués qu'ills y un prevaise qu'ills sont persués qu'ills sont pers

· Leur intérêt les rend très peu difficiles sur la nature et la force des prenves avec lesquelles on prétend établir que Naundorff est véritablement l'orphelin du Temple, le duc de Normandie, fils de Louis XVI, Louis XVII. roi de France et de Navarre. Il faut qu'il fasse prévaloir cette idée par tous les moyens; si la terre leur manque, le clel est là pour y suppléer; ils regardent même comme très permises les fraudes, qu'au besoin, ils appelleront pieuses, pour faire triompher ce qu'ils ont intérêt à eroire la vérité, ct des hommes parfaitement honorables pour toute autre chose ne se feront aucun scrupple de donner la main à des mensonges utiles, à des impostures qui leur paraîtront parfaitement innocentes. Gela vous explique l'intérêt qu'un grand nombre de personnes, très honnêtes d'ailleurs, portent à Vintras, quoiqu'elles sachent très blen à quoi s'en tenir sur la divinité de sa mission. Ils croient ce qu'ont dit en théorie certains publicistes, et que mettent en pratique merveilleusement, de nos jours, certains hommes d'État, que pour gouverner les hommes il faut les tromper, et les Vintrasslens essaient de tromper toute conscience pour arriver à gouverner, en tout profit pour eux : mais ils out le malheur de détrousser des gens en possession depuis longtemps de toutes leurs recettes. Ce qui leur manque en tout, c'est le brevet d'invention, c'est la priorité du perfectionnement; car. hélas! comme l'a dit spirituellement M. Sorbier, il n'y a plus d'originalité même dans l'absurde.

Copendian, II y a parmi ces sectaires politico-religieux quélques hommes excentriques, qui sont dominés par la passion de ce qu'ils croise dire la justice et la vérié; ils veulent faire trioupher cette passion à tout prix; c'est parmi ceux-la qu'il latur tanger M. Berrad, de Pont-Liene. Les efforts qu'il a faits en freur de Nationerf sont inconcerables et variancet dignes d'out mellièmes canse, car Nationerf, facil fils de roi, l'autient dignes d'out mellièmes canse, car Nationerf, facil fils de roi, l'autient dignes de la comme de la co

• En première Instance, M. Bérard, de Pont-Lieue, s'était chargé de la défense du prophète Vintras. Soit qu'il n'ait pas une habitude suffisante, de la parole, soit qu'il ait été interrompu, il ne dit dans sa plaidoirle que quelques mots de Naündorlf. Pour réparer cette lacune, il a fait imprimer son plaidoyer tel qu'il avait eu l'Intention de le prononcer, et alors Naündorff a repris dans le procès la place qu'il voulait qu'il occupat.

- Chacun sait que ce personnage a encore un grand nombre de partisans, mais peu de personnes savent sur quets documents ces partisans sappuient pour motiver l'intérêt qu'ils lui portent.
- M. Bérard, de Pont-Lieue, a rassemblé ces documents avec une asser grande habileté.
- Suit l'analyse eritique du plaidoyer de M. Bérard, par M. Barth. Pont.

  XXXIV. Notice sur le duc de Normandie (mort à Delft, le 10
- Impr. dans «l'Iliustration. » Notice très exacte sur ce fameux imposteur.

août 1845).

XXXV. Intrigues dévoilées de Louis XVII, dernier roi légitime de la France, mort à Delft, le 10 août 1845; par *Grauu de la Barre*, ancien procureur du roi. Tome 1°, 8 livraisons; tome 11, livraisons 1 à 4. Rotterdam, 1846-47, cr. in-8 ensemble de 973 pag.

L'ouvrage était promis en selze livraisons : nous ne savons si les quatre dernières ont été publiées.

Ainsi que nous l'avons dit sous le n° xxiv, M. Moleste Gruau fut le confident intime et l'âme damnée De Faindorff. S'il est curieux de le compter plus tard au nombre de ses détracteurs, il ne l'est pas noins de voir cet avocat conserver le nom nobiliaire de comte de La Barre que cet imposteur lui avait concédé.

XXXVI. Livre d'or (le). Révélation de l'archange Saint-Michel (du 6 août 1839 au 10 juin 1840). Publié par M. Alexandre Ch. (Charvoz), l'un des nombreux témoins. Paris, Ledoyen, au Palais-National; Dumineray, 1849, in-8 de 440 pages.

Ouvrage d'un membre de l'Œuvre de la Micricorde ou des Vintrassiens. Les Vintrassiens disent que Naindorff n'est pas none; que ses débiens obtens de lui qu'il se dissimulât pendant quelque temps, afin d'échapper sur réclamants de toute espèce qui tourmentalent ce Messic, mais d'entapper reparatur en temps opportun et que Dieu ressaccitera des personnages veherables pour établir la vérite sur son illustre noissance.

11.

## HENRI-ETHELBERT-LOUIS-HECTOR HÉBERT

## SE DISANT BARON DE RICHEMONT.

Et d'abord pourquoi donnons-nous à cet imposteur le nom d'Hébert plutôt qu'un autre, lui qui en a eu tant de rechange? C'est que celui-là paraît être véritablement celui de cet individu. C'est sous ce nom qu'il a été condamné par la Cour d'assises de la Seiue, en 1844; c'est, de son propre aveu (1), celui-là qu'il portait à Toulon de 1826 à 1827.

L'origine de tous les pseudo-danphins qui ont paru en France a bientôt été connuc : elle a été pour presque tous la même : le bas de l'échelle de la Société. Un sabotier, un tailleur, un macon, un pauvre horloger, voilà les gens qui ont cu l'effronterie de se présenter pour réclamer la succession de Louis XVI. L'origine de M. Henri Hébert est-elle plus relevée? Comment donc! Lui seul est le véritable Louis XVII, sauvé miraculeusement du Temple dans un cheval de carton, et placé sous la protection des généraux de la République qui l'ont conduit partout, même en Égypte! Or, voulez-vons avoir une preuve, entre cent autres, des mensonges accumulés dans les autobiographies de notre imposteur, allez-vous-en au petit cabinet de lecture du passage du Pont-Neuf, tenu par M. Barbedor, l'on vons v racontera que M, le baron de Richemont, en société de M. Chamblant, l'un des principaux compères de notre imposteur (2), se présentèrent un jour ensemble pour emprunter les « Mémoires de la Contemporaine en Egypte », qui furent gardés trois mois, et que c'est à l'aide de cet ouvrage qu'a été arrangée la fable du séjour en Égypte. Là, comme partout, il a été pris note de noms dont on devait s'appuyer pour des preuves à fournir, mais on a eu soin de ne prendre que ceux de personnages morts, afin d'éviter les démentis. L'accent méridional fortement prononcé de M. Hébert indique suffisamment qu'il n'est pas né à Versailles, et sa figure qui n'a rien de bourbonnien, qu'il n'est point le fils de Louis XVI, Nous serions tenté de croire à une assurance qui nous a été donnée, qu'il est le fils d'un boucher de l'une de nos villes du midi.

Après des positions et des aventures très diverses, M. Henri Hébert sposs très résolument en histrion politique après l'avènement de Louis-Philippe au trône, contre lequel il protesta. Sa coterie de fauteurs et de dupes se forma de gene sans aucune valeur, tandis que son compétieur, l'horloger Naündorff, attirait à lui l'élite de la société légitimiste. Ces deux jongleurs exploitaient concurremment la société d'après leurs capacités: "un, l'arsicoratie, et l'autre, la partie

<sup>(1)</sup> Lettre du duc de Normandie au F.'. Dechevaux-Dumesull, du 16 mai 1849, imprimée dans le Franc-Maçon, revue mensuelle », mai 1849.

<sup>(2)</sup> Alors opticien, rue Mazarine, passage du Pont-Neuf.

des rangs inférieurs. Bobèche et Galimafré politiques, ils avaient l'un et l'autre leur public de crédules qui remplissait leurs escarcelles, et ils ne se trouvaient pas mal des résultats de leurs parades.

Il existe deux autohiographies de ce personnage imprimées sous le titre de Mémoires, et publiées en 1831 et 1843 (Voy. les nºs I et XXI de la Notice bibliographique à la fin de cet article); mais ce sont des romans comme en ont fabriqué les devanciers et le compétiteur de M. Henri Hébert, l'horloger Naundorff, qui entre autres défauts en ont un qui n'est pas léger : celui de ne pas présenter un seul fait même vraisemblable. L'historien naturel de gens de la sorte de MM. Hervagault, Bruneau, Fontolive, Naundorff et Hébert, c'est le chef supérieur de la police, parce qu'il a pu faire surveiller leurs menées par ses agents, et parvenir ainsi à la connaissance de faits. que tous ces héros d'imposture avaient tant d'intérêt à cacher. Aussi la hiographie la plus véridique que nous avons de M. Henri Hébert, est-elle celle que M. Gisquet, ancien préfet de police, a insérée dans ses propres Mémoires, t. 111, chapitre II. Il prend notre histrion politique à l'époque où il commenca à monter sur les tréteaux, c'est-àdire quelques années avant 1830 et le suit jusqu'à l'époque de sa dernière condamnation par la Cour d'Assises de la Seine, le 4 novembre 1834. Aussi suivrons-nous cette dernière biographie en la complétant par quelques faits qui sont venus à notre connaissance et en la continuant jusqu'à ce jour.

• Pendant l'aunée 1832, j'avais déjà reconau, dit M. Gisquet, qu'une main ennemie donnait aux séditieux une impulsion terangère à l'influence des légitimistes comme à celle des républicains. Mais ce fot principalement dans les buit premiers mois de 1833 que les maneuvres de ces histrions politiques devinent actives et dangereuses au sein de la capitale. Un écrit infâme se publiait clandestinement et reproduisait toutes les saletés littéraires de l'épopue contre les membres du gouvernement. On distribuait de l'argent avec profusion, on embauchait des hommes capables de se potter à tous les ercès.

a En juillet 1833, tandis que les sectionnaires des « Droits de l'Homme » se préparaient, comme ou le verra bientôt, à un soulèvement pour l'amirevaire des trois jours, un des Louis XVII qui nous occupe voulait jover un grand rôle dans l'insurrection projetés. Ses intrigues me furent enfin connues d'une namière positive, et malgre les précautions intouies dont il s'entourait, magfés sed, et malgre les précautions intouies dont il s'entourait, magfés sed, etc.

guisements journaliers, malgré les sept ou hnit noms d'emprunt sous lesquels il se cachait dans les divers appartements loués et alternativement occupés par lui, je mis quelques agents sur ses traces et je le fis arrêter le 29 août 1833. On trouva sur lui un carnet rempli de chiffres, dont il fut d'abord impossible d'avoir la clef, mais qui ne tardèrent pas à être traduits par un jeune savant. M. Saint-Omer; ces chiffres apprenaient les faits et gestes de ce prétendu dauphin, annotés jour par jour avec une minutieuse exactitude. Il indiquait ce que le prince mangeait à chacun de ses repas, les personnes recues ou visitées, les courses faites, l'argent dépensé : souvent même il révélait les actes les plus secrets de la vie, les noms des acteurs, des scènes privées, les jours, les heures, le local, tout était scrupuleusement décrit, et je puis, sans estaroucher les oreilles, rappeler le nom sous lequel notre grand personnage enregistrait ses fréquents tête-à-tête : Ririté tel jour avec .... ririté chez .... ririté une seconde fois pour plaire à.... ririté avec la tante en peusant à la nièce. Ce verhe mignon riviter, dont M. dauphin voulait sans doute enrichir notre dictionnaire, revenait périodiquement sous sa plume.

« Mais si les petites choses figuraient sur l'agenda, les faits graves s'y trouvaient également reproduits avec fidélité, et ceux-là donnérent une force irrésistible aux arguments sous laquelle le duc de-Normandie se vit écroué à Sainte-Pélagie.

« Comment avail-il pu s'assujettir à tant de soins fastidieur? comment au milieu des embarras, des soucis qui doivent accabler uu conspirateur, et surtout un conspirateur qui prétend revendiquer un trône, s'astriendre à connever le souvenir des actions les plus insignifiantes? C'est une hizarrerie sans doute, mais peut-être notre Louis XVII improvisé préparail-il les documents pour étrier Bristier de son règne, et pensait-il que la postérité apprendrait avec saisfaction comment il buvait, mangesit et dormait. J'ai connu d'ail-leurs plus d'une personne, et même des lummes d'apprit, affigie cette monomanie, passant la moitié de leur temps à noter ce qu'ils ont vu, dit et fait dans l'autre moitié.

• Du reste, le personnage dont il est ici question desti présumer que loi seul était capable de traduire son mémorial; il y avait une grande complication dans les chiffres; plosieurs nombres représentaient quelquefois une même lettre, puis au moyen d'une transposition fréquente, d'un changement de clef, les chiffres correspondaient à d'autres lettres; de plus, une grande partie des mots étaient anagrammaties, précaution extraordinaire employée principalement pour les choses essentielles; ajoutons que les phrases se compositent d'un métage de mots appartenant à cinq ou six langues. Ainsi qu'on se représente un paragraphe composé de most français, aughis, allemands, russes; tialiens et latins, tous anagrammatiés, tous éreits en chiffres souvent nual formés, ayant une effe moliple, et l'on comprendra les difficultés extrêmes qu'il fallait vaincre pour saisir le susa de cas hiroculybus.

e Persudé que la science ne parqiendrai jamais à la solution de ce problème, notre intignat avais couteun que ses chiffres n'offracient aucun sens, qu'il les avait tracés au hasard, sans suite, sans but, en manière de passe-euepp. C'est la soule eriplication qu'il voulut me donner, ou plutôt la seule répense qu'il voulut me faire, lorsque, après son arrestation, on l'eut amené dans mon cabinet. J'étais curieux de voir cet lubile fripon, caché si longtemps aux regards de la justice; je l'interrogeai moi-même sur tous les points, sur son origine, sur l'emploi de son temps; je lui demandai sur quoi il fondait ses prétentions au trône, en un mot, je lui fis subir un interroguire détaille, complet, sans obsterir aucun c'étairiessement.

« C'était un homme d'une cinquante d'années, taille moyenne, ayant des chereux d'un blond hasardé; mais je ne saurais garantir que ce fût lenr couleur naturelle, car il les faisait téndre fréquement et se montrait sur un p-int de la ville avec une belle chere-lure noire, tands que peu de jours après, on le voyai dans un autre domicile ayant le chef couvert de tresses blondes, ondulées, soyeu-ses, ou d'une vénérable perruque blanche, ou bien encore d'un vi-lain gazon rouge et crépu.

« Il avait les yeux petits, le regard oblique, les traits ûns et réguliers; mais rieu en lui ne rappelait le caractère des figures bourboniennes ». Il avait d'ailleurs dans son organe un accent méridional très prononcé.

« Trois appartements occupés par lui furent immédiatement fouillés; on y découvrit la presse clandestine servant à ses abominables pamphlets (1), on y saisit également des proclamations, des exem-



<sup>(1)</sup> Rappelés sous tes nº IV à IX de la Notice des ouvrages publiés pour appuyer et combattre l'imposture de Henri Hébert, imprimée à la fin de cet article.

plaires de sa charte libérale (voy. le nº 11 de la Notice bibliographique à la fin de cet article) et d'autres papiers qui jetèrent un nouveau jour sur les intrigues de ce mystérieux individu.

- « Conaissant déjà les noms d'une partie de ses émissaires, j'ordonai des perquisitions aut domiles de plusieurs d'entre cur, notamment chez les sieurs Morin (1), Oursel, Boucher-Lemaltre (2), Danduran, Asselin, Colliand, et chez la femme Durut, pour laquelle de duc Mormandie avait achtelé un mobilire, et qui, depuis longtemps, col-portait les 'écris imprimés et la correspondance de ce dauphin. Il dépensait heaucoup d'argent pour cette femme déjà âgée, dépositaire de sa confiance, et qui, dans sa personne, ne ressemblait pas mal à une énorme citrouille, couronnée d'un melon. Elle était en possession de lettres en chiffres écrites par son illustre patron; mais pour se mettre au niveau de l'intelligence de son agent, le noble auteur de cette correspondance avait adopté un moyen simplé de communiquer ses idées. Les lettres de l'alphabet étaient tout bonnement figurées par des numéros suivant l'ordre de leur classement: le n'4\* représentait l'A, le n'2 le B, et ainsi de suite.
- « On m'apporta ces lettres, je les fis immédiatement traduire, Quedques unes d'entre elles développaient un plan pour l'assassinat de la famille royale! Loois XVII roulait que toute la nichée tombét sous le même coup ; il s'opposait à ce qu'on en laissat échapper un seul. Une autre parlait de son entrée triomphale à Paris, secorté par le peuple vainqueur de l'usurpation, telle qu'il espérait la faire à la suite de la révolte projetée pour le 28 juillet 1833. Une autre disait qu'après avoir relevé le trône de saint Louis, il abdiquerait en accordant à la France une Constitution républicine, car, dissit ce bon prince: - Je veux être le dernier de ma race, le meilleur n'en vour rien! »
  - « Il ne doutait pas du succès de la conspiration ourdie par les ré-

<sup>(1)</sup> M. Morin de Guerivière, ancien marchaed de lablecus et autres objets, au coin de la rue de Den-laux-Chous, nº 85, joue dans l'Intrigue du sous labraron de Richemont le même role qu's joué M. Grasu de la Barre dans celle de Navindorfi. Gutter ac socoperation avec MM. Ch. de Temper et l'auclein inglétieur-opticles (Chambiant dans l'invention de cet autre dauphin, il est encore le rédacteur difficile de S. A. et son agent le plus dévoue.

<sup>(2)</sup> M. Boucher-Lemaitre, rue Neuve-Saint-Merry, nº 36, est à la fois marchand papeller et libraire chargé de la vente ou des distributions des élucubrations de Louis-Charles de France.

THE PARTY OF

publicains; elle derait reuverser a royauté de 1830 avant la fin de juillet 1833, et croyait recueillir le fruit de la victoire. Cette circostance explique pourquoi le sieur Boucher-Lemaître, agent de est héritier du trône, figura dans le procès des ningt-sept, intens lé 3 l'occasion de ce même complot. de l'avais fait arrêter dans les rangs de la garde nationale, au moment où le roi passait la revue du 28 juillet. Dès le 25 de ce mois, le prétendant avait acheté une riche écée et un superbe unif-rume millitaire.

- a Il avait écrit circulairement à beaucoup de gardes nationaux, qu'il présumait disposés à soutenir ses droits. Dix à douze de ces lettres, toutes adressées à des citoyens du 7° arrondissement, furent jointes au dossier.
- En visitant un de ses meubles, ou trouva deux cachets sur lesquels étaient gravés les insignes de la royauté; l'un avait pour armes, au milieu de l'écusson, un sigle, l'autre des fleurs de lis; il employait l'un et l'autre dans sa correspondance, suivant les opinions des personnes 4 qui l'écrivait. Les recherches assides aurquelles je me suis livré pour démasquer complètement cet audacieux impoteur, apprient à la justice qu'il s'appelait Henri-Ethelbert-Louis-Hector Hébert, qu'il s'éant attrible é leit re de borne de Richemont; le gouvernement autrichien l'avait fait enf vmer temporairement dans la prison de Milan, à l'époque où notre compatrior Andryane y subissait une cruelle détention; mais cet emprisonnement de Hébert paraissait dérisoire, puisqu'il circulait librement dans toutes les localités.
- a Dès cette époque (c'est-à dire dès 1818), il prenait le titre de duc de Normandie; on le considérait non comme prisonnier d'État, mais comme détenu par mesure de police. On le relaxa vers la fin de 1825.
- « Il vint ensuite à Toulon et déposs une somme de 50,000 france entre les mains d'un négociant ». Henri Hébert habita Toulon plusieurs années, car il nous apprend lui-même (1) que ce fot là, de 1826 à 1827, et sous ce nom de Henri Hébert, qu'il reçut tous les grades maçonniques, jusqu'a celui de Sublime prince du royal secret (32°) inclusivement, et que le diplôme lui en fut délivré par le Grand Orient. Brillante acquisition pour la Franche-Maçonnerie, si cel est vrai! mais éest un nouveau mensonge, car il est établi par

<sup>(1)</sup> Lettre du duc de Normandie au F.:. Dechevaux-Dumesnil, du 16 mai 1819. — Impr. dans • le Franc-Maçon, revue mensuelle, 12° livr. (mai 1859).

son procès devant la cour d'assisse de la Seine en 1834, qu'à cette époque, il habitait Rouen. « II. Hébert alla ensuite habiter Rouen pendant plusieurs années. Après avoir été admis comme employé surnauméraire dans les bureaux de la préfecture, il entreprit le commerce et fit exploiter nou verrerie. Le tout sous le nou de Henri Hébert. »

• Disparu de Rouen avant (830, d) est condamné-par défant à trois mois de prison comme banqueroutier. Reçu à deux époques rapprochées chez M. de Valard, à blontigny, arrondissement de Dreux, il s'était anuoncé comme le fils de Louis XVI. Ou affirmait que madame de Malard avait fait élever dans le parc de son château un mouument pour consacrer le souvenir de ces visites; mais appelés comme témoins au procès, M. et madame de Malard, tout en reconnaissant la vérité des autres faits, démentent celui-ci et déposent de manière à prouver que, dans toute la sincérité de leur âme, ils croient Louis XVII encorer vivant.

• Depuis la révolution de 1830, flenri l'Ilbert s'était successivement rendu à Lyon priedua la révolte de novembre 1831; à Gromble, lors des événements de mars 1832; à Marseille, quand la duchesse de Berry descendait sur les côtes de Provence, puis encore deux fois à Lyon pendant cette même année; il s'y faisait appeler le colonel Saint-Julien, et cependant plusieurs personnes un le désignaient que sous le nom de Légros. Il y fit la connaissance d'une dame Louvat, dont il essaya d'escamoter la fortune. Mesdames de Grigny, avec lesquelles il se lis également dans les onirons de Lyon, le traitaient avec une bienveillance toute particulière et lui donnaient évidemment des soumes considérables.

« A la suite de tontes ces courses, Henri Hébert se décide à fixer dans la capitale le siège principal de ses opérations.

• Il se fait consultre aux uns sous le nom de Henri Hébert, à d'autres sous le nom de Rénard, d'autres ne volent en laip en M. Péted, d'autres M. le colonel Lemattre, d'autres encore M. le baron de Richemont. Il en est qui loi donneul te litre de prince Gustane. Edifi il n'était com que sous le nom de Henri de Transtanare dass une maison du quai de la Cité, n° 27, où il avait looé un appartement (1). Au surpiuls, tous ces peedonymes reproduissient en parment (1).

<sup>(1)</sup> Il a pris encore blen d'autres noms. Avant de se donner publiquement comme le dauphin, il se faisait appeler M. de France, el sons ce nom, it avait un logement rue de Tournon, n° 4, en 1889.

tie les nons de ses principoux agents. Les honmes qu'il employait et dont il paști thérement les services, le reconusissient pour le dauphin, le duc de Normandie, Louis XVII, mais ne lui donnaient pas ces tutres ostrusiblement pour ne point le compromettre; il failait pourtant le désigner d'une manière quéconque, c'est ce qui décida les affidés à le gratifier de toutes ces appellations empruntées aux noms des plus notables instruments de ses votonés,

« Au nombre des agents qui le servaient d'une manière active et dévouée, figuraient un sieur Givor, auquel le baron de Richemont donnait 3,000 francs par année, et un sieur Berger, qui échapperent à mes recherches. Je ne doute pas que Givor et Berger ne fussent des pseudonymes sous lesquels se cachaient danx émissaires habiles. mais j'ignore à quels individus ils s'appliquent. Le faux duc de Normandie a neanmoins prétendu que Berger était M. Carlier, chef de la police municipale depuis le mois de mars 1831 jusqu'en février 1834, époque où M. d'Argout le fit révoquer, parce qu'ou le lui signala comme faisaut des communications dangereuses aux chefs du parti républicain. Est-il crovable qu'un homme doué de bon sens, occupant une place qui lui valait comme traitement et gratifications plus de 20,000 francs par année, se soit avili jusqu'à traliir ses devoirs pour se mettre aux gages d'un escroc? Je ne le pense pas, et le dois dire que M. Carlier démentit cette allégation avec autant de chaleur que Henri Hébert, baron de Richemont, mettait de persévérance à la soutenir.

Cet Henri Hébert, pendant qu'il dirigeait tant d'intrigues à Paris, avait des fonds assez considérables placés à Toulon, à Calais, à Lyon et à Paris, et recevait, on ne sait d'oû, de fortes sommes toujours en pièces de vingt et quarante francs » : sa bourse qu'il laissait voir assez volontiers en était toujours remplié (1).

« Les faits dont je viens d'offrir le tableau sommaire étaient sans

<sup>(1)</sup> L'argrat des contribuables du prince, Il faut être vraî, n'étal pas dépense no honne chère i le artiture le lapis modestes étalent ceux que 6. A. préfé-féralt. N'étal-ce pas par ladrerie? Il a longtemps diné cher Me+ Lescophy, rue deBesoure, nº â, ensuitechte Graitof, à la peille Tempér-, rue Mazarine, re 19,4 tes diuers en monitant Jamais puis haut que vingt à drugie-dux sous, quoi-qu'ayant as bourse piche d'or. L'éditeur des "Supercherles littéraires » a cinquante fois dine coude à coude avec eo prince de par MM. Morin, Tenç Chambiant, etc., et 1º a entendu souvent parler avec un grand aplomb de ses visites à ses cossiss les ros de ..., et de...

doute plus que suffisants pour justifier l'arrestation de l'imposteur Henri Hébert, Certes, on voit peu d'accusés sur qui, dès le principe, pèsent autant de charges certaines, accablantes, et dont la détention soit plus légitime, plus nécessaire. Cependant un journal républicain en fit l'objet d'une censure amère. J'ignore si la libéralité du fameux prince avait égaré la plunie du journaliste, ou si l'habitude facheuse de blamer tous les actes du pouvoir ne permettait jamais une approbation ou du moins le silence ; toujours est-il que la feuille démagogique s'exprimait de la manière suivante dans son numéro du 18 septembre 1833 : « On sait avec quelle impru-« dente légèreté la police se joue de la liberté individuelle. Si nous « vonlions signaler tous les actes arbitraires qui se commettent tous « les jours, nos colonnes n'y suffigaient pas, Aujourd'hui encore, « nous recevons deux réclamations, l'une de M. le baron de Riche-« mont, qui a été arrêté, le 29 août dernier, comme prévenu d'nn « complot dans lequel il aurait un puissant intérêt, puisque la po-« lice veut à toute force lui faire jouer le rôle d'un des nombreux « Louis XVII qui réclament par circulaire la couronne de France; « l'autre réclamation nous est adressée par M. Danduran, arrêté « d'abord comme complice de M. de Richemont..... En présence « de pareils actes, on se demande jusques à quand les citoyens les « plus honorables pourront être saisis et jetés dans les cachots sous · les prétextes les plus futiles (1) ».

« Je pourrais demander à mon tour jusques à quand l'auteur de ces lignes se fiverent-til à une polémique aussi décergondée; mais je me borne à le prier de nous direc eq qu'il avait fait des araison quaud il déraisonnait de la sorte? Quoi l'et aristarque sévère ne veut pas q'on livre à la justice on intrigant qui conmet chaque jour des escroqueries, un artisan de troubles qui conspire et soudoie la révolte, un imposteur qui se pare d'un grand onn, qui ose avouer des prétentions au trône, un malfaiteur qui complote! Passassinat de famille régante !! Il Serait-ce par hasard l'argent distribué à cin-quante actionnaires des « Droits de l'Homme », l'appui accordé aux séditieur de toutes les classes, et le désir d'étouffer la michée qui vons rendaient si indulgient pour les actes de votre protégé? Je ne sanrais le croire. Il me faut donc répéter : qu'aviez-vous fait de votre raison?

<sup>(1)</sup> Tribune, 18 septembre 1833,

MESS.

 Malheureusement la distraction du publiciste ne fut pas de courte durée; sa bienveillance pour la noble victime de l'arbitraire ne se refroidit pas. Le journaliste voulut lui donner de nouvelles preuves de sympathie.

Le sieur Heuri Hébert, baron de Richemont, colonel de Saint-Julien, calonel Lemalitre, Peterd, Legron, Rénard, Henri de Transtamare, prince Gustave, etc., fut conduit à Lyon, pendant qu'on instruissit son procès, pour y être confronté avec les personnes qui l'avaient connu daus cette sille, et pour yori constater son identife aussi bien que les crimes et délits dont il s'était rendu coupable.

 Au moment de partir dans une voiture commode, suivie d'une bonne escorte, notre illustre captif adresse une requête à ses proteurs de la Tribune.

« Monsieur, quelque répugnance que j'éprouve à occuper le pu-» blic de moi, je me vois forcé d'appeler son attention sur les ri-» gueurs que l'on me fait éprouver.

« La rédamation que j'ai adressée il y a quelques jours par la voie des journaux, relativement au voyage que le juge d'instruetion Perrot um fait entreprendre, n'a pas été saus effet, car, malsgré des ordres sévères, le temps nécessaire au rétablissement de 
ma santé n'à été accordé, et de pins, j'ai la certificid étre transporté à Lyon en voiture, accompagné de l'escorte d'usage; c'est 
ne modification à l'arbitraire, et voila tout. Le voyage aura lieu 
contrairement à la loi; je serai torturé en tout sens pour avoir 
consigné sur ou carnet le nom de quelques personnes qui babiteut Lyon; je subirai ce pénible et coâteux voyage pour aller à la 
rencontre d'un prétendu complot, saus que la justice ait cherché 
à s'échierre aur ce point. Aucune recherche n'y a été faite, aucun 
interrogatoire n'a en lieu, si ce n'est pas de l'arbitraire, il n'eu 
existe jamais.

\* Il est bou que l'on sache que le prétendu complot n'est qu'un prétette pour colorer des turpitudes; tout mon crime est ma res-\*emblance avec un parent, d'un haut et puissant dont la conscience parle quelquefois trop haut, et, sans égard pour un acte, sans égard pour mes déclarations, on s'obstite à me persécuter.

« Cette persévérance à retrouver en moi une ombre accusatrice « est loin de m'inspirer de la confiance : une idée fixe de cette im-

- « portance n'est pas sans danger pour moi. L'expérience du passé
  - « J'ai l'ai l'honneur d'être, etc.

## " Barou DE RICHEMONT IL

Sainte-Pélagie, 3 novembre 1833.

- Mousieur le duc de Normandie avait ses raisons pour refuser d'aller à Lyon : il lui répugnait de subir des confrontations propres à constater maintes filouteries; c'était là qu'il voyait de l'arbitraire. Il y a de l'arbitraire dans tout, si l'on en croit des gens qui ont des comptes à régler avec la justice : on les arrête en flagrant délit, c'est de l'arbitraire; on compulse leurs papiers, on y trouve les preuves de leurs crimes ou délits, c'est de l'arbitraire; on empêche qu'ils volent les citoyens ou qu'ils attaquent le gouvernement à main armée, c'est de l'arbitraire; ou refuse de les mettre en liberté tant que la justice du pays n'a pas statué, c'est encore de l'arbitraire l ce mot est vraiment d'une élasticité admirable..... il revient à tont propos, il s'applique à tout, il prend toutes les acceptions sous la plume des gens qui en oublient le sens récl.
- « Au surplus, les accents de l'infortuné captif arrivent au cœur de ses fiers champions de « la Tribune »; ils prenuent fait et cause ponr M. le baron, et s'apitoyent sur le sort que les sicaires du ponvoir réservent sans doute à cet illustre compétiteur. « On ne sau-« rait, disent-ils, on ne saurait se défendre d'idées sinistres toutes
- « les fois qu'on se trouve placé en présence de violations aussi ma-« nifestes de la loi, Est-ce qu'on prétendrait se débarrasser de la « personne d'un citoyen français par une sorte d'extradiction? Ou
- « bien nourrirait-on secrètement un plus odieux projet? Depuis le « mystère du pont d'Arcole, on est malheureusement en droit de
- « tout supposer ». « Ce chalenreux plaidover se termine ainsi : « La nation res-
- « tera-t-elle donc froide et impassible en présence de tant d'atten-« tats? Eh! non saus doute : toutes ces blessures faites à chacun de
- « ses membres, elle les ressent et les enregistre; elle en fera rendre « bon compte un jour, nous l'espérons bien ».
- « Rassurez-vous, généreux défenseurs de l'innocence persécutée l le pouvoir sait que vous veillez sur les jours du prince Gustave, duc de Normandie; il n'osera pas consommer secrétement son odieux projet. Cette fois, du moins on reculera devant l'hor-

TOTAL SHEET, SPERMIN

reur des exécutions occultes, on cachera les instruments de torture, on fermera la trappe des onhibitentes, et votre ami sera préserré. Mais resillet nous faire grâce des crimes, des affreux mystères, des sangiantes noyades, des assassinats, des massacres, des égoryements du pont d'Arcole! I en suis pour ma part assez repetants, et puisque, grâce au ciel, les victimes de tous ces forfaits se portent bien, puisque tous les citoyens immolés en cachette, emposionnés, étranglés, enterrés vifs, peuvent, comme les cadavres exposés à nos regards dans vos médorammes, sortir de la coulisse à la fin de la pièce et vous serrer la main, ne nous faites pas assister tous les iours à leurs funérailles.

Henri Hébert, baron de Richemont, etc., parut enfin derant la cont d'assises de la Seine, du 30 octobre au 5 novembre 1834, Arant d'entrer à l'audience, il avait dit : « L'agitation qui règne au « sein du gouvernement, les assemblées continuelles des ministres, « les mouvements de télégraphe, vous disent assez qui je suis que

Il est défendu par M\* Piston, avocat, qui, de la meilleure foi du monde, voyait dans ce personnage le fils de Louis XVI.

Plusieurs de ses compères furent mis en cause, mais faute de prenves suffisantes, ils furent acquittés.

Nous donnerons ici la substance de ce curieux procès pour la plus grande glorification de ce quinzième fils de Louis XVI.

Henri Hébert ne veut d'abord répondre à aucune question; il se renferme dans la dignité de son rôle. On lui rappelle tous les faits que nons avons déjà retracés : silence absolu, impassibilité complète.

M. le président, à l'accusé (Profond silence.) : Votre nom?

- R. Je ne peux pas en dire davantage.
- D. Vous n'avez rien dit. (Silence de l'accusé et rires dans l'anditoire.)
- D. Refusez-rous de dire votre nom, votre âge, le lieu de votre naissance et le lieu où vous demeurez? (Silence de l'accusé.) La procédure que vous avez suivie vous donne le nom de baron de Richemont? (L'accusé ne répond rien.)
  Le sieur Boucher-Lemaistre se dit âgé de quarante ans, et ré-

gleur de papier?

M. le président, à Asselin : Comment vous nommez-vous?

M. le président, à Asselin : Comment vous nommez-vous

- R. Asselin (Laurent-Joachim), âgé de cinquante ans, ex-cultivateur.
  - M. le président, à Colliard : Et vous?
- R. Nicolas-Claude Golliard, écrivain autographe, âgé de trente-sept ans.
   M. le président, au baron de Richemont; Yous avez été arrêté le
- M. le président, au baron de Richemont : Vous avez été arrêté le 29 août 1833 ?
- (L'accusé ne répond pas, et reste les yeux attachés sur le parquet.)
- M. Le président: Je vous engage à répondre. Quel que soit de pue vons voulez jouer aujourd'hui, vous avez été arrêté; lors de votrea rrestation vous avez pris le nom de baron de Richemont; vous avez refusé de répondre, et vous vous êtes contenté de dire que vous étiez enfant naturel appartenant à une famille distinguée et étrangère, et que l'honneur vous défendait d'en dire davantage. (Silence de l'accusé.)

M. le président: On remarque, dans l'instruction, que vous avez successivement pris huit ou dix noms différents; cela est-il vrai? L'accusation doit soutenir que vous avez voulu vous environner de mystère.

(L'accusé ne répond pas davantage,)

M. le président : Il paraît que vous avez pris le parti de ne pas répondre; mais tout à l'heure des pièces pourront répondre pour vous. L'accusation vous assignerait le nom d'Ilbert, et elle paraît très fondée à croire que c'est là votre nom, parce que, dans presque toutes les affaires d'intérêt qui vous ont concerné, vous avez pris ce nom; et c'est le nom que porte un acte que vous avies sur vous lorsque vous avez été arrêté. Vous l'avez déchiré, il est trai; mais la justice en a recueilli les morocaux. Cel a est-il vrai?

(L'accusé ne répond pas, Rires dans l'auditoire.)

M. le président: Est-ce que vous n'avez pas habité Rouen peudant quelques années II lest constant que vous éter rest é Rouen en 1826; vous y êtes arrivé avec un paseport sous le nom d'Hébert; alors vons y avez déposé dans une maison une somme de 30,000 francs, et vous avez réclamé de l'emploi de la préfecture; vous en avez obteun; vons avez fait beaucoup de dépense; vous vous étes lié avec un sient Julienne; vous avez daujus judiciairement ses biens; vous n'avez pas pu payer; vous avez fait des affaires commerciales; vous avez fui, et vous avez été condamné 1 vet vous avez fait de vous avez fui, et vous avez fu mois de prison comme banqueroutier simple. Cela est-il vrai? (Silence absolu.) Voici une lettre de vous, évidemment de vons, adressée au procureur du Roi de Rouen; elle prouve ce que j'avance.

(M. le président en donne lecture : c'est une plainte contre M. Julienne. Il la fait ensuite représenter à l'accusé, qui la regarde attentivement et la rend sans rien dire.)

M. le président : Boucher-Lemaistre, regardez cette pièce.

Boucher-Lemaistre : Les affaires de mon coaccusé ne me regardent pas.

M. Le président, à l'accusé: I vous refusez de dire si cette lettre est de vous? (L'accusé reste immobile.) Il est arrivé, en 1829 et en 1830, des proclamations signées le duc de Normandie; elles sont de vous ; les voilà, elles sont là, signées à la main. (L'accusé ne répond rien.)

M. Le président : A ces écrits se joint un billet dafé de Bruzelles, qui contient une réclamation aux Chambres sous le titre du duc
de Normandie, et d'autres billets adressés à des individus de la 7-légion, portant la signature du duc de Normandie. En êtes-vous l'auteur I Yous ne répondez pas. Alors je vous rappelleral qu'un experécrivain a été appelé, qu'il a rapproché le corps de votre écriture
de ces signatures, et qu'il a dit que ces signatures étaient de vous.
Ainsi, en 1830 et 1831, vous vous êtes présenté comme duc de
Normandie, et vous avez fait des démarches en cette qualité. On
remarque dans ces proclamations ces mois :

 $\alpha$  Je vous déclare que je suis vivant, et je viens réclamer en sein de la grande nation ma place et mon ratgs. Nous sommes en 1830, je virsn d'apprendre le résultat de la séance du 7 août, qui appelle Louis-Philippe au trône sans l'intervention du peuple, seul compétent. Mes ennemis seuls ont pu me ravir les droits que j'al à la couronne de Prance.

« Comme prince et chef de la branche aînée des Bourbons, je proteste contre l'élection de Louis-Philippe ».

M. Le président : Ces protestations sont adressées à M. Le duc de Choiseul, qui lea transmises à M. Le précit de police. (L'accusé se tait.) Ce qui pronverait enore que vous vous nommes Hébert, c'est un magada de 1827, signé Hébert. Vous l'arez d'abord repoñisé, et vous avez fain jar dire qu'il était de vous. Quand on vous a arété, on a saisi sur vous un agenda dans lequel vous avez écrit jour pair jour vous actions, même les mois importantes, et c'elles un tes-pair jour vous actions, même les mois importantes, et c'elles un tes-

quelles quelquefos on appelle le mystère: l'a-t-ou pris sur vous? Vous le savez bien! vous l'avez reconnu; vous avez même dit que seul vons en aviez la clé; on a trouvé dans cet agenda des indications annonçant que, sous le nom du duc de Normandie, vous aviez comploté et excoqué, ainsi qu'on vous en accuse.

Cet agenda porte l'indication de plusieurs in ividus qui anraient été inquiétés lors de l'enlèvement du Temple. En plusieurs endroits vous parlez d'un avocat que vous auriez consulté sur une demande en réclamation d'état que vous auriez voulu former. Yous parlez du genéral Kibére en beaucoup d'endroits. Yous parlez aussi des affidés que vous aviez dans les faubourgs de Paris, et qui devaient défendre votre candidature. Dans une autre circonstance, vous racontec que la femme Morin est allée chez vous pour vous demander de placer quelques individus, et que vous avez dit que, dans un commencement de râque (on iril, il n'était pas politique de les placer.

Vous étes allé chez la famille de Molard, où vous vous étes fait passer pour le duc le Normanie, et vous avez même daigné permettre qu'on élevât dans le parc un monument pour perpéture le souvenir de votre passage. (Rires dans l'auditoire.) Vous avez même, dans un second voyage, présidé à la posse de la première pierre. (Nouveaux rires.) Dans les environs de Lyon, vous avez pris également le nom de duc de Normandie, et le bruit a couru de votre présence. Le mystère dont vous vous enveloppez, vos refus de répondre, vos changements de noms attestent de vos manœuvres.

L'accusation vous reproche d'abord d'avoir formé un complot contre l'État. Répondez-ousy (Silence abolu), Vous cherchez partout des instruments de vos manœuvres dans tous les partis. Ainsi vous avez pour partisan Morin, qui croyait à l'eispence de Louis XVII. Vous êtes allé à Lyon en 1831 à l'époque des troubles : vous l'avez d'abord nié, et vous avez fini par avouer y être allé. Vous y des retourné en 1832. Vous avez encore nié d'abord et avoud ensuite cette seconde apparition; enfin en 1832, pendant l'été, vous y êtes retourné; vous avez connu madane Louvat puis vous vous êtes encore rendu à Lyon en 1833, où vous avez alors connu M. Vallon. Es-toc vrisi (L'accusé les tait.) Votre agenda le dit; ment-il ou non? me trompéje ou non't Allons, je cogünne. Comments feil-il que, dans vos trois apparitions à Lyon, le bruit se soit répandu de la présence de Louis XVII, et pourquoi avez-vous chauge lois changé de non't Vous avez u al Lyon des pessific

Tarris State of the last

nes qui vous reconnaissent. L'agenda établit que vous avez une correspondance avec le nomnié Berger.

N'avez-rous pas connu, en 1832, la femme Durut ? N'y a-t-il pas eu un diner od d'autres individus se sont rémis, e od vous avez figuré sousie uom de Bénard? N'avez-rous pas dit à la femme Durut que vous étiez le duc de Normandie, et ne lui avez-rous pas montré un portrait de vous décoré des, insignes de la royauté? Ne l'avezrous pas regardée comme utile à vos intéreis? Yous l'avez euroyée au mois de juin en voyage dans divers départements de l'Est, avec des proclamations ou constitutions dont vous étes l'auteur. Pour ce voyage, elle a repu de vous une somme de 1,000 fr.; vous avez même dépensé pour elle de 5 à 6,000 fr.; et-te-e qu'elle n'était pas votre intermédiaire entre vous et Berger, qui était votre agent? C'est sur les lettres que vous lui avez écrites que se fonde l'accusation de complo. Les reconnisses-russ?

L'accusé les regarde et les rend saus rien dire; puis il les reprend, en indique deux et dit : « C'est admirablement bien contrefait, mais ce n'est pas de moi ». (Mouvement prolongé.)

Voix dans l'auditoire : Ah! enfin ce n'est pas malheureux!

M. le président : Indiquez-les.

M. de Richemont: C'est ce que je fais. En voici encore une qui n'est pas de moi. (Cet effort paraît l'avoir fatigué, car il se rasseoit sur-le-champ en mettant sa tête dans sa main.)

M. le président croit devoir profiter de la bonne disposition où il paraît être pour lui demander s'il reconnaît l'agenda.

M. de Richemont: Je remarque qu'il y a des noms surchargés; pourquoi les a-t-on surchargés? Il y en a des 15, 17, 20, 21, 23 janvier.

M. Aylies: L'accusation ue se sert que des notes du 4 janvier.

M. de Richemont : 11 y en a au 24, au 26, au 31, au 1er février.

M. le président : On verra cela avec l'expert.

M. de Richemont: Je vois encore d'autres surcharges à plusieurs reprises au mois de février et mois suivants. (L'accusé les signale par dates, M. le président est à plusieurs reprises obligé de l'engager à élever la voix.)

M. le président : Voilà une autre note saisie sur vous à Sainte-Pélagie ; est-elle de vous?

L'accusé : Je l'ai rédigée à la préfecture de police.

- M. le président : Ainsi elle est de vous. En voici une autre. (L'accusé la rend sans rien dire.) Pourquoi dans vos interrogatoires n'avez-vous pas dit que certaines lettres n'étaient pas de vous?
- M. de Richemont: On ne m'a pas seulement donné le temps de les examiner.
- M. le président : Cependant l'expert déclare que toutes les lettres sont de vous. Pourquoi n'avoir pas signalé plus tôt les surcharges de l'agenda?
  - R. On ne m'a pas montré l'agenda.
- D. Si, vous avez répondu que c'était un guet apens de la police, et qu'elle avait inventé un système d'agenda; c'était le cas de parler des surcharges. (Silence de l'accusé; il tient la tête haute et semble ne pas daigner s'expliquer.)
- M. le président : Nous nous expliquerons avec l'expert. Revenons à la correspondance; vous dites que la première lettre n'est pas de vous, pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt?
  - R. Je ne l'avais pas vne.
  - M. le président : On lit dans cette lettre :
- a Je vois que vous agissez vigoureusement, que vous êtes bien secondé par nos frères du Nord et de l'Occident. Conrage, tout va bien ici. J'ai donné mes ordres à mes gens pour que personne ne bouge sans mon avis ».
- M. le président : Qu'entendez-vous par là? (Silence de l'accusé.)
  De quels gens voulez-vous parler? On devait donc exécuter vos ordres? (L'accusé ne répond rien.)
- M. le président; Dans une denxième lettre, vous parlez de la femme Durut; elle est donc de vous? (Pas de réponse.) Vous y mentionnez le voyage que cette femme a fait, et le nom de la femme Roussel, qui figure dans votre agenda. Répondez-moi. (L'accusé se penche négligmement sur la barre.)
  - M. le président : Voici la lettre 235; on y lit :
- « Les rois sont des monstres, et quelle que soit ma destinée, je serai le dernier de ma race; le meilleur n'en vaut rien ». (Rires dans l'auditoire.)
  - Plus loin:
- Si vous avez des motifs pour détester le......., j'en ai de bien plus puissants....... Si jamais ce........... tombe sous mes mains, je n'hésiterai pas à faire rouler......... sur l'échafaud, après avoir fait l'opération à toute la progéniture ».

M. le président : Que dites-vous? (L'accusé sourit.)

Dans un antre passage, il est question d'une décoration de juillet que l'accusé aurait obtenne sous deux noms différents. (On rit.)

M. le président: Vons ne déniez pas cette lettre, et elle vous accuse. Que dites-vons? répondez donc. Si vous êtes fatigué, asseyez-

vous. (L'accusé s'asseoit et met son mouchoir sur ses yeux.) M. le président : On lit sur votre agenda : J'ai toujours sur moi un poignard ». Et en effet, quand on vous a arrêté, on a trouvé sur vous ce poignard.

Je lis dans nue autre lettre à Berger votre agent : « Je suis content de vos opérations ». Lesquelles? (Silence de l'accusé.) Vous ajoutez :

« Courage, le déaoûment approche, le triomphe est certain; l'ai vu à Lyon le grand meneur, tout est prêt. On attend, pour le 25, les députés des 75 départements voisins. (Rires.) Cest à Paris que se préparent les brandons qui doivent incendier l'Univers. J'ai l'intentiou de faire à Lyon une levée de boucliers et de marcher sur Paris pour secourir nos frères ». (Nouveaux rires.)

« J'ai l'assurance de ne pas être repoussé, car ils ont confiance en moi. Je n'ai pas d'égal. Mes gens put de l'estime pour moi! Ils se déferont d'abord de toute la couvée, sauf à voir après ».

M. le président : Yous avez donc des gens? (Pas de réponse.) Décidément vous ne voulez pas répondre à ces questions? (Silence.)

M. le président donne lecture d'autres lettres rapportées dans l'acte d'accusation. Pendant cette lecture, l'accusé paraît fort distrait. Il ne prend la parole que pour demander quelques numéros de lettres. Dans une de ces lettres, on lit:

 Prenez garde, vous êtes surveillé; vous avez au moins cent mille nouchards autour de vous. (Rires.) Tont est prêt : on n'attend que le signal. A mon signal, tout marchera, il ne nons manque plus que les fonds ». (Hilarité bruyante.)

M. le président : Qui que vous soyez ou que vous vouliez être, vous devez répondre, fussicz-vous l'être dont vous parlez. Vous ne deviez pas conspirer contre l'État.

Mo Piston : Je crois que le prévenu répondra....

M. le président : Il ferait bien de répondre, lui, et non vous. Nous jugerons sa réponse. Qu'il dise qu'il est M. Piston: Il s'agit de choisir le momeut favorable.

M. le président : C'est à moi à le choisir; il est arrivé.

Mº Piston: Je preuds l'engagement qu'il sera répondu à la ques-

tion que vous adressez. (Mouvement prolongé.)

M. le président, à l'accusé : Vons prétendez qu'uue note que je vous ai présentée a été faite à la préfecture de police?

- B. Oni.

— D. Cependant je trouve sur votre agenda, au 20 juillet: Fait ume note; c'est celle là, et vous n'avez pas fait votre agenda à la préfecture.

- R. Ce que je dis est vrai.

M. le président : Il fallait le dire lors de votre interrogatoire. On lit dans votre note :

« Oni, j'ai conspiré contre l'ordre de choses actuel, et je n'étais pas le seul. Toutes les lettres que vous me présentez sont de moi, et vous ne me les présentez pas toutes ».

M. le président donne lecture de cette note, dans laquelle il est question de combinaisons de loterie; cette note a été faite en chiffres et traduite ensuite. Il y est dit :

« Acharué à ce maudit jen de la loterie, j'ai perdu mon temps à combiner des quaternes et des quines; mon pauvre Dumas y a perdu son temps et son talent ».

M. de Richemont: Je crois qu'il y a quelque chose de passé.
M. le président: Je ne crois pas, (Ce magistrat donne de non-

veau lecture de la note); puis il continue : Plus loin, il est dit :
« Le fils de Louis XVI existe; il est counu avantageusement ».

« Le fils de Louis XVI existe; il est counu avautageusement ».
(Ililarité.)

M. de Richemont : C'est écrit de dessous les verroux.

M. le président : Oui, mais cela prouve que vous prenez le titre de duc de Normandie.

Après avoir terminé la lecture de la note, qui contient à peu près le détail des faits relatés plus haut, M. le président demaude à l'accusé si cette traduction est conforme à l'original qu'il a fait en chiffres? Il n'obtient pas de répouse.

31. le président : Nous en sommes restés à la lecture de la note qui vous concerne et trouvée sur vous dans la prison; on a également saisi sur vous divers objets. N'avez-vous pas répandu des écrits et proclamations à l'approche de juillet 1833? (Silence.) C'est ce que l'accussition vous reproche; ces proclamations étaient de nature

Springer Service

à seconder vos projets. Ou trouve dans votre agenda, que vous déclarez que Berger viendrait, le 26 juillet, pour le grand banquet, Qu'entendez-vous par là ? L'accusation dit que cela signifie le grand projet. N'avez-vous pas fait faire, à cette époque, deux habits militaires, et acheté une épée? Étiez-vous militaire..... de la garde nationale... que faisiez vous de ces uniformes, de cette épée? (Même silence de l'accusé, ) Vous avez répondu que cette épée vous veuait d'un Anglais, Williams, qui l'avait laissée chez vous. Vous avez aussi commandé un chapeau monté avec des plumes noires, et on a trouvé chez vous deux cachets, l'un à l'aigle, l'autre aux fleurs de lis. Pourquoi ces cachets? Il est hien singulier que vous en avez deux si différents. Vous avez, à l'approche du signal, fait une distribution de papiers. N'avez-vous pas eu on dû avoir un rendezvous avec Berger, près du 28 juillet? N'avez-vous pas écrit à Lyon? N'avez-vous pas fait faire plusieurs fois votre portrait avec des insignes particuliers, et de différentes manières? Le coup projeté n'a pas pu avoir lieu; n'avez-vous pas alors été habiter hors barrière? (Au lieu de répondre, l'accusé prend des notes.)

M. le président : On yous reproche d'avoir eu des liaisons avec des journaux d'une couleur opposée à la vôtre. (Signe négatif de l'Accunés.) ou a saisi chez vous une presse; qu'en faisiez-vous l'vous avez déclaré que ce n'était pas une presse; il est vrai que ce n'est pas une presse complète; mais elle peut servir et yous avez dû en user : c'est ce qui a été reconu. Ou a saisi un noimard.

M. de Richemon: Je voudrais voir le procès-verbal de la saisie du poignard; car on a saisi en même temps une main-courante qui explique la note; on l'a supprimée, et ou a gardé le poignard qui pouvait me compromettre.

M. le président : Vons serez satisfait ; la pièce que vous demandez vous sera remise.

M. le président adresse encore quelques questions à l'accusé sur se coopération aux écrits incriminés; il déclare ne connaître que le manuscrit.

M. le président : Eh bien! dites la vérité relativement à ce manuscrit.

M. de Richemont : Je vous en parlerai dans ma défense,

M. le président : Vous êtes l'auteur de la pièce Jean Bonhomme (la Pastorale), et c'est Boucher-Lemaistre qui l'a fait imprimer : elle a été distribuée, et on en a trouvé un grand nombre chez Asselin. Cette pièce est incriminée comme contenant une offense à la personne du Roi.

M. Aylies: Nous ferons remarquer que les indications de l'agenda, relatives à la distribution de la pièce, n'ont pas été désavouées par l'accusé dans l'examen qu'il a fait tout-à-l'heure.

M. de Richemont : Je n'ai rien désavoué, je n'ai signalé que des surcharges : je m'expliquerai dans ma désense.

Me Piston : Nous n'avouons pas l'identité.

M. le président interpelle l'accusé relativement aux autres pièces également incriminées. (L'accusé se tait.)

M. le président : Ces écrits out été aussi distribués et envoyés à M. le préfet de police avec des mots insultants au bas ; ils partent de la même source que la Pastorale dont vous ne pouvez pas nier être l'auteur.

Indépendamment de ces délits on vous reproche des escroqueries. Connaissez-vous depuis longtemps Mone de Grigny et sa nièce; sous quel nom êtes-vous entré chez elles? Elles ont dit que vous étiez connu sous celui de colonel; mais vous y preniez celui de comte de Saint-Julien. N'a-t-on pas, lors de votre arrivée, fait répandre le hruit de la présence de Louis XVII? N'avez-vous pas, à l'aide de votre faux nom, escroqué une partie de la fortune de ces dames? D'où tirez-vous l'argent que vous dépensez ? Vous viviez très largement. Qui vous procurait ces ressources? Votre agenda prouve que vous avez fait de très fortes dépenses pour la femme Durut, et que vous receviez des sommes de Lyon? (L'accusé, pressé de répondre, ne dit rien.) Comment se fait-il que le bruit s'est répandu à Lyon que vous viviez aux dépens de M=0 de Grigny? Un individu, votre homme d'affaires, a fait à Lyon des placements pour vous; d'où cela vient-il? De tout cela, la prévention tire la conséquence que vous avez commis des escroqueries.

M. le président, à Boucher-Lemaistre : N'avez-vous pas coopéré à l'impression et à la distribution de la Pastorale?

M. Boucher-Lemaistre: M. de Richemont a pu dire ce qu'il voulait. Sou agenda est surchargé, il est douc possible que mon nom ait été ajouté. En outre on n'y trouve que le nom de Boucher, et moi je me noume Boucher-Lemaistre.

- D. Mais vous connaissez M. de Richemont?

- R. Cela n'est pas un motif. La perquisition a été faite chez moi avec beaucoup d'illégalité : on l'a faite en mon absence, et on n'a pas dressé d'inventaire régulier. On a très bien pu ajouter des pièces reprochables aux rièces qui ont été saisies chez moi.

- M. Aylies, Avez-vous eu occasion de faire imprimer les Mémoires du duc de Normandie?
  - R. Oui.
  - D. De qui les teniez-vous?
  - -- R. D'un inconnu.
  - D. Avez-vous fait faire son portrait?
  - R. Oui.
  - D. Qui vous en avait chargé?
  - R. Le même inconnu.
- M. le président, à Asselin : On a saisi chez vous 60 exemplaires de Jean Bonhomme?

Asselin: 11s m'out été donnés dans la rue Dauphine par un homme qui les distribuait dans la rue.

- D. Pourquoi en aviez-vous mis quatre dans votre porte-feuille?
   R. Je ne peux pas dire cela devant Messicurs les iurés. Je
- voulais en faire servir quelques-uns pour les papillotes de ma
- M. le président, à Colliard : Avez-vous fait autographier les écrits?
- R. Non, jamais; je ne me suis jamais occupé d'écrits politiques. Je ne connaissais pas M. de Richemont. Je déclare que mes opinions sont telles qu'on ne peut me soupçonner.
  - D. On a cru reconnaître la main....
- R. Cela est impossible; on ne peut à conp sûr, après autographie, reconnaître la main qui a écrit le papier préparé.

M. Aylies : Avez-vous travaillé pour M. Hullin en 1830?

- R. Oui.

Après cet interrogatoire, M. le président est passé à l'audition des témoins. Plusieurs d'entre eux sont persuadés, et le disent franchement, que Louis XVII n'est pas mort. M. Andryanne est également appelé; as présence et sa déposition éveillent une touchaute sympathie, M. Andryanne auquel le soi-disant baron de Richemont s'aitt présenté comme le duc de Normandie, et comme un ancien compagnon de cartivité dans la prison de Milan. Nous ne transcrirons pas ces dépositions ni les interpellations faites à M. le baron de Richemont, anxquelles elles ont donné lieu; parce que l'interrogatoire précité.

le discours de M. le procureur-général et le jugement, soiffront pour faire connière l'affaire de ce faux Louis XVII. Cependant, quoique nous ayona déjà fait coun-tire les dépositions si intéressantes du principal témoin, M. Lasne ou Lashn, en terminant ce que nous avons érrit sur l'autre faux Louis XVII, Natindorfl, nous croyons dévoir la rapporter encore ici, et les parches qu'elle a provoquées, parce que nous pensons que l'on ne saurait trop répéter tout ce qui se rattache au fait, ma'heureucement que trop vrai, de la mort de Louis XVII au Temple.

On appelle M. Lasue. L'Émotion la plus vire est excitée par ce vicillard, peintre en bâtiments, ancien soldat aux gardes françaises. C'est la personne qui a été chargée de garder au Temple le Dauphin, fils de Louis XVI, et entre les bras duquel cet enfant a rendu le dernier soupir. (Mouvemeut général d'initéré).

M. Lasne paraît avoir maintenant de 75 à 80 ans. Il dépose ainsi, au milieu du plus profond silence :

« Deux individus se sont présentés chez moi en me parlant da Dauphin; l'un s'est assis d'un si délibéré; ils ont voulu me persuader que le Dauphin avait été eulevé daus un cheral de carton; mais moi je leur ai bien démontré que le Dauphin était mort entre mes bras «. (Nouenment).

M. le président : A quelle époque avez-vous été préposé à la garde du Dauphin?

- R. En fructidor an III (août et septembre 1795).

- D. Était-il malade quand vous êtes arrivé?

— R. Depuis deux mois. Un nommé Laurent avait gardé le prince, et saus pontraut le frapper, il le négligeait, le laissis sans soins et câns un état de salest extraordinaire. Le Dauphin est resté dans un état bien grave quelque temps. Il us tard, j'ai averil le gouverneur que l'Eufant était très malade; alors on envoya un médecin pour le voir. On me disait que si je donnais des soins au Dauphin, on me considérerait comme un royalise; mais moi je répoudis: « On fera ce que l'on voudra, on me renverra si l'on veut: je fais le bien, ca m'est égal ».

Le médecin qui vint commanda un traitement; il consistait dans des gouttes de potion. Le premier jour l'Enfant repoussa cette potion à trois reprises différentes, alors le médecin lui dit : « Vous; croyez donc cette potion empoisonnée ? Eh bien! je vais la boire », et i Pla but. L'enfant lui dit : « On a done juré que je la boirais aussi »; ce qu'il fit. Il n'y avait que le Daupbin qui pût faire une réponse pareille. (Nouveau mouvement.)

Le système du médecin a duré pendant huit jours; au bout de ce temps ce médecin est mort; M. Pelletan fut appelé, on suivit le même régime, et l'Enfant au bout de neuf mois est mort sur ces bras.... (Sensation prolongée,)

M. le président : Arrivait-on facilement jusqu'au prince ?

- R. Il fallait monter trois étages; il était au troisième dans la cour; il fallait passer par les cours et par un guichet; je n'ouvrais pas avant d'avoir reconnu les personnes qui venaient : il y avait un poste de trente hommes.
  - D. Avez-vous causé avec l'enfant?
  - R. Tous les jours.
  - D. Sur quels objets ?
- R. Jamais que sur des sujets sérieux et graves. Ces conversations ont laissé des souvenirs profombs chez moi. Jamais in 'entamait la conversation. Il avait beaucoup d'intelligence; je surprendrais l'auditoire si je voulais dire ce qu'il me disait. Je le promenais tous les maitns sur la terrasse, et je le teuais par le bras parce qu'il avait une tumeur au genou.
- M. le président: On prétend que c'était un enfant changé, et qu'on avait apporté l'enfant que vous avez soigné, dans un cheval de carton dans lequel on avait remporté l'autre.
- R. Tout cela est faut, je le déclare. J'avais été à même de connaître le Dauphin; j'étais soldat dans les gardes françaises, je faissis partie de la d' compagnie; je fus nomme capitaine, et quand je montais aux Tuileires je voyais M. le Dauphin, que je connaissais parfaitement; ainsi je ne pouvais pas être trompé. J'ai été condamné à mort par MM. Robespierre, Saint-Just et autres, et le 9 thermidor m's auré la lie.
- D. Quand vous êtes entré au Temple avez-vous reconnu le prince ?
- R. Oui, celui que je voyais aux Tuileries, j'en suis certain.

  M. Aylies: Cette déclaration est trop importante pour que nous ne vous demandions pas d'en contrôler toutes les dépositions.
- Ce magistrat donne lecture des actes officiels qui, en raison du caractère et du patriotisme de Lasne, le chargent de la garde du jeune Dauplin, et des actes qui ont suivi. Tous ces actes se trouvent en concordance parfaite avec tous les détails que le témoiu a donnés.

« Ainsi, dit M. Aylies, les souvenirs du témoin sont d'une exactitude remarquable ».

 $M^c$  Piston : Est-ce avant ou après Simon que le témoin a été gardien ?

M. le président : C'est après,

Me Piston: Des témoins déposeront que Simon a favorisé l'évasion. La femme Simon en a déposé.

M. le président : Elle n'a rien déposé,

Mº Piston: M. Remusat le dira. (Mouvement.) Ensuite le médecin qui le premier a soigné l'enfant, n'est pas mort huit jours après, mais le lendemain de son entrée au Temple.

Le témoin : Huit jours, j'en réponds.

M\* Piston : On cite la maison où ont été déposés les deux millions donnés pour l'évasion.

M. le président : Ou ne cite rien du tout.

Me Piston : Avant d'entrer au Temple, M. Lasne avait-il vu le prince ?

- R. Oui.

- D. De très près ?

- R. Assez pour le reconnaître parfaitement.

Mº Piston: Il est évident, d'après les pièces, que le médecin est mort le lendemain et non huit jours après. M. Aylies: Les pièces sont officielles.

M. le président : Yous avez été visité, et on vous a promis de vous faire voir le Dauphin dans trois jours ; reconnaissez-vous quelqu'un ?

Le témoin, s'approchant de Richemont, dit : « C'est celui que j'ai vu chez M. le juge d'instruction ».

M. le président ; Oui, mais chez vous?

--- R Je ne sais trop, c'est cela pour la taille; il était accompagné d'un graud monsieur maigre qui se disait son avocat.

M. le président : Le témoin aurait peut-être chez le juge d'instruction reconnu l'accusé à la voix, mais il a refusé de parler.

M. de Richemont ; J'avais une extinction de voix. (On rit.)

M. le président, au témoin : A quelle époque est-on allé chez vous?

Le témoin : Il y aura un an au mois de décembre.

M. de Richemont : Ce n'est pas moi, puisque j'étais en prison.

M. Aytics: N'équivoquons pas sur les époques; la visite est constatée par trois témoignages.

M. Lasne: Quand j'ai déclaré à ces deux Messieurs ce que je savais, ils ont dit : « Le brave homme, il dit ce qu'il pense, mais il a été trompé ».

M. le président : C'est au mois de septembre qu'a eu lieu la comparution devant le juge d'instruction, mais la visite avait eu lieu avant.

M. de Richemont : Pourquoi serais-je allé chez Monsieur?

M. le président : Cela se rapporte parfaitement avec vos notes, qui démontrent que vous faisiez des recherches sur tous ceux qui avaient pu connaître le Dauphin.

M\* Piston: Comment le véritable Dauphin, qui se serait enfui avec Simon, aurait-il été s'adresser à Lasne?

M. le président : Pour lui faire changer de langage.

Mº Piston: Cela n'est pas possible,

M. le président : Vous plaiderez cela.

Un Juré : Quel âge aurait le Dauphin?

M. le président : Il est né en 1785. Il est mort à dix ans et quelques mois.

L'accent de ce vieillard, son émotion lorsqu'il rappelle les soins prodigués par lui au jenne prince, et sa triste fin, portent le cachet de la vérité, il excite au plus haut point l'intérêt de tous ceux qui l'ont écouté.

Un incident bur lesque interrompit momentanément le cours des débats dans l'audience du 31 coltune, M. Morel de Saint-biliére, de demetrant rue du Bac, passage de l'Industrie, se présente à la Cour d'assises; il linistes vivement pour être admis à déposer, et vient, dit-ll, en vertu de pouvoirs spéciaux, réclamer et protester contre letitre de duc de Normansie usurpépar M. Benri Hébert. M. Morel de Saint-Diliére agit au nom de son client, Charlez-Louis de Dom-ton, véritable et seul duc de Normandie (connu sous le nom de Nathoeff); l'écusel lénni Hébert est donc un fourbe, su nimposteur.

On fait remarquer à M. Morel de Saint-Didier que, puisque son clieut revendiquait un nom, il devrait au moins le connaître; or, le fils de Louis XVI s'appelait Louis-Charles et non pas Charles-Louis,

Après cet épisode, l'accusé devient plus explicite; il avoue son identifé avec l'homme connu à Rouen sous le nom d'Hébert, récite

longuement la fable inaginée pour faire croire à l'eulèvement du dauphin dans un cheval de carton. Depuis cinquante ans, il est persuadé, dit-il, que Louis XVII n'est pas mort. Il ne dit plus je suis, mais il dit : je crois être le Dauphin, et proteste de sa bonne foi.

Ces incidents vidés, M. Aylies, avocat-général, a la parole :

- « Messieurs, la patience, vous a-t-on dit, est un des premiers de voirs du joge; vous l'avez bien compris, car vous venez d'en donner un grand exemple par l'attention soutenne que vous avez prêtée à tous ces débats. Grâces vous en soient rendues, car notre tâche derient plus facile; elle se simplifie eucore quand nous songeons que nous ne pouvons éprouver ancune inquiétude sur l'impression générale que vous avez éprouvée. Hommes de bou sens, d'expérience et de probité, vous aurez réduit à leur juste valeur toutes les extragances qui forment le fond de cette affaire. Que penser, en éfet, de la grande pensée qui soutient l'accusé, pensée maintenant avouée, et plus digne, il faut le dire, de pitié que de coêre?
- El à côté de cette prétention dérisoire, que penser de ces directs qui sont veus se produire dévant vous I. Les uns prouvent jusqu'où peut aller la crédulité la plus simple et la plus ridigule; les autres vérifient cette leçon de l'expérience, qu'il n'y a pas d'întrigues odicesses qui ne puissent trouver de partisans.
- « Et au milieu de tout cela, un homme, dont nous ignorons la mission, soufflant à plaisir le feu de la discorde, et répandant avec une incroyable persévérance le brandon de la guerre civile!
- Et puis au bout de ce rôle si odieux, de honteuses spéculations l
- « Voilà, Messieurs, cette affaire sous l'aspect général; mais si grare que puisse être l'impression qui résulte des faits qui se sont déroulés devant vous, il faut vous reporter aux points de vue spéciaux qui forment le procès ».

Après cet exorde, M. l'avocat-général entre dans la discussion des divers chefs d'accusation dirigés contre chacuu des accusés. Il "commence par repousser l'idée que l'accusé puisse, même de bonne foi, se croire le fis de l'infortuné Louis XVI.

« Dans le principe, dit-il, l'accusé avait voulu, pour donner sans donte plus de poids à sa singulière prétention, se retrancher dans une espèce de dignité affectée; mais depuis, nous l'avons vu se défendre avec beaucoup de sens et d'habileté; c'est un homme capable que l'accusé, il n'a pas pu être dupe de lui-même. (Sensasation) ».

M. l'avocat-général soutient que l'accusation de complet est démontrée autant que possible par la présence de l'accusé Richemont à Paris dans le mois de Juillet 1833, à Lyon, à l'époque de l'insurrection, par la correspondance et l'agenda, et par les proclamations qui, on ne peut plus en douter, sont évidemment son œuvre ; l'épisode de Berger est une fable : Berger existe, l'accusé le sait, et c'est en vain qu'il a voulu reporter sur la police une provocation dont il n'a jamais été l'objet.

M. Avlies passe ensuite aux délits de presse : il donne lecture des écrits dont nous avons déjà fait mention; il appuie notamment sur une pastorale intitulée : Jean Bonhomme, et sur une pièce dans laquelle on remarque cette phrase, qui excite une grande hitarité dans l'auditoire, notamment au banc des avocats :

« Il n'v a rien d'égoïste comme les épiciers, les marchands d'huile, les gardes nationaux, le bétail législatif et les avocats ». M. l'avocat-général soutient que Boucher-Lemaistre et Asselin sont connables de distribution, mais il abandonne l'accusation à l'égard de Colliard.

Passant au chef d'escroquerie, M. l'avocat-général en puise les éléments dans les profusions de l'accusé, quand rien u'en révèle la source : dans les manœuvres de l'accusé pour captiver la crédulité de ses dupes, de l'accusé se parant du titre mensonger de duc de Normandie, et exploitant habilement, pour colorer cette fable grossière, les indices les plus minutieux et les circonstances les plus minimes. Il les poise enfin dans sa présence au château de Lafrétat et dans les sommes d'argent qu'il aurait soutirées anx dames de Grigny et de Louvat qui l'habitaient, en se donnant pour Louis XVII.

Il n'y a pas eu d'escroquerie, dit-on, parce que personne ne se plaint? Ou'importe s'il v eu manœuvre frauduleuse. Le ministère public doit agir an nom de la Société.

« Voilà les faits, ajoute M. l'avecat-général. Mais, dira l'accusé si ie suis Louis XVII il n'y a plus escroquerie. Cela est vrai, aussi est-ce là le dernier asile. l'asile suprême où la défense pourra se réfugier! Mais s'y réfugiera-t-elle victorieusement? Ah! Messieurs, faut-il examiner ces preuves dont on avait tant parlé: quelles sont-elles? La lettre de Chazal? Mais cette lettre, ainsi que nons l'avons fait 7

remarquer dans le cours des débats, ne signifie rien; disons mieux, elle prouve une seule chose, c'est qu'à cette époque il y avait comme anjourd'hui, des intrigants qui voulaient exploiter le nom de Louis XVII.

- La conviction tenace de M. Morin, qui Ini-même dans un temps a passé pour Louis XVII? (On rit.) Le témógnage de la femme Sinno? Mais qui ne sait que cette femme, dans les devoires années de son existence, n'était presque plus en pussession de ses facultés intellectuelles? Il y plus : ce qui prouve la faussée des fables qu'on invente, c'est la conduite du duc de Bourbon, qui, s'il etit facilité l'évasion du prince, n'eût pas manqué de réclamer ses droits en 1814.
- Et maintenant faudra-t-il vous dire qu'an moment où le Dau-phin expiriat au Temple, à côté de Lause, se trouvait le commissaire Damon; qu'il y foir retenu jusqu'à l'arrivée d'un autre commissaire qui, comme Damon, 1 vrait vo autérieurement aux Tuilouries; qu'il e constatèrent son identité; qu'il en foit de inême des decteurs Pelletan et Lassus, Lassus qui avait été le mélocien des docteurs Pelletan et Lassus, Lassus qui avait été le mélocien des donnet Eliashet et Victoire, tantes du Dauphin. En voil assez pour démontrer tout ce qu'il y a de grossier et de ridicule dans la prétention de l'accusé.
- M. l'avocat-général termine en disant qu'il persiste dans toute l'accusation, et notamment sur les délits de presse.

## Résumé de M. le Président.

- « Messieurs, quel est l'accusé qui se trouve aujourd'hoi devant vous? Quel est son véritable nom, son origine, sa famille, sa « conduite, ses antécédents, sa vie tout entière? Serait-ce un de « ces artisans de discorde, ardent à jeter le trouble pour en tirer parti, s'adressant aux sentiments religieux des uns, aux sympathies politiques des autres? Serait-ce un instrument des ennemis « de la France, cherchant à porrêtr parou la guerre civile, dans le « dessein de favoriser de honteuses spéculations?
- « Ne serait-ce qu'un infortuné sauvé comme par miracle des hor-« reurs d'une sanglante révolution, proscrit, frappé d'anathème par « sa naissance elle-même, ne trouvant plus de nom, ni d'asile pour « reposer sa tête? ou ne serait-ce qu'un homme placé sous une

« préoccupation fâcheuse ? C'est un point, Messieurs, sur lequel « nous appellerons votre attention ».

Ensuite, dans un résumé qui a duré plus de deux heures, M. le Président a reproduit avec la plus grande impartimité les moyens de l'accusation et de la défense. Ce résumé a été, d'un bout à l'autre, écouté avec la plus scrupuleuse attention et le plus vif intérêt.

A trois heures moins un quart le jury est entré dans la chambre de ses délibérations.

Après trois heures de délibération, le jury est rentré en séance et a déclaré l'accusé principalement coupable sur tous les points, excepté sur le chef de complot contre la vie du roi et sur celui d'escroquerie.

La Cour l'a condamné le 5 novembre 1834, en conséquence, à douze années de détention.

L'accusé, qui était un petit homme, d'une figure et d'une tournure assez communes, n'ayant aucun rapport de ressemblance avec la famille des Boerhons, a, pendant toute la drée de son procès, montré du calme, de l'adresse, de la sensibilité, et persisté dans son dire de se croire fils de Louis XVI, et il a éconté sa condamation sans proférer un seul mot. Seulement en se retirant il a dit : « Celhi qui ne sait pas sonffiri n'est pas digne des honneurs de la persécution ».

On n'a pu connaître, comme ou a dû le remarquer, le véritable nom de Richemont et la famille à laquelle il apparitie; ; il profinite de cela pour direà ceux qui le repoussaient pour fils de Louis XVI: : · Si je ne le suis pas, dites donc qui je suisi\* « C'est le même langage que l'on a êntenda sortir de la bouche de son concurrent et successeur en imposture, M. Nafindorff, langage bien digne d'aventuriers de ce gance.

« Si l'on désire consaltre mon opinion sur cet homme, di M. Gispate, je dirai que c'était un adroit coquin, un hypocrite fiellé, jouant avec habileté le rôle qu'il s'attribue pour jeter la division dans le pays, créer des embarras au gouvernement français, s'enrichir des libéralités de ses dupes, et gagner les founs secrets de la puissance quelconque dont je le crois l'instrument ».

M. Henri Hébert subissait sa peine à Sainte-Pélagie. Ses manières toujours polies, sa docilité, son apparente résignation avaient

un peu relaché la surveillance dont il était l'objet. Il occupait, avec d'autres détenus les plus dignes de ménagement, un petit corps de logis distinct, lorsque, le 19 août (835), la négligence d'un gardieu ou la corrupțioli loi permit de s'évader avec un carliste condamné dans l'affaire de Provariers et un républician conflammé de juin; ils se rendirent en Belgique. Ses compagnons de voyage sont rentrés en France comme amnisités ; j'ignore co qu'est devenu le prétendant au trôce de siant Louis.

Ici s'arrête la biographie de M. Henri Hébert que nous a donnée M. Gisquet; nous allons la continner.

M. Heari Hebert s'évada donc de Sainte-Pélagie, avec deux autres prisonniers politiques MM. Rossignol, coudamné dans l'affaire de la riqui, et Conder, condamné dans l'affaire de la rue des Provaviares (1), le 19 août 1835, à buit heures du soir : et s'enfuit à l'étranger, 21 passais l'étranger, die.1], dans une retraite absolue, les anuées 1836 et 1837, et dans l'année 1838, je me rendis à Lyou en fait soir l'etranger, die.1] qu'in fonctionnier m'y reconout en fit son rapport au procureur-général. Ce magistrat qui était le président des assises de la Scine, lors de mon procès (en 1836), crut dévoir faire counsitre ma présence à Lyon au gadée-secaux, qui répondit de la manière suivante : « Quant au haron de Richemont, tont qu'il in re'éclamer a rien, tont qu'il m', d'écriva rien dans les journaux, et qu'il ne bougera pas, laissez-le trans qu'ille » Ayant été informé de cette réponse, je me rendis à

Le héros de cette Notice nous appreud, dans son Mémoire (sic) d'un contemporain, qu'en 1839, il fit la connaissance de M. le come de Bruges, ancien sido-de-camp de Charles X., ancien chancelier de la Légion-d'Honneur et lieutenant-général en retraite. Il e mit au courant de quelques particularités qu'il ignorait, et écrivit à M. de Blacas, attaché aux princes exilés; M. de Blacas lui enjoiguil alors, d'après les ordres de la duchesse d'Augoulème, d'avoir à faire procéder à une enquête, pour s'assurer si la personne dont

« Paris, et m'v établis comme par le passé » (2).

<sup>(1)</sup> C'est ce dernier qui, s'étant emparé d'une clef de porte principale, hors de service, et qui la répara, offrit aux trois prisonniers les moyens de s'évader. Voyer l'explication curit-use qu'en donne M. Henri Hébert, dans son Mémoire d'un contemporain, p. 116-17.

<sup>(2)</sup> Mémoire d'un contemporain, p. 119-20.

VIII STATE OF THE PARTY OF

il parlait était bien le fils de Louis XVI, et en rendre compte à S. A. R. L'autobiographe ne veut pas avoir connaissauce, qu'après plusieurs autres imposteurs qui avaient déjà essayé de se faire reconnaître par la fille de Louis XVI, un compétiteur de M. Henri Hébert, l'horloger Naündorff, avait déià envoyé, en 1834, M. Morel de Saint-Didier, comme son commissaire près de cette princesse, qui n'avait eu d'autre réponse à lui faire, qu'à hausser les épaules sur le dire de cet audacieux fourbe. Et la princesse aurait eu plus de croyance dans le fils du boucher l Ouoi qu'il en soit, l'enquête eut lieu, assirme notre héros, et elle eut pour commissaires, du côté de la princesse: M. le comte de Bruges et M. le vicomte Bourchenu, maréchal des camps et armées du roi...; et du côté de S. A. R. Monseigneur Henri Hébert, le condamné de 1834 : 1º M. le chevalier d'Auriol, ancien introducteur des ambassadeurs et des princes étrangers près du comte d'Artois, avant la Révolution et depuis l'élévation de ce prince au trône, sous le nom de Charles, M. d'Auriol, dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard, homme d'esprit, mais légitimiste de cœur et facile à entraîner par suite de ses convictions, avait dans cette intrigue, et de la meilleure foi du monde, accepté le rôle de dupe, ainsi qu'il l'a reconnu plus tard; 2º M. Morin de Guerivière : 3º M. Chamblaut, opticien : ces deux derniers, compères ou fauteurs de M. Henri Hébert. Des témoins furent enteudus; le pseudo-dauphin répondit, dit-il, à toutes les questions qui lui furent adressées à ce sujet : des certificats furent produits, L'enquête, ainsi composée, ne pouvait qu'être favorable au demandeur. Le travail allait être clos et promptement expédié à Goritz, lorsque la mort du duc de Blacas et les ordres de la duchesse d'Angoulème vinrent suspendre cette opération (1). M. de Blacas a ainsi emporté au tombeau l'avenir de M. Henri Hébert, C'est la manière habituelle de tous les imposteurs d'en appeler aux témoignages de persounes qui n'existent plus : il n'y a plus de dé-

M. Henri Hébert, intriguait toujours, nais dans l'ombre, et quoique l'ombre soit plus farorable aux coupables menées que le grand jour, son action était amoindrie. Aussi vit-il paraître avez joie l'ordounance royale d'annistie, du 27 avril 1830, conçue en ces termes: « Louis-Philippe, roi des Français, etc. ... « Art. 14". L'am-

mentis possibles, crojent-ils, etleurs dires doivent faire foi,

<sup>(1)</sup> Mémoire d'un Contemporain, p. 120.

nistie accordée par notre ordonnance du 4 mai 1837 est étendue à tous les individus condamnés, avant ladite ordonuance, pour crimes et délits politiques, qu'ils soient ou non détenus dans les prisons de l'État, etc. » Se trouvant évidemment au nombre de ceux que cette ordonnance concernait, M. Henri Hébert cessa de se tenir caché; il put librement intriguer de nouveau, ranconner ses niais contribuables et s'en créer de nouveaux.

En juin 1840, la police avant cru reconnaître dans M. Henri Hébert un Claude Perrin, qui avait subi en province quelques condamnations par suite d'escroqueries, le fit arrêter; mais l'identité entre l'ancien banqueroutier de Rouen, avant 1830, et Claude Perrin, n'avant pu être établie, il fut relàché après quarante heures passées à la Préfecture de police. Ce fut à l'occasion de cette arrestation que le journal « le Droit », dans son numéro du 18 juin de cette année, douna la note suivante : « Le baron de Richemont, qui s'est acquis quelque célébrité en Cour d'assises comme prétendant à la couronne de France, sous le titre de Louis XVII, duc de Normandie, a été arrêté hier à Neuilly (1), pour rupture de ban, en vertu d'un mandat du préfet de police. Ce n'est pas à raison de ses autécédents politiques que M. de Richemont était recherché. Mais il paraît qu'il a subi en province, par suite d'escroqueries sous le nom d'Hébert et de Claude Perrin, plusieurs jugements qui le soumettent à la surveillance, et c'est sous ce dernier nom qu'était le mandat en vertu duquel il vient d'être arrêté. Cet homme, dont la vie a été si singulière et si agitée, est entièrement paralysé et peut à peine marcher. Il se défend d'être l'individu connu sous le nom de Claude Perrin, et , paraissant avoir renoncé à ses prétentions politiques , il s'occupait de créer une compagnie d'assurances qui aurait pris pour titre : La Bonne Foi (2). Il a été écroné au dépôt de la Présecture ». Le pauvre homme! il démentit tout dans les jonrnaux ; et sa condamnation, à Rouen, comme banqueroutier sous le nom de Henri Hébert, et sa prétention à la couronne de France, « ce qui n'eût été que ridicule (3) »

<sup>(1)</sup> Il y avait erreur dans cette assertion. M. Henri Hébert, qui a réclamé aussitôt sa mise en liberté près de plusieurs journaux, et même par sommation judiciaire près de deux d'entr'eux « le National » et « la Gazette de France ». nous apprend que ce fut qual Valmy, n. 45, mais il se garde bien de nous dire que ce fut au domicile de son émissaire le plus zélé. M. Morin de Guérivière. (2) Dénomination charmante pour un faiseur de dupes.

<sup>(3) «</sup> National, » dn 9 août 1862.

M. Henri Hébert, quinzième fils de Louis XVI, poursaivait. toujours l'idée de se fier reconnaitre par la duchesse d'augotilene. Il fallait bien que l'enquête de 1839 eût un résultat; il fallait triompher du mauvais vouloir de la princesse, qui s'obstinait à croire son frère mort, tandis que quatorre précédents fous et fourbres avaient successivement cherché à établir le contraire. Celui dont nous nous occupons a apporté la plus longue persistance et ne se décourage pas enoure. El pourquoi se découragerait-il T ant qu'il pourra trouver des simbles et des nisis, son iludestre ne doi-elle ass hin redquire?

M. Henri Hébert nous a raconté lui-même (1) ses diverses tentatives près de la noble fille de Louis XVI, qui reponsse ce nouveau frère de hasard, comme elle a repoussé les précédents. En 1816, il se présenta à la duchesse d'Angoulême dans les jardins de Versailles, et elle lui parla avec autant de dureté que d'injustice aussitôt qu'elle le reconnut. Le 2 août 1830, il écrivit directement à la princesse pour l'engager à rendre un témoignage poblic de son existence, et à remttre entre les mains du Gouvernement provisoire les documents qu'elle devait avoir concernant sa personne, et particulièrement les papiers saisis sur lui en 1818, et qui avaient dù lui être adressés, au moins par duplicata, de la chancellerie de Vienne; il l'avertissait qu'il allait de son côté faire remettre au Gouvernement provisoire une demande tendante à se faire reconnaître pour le fils de Louis XVI, afin de pouvoir porter son nom et vivre dans sa patric. Il terminait sa lettre par cette pensée qu'il serait heureux de devoir au moins à sa sœur l'acte de instice qu'il réclame d'elle. Cette lettre obtint la seule réponse raisonnable : elle resta sans réponse.

Notre pseudo-dauphin ne se rebuta pas. En 1840. il détermina le trop crédole M. le chealire d'Actriol à se faire son commissaire près de la ducliesse d'Angoulème, comue l'avait été six ans augaravant M. Morel de Saint-Didier pour un autre Daaphin, non moins authentique que M. Henri Hebert, l'horfoger Naindorff, pour plaider son idequité. Le chevalier d'Auriol partit le 11 août 1840 pour se rendre à Kirschberg, od était la princesse. Il foit, comme statedhe à l'ancienne Cour, reçu avec bienveillauce; mais, au premier mot des amission, au omn du soi-disant baron de lichemont, la princesse répondit : Mon frère, M. le chevalier, mois il est mort! Mon frère, M. le chevalier, mois il est mort! Mon frère, M. le chevalier, mois il est critisnet; et

<sup>(1)</sup> Mémoire d'un Contemporain, p. 139.

l'homme dont vous me parlez n'est qu'un imposteur de plus à ajouter à ceux qui ont déjà paru, (HISTORIQUE), Soit que M. le chevalier d'Auriol ne fût pas aussi convaincu que la princesse, ou qu'il voulût s'acquitter lovalement de la mission extravagante dont il s'était chargé, il insista près de la fille de de Louis XVI, et cela dans la crainte d'un remords possible pour elle, pour qu'elle choisît des commissaires qui iraient sur un terrain neutre conférer avec son maudant. La Suisse fut proposée par M, le chevalier d'Auriol; mais la princesse, qui savait à quoi s'en tenir, trouva l'entrevue demandée parfaitement inutile, (HISTORIOUE). Les tentatives de notre imposteur, en 1840, ne se bornèrent pas à la visite de M. le chevalier d'Auriol à la duchesse d'Angoulême. Le 2 septembre de la même année. M. le chevalier d'Auriol adressa encore à M. le comte de Montbel une lettre qu'il avait recue la veille du soi-disant Dauphin. Cette lettre renfermait le résumé de sa vie depuis son évasion du Temple jusqu'en 1830. Elle fut recue par le comte an château de Kirschberg le 11 septembre, et remise immédiatement à la duchesse d'Angoulême qui, après l'avoir lue, nous apprend M. Henri Héhert, partit aussitôt pour Vienne, où elle conféra de son contenu avec le prince de Metternich (1).

Après son retour à Paris, M. le chevalier d'Auriol ent besoin d'écrire à M. le baron de Monthel, à Kirchsberg, pour une affaire personnelle. La réponse se fit attendre, le counte était en voyage; enfin elle arriva. Soit le hasard, on la curiosité de voir le personnage dont il avait été question à Kirchsberg, quelques mois suparavant, M. le comte de Monthel était en Suisse, lieu que M. le chevalier d'Auriol avait indiqué pour l'eutrevue eutre le bapphin et un congissaire de sa rœur. M. le chevalier d'Auriol engages sou futur maître à s'y rendre immédiatement; mais celhui-i auquel l'audec faissit défant pour le moment, se dissimule en se drapant superbement et nui virépondant; que ce rétait pas à lui à aller au derant deces gent-lé, que c'était à cux à renir à lui. (HISTORIQUE). Poussat-ton jamis plus bin l'impudence!

A la fin de 1842, dix-huit mois après la double démarche qu'il avait fait faire en août et septembre 1840, par l'intermédiaire de M. le chevalier d'Auriol, il remit à M. le duc de.... une note de taillée qu'il adressa également à la duchesse d'Angoulème, qui lui fit

<sup>(1)</sup> Mémoire d'un Contemporain, p. 150.

répondre par M. le comte de Montbel ce qu'elle avait dit en 1840 à M. le chevalier d'Auriol (1).

Enfin, et pour n'avoir pas à se reprocher d'avoir négligé un seul moyen de faire connaître son existence à sa famille, il crut devoir adresser le 15 novembre 1842 une lettre au duc de Bordeaux, et il avait tout lieu d'espérer que sa loyauté bien connue le déterminerait à lui faire une réconse (2).

De 1843 à 1847 nous perdons de vue M. Henri Hébert. Qu'a t-il fait pendant ces années, sinon chorché à rendre son roman plus vraisemblable, en se faisaut de nouveaux croyants, et tout à la fois de nouvelles dupes, de nouveaux contribuables!

Nous le retrouvons dès le commencement de 1848 animé d'une prodigieuse activité. Le 22 mars il se met sur les rangs pour la représentation nationale, et voilà la profession de foi qu'à cette occasion il fait imprimer :

« Plusicurs deceteurs m'engagent à me présenter comme candidat aux prochaines électious, et m'officent, pour cet effet, leur concours et leurs voix. Sensible à cette marque de leur estime, J'accepte avec gratitude, dans la conviction que je ne resterai pas au-dessous de mon mandat.

« à'ai servi un patrie, sous la République, jusqu'au jour où celleci fut subrée par qui lui devait tout... Depuis cette époque, j'ai vêut dans la revaite et l'oubil. homme de Juillet 1830 et de Février 1848, je suis fier d'appartenir à la nation héroique qui vieut d'obtenir la Liberth, l'Égalité et la Fraternité, que le l'égislateur des Chrétiens avait oréchése et sanctifiées.

« Je voterai pour les membres du Gouvernement provisoire. La France, et la capitale en particulier, leur doivent la plus grande reconnaissance pour les prodiges qu'ils ont opérés en faveur de l'État, évidemment préservé, par leurs soins et leur énergie, de l'anarchie et de la guerre civile.

« Indépendant par position, je consacrerai l'allocation accordée pour frais de représentation, à l'acquit de la dette contractée varies les Caisses d'épargne, fonds que le pouvoir immoral, cupide et déprédateur qui vient d'être ignominieusement expulsé, avait, au mépris de tout ce qu'il y a des exigences coupables, toriours crois-

<sup>(1)</sup> Mémoire d'un Contemporain.

<sup>(2),</sup> Ibid, p. 140.

sautes, et qui avaieut justement alarmé la conscience et la probité publiques,

L'ex-baron DE RICHEMONT, Condamné politique en 1834.

Par le temps d'élection qui court, nous n'eussions pas trouvé extraordinaire qu'un condaumé à douze années de détention pour conspiration et manœuvres frauduleuses fût élu à la représentation, Pourtant, notre prince de comédie en fut pour ses frais de profession de foi.

Deux mois plus tard, il faisait imprimer une pièce curieuse, une pétiton aux représentants, pour qu'il leur plit de déclarer qu'il est plutôt le fils d'un roi que celui d'un boucher. Cette pièce résumait en même temps la fable sur laquelle il appuie ses prétentions, et à cause de cela, nous croyons devoir la reproduire ici.

## Citoyeus représentants,

Le 12 juin 1795, un acte irrégulier en la forme, et notirement franduleux as fond, raya le fils de Louis XVI du nombre des vivans. L'autorité, qui comqui cette audacieuse iniquité, fournit ell-entene, et le même jour, une preuve flagrante de son mensonge et de sa complicité, par ses ordres fertis à des délégués de la Convention daus les départements, et par l'envoi extraordinaire de commissaires chargés de faire arrêter un enfant enlevé de l'aris la vielle, et qu'elle désignait chirement comme étant le même que celui dont celle publisit officiellement la monte.

Depuis ce moment, la victime d'un forfait saus exemple s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de protester d'une manière efficace et régulière.

Pour le soustraire aux recherches artires et incessantes de ceux qui paraissaient avoir tant d'intérêt à s'en emparer, celui qui avait fait enlever le fils de Louis XVI, le fit entrer, secrètement et sous un nom modeste, dans les rangs de l'armée française, dont il partage les travaux en Allemagne, en Égypte et en Italie, de 1797 à 1805 (1).

<sup>(</sup>i) Pour être ero, il faut être vralsemblable et conséquent, deux choses que l'on ne rencontre jamais dans les asserlions de M. Henri Hébert. Nous allons en fournir des preuvs. On fit enter secrétement le Dauphin, et sous un nom modeste, dans les range de l'armée française. Mais pour-rendre toute ré-

Le 12 décembre 1800, fut signé le fameux traité dans lequel les rois, tout en recevant le conte de Provence commo partie intervenante, ne voulurent cependant le reconsaltre qu'en qualité de régent, attendu, y est-il expressément stipulé, qu'ils sonatient què le fit de son frère ainé aout été enlier par fraude des prisons du Temple, ET QU'IL EXISTAIT. Où sont les preuves que ce neveu soft mort dennis 2.

Force de quitter la France après la chute de la République, le fils de Louis XVI se retira dans les Amériques, où il résida jusqu'en 1815.

Rentré dans sa patrie, et présenté à sa famille par celui qui ivanis saué, il eut, en mai 1816, à Versailles, nue entrevue avec sa sœur, en présence du prince de Condé, des ducs de Berry et de Mouchy, de la marquise d'Agout et de quatre pages encore vivants. Recommu, mais repoussé par cette princesse, qui ne put tolérer en lui des principes totalement en désaccord avec les siens, ceux de sa famille et des alliés qu'il avait compatusus, le fils de Jouis XVI se vit contraint de s'expatrier de nouveau, après avoir, toutefois, protesté contre les traités de 1814 et de 1815.

Arrêté le 12 avril 1818, dans les États Autrichiens, sur les instances de son oncle, Louis XVIII, le fils de Louis XVI fut retenu, plus de sept am, au secret le plus rigoureux, dans les prisons d'Autriche, réclamant en vain sa liberté ou des juges, crime inout, et qui suffit à lui seul pour mettre sur la trace de tant d'autres.

Mis en liberté après la mort de Louis XVIII, et sur l'ordre ex-

rification impossible, on tail ce nom moieste. A quel titre peut-on tree admis dans Farmée à Fagée de dours aux fin (1-27), sinne comme tambour, affe on utuableir 7-Le Dauphin partagae les travaux de l'armée 1797 à 1803/1841 sa ammoire lui fait feddin, care, na 1884, pages 124 à 120 de son » Mémoire d'un oncitemporaln », il nous dil, qu'en 1797, il entre dans les ranges de l'armée française, et fit in campagne d'Egypte, il a sabaite, na 1800, à la basille de Barragia. Requ friddement par Bounaparte, qu'il te connaissait, au monornt oit, en compagnie de Savaye et de Rupp, il ne présenta pour lui amomerée la mort de Desaite très sec chée, il fitt obligé de quitter l'armée, et a rendit à 1914 autre de Paris autre de l'armée en 1800, et toujeurs d'aprèes le Contemporain, il s'embarque en avrel 1864 pour l'Amérique. Voils donc les services du Dauphin réduit de huit années à 1610, et 190 de quitter l'armé pour l'amérique. Voil à donc les services du Dauphin réduit de huit années à 1610, et 190 de quitter aux non comme tambour ut fituballer; mais comme ancien alée-de-camp de Kiéber en Egypte, ainsi qu'il l'a avancé quelque part il décé-camp à moias de quince ans!

près de l'empereur d'Autriche, le fils de Louis XVI parvint à pénétrer en France, malgré les obstacles opposés à son entrée et les mesures prises par son oncle, Charles X, pour s'assurer de sa per-

Aussitôt après son arrivée, il adressa à la chambre des pairs, le 2 février 1828, une demande aux fins d'ètre admis à fournir ses preuves. Au lieu de permettre cette enquête, sa famille ordonna de le poursuirce, suivant les précédents employés à son égard.

Lors des journées de juillet 1830, il se trouvait à Paris, où il a été vu, soit parmi les opposants, soit à l'Hôtel-de-Ville, soit à la Chambre des députés, lors de la manifestation du 6 août, et le 12 du même mois, il protesta contre l'acte du 9 et tout ce qui s'en snivrait.

En 1833, au moment où le fis de Louis XVI saisissait les tribunaux de sa demande en réclamation d'état cisi, il fut arrêté pour le crime imaginaire de complot, et remis à la disposition de l'autorité judiciaire, qui, après plus de quarorze mois de détention prévative, le reuveya devant la cour d'assieus de la Seine, où il fut condamné, le à novembre 1834, à douze années de détention, non pour être ou n'êtré pas le fits de Louis XVI, question qu'on ne voulut jamais aborder (1), malgré ses instances réliérées, mais bien pour l'êtrauge montif d'aorir, pendant quatre aux, rande un complot tendant au reuversement du gouvernement, avec des complices restés incomuni... S'étant évadé de Saiute-Pelagie, le 19 août 1835, il passa à l'étranger, et ne revit sa patrie-qu'après l'annistio de 1840 (2).

Le 1er novembre 1846, le fils de Louis XVI publia les Mémoires

<sup>(</sup>i) Ce u'est que manuales foi. M. Henri Heberi n'a pas onbilé te dément formel que le respectable Lasse tul a donné sur su précedente fillation but son procès en 1855, ni les flettissantes paroles prouoncées par N. Aylles, avca-cz-égéral, et par le présédent de la Cour d'assièse; qu'un commercement de estéele, il y avait en comme aujourd'hui, det intrégant qui vouleient exploirre le nom de Louis XVII. Sur qu'i récombaleut donc ce paroles?

<sup>(</sup>a) Il y a encore lel une contradiction. M. Henri Hébert dans ses « Mémoires d'un contemporain », page 110, un tous a-t-ll pas ini-même appris que, dans l'année 1838, il se rendit à Lyon, et vint pres-ya'nassitoi, à Paris, et que, dès 1830, il organisa dans cette dernière ville, une commission d'enquête pour étabilir son identité avec leif se de touis XVII.

Pour expurger des libelles de M. Henri Hébert tous les mensonges qu'ils renferment, il y aurait trop à faire : le mieux seralt d'anéantir ces libelles.

d'un contemporain, dont il dépose un exemplaire sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, et dans lesquels sont relatés tous les faits qui le concernent, ainsi que les preuues à l'appui. Nul n'a encore osé démentir un seul de ces faits, ni aucune des terribles révélations qu'ils contienneut.

Le 29 février 1848, il envoya son adhésion à la République qui venait d'être proclamée.

Le 2 mars suivant, il adressa au gouvernement provisoire une réclamation pour lui rappeler que, s'il avait et al puisance d'abblir la royauté, la noblesse, les priviléges et les titres, il devait avoir aussi celle de réclabir chacau dans ses droits civils et politiques. Il paraît que cette logique ne fui pas agréée par les membres de ce gouvernement, puisqu'ils crurent devoir faire une exception à ce suice na gardant le silence.

Le fils de Louis XVI d'ait personnellement comun de quelques uns d'entre enx; ceux-ci n'ignoraient ni les persécutions atroces qu'il avait en à supporter, ni comment il avait dét traité chaque fois qu'il avait élevé la voix pour réclamer son étut civil... Tout le portait donce à croire qu'ils répondrait avec sympatile, et rendraient souci de lui indiquer la marche à suivre; il u'en a rieu étél... Il semble, en vérité, que le pouvoir soit destiné à tarir chez les hommes la source de tous sentiments généreux I...

Représentants de la nation I e fis de Louis XVI ne vient rien réclamer auprès de vous en vorte de droit surannés et de préteutions absurdes... Sa foi politique fot toujours telle à cet égard, qu'elle lui à valu la haine des rois et de sa famille elle-même... Mais eu sa qualité de Français, de citoyen, d'Homme libre, il à droit à na non et à une patrie : pouvéz-vous les lui refuser? Souffririez-vons qu'il vai un paria dans notre Révolubione?

Il compte parmi vous plusieurs de ses connaissances ; y trouverat-il un ami, an moins un courageux défenseur de la justice et de l'innocence opprimée l' t trouvera-t-il quelqu'un assez grand et assez ferme pour s'élever an-dessus des préjugés de la peur ou du ridicule, pour réclamer hautement une enquéte sur l'ordre des fais qui viennent d'être signalés, et faire procéder régulièrement à l'examen des pièces qu'il produit pour revendiquer son nom, ainsi que ses droits civils et politiques.

Le repousserez-vous parce qu'il est fils de roi? mais serait-ce juste, serait-ce raisonnnable de lui faire eucore aujourd'hui un crime de son origine, crime qu'il a déjà si cruellement expié par plus de 50 ans de vicissitudes et de maux de toute espèce? Songez qu'il ne demande que l'autorisation de porter le nom de son père, seul héritage qu'il lui ait laissé en mourant.

Osera-t-on accuser de folie celui qui réclame depuis près d'un demi-siècle le nom de son père?

Mais remarquez que cette folic, qui aurait di simplement exciter l'intérêt ou la compassion à son égard, lui a, au contraire, mérite des persécutions contiauelles, des haines profondes, des piéges perfides, des poursuites incessantes, des calonnies horribles, des propositions outrageantes, une proscription sans fin.

Donc on ne peut admettre qu'il ait jamais été considéré comme fou.

Osera--on l'accuser d'ambition? Mais, simple particulier, il ĉialt sur la rotute des honneurs; le grand homme qui a, pendant tant d'aunées, conduit les Français à la victoire, et qui se connaissait en mérite et en bravoure, se fûl certainement souveut de son jeune compagnon d'Egypue et d'Italie, et l'eût traîté avec sa bonté et son équité ordinaires (1), malgré la médiocrité de son talent, s'il avait en quelque veillet d'ambition. D'allieurs ne pourvail-il pas, depuis 1815, rentrer dans les bonnes grâces des rois, qui u'exigeairet, pour lui rendre le rang qui li appartenait, q'ou es simple adhésion à tout ce qu'ils avaient fait, et qu'il partagetal leurs principes et leurs vues 21 l'erfest şi în evolut point mentir à se conscience; il préféra l'obscurité au parjure. Verrez-vous la la conduite d'un ambitiens?

Osera-t-on enfin l'accuser d'intérêt? Mais îl est notoire qu'il n'a rien demandé; rien reçu et rieu voulu recevoir de qui que ce soit; qu'il a refusé et refuse journellement les offres qui lui sont faites; il a été en outre bien prouvé, lors du scandaleux procès qu'on a

<sup>(1)</sup> On remarquer que, dans ses opialons sur les hommes aussi blen que dans ses assertions. M. Hanf lithert en rarment logique. Sollitie-vil et seri-frages des étecturs s: el a servir as partie, sous la République, jusqu'au jour ob cellect fit atsabrée pre cuit qui lui devis trout... ». Sollitoble-il cue se de lui es la brevari tout... » Sollitoble-il cue se de lui es la brevari tout... » Sollitoble-il cue se de lui es la brevari tout... » Sollitoble-il cue se de lui es la brevarie et le grand homme qui s, pendani han d'années, conduit les Français à la victorie ; li parté de sa honde et de son équito ordinaire. On se rappelle que, lors de son arrestation, on sisti ches lui deux cachets, l'un aux fleurs de la jet altrair à l'aigiel à la l'apilisse madràrdit.

12 CASC 9798

osé lui intenter, qu'il avait donné de l'argent, fait du bien, et jamais de mal à personue.

Si aucune de ces trois passions u'a pu guider le fits de Louis XVI, à quel motif attribuer la persistance, pour ne pas diter l'obstituor, qu'il met à réclamer un nom qui ne lui a valu jusqu'ici que la baine, l'exil, la prison et tout le cortége obligé des souffrances et des peines qu'il a endurées partou et toujours.

Représentants de la nation ! l'Europe vons contemple avec admiration et anxiété. Vous étes investis de pouvoirs immenses, je suis certain que vous en ferez un noble usage à l'égard de l'homme qui s'adresse à vous ; que vous le placerez sous voire protection directe; que vous ne permettrez point qu'il soit, maltraité pour avoir le courage de protester contre la plus grande iniquité des temps modernes, et que vous prendrez à son sujet telle détermination que vous dicteront voire justice et voire importailité.

Le prisonnier du Temple et de Milan, condamné politique de 1834,

L'ex-baron DE RICHEMONT.

Ce roman, si habilement échafundé qu'il fut, n'obtint point le succès favorable que son auteur ce espérait, c n'autres mots, M. Renri Bebert n'obtint pes satisfaction de la Chambre, ainsi que le prouve la note finale d'un libelle destiné à égarer l'opinion publique à son sujet, que peu de temps après a petition, il it imprimer sous le fitte de Biographic de Louis-Charles de France, ex-duc de Normandie, fit de Louis XVI, comus sous le nom de l'ex-deron de Richemont. Tivée des Mémoires d'un Contemporain (1886, in-12 de 20 nages). Voil écen note : «

L'ex-baron de Bichemout attendait, avec sa patience ordinaire, que l'Assemblée nationale statult sor le mérine de a demande, qu'il savait avoir été renvoyée au counité de justice, et qui était enregistrée sous le n° 674; il avait confiance dans le seul pouvoir que la révolution de Kevier avait hissie débout : il s'occupait de réunir tous les matériaux nécessires pour saisir les tribunaux compétents des a réclamation d'état civil, l'orayu'il fut informe que l'Assemblée nationale et le gouvernement, quoiqu'il fu informe que l'Assemblée civil le fils de l'infortume Louis XVI (1), ne prevandaé qu'il civil le fils de l'infortume Louis XVI (1), ne prevandarient aucune de-

Paris, le 25 mai 1848.

<sup>(1)</sup> Nous reproduisons fidèlement.

termination à son sujet, attendu, disaient-ils, qu'il avait voulu faire de sa position une affaire d'État...

L'ex-baron de Richemont, qui, depnis plus de cinquante ans, lutte, à ses risques et périls, contre tous les pouvoirs, afin d'obteni justice, étrangement surpris qu'on ait si mal interprété ses intentions, se fait un devoir de déclarer que son seul but, son unique ambition ont été et seront toujours d'obtenir par les voies légales et régulières, l'autorisation de porter le nom de sou père et de recouver sa qualité de citoyen français, qui lui a été culevée par l'acte irrégulier et l'auduleux du 2 juin 1795.

En août 1840, Mme la duchesse d'Angoulême a dit à M. le chevalier d'Auriol, alors commissaire du prétendant près d'elle, que son frère était mort au Temple, qu'elle en avait la certitude, et que le soi-disant baron de Richemont n'était qu'un imposteur à ajouter à ceux qui avaient déjà paru. Qu'est-ce que cela fait? Raisou de plus pour persister à se faire reconnaître comme son frère. L'autorité de la princesse est-elle plus valable que celles réunies de MM. Labreli de Fontaine et le chevalier d'Auriol: ceux-ci out prouvé insqu'où peut aller la crédulité la plus simple et la plus ridicule; de MM. Morin de Guerivière, de Tenper et Chamblant qui vérifient cette leçon de l'expérience, qu'il u'y a pas d'intrigues odieuses qui ne puissent trouver des partisans. Ces derniers persistent à reconnaître dans le soi-disant baron de Richemont, le Dauphin, quand Lasne, par sa déclaration devant la justice criminelle de la Seine, le 3 octobre 1844, a dit solennellement avoir recu son dernier soupir. Qui a connu le début de toutes les fourberies de faux dauphins, a pu en deviner la fin : le but, c'est la reconnaissance ; Naundorf a voulu yarriver, c'est au tour de M. Henri Hébert, Les excellents frères de la duchesse d'Angoulême ne la demandent point pour aller porter des consolations à l'exilée, ou partager les malheurs de leur sœur : c'est à la dépouiller qu'a tendu leur coupable industrie.

Voici la copie d'un acte judiciaire qui a été déposé an parquet : L'an mil huit cent quarante-neuf, le vingt-sept mars ;

A la requête de Louis-Charles de France, ci-devant duc de Normandie, connu dans le monde, par le fait de circonstances indépendantes de son acte de naissance, sous les prénoms et nom de Ethelbert-Louis-Hector-Albert, ex-baron de Richemont, demeurant à Paris :

Assignation a été donnée à dame Marie-Thérèse-Charlotte de France, ex-duchesse d'Angoulême, demeurant à Frohsdorf, près Vienne (Autriche),

A comparaître devant le tribunal civil de première instance du département de la Scine, pour :

« Attendu que le requérant n'est autre, ainsi qu'il en sera justifié tant par titres que par témoins, que Louis-Charles de France, exduc de Normandie, né à Versailles, département de Seine-et-Oise, le 27 mars 1785, de feu Louis-Auguste, roi de France et de Navarre, et de feuc dame Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne, archiduchesse d'Autriche, reine de France et de Navarre, son épouse;

Attenda que c'est faussement qu'un acte inscrit sur les registres de l'état civil de la municipalité de Paris, le 24 prairial an III (12 igin 1795), a constaté le décès du requérant, sous les noms de Louis-Charles Capel, à la date du 20 prairial (8 juin) même aunée;

On'il est en mesure d'établir que l'enfant auquel se rapporte l'acte de décès ci-dessus relaté, avait été mis à sa place dans la prison du Temple pour cacher l'évasion du requérant, laquelle a été facilitée et exécutée par des hommes dévoués à sa famille :

Voir dire et ordonner que ledit acte et décès sera déclaré nul comme altestant faussement le décès de Louis-Charles de France, ex-duc de Normandie:

Voir dire que le requérant est la personne dudit Louis-Charles de France, issu du mariage de feu Louis-Auguste, roi de France et de Navare, et de feue dame Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne, archiduchesse d'Autriche, reine de France et de Navarre, son épouse;

Voir déclarer, en conséquence, le requérant rétabli dans tous les droits et actions résultant pour lui de son acte de naissance et de la filiation ci-dessus indiquée, aux offres de faire, au besoin, les preuves, tant par titres que par témoins, de sa filiation et de son identité (1) ».

Enregistré, le 28 du même mois, par M. Duchêne, receveur, qui a percu les droits.

En attendant que les tribunaux statuent sur l'outrecuidante prétention de notre héros, il ne discontinue pas ses audacieuses intri-

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été reproduite par les journaux « le Droit » et la « Démocratle pacifique » du 12 avril 1849. 8

gues. En 1889, il a poussé l'impudence jusqu'à aller à Gaëte, pour que le Pape le reconnôt pour le fils de Louis XVI. El les rédacteurs d'un journal religieux, la Revue catholique, n° du 15 mars 1889, n'ont pas rougi d'admettre les contes de cet homme dans leur recueil. De cette insertion, qui a été fite aux frais du prétendant, il a été tiré des exemplaires à part, pour jeter parmi le peuple et le tronsper ; ils sont intitulés : Extrait de la Revue catholique, du 15 mars 1849, contenunt des lettres sur l'ex-bavon de Richemont, la Relation de son royage à N'sples et à Goëte, et la copie de la demande en réclamation d'état civil, diàment enregistrée, etc. de 64 55 pages). Le dernfer trait de fourberie du soi-disaut baron de Richemont est un puff peride, supposé tiré d'un journal anghis, où il l'a fait insérer lui-même, afin de le faire reproduire plus tard par un journal de Paris. Ce puff, qui a été imprimé dans e l'Estafette, » n° du 2 juin 1889, est ainsi concu :

L'Atlas, journal de Loudres, publie une lettre de son correspondant de Paris, qui mentionne un fait trop curieux pour ne pas être rapporté, et que nous reproduisons, en en laissant la responsabilité au journal anglais:

Il paraît que la duchesse d'An pouléme a résolu de reconnaître pour son frère le baron de Richemont, qui serait réellement ce fils de Louis XVI, si lougtemps méconnu et regretté. On tient cette nouvelle aussi secréte que possible. L'agent des Bourbons, qui arrive de Frohsdorff, est chargé d'an message verbal de la duchesse pour le baron; elle le prie de formuler ses exigences, et demande dans quelles formes doit être faite la reconaissance publique. Pas un mot de tendresse, d'affection, ni de regret dans le message de la damphine; mais elles er fesigne à la force des cicconstances et aux conseils et à la direction du Pape, qui l'a relevée de l'effrayant serment vertu doquel elle s'était enaggée à hier l'existence de son frêre, contrainte à cela par la politique de Louis XVIII et des scuverains allés.

« Le baron a obtenu quelques jours pour réfléchir. On croit que sa réponse sera d'accord avec les principes nobles et libéraux qu'il a toujours professés. Mais il n'acceptera rien de mystérieux. La recomnaissance de son non et de son titre, comme Bourbon, doit avoir lieu à la foce de l'Europe. L'empereur d'Autriche a, dit-on, cu des renseignements précis sur l'emprisonnement du baron, pendant sept années, dans la citadèle de Spielberg. La mence faite par le baron

à la duchesse de tout rendre public l'a, enfin, décidée à faire justice.

« Le baron attend patiemment depois cinquante années, et il ne paraît pas étonné de ce qui arrive, sachant bien qu'à la fin cel devait être ainsi. Les principes d'ultra-républicanisme professés par le baron étaient, disait-on, la cause que ses prétentions ont toujours été réjetées par la sinte-laliance. La vérifie set, au contraire, que l'ambition de Louis XVIII a tout fait. Ce dernier avait arraché à la duchesse d'Angonième le serment de garder le secret, comme étant la condition moyenment laquelle il lui l'iverait une correspondance de Marie-Autoinette, dont la publication pouvait jeter des doutes sur la légitimité de ses deux ealants. Quelle immoralité profondet Il n'est pas étonuant que la malédiction de Dieu ait frappéette famille ».

Et voilà l'homme qui revendique, même judiciairement, le nom du fils de l'infortuné Louis XVII Cet ignoble libelle ne peut avoir été communiqué que par lui.

Il serait bien temps que la justice mit fin aux odicuses mentes de cet imposteur. Hieruresment il en fournit loi même l'occasion par Taction qu'il intente à la dochesse d'angoulème. Nous verrons si la justice reconnaîtra en lui un damphin plus véritable que ne l'a étés un compétieur, l'horloger Nadoroff, et avant ("avori fait faire une enquête sur le nouveau, Eliezer Williams, qui vit chez les Indiens Oneida (Voyez les pages 26-28). Ce qui nous rassure, c'est l'acte officiel du décès du Duphin; il doit avoir la même force qu'a cue celui de la mort de la marquise de Doohault, qui, lui, pourtant était faux.

Nous terminerons cet article en reproduisant l'épigraphe de notre série d'articles sur les faux dauphins.

« C'est un délit que d'obtenir, en usurpant un faux nom et une fausse qualité, un intérêt qui s'exprime en numéraire ».

#### OUVRAGES PUBLIÉS

#### POUR APPUYER ET COMBATTRE L'IMPOSTURE DE HENRI HÉBERT.

I. Révélation sur l'existence de Louis XVII, duc de Normandie; par M. Labreli de Fontaine, hibliothécaire de S. A. S. madame la duchesse douairière d'Orléans. (Première partie). Paris, de l'impr. de Carpentier-Méricourt, 1331, in-8 de 28 pages. — Nouvelles Révélations sur l'enlèvement et l'existence du duc de Normandie, fils de Louis XVI; par M. Labreti de Fontaine, bibliothécaire de S. A. S. la duchesse d'Orléans douairière. Seconde partie. Paris, de l'imp. du même, 1832, in-8 de 20 pages.

C'est par erreur qu'à la page 60 uous avons compris les deux écrits de M. Labrell de Fontaine parmi ceux des Naündorflistes. M. Henri Hübert, page 124 de son « Mémoire d'un contemporain » nous apprend qu'en 1801, il ût la connaissance de M. Labrell de Fontaine. Ce dernier peut donc être range parmi les prenciers fauteurs de M. Henri Hübert.

A la page 10 du premier écrit, Narat est qualifié de médecle du comet de Provence (depuis Lois XVIII); il ébit médecin des gardes du corps du comte d'Artois (depais Charles X), Les pages 17-20 contiennent une Praciaunation du général Charlet de son armée, lorsque, travaillée à la fin de 1735 par les agents corrupteurs du Directoire, elle se disposait à mettre bas les armes et à accepter les indemnités qu'on il ol d'fail.

Page 16 de son premier écrit, l'auteur promettait un ouvrage de plus lougue baleine sur Louis XVII qui n'a pas paru.

Les Nouvelles Révélations sont l'un des deux écrits que M. Eckard a réfutés par Un dernier mot sur Louis XVII, etc.

II. Mémoires du duc de Normandie, fils de Louis XVI, écrits et publiées par lui-même. Paris, de l'imprimerie de David, 1831, in-8, de 248 pag. avec un portr. du duc de Normandie en costume. d'officier supérieur, chamarré d'ordres.

La préface est signée ; le due de Normandie, Au verso du faux-titre est la même signature à la main. Ces Mémoires ont été rédigés, sur les notes du soi-disant baron de Richemont, par M. B. Saint-Edme.

III. Droit public des Français. (Projet de Gonstitution), rédigé à Paris, le 31 juillet 1830, signé le duc de Normandie.

Impr. pages 215 à 256 du précédent volume.

- 1V. Quelques Souvenirs destinés à servir de complément aux preuves de l'existence du duc de Normandie, fils de Louis XVI, par A.-J. Morin de Guérivière. Paris, de l'impr. de Ilerhan, 1832, in-8 de 36 pages.
- M. Eckaid a réfuté une assertion de cet écrit dans un autre, intimé : l'Ombre du baron de Batz à M. P....... de M...... (Prousteau de Mont-Louis), etc. Paris, Ducollet, 1833, in-8 de 32 pages.
- V. Plaidoyer de M. Jean Bonhomme en faveur du pouvoir absolu, dédié aux très-honorables milord Polignac, Ibrahim La Bourdonnaye, et Judas Bourmout. Paris, de l'impr. de Selligue,..., in 8 de 16 pages.

USETMOT

- VI. Lettre de Jean Bonhomme à MM, les députés de la remontrance, Paris, 25 mai 1832.
- VII. A la France de juillet. Lis, juge et agis si tu peux. Paris, 6 sept. 1832. Autographie.
- VIII. A la France de juillet, et à tous les généreux défenseurs de la liberté des peuples. Paris, 30 sept. 1832. Autographie.
- IX. A la France de juillet. Lis, juge et agis. Paris, 5 octobre 1832. Autographie.
  - X. Une pastorale. Paris, 21 février 1833. Autographie.
- Ces cinq derniers libelles ont été répandus sous le nom de Jean Bonhomme.
- Tous ces écrits ont été poursulvis et condamnés à la destruction par jugement de la Cour d'assises de la Seine, du 4 novembre 1834. La Lettre adressée aux députés signataires du compte-rendu, a été poursuivie comme renfermant les délits d'offenses envers la personne du roi, et d'excitation à la haino et au mépris du gouvernemeut. Elle présente le roi comme n'étant que le gérant de Charles X, et l'agent le plus actif de la contre-révolution dont elle cherche à faire croire que nous sommes menacés.
- Les délits que les trois autographics renferment, sont ceux d'offenses envers la personne du roi, d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, et de provocation à la destruction du gouvernement. Elles roulent presque en entier sur la révélation d'un prétendu traité, conclu entre le roi des Français et les ministres de la Sainle-Alliance, pour une troisième Restauration, avec démembrement et occupation de la France, Elles donnent neuf articles secrets de ce traité, auquel elles assignent la date du 31 mars 1832. Leur conclusion est un appel aux armes contre l'autorité royale : Debout ! hommes de Juillet, si vous voulez échapper à la clémence « du pacificateur de la Pologne. Debout! et tol, France trop généreuse, « sauras-tu enlin punir ».
- L'une de ces autographies a été envoyé au préfet de police, avec ces mots à la main : A toi, Gisquet, lâche seide de l'infâme régicide assassin. Cette locution était familière au soi-disant baron de Richemont.
- La Pastorale renferme les mêmes délits d'offenses envers la personne du roi, et d'excitation à la baine et au mépris du gouvernement, et de plus celui de trouble à la paix publique, en excitant le mépris et la haine contre une classe de personnes, cette classé est la garde nationale pari-
- sienne. L'auteur dit au roi, en parlant des 5 et 6 juin : « Vous avez fait là « du Tibère à plaisir, parce que vous étlez appuyé sur la masse compacte
- « des boutiquiers, dont nne partie est encore à vos gages, on lui per-« suadant qu'elle serait pillée, si elle ne vous prêtait pas son héroïsme,
- « La boutique s'est levée tout d'une pièce à votre appel, elle est devenue « terrible, etc. ».
  - - Une note qui se rapporte à ce passage est ainsi conçue : « Personne

- « n'ignore qu'il y au moins quinze mille houtiquiers, gardes nationaux à
- « Paris, qui sont salariés par Louis-Philippe, pour espionner d'abord et
- « égorger ensuite. On le prouvera au besoin, car ils sont en partie « connus ».
- XI. A MM. les jurés appelés à juger le sieur Richemont, soi-disant duc de Normandie. Paris, de l'impr. de Bacquenois, 1834, in-4, de 4 pages.

Signé : Charles-Louis, duc de Normandie.

Cet écrit du compétiteur de M. Henri Hébert a été composé à l'occasion du procès instruit devant la Cour d'assises de la Selne, et qui a duré six jours (50 et 51 octobro au 4 novembre).

L'écrit : A Messieurs les jurés, etc., est reproduit dans « la Gazette des tribunaux », du ter novembre de la même année,

XII. Procès de M. le baron de Richemout, devant la Cour d'assises de la Seine en 1834.

Imprimé à la fin du nº XXII.

M. H. Hébert fut condamné à douze années de détention, et la Cour ordonna la destruction de la presse clandestine qui avait servi pour les écrits eités sous les nos V à X, et des écrits eux-mêmes,

XIII, Particularités sur le baron de Richemont; par M. Gisquet, ex-préfet de police, ex-conseiller d'Élat.

Impr. dans le tome 111, pages 50 à 53 des Mémoires de l'auteur (Paris, 1854, 4 vol. in-8.).

Notre faux dauphin fut furieux des révélations du magistrat qui avait pris sur lui de démasquer cet imposteur; aussi ce dernier chercha-t-il deux fois à se justifier par deux libelles rappelés sous le nº XX. Il a eu beau faire, le chapitre des Mémoires de M. Gisquet qui le concerne est la biographie la plus véridique de cet homme,

XIV. Lettre de M. Ch. de Tenper à Mme la baronne de \*\*\*. (Paris, de l'imp. de Herhau, 1836), in-8, de 16 pages.-Deuxième Lettre... (Paris, de l'impr. de Herhan, 1837), in-8 de 8 pages.

Sur les deux confrères en fourberies. En faveur de celui qui signe : Louis-Charles (le soi-disant baron de Richemont), et contre celui prôné dans le journal « la Justice », et dans l'opuscule intitulé « le Véritable due de Normandie » (Naŭndorff).

XV. Naundorff, ou Mémoire à consulter sur l'intrigue du dernier des faux Louis XVII; suivi des jugements et condamnations d'Hervagault, sous le Consulat; de Mathurin Bruneau, sous la Restauration ; et-du baron de Richemont (Henri Hébert), sous le gonvernement actuel; par A.-F.-V. Thomas, ex-inspecteur-général

119

de l'approvisionnement des combustibles de la ville de Paris, etc. Paris, Dentu; Delaunay, 1837, in-8 de 333 pages.

Dans le précédent article, celui de Naŭdorli (page 64), nous avons indiqué la composition de ce volume.

XVI. Réponse au pampblet intitulé: Mémoire à consulter, de M. A.-F.-V. Thomas, ex-inspecteur général, etc.; par M. Ch. de Tenper. (Paris, de l'impr. de Pollet, Sonpe et Guillois), 1832, in-8

de 7 pages.

M. Ch. de Temper est l'un des principaux fauteurs du sol-disant baron de Richemont. Il n'a point répondu au Mémoire à consulter de M. Thomas, qui n'est point un pamphiet, mais un livre historique, très sérieux, qui ne peut être récité due par la mavajus foi.

XVII. Cinq années d'intrigues dévoilées; par M. Morin de Guériaire père. Réponse à MM. Gozzoli, Morel de Saint-Didier, Gruau, Xavier Laprade et autres. Paris, ce 45 août 1839. (Paris, de l'impr. de Pollet, 1839). in-8 de 6 pages.

M. Moriu de Guérivlère, se fait le champion d'un lunposteur contre un autre que la police venait d'expulser de France (Naündorff).

XVIII. Déclaration de M. Chamblant, ingénieur-opticien, demeurant à Paris, rue Mazarine, n. 48, par laquelle il reconnaît le fils de Louis XVI dans la personne de M. le barou de Richemont. 1<sup>er</sup> sepl. 1839. (Paris, de l'imp. de Pollet), 1839, in-8 de 8 pages.

MM. Moria de Guérivire, M. Ch. de Tenper et quelques autres personages encore moiar connus, M. Chamblant, ingelieur-opticire, voilà-pourtant les principaux promoteurs de cette ridicule fable, sur la-quelle les so-disant haron de likhennons appuil esse précentions au titre de duc de Normandle! M. Chamblant rarconte une niaise aventure qu'il précend uil citre arrivée jorsqu'il évait en bas-Age, et à la suite de la-quelle lui, Chamblant, aurait été conduit devant le bauphin et le duc de Normandle, les deux fils de Louis XVI, et qu'il a reconnu ce derince en 1854, dans le sol-disant baron de Richemont. Mailteureusement les actues visins de M. Chamblant connaissent le conclibable de cette fabuleuse histoire a été fabriquée et les fauteurs qui ont participé à cetto fourberne.

XIX. Réponse à M. Gruau de la Barre; par M. Morin de Guérivière père. Paris, le 15 février 1841. (Paris, de l'imp. de Pollet, Soupe et Guillois, 1841), in-8 de 7 pages.

Querelle de champion à champion de deux confrères en imposture.

XX. Indignement et outrageusement calomnié par l'ex-préfet

de police Gisquet. Paris, de l'impr. de Pollet (mars) 1841, in-8 de 4 pages.

Ecrit sans titre. Ce que nous donnous est la transcription de ses promiers mots. Il est signé : l'ex-boron de Bichemont, condamné le 4 novembre 1854, par la Cour d'assises de la Seine, à douze années de détention, pour complot et délit de presso.

Un autre likelle dans Li même occasion, daté de Paris, le 13 mai 1841, et signé de l'ex-haron de likelement, commence par ces mois : Après avoir fait toutes les tentatives possibles pour attaquer devant les tribunaux l'ex-préfet de police Gisquet, qui m'a si behement diffamé dans le pamplet qu'il a public sous le titre de Mémoirez... A la saite des un extrait des minutes du greffe de la Cour royale de Paris. En tout 3 pages, de l'ilipar, de Police, Soupe et Gillisis.

XXI. Lettre à M. Gozzoli, avocat; par M. Morin de Guérivière père. 4 juillet 1841. (Paris, de l'imp. de Pollet, etc.), 1841, in-8 de 16 pages.

XXII. Mémoire (sie) d'un Contemporain (Louis-Charles de France) que la révolution française fit orphelin en 1793 et qu'elle raya du nombre des vivants en 1795; pour servir de pièce à l'appui de la demande en reconnaissance d'état qu'il se propose de présenter. Paris (de l'imp. de Vassal frères), 1843, in-8 de 1v et 232 pages.

Ouvrage différent de celui publié en 1831, sous le titre de Mémoires du due de Normandie (Voy. le',no 11).

Dans son rousan, M. Henri Richert invoque: le tienolognage d'un grad nombre de personagage de toutes les conditions sur son identité avec le fils de Louis XVI; mais il a la prudence de n'invoquer presque toujours que ceux des personaes mortes depuis longtemps; pais viennent les attestations des complices de la fourbrier de des rédules. Le volume est terminé par le Procès de M. le baron de Richemont devant la Cour d'assite, de la Setie, as l'âss, qu'er mopilit les pages 161 à 355, qu'er mopilit les pages 161 à 355.

XXIII. Biographie de Louis-Charles de France, et-duc de Normandie, fils de Louis XVI, conuu sous le nom de l'ex-haron de Richeronott, tirée des « Mémoires d'un Contemporain», qui setrouyent chez Boucher-Lemaistre, marchand papetier, rue Neuve Saint-Méry, n. 35. Paris, 1848, 1849, in -18 de 29 apges.

La première de ces éditions est imprimée à Saint-Denis, par Prevot et Drouard; et la seconde à Paris, par Lacour.

XXIV. Extrait de la « Revue calholique » du 45 mars 1849, contenant des lettres de l'ex-baron de Richemont, la Relation de son vojage à Naples et à Gaële, et la copie de la demande en réclamation d'état civil d'ument enrezistrée, et qui a été déposée au parque! 2500

du procureur de la République, à Paris, le 27 mars 1849. Paris, de l'impr. de Lacour, avril 1849, in-8 de 16 pages.

XXV. Adresse aux représentants de la Convention. 25 mai 1848. Paris, de l'imp. de Soupe, 1848, in-4 de 2 pages.

Signée : le prisonnier du Temple et de Milan, condamné politique do 1854, l'ex-baron de Richemont.

XXVI. Vérité (la) sur le fils de Louis XVI, connu sous le nom de M. l'ex-baron de Richemont, etc. Grenoble, Baratier, 1849,

in-18 de 54 pages. XXVII. Lettre du *duc de Normandie* au F.∵. Dechevaux-Dumesnil (horloger-bijoutier, quai des Orfèvres , n. 58, à Paris). Paris, le

nil (horloger-bijoutier, quai des Orfèvres, n. 58, à Paris). Paris, le 16° j. du 5 M. de la lune ab 1849.
Imprinée pages 554 et 357 du • Franc-Maçon •, revuo mensuelle.
Nouvelle imposture du sol-isant due de Normandie en avançant, dans

eette leltre, avoir été admis au premier grade maçonique, avec dispense d'âge, à quatorze ans, lorsqu'll était eu Égypte! ou, nous l'avons déjà dit, il n'a jamais été.

XXVIII. Ex-baron (l') de Richemont, fils de Louis XVI. A M. le rédacteur de « l'Inflexible »; par J. Arnold.

Impr. dans le journal « l'Iuflexible, journal des intérêts de tous », nº 2 (novembre 1849). Cet article, sans nul doute, a été écrit pour provoquer une polémique en faveur de M. Henri Hébert, et doit être d'un de ses partisans, ou peut-être de lai-même.

LOUIS-JOSEPH-XAVIER, frère ainé de Louis XVI, pseudon [D. d'ACHÉ, pauvre fou].

I. Tableau historique des malheurs de la substitution; par M. d'Aché. Avec cette épigraphe: Abominabiles reges qui agunt impié, quomiem justità firmatur solium. Prov. 16, v. 12. Voroux-Goreux (village près de Liège), chez l'Auteur, 1809-11, 5 vol. in 8, en six tomes, plus deux feuilles du septième.

M. Charles Nodier écrivait en 1832, dans l'excellent Bulletin du bibliophite de Techener, nue de ces charmantes esquises dont lui soul, lelba, avait le secret. Par un contraste assez bizarre, il déployait toutes les ressources de son esprit fin et délicat, dans le desserin de nous montrer à quel degré de faiblesse peut quelquefois descendre l'intelligence lumaine, et nous racontait, à sa unanière à bibliographie des fous. C'est bien dommage qu'il n'ait pas contait le litre dont nous venons de transcrire le titre; le célèbre biblioraphe fraquis n'eut pas manqué d'en faire une mention toute par-

ticulière. L'auteur avait des droits Incontestables à entrer dans cette piquante galerie d'originaux; plus fou que le célèbre comte de Permission lui-même (Yoy, ce nom), il aspirait à un rang plus clevé encore et ne réclamait rien moinsque le trône de France. La chose, crorons-nous, raut bien la peine qu'on la raconte.

En 1809, vivait à Voroux-Goreux, daus les environs de Liége, un personnage de bien hante distinction, si nous devous l'en croire; c'était le duc de Bourgogue, fils ainé du dauphin père de Louis XVI, et, par conséquent, le viritable successeur de Louis XV enfin, le frère atuit de Louis XVI, qu'il n'appelait que le duc de Berry, le regardant comme un insurpateux. Nous savons bien que c'est là une sisertion contraire à ce que l'Histoire nous apprend, mais comment se fier à l'Histoire ; on la fait si souveat mentir. D'ailleurs le presoinage dont il s'agit ici, en mampusit pas de preuves pour étaits aprétendue origine : sa mère, disait-ill, ayant consacré son premier né à Dien, l'avait fait sortir secrétement de France, pendant qu'il cait encore au millot, avant mêre qu'il ett requ le bapétene. Ceux qui avaient été chargés de cette mission l'avaient amené au village de Françeu, près de Namur, où ils l'avaient bandonné.

Heuressement pour la réputation de la Dauphine, des documents plus officiels que la parole du sieur d'Aché ou Dachet, prouvent qu'il naquit à Namur, en 1748. Dans les commencements de l'année 1700, il entre au collège des jésuites de cette ville, et, buit ans plus tard, il flor tree à l'abbasé de Floreffes, de l'ordre des prémontrés, où il accomplis es veux monastiques. C'est alors que sa foile paralt avoir commencé. Ce que voulait le seure d'Aché, c'était moins le trône de France eucore que le baptême ; il demandait le baptême à tous ceux qu'il rencoutrait, et nous ne savons comment il s'est fait que personne n'ait entrepris de le guérir en feignant de le lui administer. — Hfinit pourtant par l'obtenir d'un vicaire, etc. Il a racouté son marigae avec sa nièce, fille de Louis XVI, etc., etc.

Nous ne suivrons pas notre auteur dans sa carrière aventureuse; il a eu soin d'ailleurs de nous la raconter lui-même, mais de manière à n'yrien laissar comprendre; eu 1809 et 1810 nous le retrouvons à Voroux-Goreux, imprimant lui-même ses mémoires qui sont dédiés aux Luideuss. Comme le pays de Liége faisait alors partie de l'empire français, et que nous jouissions, par conséquent, de toute la liberté de la presse qu'avait bien voulu nous laisser l'Empereur, ou prouva au sieur d'Aché qu'en vertu d'un décret de novembre

1810, il n'avait pas le droit d'imprimer des absurdités, même pour lui seul, et sans avoir dessein de les vendre. On saisit sa presse, les quatre cents exemplaires de son livre, et l'on expédia le tout vers Liége sous l'escorte d'un gendarme.

Lorsqu'on demanda an frère du mallieureux Losis XVI de faire comaître les motifs qu'i Pavaient enggés limprimer ces sit gros vo. lumes in-3, dont un exemplaire a tait été euvoyé à M. le conseiller d'État (tél.), à Paris, un autre à M. de Ponumeroul, directeur de la libitaririe, et le truisième résercé au précle, d'Aché répondit que ess motifs étaient « le désir et le besoin d'imprimer pour sa propre utilité, dipt de démoutrer qu'il avait droit au sacrement de baptime et que l'abbaye de Floreffes l'ayant tenu en prison pendant distinct eant quatre-vinje-quatre jours et demi, il a cru pouvoir recentiquer, à le darage de la ditte abbaye me somme de cett quatre-vinje finit mille quatre cent cinquante florins, argent du pays, à ration de cent flois na pri ont d'emprisonmement (s).

Le synole de Liège avait déclaré quelque temps auparavant que d'Aché était un fou par fuitement carracterisé; nous pensous que le synole nes était pas trop hasardé dans sou assertiou; mais on n'était pas d'une croyance aussi facile à Paris; on s'obstinit presque à tori dans l'ancien moine défonde un conspiratent habile, un ennemi acharné de la dynavtie régnante. M. Réal ordonna de surveiller attentivement cet «Hondé visionnaire. Il ne fut pas difficile de se convaincre de la justesse des observations du synode (2).

Quant aux 400 exemplaires de l'ouvrage initiulé les mulheurs de la substitution, on les transporta à la manufacture de papier de M. Renoz à la Boverie, où lis furent pilonnés le 17 et le 18 février 1812. Les exemplaires de M. Réal, de M. de l'o murereul et du préfet de l'Ourthe, plus deur antres laisés à l'auteur, étapppèrent seuis à cet immense désastre. Aux yeux des hibliomanes le livre de d'Aché a donc aujourd'hou un fort grand mérite, celui de la rargié; il n'a guère que cédi-ià.

Nous ne savons si d'Aché fit de nouveau valoir ses prétentions au trône de France pendant les premières aunées de la Restauration; mais nous le retrouvons vers cette époque à Paris, publiant une



<sup>(1)</sup> Procès-verbal de salsie, aux Archives de la province de Liège.

<sup>(2)</sup> Correspondance de M. Réal, dans le dossier relatif à cette affaire. Architets de la province de Liège.

brochure que nous n'avons jamais pu nous procurer, et dont nous n'avous eu connaissance que par le journal de la librairie de M. Beuchot.

Alph. POLAIN, Supplément à la Bibliographie des fous (1).

II. Réclamation de Louis-Joseph-Xavier (D. d'Aché) contre la spoliation de ses biens. Paris, de l'imprimerie de Deutu, 1817, in-8 de 58 pages, plus le faux titre.

[5315]

Cet opustule n'est pas moins rare que le Tableau historique.

« Si je suis bien informé, dit M. Benchot (Bibliographie de la France, année 1849), l'imprimeur ne voulut, dans le temps, se dessaisir d'aucun exemplaire. J'en possède un ; c'est un des cinq du dépôt légal. L'auteur dit que, lors de la saisie de son Tubleau historique, etc., » le citopen inspecteur fin a laissé deux exemplaires de zon ourrage ». C'est pent-étre un de ces deux qui est tombé en ma possession. La Bibliothèque nationale en possède un autre, auquel est joint le procès-verbal constatant que tonte l'édition a été détruite, sauf ledit exemplaire. Pourtant nous avons vu plus haut que cinq exemplaire éschapérent au pilou.

Les amateurs de livres et d'autographes ont eu de bonues fortnnes à faire dans les grandes commotions politiques; mais ce n'est pas une raison pour les désirer.

M. Beuchot pensit, en 1839, que cet écrinân, resé incomu à tobs nos biographes et bibliographes, pouvait vivre dans les environs de Liège; mais M. Alphonse Polain croit plutôt qu'il est mort à Charenton. D'Aché méritait bien du reste d'avoir une place dans ce grand hépital des fous.

M. Hippolyte Bonnelier a publié, eu 1839, un roman intitulé: Le viconte d'Aché, 2 vol. in-8; mais ce n'est point le prétendu frère de Louis XVI qu'il a pris pour le héros de son livre.

LOUIS-PHILIPPE Ier, roi des Français, du 7 août 1830 au 24 février 1848.

### NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

de ses ouvrages anonymes et pseudonymes et des écrits qui lui sont faussement attribués.

## AVANT-PROPOS.

Si jamais uu écrivain devait s'occuper, au scul point de vue de l'histoire littéraire, des potentats lettrés de l'Europe, ce qui certes

(1) Catalogue d'Alphonse Polain, Liége, 1842, ln-8, pages 14-16.

ne rehausserait goère la gloire des littératures nationales, il aurait à enregistrer, parmi beaucoup d'autres noms de rois, de reines, de princes et de princesess, coux de Catherine de Russie, de Frédérie de Prusse, de Stanislas de Pologne, de Gustave III de Suède, de Louis de Bavière, extuellement régnant, etc. Mais, de ces clerés de nations, aucun n'a pu parvenir à la royauté de l'intelligence, Est-il un de leurs noms qui puisec traverser les siècles, laissant après lui la réputation de grand philosophe, de grand historien, ou de grand poète ? Quoi qu'il en soit, il a existé et il existe encore des souverains lettrés, souverains spiritudes, mais non grands écrivains.

Dans un semblable ouvrage, la France n'y occuperait pas la moindre place; car, sans remonter trop haut vers ces bons temps de la monarchie, on trouve depuis moins d'un siècle et demi beaucoup de noms pour grossir la liste des royaux écrivains. Ce sont ceux de Louis XIV, du Régent, de Louis XV, de Louis XVI, de Napoléon, de Louis XVIII. Après ce dernier, il v eut un intervalie dans les royales lettres. Son successeur passa le temps de l'âge mûr à faire pénitence de son excentrique ieunesse : il mourut sans avoir rien écrit, Mais viut Louis-Philippe qui écrivit , et qui écrivit beaucoup pour dédommager les royales lettres de la paresse de celui qu'il avait culbuté par son argent et par ses menées. Il est à craindre que les ouvrages de ce Nanoléon de la vaix, ainsi que l'ont surnommé ses courtisans, vivent moins longtemps que le souvenir de sa conardise, de sa cupidité, et de la corruption mise à l'ordre du jour sous son règne : mais enfin il a ccrit. La bibliographie s'occupant des plus inconnus comme des plus illustres écrivains, voilà pourquoi l'archiviste de la république des lettres françaises a détaché de son grand livre le feuillet peu connu de ce roi lettré.

I.

# PREMIÈRE ÉPOQUE. 1790-1830.

 Extrait du Journal du fils aîné du duc d'Orléans, écrit jour par jour par lui-même. Publié par L. C. R. (L.-C. Roussel, avocat). An VIII (1800). [4315]

Imprincé pages 320 à 383 de l'ouvrage initiulé : « Correspondance de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans avec Louis XVI), la reine, Montmorin, Liancourt, Biro, Lafayette, etc. Avec des étails sur son exil à Villers-Colterets, et sur la conduite qu'il a tenue au 3 et 6 octobre, éerite par lui; suivie des lettres de sa femme à ass enfants, et de celles de madame de

Genlis.... • publiée par le même L.-C. R. Maradan, an viii (1800), in-8 de xxxij et 292, plus 6 pages de tables non paginées et le portrait de d'Oriéans.

De la lecture de ce journai, il résulte que, par reflet de cette époque, le jeune prince était tout à la fois bon républicain, bon hospitalier de l'Hotel-Dieu, pensant et soignant, et pourtant colonci de dragons, qui, en bon chrétien, disait ses ofices et ses prières avant de se coucher.

Ce journai nous apprend aussi qu'une Phrynée, contre laquelle le comte de Rivaroi a fait une si sangiante épigramme, Phrynée qui, sous la restauration, s'est posée, sans rire, en mère de l'Église, après avoir débauché Louis-Philippe-Joseph d'Orléans n'avalt pas reculé devant l'idée de débaucher te fils. Lisez ces extraits, et vous verrez que chaque jour le jeune prince parle avec enthousiasme de cette corruptrice, qu'il nomme son amie : Parmi les nombreux exemples qu'offrent ces extraits, nous n'en choisirons que deux, assez significatifs. Le 25 décembre 4790, il écrit : « Édouard « m'apporta un billet de mon amie, qui, pour me consoler de ce qu'elle « m'avait renvoyé de Bellc-Chasse, me promettait qu'elle me garderait dans sa chambre les soirs qu'elle n'aurait pas de monde, et que ien'irais « pas le leudemain à l'Hôtel-Dicu. Cette promesse et les expressions ten-« dres de sou billet m'ont combié de joie ». - Une autre fois (le 22 mai 1791), il écrit : « O ma mère que je vous bénis de m'avoir préservé de tous ces maux, en m'inspirant des sentiments de religion qui font ma « force, si je n'avais pas la certitude d'une seconde vie, et si je ne savais · que, de ma part, une faute de ce genre serait un coup de poignard.... » Alnsi, inxure et dévotion. Cette Phrynée était la gonvernante des enfants do Louis-Philippe-Joseph d'Oricans, désiguée dans les Extraits du journal du jeune prince sous le nom de madanie de Sillery, et qui n'était autre que la célèbre madame Sillery de Gentis. Sa correspondance avec le jeune prince serait une lecture bien édifiante, mais cette dique mère de l'Eglise a eu le solu de la détruire de houne heure.

L'Extrait du Journal que nous venous de elter a été c'imprimé peu appés 1850, sous es tiure; v. lan de la vie de Louis-Philippe l're, par lui-même, ou Journal authentique du duc de Chartres (1). « 1700-91). Paris, Perrolin, 1851, in-8 e 257 paíçe, 2 fr., et des fragmentes curieux de ce volume ont été reproduits par le National, numéro du 55 août 1897.

II. Apologie de la Révolution française et de ses admirateurs augis, en réponse aux attaques d'Édmond Burke, avec quelques remarques sur le dernier ouvrage de M. de Calonne; par Jacques Mackintoh. Ouvrage iraduit de l'anglais sur la 3' édition (littéralement par le due de Chartres, revu et corrigé par A. Pieuyre). Paris,

<sup>(1)</sup> En venant au monde, le fiis ataé de Louis-Philippe Egalité fut nommé duc de Valois; en octobre 1785, ou lui donna le titre de duc de Chartres; après la mort de son bére. Il prit cefui de duc d'Ortéans.

F. Buisson, 1792, in-8 de 362 pages y compris la table des matières. [4316]

Ce livre est la traduction de celui qui parut en anglais, sous le titre de « Vindiciæ Galilæx, or a Defence of the french revolution and its english admirers, against the accusation of Edmund Burke, including some strictures on the late productions of Calonne. . London, 1791, in-8.

La traduction de cet ouvrage dans notre langue, valut à son auteur, de la part de l'Assemblée nationale, le titre honorifique de citoyen français.

Une efectionstance curieus se rattache in a raduction de cet ouvrage. On tit is la page 521 di accessor deviane des « Memoirs of si l'ames Mahindos i, publiés par son tils, qui est jéfore dans un des collèges d'Osford, un extrait de son journal, qui dit « qu'ayant été initié à direce na 1880 ches to due d'Orfeins, qui alors babitait l'wickenban, ce prince int apprit qu'il voice de l'accessor de l'accessor

Afanter (170). « J'ai été hier matin à l'Assemblée, aux Jacobias, à six houves. M. e Noulles a présenté un ouvrage sur la Févolution de M. Doscph Tower (liez Jacques Machinosh), en riponte à celuir de M. Burke; il en a fait un grand éloge et à proposé de mén nommer traducteur. Cette proposition a été accueille par de nombreux applaatissements; j'ai accepté, comme un nigrad, en témolgnant la crainte que j'avais de ne pas pouvoir parvenir à respilir leurs voues. Je suis rentet à sept houres un quart. Les sir, mon père mi dit qu'il ne le voubilt pôint, et que je me dégageasse dimanche aux Jacobias : j'exciuters is so orfice aux Jacobias : j'exciuters is so orfice aux Jacobias : j'exciuters is so ribes que se des pageasses dimanche aux Jacobias : j'exciuters is so orfice aux Jacobias : j'exciuters i

Al Jaméter. » Val dind à Belle-Chases avec les députés ordinaires, et de plus M. de la Touche. Le soir, j'ai été aux Jacobins avec MM. de Sillery et Voildel : j'ai dit (par ordre de mon père) que n'étant pas en état de faire un ourrage, je ne me chargerais que de la traduction l'itérale, et M. Piegre la rédigrant et y metratis no nou. Cette proposition à été adopté.

12 janvier. « l'ai passé hier toute la journée à Belle-Chasse à faire ma traduction ».

Dans un esemplaire que, sous avons tenu entre les maias et que l'on suppose avoir appartena au drue de Chartres, au has de la première page de l'introduction de l'auteur anglais (qui en forme douze), nous avons trouvi un paraphe manuerist qui, nons a-l'on assaré, maigér la différence des époques, a encore de l'analogie avec les paraphes de l'ex-roi, dans la signature des lettres closes qu'il adressal aux chambres.

La traduction fidèle de l'introduction de l'autenr anginis a dû porter le prince, après 1814, à ne pas s'avouer pour le traducteur du livre de Mackintosh, surtout par rapport à ce paragraphe par lequel finit l'introduc-

« Le comte d'Artols (1), ce digne rejeton du grand llenri, émulc des

Ce digne rejeton du grand Henri, Calonne, page 413; — Un nouveau modèle de la chevalerie française, Ibid., page 114.

- Bayard et des Sidney, nonveau modèle de la chevalerié française, doit
   partir de Turin avec dix mille chevaliers, pour délivrer la sans-pareille
- et immaculée Antoinette d'Autriche de la dure captivité où elle a été si
- · longtemps tenue dans les murs des Tulleries, et pour la soustraire aux
- armes des chevallers peu conrtois de Paris, et aux enchantements de ces
   sombres magleiens de la démocratie ».
- III. Mémoires du général Dunouriez; écrits par lui-même. (Livres vII et vIII.) Hambourg, 1794, 2 vol. in-8, et Londres (Paris), 4794, 2 vol. in-8.

On assure que le due d'Orléans a été pour beaucoup dans la rédaction de ces Mémoires, et c'est très vraisemblable : les deux transfuges ont ils s'entendre pour leur justification commune. Les deux éditions que nous citous différent heaucoup de la réimpression de 1822, en 4 vol. in-8, augmentée et singuillèrement corrigée par le général.

IV. Letters (deux) à la duchesse d'Orléans, sa mère. [4348] Imprimées l'une et l'autre, pages 152 à 157 de l'Explication de l'énigme du roman (de Monjole) intitule; « Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans » (par ROUZET DE FOLMONT, ex-conventionnel). Veredistable [Paris), s. d., 4 part. In S. Très rare (f).

La première lettre est datée de Fréderickstadt, le 15 août 1796; la seconde est datée de Hambourg, à bord d'un bâtimeut en partance pouf l'Amérique, le 15 septembre de la même année.

Dans la première des ces lettres (15 août 1796), 1e duc d'Orléans écrisal à sa mère, qu'il allait fair imprimer un petit éreit dans lequel il a repropsait de rétablir dans leur intégrité une partic des faits, que Mar de Genils avait tronqués dans le - Précis de sa condoite pendant la Révolution -(Hambourg, 1796, in-9 et in-191). Dans la seconde lettre, du 15 septembre, le duc dit as amére, qu'il joint à se lettre son parti éreit.

Cet écrit imprimé soit à Fréderickstadt, ou à Hambourg, n'est pas venu à notre connaissance.

V. Lettre adressée par M. le duc d'Orléans à l'évêque de Landaff (Richard Walson), à l'occasion de l'Oraison funèbre du duc d'Enghien, prononcée à Londres. Datée de Twickenham, ce 28 juillet 4804. [4319]

Cette lettre a été imprimée d'abord dans le tome 1, page 279, de la Bibliothèque historique, ou Recueil de matériaux pour servir à l'histoire du temps (Paris, 1818), et reproduite ensuite par les principales feuilles

<sup>(1)</sup> On ne connaît à Paris que trois exemplaires de cet ouvrage, qui a été écrit sur la demande de la famille d'Ordens. Le premier est à la bibliothèque du Louvre; le recond à l'aucienne bibliothèque de la Cliambre des députés; le troisième dans la bibliothèque particulière de M. Beuchot, ancien bibliothècaire de la Chambre.

quotidiennes de la capitale, et anssi dans « le Livre terrible », de M. Martin du Theil.

C'est une lettre politique à propos d'une oraison funèbre. On y trouve ces denx singuliers passages :

... · l'ai quitté ma patrie de si bonne beure, que j'ai à peine les habit tudes d'un Français, et je puis dire avec vérité, que je suis attaché à · l'Angieterre, non seulement par la reconnaissance, mais aussi par godi et par inclination. C'est blen dans la sincérité de mon cœur que je dis : • uissé-le ne lamás quitter cette terre hosolatilière -.

... Des réformes faites à propos peucent être sans danger; mais la résistance « aux réformes se termine le plus souvent par des révolutions ».

Quarante-quatre ans plus tard le roi des Français se faisait chasser de son trône pour avoir ombié l'opinion très judicieuse d'un jeune prétendant, alors très peu probable, au trône de France.

Pendant la Restanration il avait centenda de perifeles flatteurs de la royanté, les ultramotations, qui la possolient à une forte résistance, répéter que : le souverain qui laisse mettre son autorité en l'itige, r'abandonne. — Que les souverains en abandonnant une partie de leur pouveir, no résississent qu'à l'ritier des désirs à demi satisfaits, ct à lightimer les fections... (1). Il voint hirté l'opplication de ces proceptes; mais les temps étalent changés; les flatteurs s'encomagesient que le chéf de la lightimité, lis se fient autorispart pour ceint qui rétait qu'un naragen lightimité, lis se fient autorispart pour ceint qui rétait qu'un naragen le result de la consideration de la rétain de la consideration de la

Ce n'est pas du reste la seule fois que les opinions du jeune homme se soient tronvées en contradiction avec ceites di veux roi parjare. On iti dans l'Extrait de son journal (cité sons le 10-1), à la date du 20 juin 1791: - à evous déclare qu'autant je respecte un auclein militaire - qui porte. Da urrepue des services qu'il a rendux à sa potrie, autant je - miprise ceitin qui passe avi vé dans les anticiambres pour détenir autonité - miprise ceitin qui passe avi vé dans les anticiambres pour détenir autonité - miprise ceitin qui passe avi vé dans les anticiambres pour détenir autonités - n'a point oublié les nons des mittaires qui out gages l'eurs èpasites dans les anticliambres de l'ex-ch

VII. Documents historiques. Lettres écrites pendant l'émigration par le duc d'Orléans. Paris , de l'imprimerie de Vrayet de Surcy, 1861, iu-8 de 16 pages. [4320]

Extrait de la « Gazette de France « du 1º janvier 1841, et paginé 179-194.

VIII. Correspondance d'un prince (migré. (Lettres adressées au comte d'Entraigues.) Londres, 1835, 28 pages autogr. [4321]
Ge sont les lettres publiées à Londres par la « Contemporaine « dans le

III

<sup>(1)</sup> L'abbé de La Mennois, dans le Drapeau blanc, en 1825, article à l'occasion du 21 jarvier.

journal intitulé « le Portefenille français », et qui furent reproduites à Parls, d'abord par la « Gazette de France » le 15 janvier 1841, et par la « France » le 24 du même mois, ensuite par le « National, la Quotidienne, le Commerce et l'Echo français, »

L'uno de ces lettres est datée de Palerne, le 17 avril 1868, une autre, de Cagliari, du 30 mai 1860 ; l'uno ci 1 autre sont indignes d'un Français, ne fût-il pas nôme prince. Il est blen certain que, si, en 1850, ces lettre cessent été connens, el due d'Orlèans r'ent point été éleré sur le parols, malgré la recommandation d'une poignée de députés présents à Paris à l'Époque de la Hévolation de Julile, et dont la plus grande partie trouvait son intérêt à cette élévation, ce qui n'a pas empéché cet ll'arpagonred de faire sonner blen haut cui! Lenait son novoir de la nation.

La reproduction de ces lettres dans les journaux de Paris fut attaquée par le ministère public, qui voulait les faire passer comme fausses; les gérants de la · Francè · et de la · Gazette de France · furent traduits devant les tribunaux.

Sur ces détais, voyez la brochure initiulée: Procès réunis de la « Frace » et de la « Gazette de Prace », recueillis et mis en ordre par un avocat à la cour royale de Paris (W. Juguite Jahanari), Affaires des leitres. Audiences de la cour d'assiese de la Scine, des 24 avril et 21 mai 1841. Paris, Th. Pitrat, 1841, 18-8 de 50 et 51 pages.

De son côté, i l'Algie, journal du peaple et de l'armée, e dans son mierir de mars l'ast (première année, pag. 60 et suiv), nous a donné, sous le titre : Illistoire du correspondant de Lonis-Philippe , des partieuries très entresesses sur le drer constrauguel es lettres reproduites par les journanx de Paris, en 1811, étalent adressées, Nous en extrairons seu-l oment une note qui fait formattire l'origine de ce her contr.

« Nó dans l'aucienne province de Ronergue, de parents roturiers, il extraceist son vértiable nous d'Audoned en centid d'Audonied, nagaranme et de colui de De Launay, petite propriété qui appartennit à sa mère. Sa famille, yant acquis par succession une autre propriété appetic Entra-Aignes, le jeune Audoned, suivant l'oxompte d'une foute fhommes observes, s'affinis à lumième d'un titre foolat, et parat dans le moude sous le nous de counte d'Entraignes. J'ais alors il extinait encore des means en la comme de la comme de l'autre d'une préclamation et d'un procès, et supprima la prembre lettre du nous qu'il avait usurpé : Il devint et resta comte d'autre préclamation et d'un procès, et supprima la prembre lettre du nous qu'il avait usurpé : Il devint et resta comte d'Autraignes ».

 Mémoire sur la défense de l'île de Léon, en Espagne, en 1810. [4322]

Voir le « Messager » , 10 avril 1848.

X. Réflexions sur le meilleur usage que l'Angleterre puisse faire de son armée de Sicile dans le moment actuel. Palerme, ce 30 octobre 1812. [4323]

Impr. dans le . Messager », nos des 5, 9 et 15 avril 1848.

THE PERSON

## LOUIS-PHILIPPE IO

XI. Mon Journal. Evénements de 1815; par Louis-Philippe d'Ortéans, ex roi des Français, Paris, Michel Lévy, 1848, 2 vol. in-18, format anglais, 4 fr. [4324]

Le premier volume renferme le Journal, du 5 au 24 mars 1815; le second, une Correspondance appartenant à la même époque, et un Appendice. La correspondance contient vingt-deux lettres, savoir :

1. Lettre de Louis XVIII au duc d'Orléans. - 2. Lettre du duc d'Orléans 2 Louis XVIII. — 3. Lettre du duc d'Orléans au comte de Blacas. — 4. Let. tre du dnc d'Orléans au prince de Talleyrand. - 5, Lettre du comte de Blacas au duc d'Orléans, - 6. Lettre de Louis XVIII au duc d'Orléans, -7. Lettre du duc d'Orléans à Louis XVIII. - 8. Lettre du duc d'Orléans au prince de Taileyrand. - 9. Lettre du duc d'Orléans au comte de Blacas.-10. Lettre du comte de Lally-Tollendal au duc d'Orléans. - 11. Lettre du duc d'Orléans au comte de Lally-Tollendal. - 12. Lettre du duc d'Orléans à sir Charles Stuart. - 13. Lettre du duc d'Orléans au duc de Wellington. - 14. Lettre de sir Charles Stuart au duc d'Orléans. - 15. Lettre du duc d'Orléans à sir Charles Stuart. - 16. The duke of Wellington to the duke of Orléans. - 16. Traduction de la susdite lettre. - 17. Lettre du duc d'Orléans au duc de Wellington. - 18. Lettre de sir Charles Stuart au duc d'Orléans. - 19. Lettre du duc d'Orléans à sir Charles Stuart. - 20. Lettre du comte Thibault de Montmorency an duc d'Orléans. - 2t. Lettre du duc d'Orléans au comte de Montmorency. - 22, Lettre du duc d'Orléans à Louis XVIII. L'Appendice est composé des pièces snivantes : 1. Avertissement. - 2. Déclaration du congrès de Vienne, en date du 13 mars 1815. -3. Ordonnance du roi de France. - 4. Note sur ces ordonnances. - 5. Relation des événements qui se sont passés avant et depuis le 20 mars 1815, publiées à Gand le 14 avril, même année. - 6. Note sur cette relation.

Plusieurs feuilles quotidiennes de Paris donnèrent de longs fragments de ce Journal, « le Siècle », entre autres, dans son nº du 9 décembre 1848. Un ancien familier des Tuileries, un professeur des jeunes princes, un membre de la camarilla, M. Cuvillier-Fleury en un mot, a publié dans le « Journal des Débats », feuilleton du 25 novembre, nne apologie complète de l'ouvrage de son ancien maître, et des incontestables témoignages d'abnégation patriotique qu'il renferme!

« Ce livre, d'une sincérité si attachante, et qui n'est offensant pour per-« sonne, jette, sans y prétendre, une éclatante lueur de dévouement pa-

- « triotique sur le noble chef de la maison d'Orléans. Il révèle, dès 1815. « cette alliance du prince ct du citoyen, cette rare union des vertus ac-
- « quises et des aptitudes hérèditaires que la nation a couronnées librement
- en 1850, qu'elle a délaissées en 1848. N'importe! C'est là un caractère , inaltérable; et ni la main violente d'une révolution, ni les injures des
- · romanciers, ni l'exil, ni le prestige d'une volx éloquente, n'auront la puls-« sance de l'effacer! »

Oui croirait que M. Cuvillier-Fleury parle du même prince citoyen auteur des lettres deshonorantes écrites pendant l'émigration, et adressées à ce misérable de d'Antragues, et pourtant cher comte de l'écrivain princier.

Quol qu'il en soit, le critique du Journal des Débats nous donne un renseignement pour l'histoire littéraire de Louis-Philippe, et nous allons le reproduire.

· Le Journal de 1815 avait été déjà Imprimé, mais il était resté inédit. Voiel comment : le due d'Orléans, se trouvant à Twiekenham à cette époque, ent l'idée d'écrire un exposé de sa condulte avant et pendant les Cent-Jours. Tout le monde sait que la réaction qui avait succéde à l'éphémère triomphe de Napoléon n'avait pas énargné le due d'Orléans. On aurait bien voulu mettre sur son compte quelques uns des griefs qu'on avait contre le parti libéral tout entier. On parlait de la tiédeur du prince quand il avait fallu résister à Bonaparte, de sa lenteur quand il avait fallu rentrer à la suite d'une invasion. Peu s'en fallait qu'on ne l'accusat de trahisou. Le due d'Orléans songea à se défendre. Un de ses aides-de-eamp prit un brevet d'imprimeur à Londres, La défense du prince, écrite de sa main, fut imprimée sous ses yeux. L'édition tont entière fut enfermée dans une malle nour être publiée en France si le soin de son honneur l'exigeait, pour rester secrète si les circonstances rendaient la publication inutile. C'est, en elfet ce qui arriva. On s'arrèta prudenment sur la pente qui conduisait aux ablmes. Le due d'Orléans revint en France, et le Journal de 1815 ne sortit pas de sa cachette. Il fallait la main violente et l'indiscrète eurlosité d'une révolution pour l'en tirer.

Ce litre a été publié sans la permission de son auteur. La raisso en est bien simple : l'auteur avait été roi des Prançais et il ne l'était plus. Pout était permis contre îni dans ce généreux pays de Prance, même de publier ses manusérits sans son aveu. Cela s'appelle le droit des barricades. J'igoore quel était celui des étileures sur le Jarunal du roi Louis Philippe. Quoi qu'il en soit, on a fait pis depuis la révolution de Pérrier : publier des livres, cela vant mieux, aprês tout, que de les briler ».

XII. Notices historiques sur les tableaux appartenant à S. A. R. Mgr. le duc d'Orléans. Paris, de l'impr. de Gaultier-Laguionie, 1823-26, 4 vol. iu-8. [4325]

Le premier volume porte pour titre: Catalogue historique et descriptif.
Co livre publié sons le nom de M. Vatout, est du due d'Orléans, ou du
moins parait-il y avoir eu grande part: il est certain que ces quatre volumes contiennent plusieurs morceaux de poésic (1) et des notices historiques

<sup>(1)</sup> On all précidement que ces morceaux de poéde ne pouvaient être du duc d'ordrans la nos chaile de cette première épope de fabilit pourtant que, jeune encore, ic duc d'Ordrans faisait des vers. Il y a plus, nous sommes porté à centre que les deux claimons érotiques les d'autre d'ans et l'écut de l'autre d'ans et l'ext de l'autre, dans ess demièrs temps, à N. Vaiout, fiére de bricole de Louis-Philippe, pour-result étre du demiter. Le faieux l'aussessini, depuis centre (Cortecal) de Saint, Alhin, avail épousé en secondes notes la fille du docteur Mare, médecin de company de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de l'activité de la contrait de l'activité de la commandation de l'ac

qui ont le due d'Orkèans pour antour. Pour appayer este optione, nons ajouterons que, dans un de ses voyages en France, le roi l'a donné à l'un de nos plus sarants libiliotilécieries (Cal. Welss, de Besançon), comune con ouvrage : antérieurement à ce voyage, nous avions es sous les yeux des femillest du manostri qui étaient en la possession du chinist a Uni Frontenelle, et étaient longuement annotées de la main propre du due d'Orlèans.

il en a été tiré quinze exemplaires sur format in-folio écu, lesquels ont été destinés, aussi bien que cenx ln-8, à des présents.

XIII. Catalogue général des portraits formant la collection de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans au 1<sup>er</sup> mai 1829. Paris, de l'impr. de A. Guyot et Scribe, 1830, 4 vol. in-8. [4326]

Le duc d'Orléans possèdait une très considérable collection de portraits ; ponrtant celle de l'un des célèbres libraires frères De Bure la surpassait en nombre.

Louis-Philippe cut, fort jeune, la passion d'écrire. L'Extrait de son journal que nous avons cité sous le nº 1, suffirait pour l'attester, quand lul-même ne se serait pas révélé comme écrivain dans ledit extrait. Le 27 février, il dit : hier matin, i'ai été chez M. Millin, l'auteur de « la Chronique : » ie voulais le prier de mettre dans son journal un article sur la résidence des fonctionnaires publics; il y a consenti. - Le 4 août 1791, il dit : j'al été au club (des Jacobins) où j'ai lu un discours sur l'abolition des ordres : on en a ordonné l'Impression. Lors de l'émigration, n'a-t-il écrit que ce que nous avons cité. Le maître de langues et de mathématiques du collège de Reichenau, dans les Grisons, n'a-t-il pas fait imprimer quelques récriminations coutre la France et ses hommes : ce n'est pas vraisemblable. Ce qu'il y a de certain, c'est que pendant l'emigration le duc d'Orléans écrivit ses Mémoires, dont un exemplaire a été découvert aux Tuileries par le peuple, le 24 février, et un secoud, le 25 à Neuilly l'un et l'autre ont été mis en lieu de sûreté. Si ces Mémoires ont été écrits avec la franchise de Rousseau dans ses Coufessions, ils doivent être blen dégoûtants à lire. Espérons que pour l'édification des partisans à une monarchie quelconque, on les fera imprimer un jour. - Le 11 mars 1845, feu Berriat-Saint-Prix, doyen de l'École de droit, remis à Louis-Philippe, au nom de la Société des Antiquaires de France, les Mémoires composant la nouvelle sèric des travaux de cette société. Dans cette entrevue, Louis-Philippe dit à l'académicien, que l'étude des antiquités avait quelquefois aussi occupé ses loisirs, que dans les lointains vovages de sa jeunesse, il avait trouvé une inscription portant les célèbres Initiales S. P. Q. R. cc qui semblait indiquer que les Romains avaicnt pénétré dans une partie du nord de l'Europe, que l'on ne croyalt pas qu'ils eussent visitée. « l'al dessiné cette inscription, continua Louis-Philippe, et je dols l'avoir encore quelque part avec les observations qu'elle m'a suggérées (1) ». - En 1816, Louis-Philippe avait à sa table un prélat do

Notice sur la vie et les travaux de M. Berriat-Saint-Prix, par M. Taillandier, député (Paris, 1846), In-8, pages 28-29.

province qui sollicita son appul pour un jeune homme de son diocèse qui vousitat présente un Thétre-Francis une tragido de sa accomposition. Quel est le sujet, dit Louis-Philippe? — Le come Julico (ou le rol Rodriguo). — J'acquisce a vue d'autant plus de plaisir, que dans una jouenesse j'ai traité le mehme sujet, Louis-Philippe, comme l'huissier Jovial, avait fait duc channous sur louis.

11.

## DEUXIÈME ÉPOQUE. 1830-1848.

XIV. Lettre de Louis-Philippe à Nicoles. Paris, 19 août 1830.
[4327]

Imprimée dans l'ouvrage intituié: «Les Grandeurs de la patrie et de ses destinées en présence des révolutions et des puissances en 1840 »; par A. Madrolle. 2º édition. Paris, Delloye, 1840, in-8, pages 196-08. A sa suite est la Réponse à S. M. le roi des Français, en date du 18 septembre 1830,

XV. De l'Opposition en 1832; par Alphonse Pepin, avocat. Paris, de l'imprimerie de Barbier, 1832, in-8 de 96 pages. — Se-conde édition, revue et augmentée. Paris, Dezauche; Delaunay; Planche, 1832, in-8 de 132 pages.
[4328]

Alph. Pepin, avocat, fut un scribe de Louis-Philippe; dus personnes bien informées le sarent i la rédigé sur les notes de son maître non-seulement oct ouvrage, mais encore tous ceux qui portent son nou, et soumis ensuite se réduction au roi der harricades. Pepin, a yaut un collularrateur royal, pensait devouir un jour ministre d'État; on le fit bibliothécaire de nuadure Ackieldie. Il a puit en avec Béranger : Als monseigneur, quel houseur! L'infortuné collaborateur du roi du juste-milieu mourut : n décembre 1842, d'une ambition de portéeuille reartée.

XVI. Barricades (les) en 1832; par Alphonse Pepin, avocat. Paris, Delaunay; Planche, 1832, in-8 de 78 pages. [4329]

autre production du scribe du château.

XVII. Notes de la Correspondance secrète de Louis-Philippe avec Talleyrand. 9 pages authogr. [4330]

Publiées à Londres, en 1859, par les soins de la Contemporaine, dans le journal anti-philippiste qui paraissait dans cette capitale sous le titre de « Portefeuille français ».

Ces notes remontent aux premières aunées de la révolution de 1830, et montrent que dès cette époque l'avenir était engagé, imprudemment peutètre, sur les points suivants:

Les traités de 1815 déclarés inviolables.

Same or ...

La fortification de Paris comme moyen de contenir la capitale.

L'abandon d'Alger promis à l'Angleterre.

L'alliance anglaise comme prix de cet abaudon.

L'abandon de la Pologne.

Ces notes ont été publiées dans le n° du 24 janvier 1841 de « la France » en même temps que les lettres citées sous lo n° viii, Les éditeurs svalent initiulé les fragments qu'ils publisient : La politique personnelle de Louis-Philippe expliquée par lui-netme.

XVIII. Un Electeur de Paris (Louis-Philippe) au général Lafayette (sur le programme de l'Hôtel-de-Ville). (De l'imprimerie de l'aul Reuouard). Paris, tous les libraires, 30 juin 1832, in-8 de 19 pages. [4331]

Lettre peu digue contre le général Lafayette, qui, dupe comme tant d'autres, avait présenté en 1850, au peuple parisien, le due d'Orléaus comme la meilleure des républiques.

Nos « Supercherles littéraires dévoilées », sous le nº 2181, ont reproduit en grande partie cette Lettre où toute pudeur est entièrement bannie.

XIX. Deux ans de règne. 1830-1833; par Alphonse Pepin, avocat. Paris, Alex. Mesnier, 1833, in-8.—Seconde édition, revue et augmentée de documents nouveaux. Paris, le même, 1833, in-8 de 1488 pages, 7 fr. 50 c. [4332]

« C'est une rétutation semi-officielle du livre de M. Sarrans, sur la révolution de 1852. L'auteurs, al nous ne nous trompous, a publié, en 1852, une brochure pour démontrer la parâtité légalité de l'état de siège. M. Péri a été, nous assure-to-na, tôlé dans sou travail par quedques-uns des ministres actuels et par S. M. Louis-Philippe, et il est difficile, en effet, de supposer qu'une autre personne que S. N. Louis-Philippe, at lourni les notes sur lesquelles ont été érrites quedques scènes de Neullity, quedques conversations de l'Hôte-de-Ville, en 1850, et surtout la fameus entrevue du 6 juin, catre les dépatés du Compte-rendu et le roi valaqueur de l'àmerrection de Satut-Méry. Majeri exte royale collaboration, le livre de M. Pépin est loin d'offire l'intérêt des divers ouvrages qu'il a pour objet d'étatre, etc. etc. — Il y a de très clair et des tires facile à saisif dans cette obscure et vulgaire compilation du palsis, des calonnales contre les adversaires de la royauté du 7 août, etc., etc. -

(National, 16 août 1833.)

Le National, d'après ce que nous avons dit, nº xv, était à demi informé : aujourd'hui, c'est un secret de comédie.

XX. Discours, allocutions et réponses de S. M. Louis-Philippe, roi des Français, avec un sommaire des circonstances qui s'y rapportent. Extraits du Moniteur (1830-47). Paris, de l'impr. de Madame Acasse, 1833-47, 17 vol, in-8. [4333]

Un recueil de maximes extraites de ces Discours, Allocutious, etc., a été inprimé sous ce titre :

Code des rois. Pensées et opinions d'un prince souverain sur les affaires de

l'État, publiées par E. PAIGNON. Parls, Cotillon, 1848, in-12 de VIII et 247 pages.

XXI. Adresse d'un Constitutionnel aux Constitutionnels. Paris, de l'imprimerie de F. Didot, 1835, in-8 de 56 pages. — Seconde Edition. Paris, Firmin Didot, 4835, in-8 de 56 pages, 1 fr. 50 c. [4334]

La première édition est anonynie; la secondo a paru sous le nom de M. le comte de Radiera, pair de France; mais des personnes qui se prétendent bien informées affirment que le comte de Rœderer n'a été que le préte-nom de Louis-Philipse nour la publication de cet écrit.

Cet opuscule a douné lieu à la publication du suivant. « Adresse d'un vrai constitutionnel aux vrais constitutionnels ». Paris, Guillaumin, mars 1835, in-8 de 52 pages. — Réimprimé dans la même aunée.

XXII. Études législatives; par M. G. N. (Navaro). Paris, M=\* Arthus-Bertraud, 4836, iu-8 de 336 pages, 7 fr. [4335]

M. Navaro, ainsi que Pepin, avait obtenu une place au château pour  $\operatorname{prix}$  de sa plume dévouée.

XXIII. Notice des peintures et sculptures du Palais de Versailles. (Par Louis-Philippe.) Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1837, grand in-12 de 460 et 80 pages, plus 3 plans lithographies. [h336]

Les 80 dernières pages sont consacrées à la sculpture. Ce livre a été réimprimé avec des additions et des augmentations, sous

les deux titres suivants :

1º Notice historique des pelntures et sculptures du palais de Versailles. (Avec des notices historiques sur chaque sujet.) Paris, de l'imprimerie de L.-B.

Thomassin et Cie, 1832, grand In-12 de xx et 658 pages avec 5 plans. 2º Galeries historiques du palais de l'ersailles (Avec des notices plus amples que dans les précedentes éditions.) Paris, de l'imprimerie de Fain et Thu-

not, 1832, grand in-12 de xvi et 1018 pages avec 3 plans.

Depuis 1830, Louis-Philippe, dans l'intèrêt de la liste civile, avait déjà
revu tous les livrets du Musée du Louvre, et Dieu sait ce que ces livrets rapportaient annuellement à la liste civile! Ouoi d'extraordinaire

qu'il ait composé après les Notices de la Galerie d'Orléans, les livrets du Musée de Versailles fondé par lui. XXIV. Royauté (la) de Juillet et la Révolution ; par l'auteur de

Deux aus de règne s. Paris, Dezauche; Delauuay, 1837, 2 vol. in-8, 15 fr. [4337]
 XXV. De la Prérogative royale; par l'auteur de « Deux ans de

règne ». Paris, de l'imprimerie de Guiraudet , 1838, in-8 de 64 pages. [4338]

Il n'est pas vraisemblable que Louis-Philippe, l'auteur présumé du Maire d'Eu et de l'Ecu de France alt eu part à un autre ouvrage d'Alphonse Pepin, iutitulé: État du Catholicisme en France, 1830-1840, ois le Catholicisme misà la portée de toutes les doctriues philosophiques, religieuses et socialos, qui ont surgi et se sont développées en France depuis dix ans. (De l'impr. de Vatar, à Rennes.) Paris, Ollvier Fulgence, 1841, in-8 de 452 pages.

XXVI. Russie (la) euvahie par les Allemands. Notes recueillies par un vieux Soldat, qui n'est ni pair de Frauce, ni diplomate, ni député. Leipzig, Michelsen, 1844, iu-8 de xtv et 138 pages. [4389]

Une personne appartenant au corps diplomatique, nous a affirmé savoir de source certaine que le rieux soldat était Louis-Philippe.

Dans la dernière époque de sa vie, Louis-Philippe n'a pas été sans écrir beaucoup dans les feuilles quotidiennes, stipendiées par sel ministres. Pepnis 1850, il avait asssi commence une sconde série de ses Menitres, cerits, diton, sous sa diétele, par un général. Lors de sa fuilte des Tulleries, au 34 fevirer 1868, la reine recommandait virement aux gens qui restêrent après la fauille royale, de sauver les Mémoires du rol. Que sont-ils devenus dans le sac du Palais.

Peu de jours après la surprise de Février 1883, ainst que l'out dit des journant de l'époque, on voyait entrer dans la cour des Archives nationaies deux vastes voitures de déménagement renfermant un grand nombre de coffres, de caisses, de paniers, de portefeuilles rouges et noirs, focéles, seelles avec le plus grand soin. Ge convoit cuit couposé de papiers venant des Tuileries, et appartenant au roi, à la reine des Français, aux princes et pincesses de la famille royale,

Dans les s'inguesantes de l'occupation du palisi del Tulieries, les papiers de toutes sontes jonchaient les tapls, les parquets des appartements. Une grande quantité fut jetée dans la cour, dans le jardin, et brilée, d'autres forence nelevés. Más anssièt qu'il leur fut possible de faire respecter leur autorité, le commandant militaire du palais et le délègied du ministère de l'intérieur, réauirent leurs efforts, et parvinent à préser ret tout ce qui demonrait intact de ces correspondances intines. Les sailles qui les coutenisent furent d'abord fermées avec soin; plus tard, quedques élèves de l'École Polytechnique et de Saintvey effirment obligenament paur aibec à les referers, à les classer; enfin qu'en conserve de la commandant de la commandant de la particulaire de la commandant de la serie conserve de la conserve de l'accident de la serie conserve de la conserve de l'accident de la des des la conserve de la conserve de l'accident de la serie de la conserve de la conserve de l'accident de la serie en la conserve de la conserve de la conserve de la serie emparer.

Le ministre de l'inistrieur fut prévenu de l'importance de ce dépôd, et, après éve dire entendu avec lo liquidateur de l'ancienne liste civile, Il décida que tous les papiers rassemblés aux Tuileries seraient déposés aux Archives uationaies, avec invitation de ne lever les scellés qui les protègent que si la nécessité en était sentie plus tard.

Le 19 ou 20 septembre 1848, l'une des chambres du tribunal de la Seine, statuait en ces termes sur une affaire de détournement de manuscrits de Louis-Philippe: « Attendu qu'il est établi par les débats que M de Pontécontant étant dépositaire public a détourné, et se les est appropriées, un certain nombre de pièces offrant un intérêt historique et politique, entre autres : in mi nute d'une Lettre de l'ex-roi Louis-Philippe au Pape; une corte ser les lieutentis-férènes; une Réposae du due de Nemours à son pirie te de Jointifle; pièces qui se trouvaient entre les mains de M. de Pontéconlaun; evertu des fonctions dont il avait été la resti le premier mars édenier; il en vertu des fonctions dont il avait été la resti le premier mars était.

 Ce qui constitue le délit prévu par l'article 171 du code pénal modilié par l'art, 463;

« Condamne M. de Pontécoulant à 500 fr. d'amende et aux dépens ».

#### ÉCRITS FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A LOUIS-PHILIPPE.

Peu après les journées de février, on vit paraltre uu débordement de pamphiets politiques qui portent le nom de l'ex-roi. Nous n'avous pu parvenir à la conuaissance de tous ces écrits apocryphes; mais nous citerons les suivants:

1º Lettres de Louis-Philippe aux membres du gouvernement provisoire et aux sonverains étrangers. (Composées par M. Achille Philippes.) Paris, rue des proboune, nº 1, 1848, in-8 de 8 pages.
2º Lettres servites de Louis-Philippe. trouvées au château des Tulleries.

le 24 février 1848. Parls, Thuvien, passage de l'Opéra, nº 50, 1848, in 8 de 46 pages. — Cet écrit a obtenu trois éditions dans la même année. 3º Lettre confidentielle de Louis-Philippe à l'Assemblée nationale. — lui-

pr. dans une feuille lu-fol., qui a paru sous le titre : « Manifeste de la ligue sociale ».

4° Guillotine (14). (Composé par M. Achille Philippe découvrant sa poitrine,
fol. ayant en tête un portrait de Louis-Philippe découvrant sa poitrine,

et y laissant voir une guillotine tatonée. — C'est une bistoire de la guillotine et des principales victimes qu'elle a faite. 5º Lettre écrite par Louis-Philippe sur les événements du 15 mai. (Composée

5º Lettre écrite par Louis-Philippe sur les événements du 13 mai. (Composée par M. Gaëtan Delmas.) In-4, d'une page à deux colonnes.

LOUIS DE LÉON (Maître Frère), nom de religion.

Epouse (1') parfaite; par —. Traduit pour la première fois de l'espagnol par *Philippe Guignard*, Paris, Wailte, 1845, in-18 sur gr. raisin, 4 fr. 20 c. [4340]

LOUIS . MARIE, auteur déquisé.

Diable (le) de l'époque, Histoire fantastique, Paris, Martinon, 1847, in-8 de 24 pag. [4341]

LOUISIANAIS (UN), auteur déguisé [ALLARD, de la Louisiane]. Epaves. Paris, Hect. Bossange, et Nouvelle-Orléans, Lelièvre, 1847, grand in-8 de VIII-388 pages, avec une gravure, 10 fr.

[4342] Recueil de poésies, divisé en deux parties : la première contenant des poésies originales, et la seconde : Quelques Épigrammes de Martial, traduction libre. Le tout formant xiv livres.

LOUVETEAU (D.), pseudon. [DARTHENAY, ancien rédacteur de la Gazette des Tribunaux] auteur de quelques articles sous ce pseudonyme.

LOUYOIS (le marquis de), apocr. [SANDRAS DE COURTILZ].
Testament politique du — . 1695, in-12. [4343]

1 estament pointque du — . 1095, III-12. [45/3] RéImprimé dans le « Recueil des testaments politiques, etc. », Amsterdam, Changulon (Paris), 4749. 4 vol. in-12.

LOY (V.), pseudon. [Victor JOLY].

Humble allocution à nos hommes d'État; par un Belge, qui a pris la Révolution au sérieux. Bruxelles, Berthot, 1832, iu-8 de 36 pag. [4344]

La dédicace de cet écrit à M. Gendebien est signée : V. Loy,

LOYAU DE LACY, et d'abord LOYAU D'AMBOISE, noms anoblis (1) [A. LOYAU, d'Amboise, successivement écrivain mystique. hagiographe, directeur de spectacle et poète tragique]. Né de petits marchands de la ville d'Amboise, qui n'avaient nulle prétention à la noblesse, M. Lovau faisait ses études ecclésiastiques pour se faire prêtre, lorsque survint la Révolution de juillet : il quitta alors le séminaire, se fit professeur particulier et cultiva les lettres, M. Lovau n'était pas sans avenir en littérature, et son premier ouvrage « le Prêtre », qui sont ses souvenirs de séminaire, est écrit avec une certaine élégance. De maladroits amis gâtèrent son talent en le flatlant lrop. M. Loyau eut alors de la vanité, et elle fut poussée très loin, L'auteur de ces lignes se trouvant en soirée chez de ses voisins, v rencontra M. Loyau, qui y était comme ami de la maison. On causa littérature, et l'auteur du « Prêtre » arriva à lui dire : Il n'u a dans la littérature, à notre époque, que deux hommes : moi, et Châteaubriand (HISTORIQUE). On conçoit combien la vanité de M. Loyau dut le rendre iusupportable à ses collègues et à ses éditeurs. Il écrivit des livres religieux, et, par une contradiction assez bizarre, il succéda à M. Déaddé dans la direction du pelit théâtre de la porte Saint-Antoine, Plus tard, il voulut aborder la scène tragique; mais

<sup>(1)</sup> Lacy est le nom d'un relieur, rue du Chevalier-du-Guei, n° 3, dont M. Loyau, en secondes noces, a épousé la sears. Notre écrivain ent donc pu prendre le nom de Loyau-Lacy, mais il pensa que, dans son aristocratique ellentitle, la particule qualificative produirait un bon cellet, et il se l'adjugaci.

ses débuts ne furent pas heureux, et il s'en vengea sur les critiques qui avaient rendu compte du seul ouvrage de lui qui ait été représenté, en lenr intentant un procès ridicule, que pourtant il gagna!

I. Prêtre (le). Paris, Igonette, 1830, in-12, 3 fr. — Deuxième déltion, sous ce titre: La vie d'un bon Prêtre (en 38 lettres), avec des changements et augmentations, suivie de « la Mendiaute » et de « la Pauvre Mère ». Paris, Augé; Cherest, 1837, in-12 de 1v et 312 pages, 2 fr. 50 c.

La première édition est anonyme ; la seconde porte le nom de M. LOYAU p'Amboise.

- Henri de France. Paris, Renducl, rue des Grands-Augustins, n° 22, 1831, in-18 de 266 pages, 3 fr. [4346]
- III. Vie de saint François de Salles, évêque et prince de Genève, ornée de son portrait et d'un modèle de son écriture. Paris, J.-J. Blaise, 1837, in-8. [4347]

Formant aussi le tome I<sup>1</sup> de la bonne édition des Œuvres de saint François de Sales, 16 vol., publice en 1833, par le même libraire.

Ces deux derniers ouvrages ont encore été imprimés sous le nom de LOYAU D'AMBOISE.

IV. A MM. les membres de la Chambre des Députés. Paris, de l'imprimerie de Cordier, 1835, in-4 de 4 pages. [4348]

Signé Loyau d'Amboise. Relativement à sa cour de Charles d'Anjou, pièce qui était sur le point d'être jouée sur le théàtre Dorsay. C'est vraisemblabiement au public de ce théàtre qu'était destinée use autre œuvre dramatique du useue autour, le Lys d'Énreux, représentée dix ans plus tard à l'Odéon.

V. Morale en action du Christianisme. Journal des beaux traits inspirés par la religion, où les faits vienneus usuls démonstrer la prèciense influence de la foi sur la conduite des hommes et sur le bonheur de la Société. Paris, passage Dauphine, n. 22, 1835, in 8. Auoc. [4349]

Ouvrage périodique qui paraissait mensuellement, et dont le prix de l'abonnement annuel était de 10 fr.

M. Loyau a été pendant six mois au moins, le directeur, le rédacteur en chef et le propriétaire de ce recneil.

VI. Auges (des) de la Terre. Paris, Jeanthon, 1836, in-8, 2 fr. 75 c. [4350]

Un autre écrivain, M. A. E. de Saintes [M. Alexis Eymery, de Saintes] a publié de 1843 à 1845 un ouvrage sous un titre à peu près semblable :  Les Anges de la terre personnifiés par leurs vertus ou leurs belles actions », 2 vol. gr. ln-8 avec gravures.

VII. Nouvelle (la) Antigone. Paris, Angé; Cherest, 1837, in-8, 5 fr. [6351]

5 fr. [4351] Le fanx titre porte : Le Vœu des familles, on une Digue aux maucais ro-

wass. Collection en 20 volumes. Premier de la collection.

VIII. OEuvres (ses) dramatiques: les Français à Naples, tragé-

die en 5 actes et en vers, précédée d'un prologue; — Une invasion de Normands, drame en 5 actes et en prose. Lagny, de l'imprimerie de Leboyer, 1837, in-18. [4352]

IX. Ma défense au conseil de famille. Paris, de l'impr. de Maulde et Renou, 1842, in-8 de 20 pag. [4353]

A partir de cet écrit l'anteur ne signé plus Loyan d'Ambolse, comme il l'avait fait jusqu'alors, mais Loyan de Lacy.

X. Lys (le) d'Evreux, tragédie en 5 actes et en vers, représentée au théâtre de l'Odéon, le 19 janvier 1845. Paris, de l'imprimerie de Maulde et Renou, 1845, in-8 de 212 pag. [4354]

Pièce représentée et imprifiée aux frais de l'autieur et de ses protecteurs, sitté qu'ils ne vouiurent plus acheter de billets au directeur de l'Odéon d'alors, c'est-à-dire après la 3-on la 4-représentation, cette œuvre que son auteur trouvait admirable, contre l'opinion de tous les critiques compétents qui ne l'avaient pas trouvrée bunne, ne fut plus jouée.

Le compto-rendu de cette pièce par le spirituel et conscienciers M. Bolle, imprimé dans le Caustinuliume di 17 du même mois, fai la source d'un procès très singulier dans nos fastes littéraires. Si le 130 d'Eureux en mêrie pas qu'on garade un souverair de lui, il 2 ce se 150 sa sinsi du procès dont il a été l'Occasion, et il l'aut le conserver, comme preuve des influences déplorables qui jescent quesquéroits sur les tribusuax. Nous le donnerons duce lel en entier, avec les réflections des journaux sur la jurisprodens d'un cité de l'autre de l'est introdute à l'occasion d'un cité retique l'intérnit, juris-simple de l'est introdute à l'occasion d'un cité d'un de 1849, à l'occasion d'un discours de lui à la Chambre des repré-suitants.

## TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS (7º chambre).

Présidence de M. Lepeltier-d'Aulnay.

Audience du 6 mars.

REPUS D'INSERTION. — L'AUTEUR DU Lys d'Espeux contre le gérant du Constitutionnel.

M. Loyau de Lacy est auteur du Lys d'Enreux, tragédie représentée à l'Odéon dans le courant de janvier dernier. Le 27 du même mois, M. Rolle,

dans le feuilleton du Constitutionnel, appréciait à son point de vue l'œnvre dramatique du joune anteur. Suivant pas à pas la marche de la pièce, il a fait de nombreuses citations. Le feuilleton de M. Rolle consacré à la critique du Lys d'Evreux n'avait pas moins de huit colonnes. Dans une réponse adressée au gérant du constitutionnel, M. Loyau de

Lacy s'est plaint de ces citations, comme étant inexactes et mutilées à plaisir, et il rétablissait les vers de sa tragédie en regard des vers imprimés par M. Rolle.

Le gérant du Constitutionnel refusa l'insertion de cette réponse, qui fut publiée, à la date du 16 février, par la Revue et Gazette des Théâtres.

Ce refus a motivé la plainte portée avjourd'hul contre M. Charles Merruau, gérant du Constitutionnel,

M. Johannet, chargé de soutenir la plainte, a pris la parole en ces ter-

Au premier bruit de ce procès, à la premiere nouvelle que M. Loyau de Lacy Intentalt une action contre le Constitutionnel pour refus d'insertion de sa réponse au fcuilleton du 27 janvier, une même Idée s'est offerte à tous les esprits. On a pensé que l'auteur du Lys d'Eureux, en demandant instico aux Tribunaux, n'agissait pas sentement dans son intérêt personnel, mais avant tout dans celui de la dignité littéraire, de la lovanté de la

Cette cause est donc, aux yeux de tous, dominée par un noble, nn généreux sentiment, elle a un but sérieux, utile; elle est, en un mot, digne d'être soumise à votre appréciation,

M. Loyau de Lacy l'a si bien comprise, qu'afin de la dégager de toute préoccupation pécuniaire, il s'empresse de renoncer aux dommages-intérêts qu'un instant on avait sougé à réclamer pour lul (1).

Vous avez done aujourd'hui pour mission de juger si le feuilleton du Constitutionnel, en dénaturant d'une manière quelconque l'œuvre de M. Loyan de Lacy, n'a pas ouhlié les devoirs Imposés par la vérité et la justice, et sì le journal ne lui doit pas une réparation.

Au point de vue littéraire, vous examinerez si dans le fond, et surtout dans la forme, la critique n'a pas abusé de son droit, et si, pour le bon plaisir, pour le triste besoin de raillerie, il lui était permis d'altérer le sens, de tronquer, de falsifier les vers de M. Lovau de Lacv.

Depuis quelques années surtout, cette outrecuidance a fatalement progressé, et si on ne s'opposait pas à ses efforts, chaque jour plus actifs, elle amènerait une complète désorganisation.

Je ne foral pas toutefois au fenilleton du Constitutionnel l'honneur de le reconnaître si dangeroux. Le lundi 27 janvier, il a manqué pour cela à son auteur deux choses essentielles : le bon goût, qui sert toujours ; puis la vérité, qui ne nuit jamais. Emporté par une ardeur quelque peu jalouse, dont l'aural plus tard à dire les motifs. Il est à la fois sorti de ses habitudes graves et de cette verve pleine d'éclat et de saillie qui lui est

<sup>(1)</sup> Il n'en a pas moins réclamé plus tard 50,000 fr. de dommages-intérêts. ainsi qu'on le verra plus loin.

familière. Les feuilletonistes apparenment sont hommes; j'allais presque dire que, pour avoir quelque chose de commun avec un antre sexe, ils sont journairers parfois. Ce jour-là, celui du Constitutionnel était mal disposé : il a voulu immolé M. Lovau de Laev. et il s'est mis à l'œuvre.

Après quelques explications données sur les vicissitudes éprouvées par le Lys d'Erreux avant d'arriver au grand jour de la représentation, l'avocat passe à l'appréciation du feuilleton de M. Rolle, dont il donne préalablement lecture. Le feuilleton commence ainsi :

### LE LYS D'ÉVREUX.

# Tragédie en elnq actes de M. Loyau de Lacy.

- « M. Loyan de Lacy est ce même anteur tragique qui a rempli longtemps la Gazette des Tribunaux du bruit de ses querelles avec l'Odéon, et le Lys d'Evreux est cetto même tragédie, ballottée d'audiences en audiences et d'assignations en assignations, qui a fini par trouver un allié dans le Tribunal de commerce, par s'ouvrir les portes du Second-Théâtre-Francais, et par s'y faire un passage à grands coups d'un jugement en bonne forme, redoutable bélier. Nous simions cette humeur tenace et helligneuse de M. Loyan de Lacy, et nous en aurions volontlers fait l'essai pour nons mêmes; c'était dans cette intention guerrovante que nous avions écrit ces lignes, lundi dernier, en forme de manifeste : « J'ai bien encore là une tragédie en cinq actes, to Lys d'Evreux, qui me sollielte; mais cette tragédie vient d'être jouée par arrêt du Tribunal de commerce, et je me défie des tragédies judiciaires; je ne parlerai done pas du Lys d'Etreux, à moins que l'anteur ne m'assigne à comparoir par devant MM. Jes président et juges, et que de même qu'il a fait représenter sa pièce, il ne m'oblige à la voir par autorité de lustice.
- « La déclaration était positive : M. Loyau de Lacy ne pouvait pas s'y tromper ; quant à moi, le passé de M. Loyau de Lacy m'annonçait suffisanunent ce que je devais attendre, pour le présent, de ses goûts militaires ; je me préparais done à voir ma eltadelle vigoureusement attaquée par le corps d'armée de M. Loyau de Laey, commandé par un huissier, et je comptais sur un bombardement de papier timbré : mes mesures étaient blen prises; mon portier, - sentinelle avancée, - était sur le qui-vive, et devait faire feu à l'approche de l'eunemi; mes magasins se trouvaient en bon état; j'avais des vivres et des munitions pour plus d'un an ; mes portes étalent erénelées, barricadées, casematées, et mon escalier miné, Que vous dirai je? J'étais résolu à organiser une défense désespérée, et à me faire sauter moi et les miens, à la dernière extrémité, après les prodiges inouis d'une lutte héroique, plutôt que d'assister volontairement à la représentation du Lus d'Eureux; on ne m'aurait porté à l'Odéon qu'en lambeaux, tout sanglant, à l'agonie, et j'ose eroire que Dieu, qui a quelquefois pitié des panyres mortels, m'aurait permis de ne pas arriver vivant au Second-Théâtre-Français, et de mourir en route de mes larges blessures. Il y a des malheurs qu'on ne peut éviter que par la mort. Plutôt la mort que l'Odéon ! c'est la devise des Français.

Mais M. Loyau de Lacy n'est pas sculement un grand homme de guerre,

c'est encore un fin diplomate; et non seulement l'Odéon sonne la charge et descend dans la mêlée, mais il exerce aussi l'art subtil de la plus insidieuse politique. Je m'attendais à trouver deux Napoléon dans mes deux adversaires; je n'y ai trouvé que deux Talleyrand. Je comptais sur des lions, ee sont des serpents que j'ai eu à combattre. Convaincus qu'ils n'autalent pas hon marché de ma personne par la force, ils ont en recours à l'adresse : désespérant de vaincre, ils ont séduit. Séduit qui, quand, comment? Je l'ignore. Toujours est-il qu'un des miens m'a trahi, et a laissé l'ennemi nénètrer dans la place, sans que l'en fusse averti, sans qu'il me füt possible de me mettre en gardel - Un matin, - l'avenir tressaillera au récit de cette doulourense histoire, - je goûtais les douceurs d'une sécurité parfaite : mille pensées riantes voltigeaient devant moi, il me semblait que le ciel m'inondait de délices et me libérait de l'Odéon pour toujours, quand tout à coup mon regard, poursuivant joyeusement un pâle rayon de soleil qui perçait les nuages sombres, - inestimable trésor dans l'hiver indigent, - mon regard charmé s'attrista soudainement ; il venait de rencontrer, dans sa course errante, un obstacle inattendu. C'étalt un corps queleonque, revêtu d'un habit couleur café au lait, et qui s'était placé devant lui. En examinant de plus près, je reconnus que j'avais affaire à une brochure de la couleur que je vous ai dite, s'étalant fièrement sur papier satiné. Une forte odeur d'Odéon, mélée à une odeur de tragédie, s'en exhalait. Joignez-y le parfum du lys,... d'Évreux. C'était bien le Lys d'Évreux, en effet : il n'y avait pas à s'y tromper. M. Loyau de Lacy luimême, qui l'a planté et l'a vu naître, ne l'eût pas reniè. Ainsi, ce produit vegétal, ce lys, que l'Odéon cultive depuis huit jours, et qui semblait n'avoir poussé et ficuri que pour l'Odéon, est arrivé jusque sur ma terre, et y a pris racine malgré moi. Quel vent m'en a envoyé la graiue?

Mon premier motvement, je ne le dissimuleraj nas, fut un motvement de décespoir, of abord mon amour-popupe de Cézer fut horriblement blasse de voir l'armée onnemie entrer si facilement dans mes redoutes, mangir l'appareil mençant d'une forniable résistance; je fau sfriège, ensuite de ces secrites intelligences que l'Odéen entretenait parai mes serviteurs les placé voirés, et je me considérai comme un homos pertitu et qui vien réchapperait pas ; peu s'en faitut donc que, dans le premier nettament et de ma ractune, je ne maisse feria la hocheur ce d'an bial mem de days d'acresse,

« Cependant, avant d'accomplir ex double sacrifice, — on renonce difficiencent à la vie, même à la plus aniese, — l'aidie neu viu de faire consainance avec le Lyst Brouze, et de me rendre par la l'existence plus insupportable et la mort plus nécessire. Soulcevan la lors di nodgit ne overcriture café an altit, je plongeai couragensement le regard dans les profondeurs de la tragédie de M. Loyan de Lacy, comme une victime sur le point de se précipiter, mesure de l'cil les replis de l'abime. Nais, — o produjet — peu à peu le muge sombre qui obsencrissait mon viarge es dissips; un non soureil olympien adoucti son froncement terrible; mon cell perdit sa malarcolle; un la tiver ridide sourle arcebalment: un raise ed filas, et l'accessité de l'accessi

J'éprouvai une émotion de jole indicible qui m'enleva toute idée de suicide, et me procura un chatouillement intérieur que je veux te faire partager, ò mon cher et bien-aimé, lecteur, en te conviant à ton tour aux délassements du Los d'Écreux.

Les citations relevées par M. Loyau de Lacy étaient précédées, dans sa réponse, de ce préambule :

## · A Monsieur le feuilletoniste du Constitutionnel, l'auteur du Lys d'Erreux,

Vous me remoter fler, Monsleur, noi, pawre débutant dans la carrière des lettres érmantiques : obtenir du premier, de plus aussère de nos critiques une attention aussi-bienveillante..., un feuilleton de huitcolonnes, et que fleuilletoni..., "En ai gravé dons ma mémoir paqu'au dernier mot. Il recevra de moi l'honneur qu'Horsee veut que nous fassions aux éreits des mattres;

### Nocturnă versate manu , versate diurnă.

Mais, tout remarquable que soit cet article, vous l'avez écrit trop vite. Il seboni de porter la line sur quelques passages. Le m'abresse à un bounne qui saite ce qu'il vaut, qui a le sentiment de son mérite et de sa gloire. Corrigez ce feuilleton, Monsieur; élevez à la dignité de chef-drauvre ces pages qui seront votre peniele titre à l'exitien. Vous me permettrez é d'être votre guide; j'ai votre feuilleton sous les yeux, et j'en enten l'examen.

- Le préambate pétille d'esgrit ; c'est un défaut : la vérité à raurait pas autant de mailce. Pourqued ces hibaté I se sais allé vous voir, et ne suis point aperqu que votre Olympe fat inaccessible. Je n'eus point affaire à un Jupiter, mais à un boume fort simple, fort terrestre, qui accepta de ma part une loge, avet a condition de venir à 1006 on catende ma pièce, qui n'y vint pas, qui disposa de la loge en faveur de ses amis, qui fits a critique sans comanter fourave....
- 8 Sas consaltre l'œuvre, vous m'aviez présenté votre pièce . . En vous prévenant, Monsieur, que le . . Je y d'Evreux . Imprieir essenshibit fort peu av . Lys d'Évreux . In Lys d'Evreux . Imprieir de senshibit fort peu av . Lys d'Évreux . représenté. J'avais fait îtrev, pendant la répetition, une virjatiné d'exemplishies de ma tragétic. On m'indique des fautes, des lougueurs; de là des corrections. Vous les anries apprécises, s'il vous cêt de possible de viainer vour répugnance pour un voyage à l'Oldéon. D'ailleurs, un Aristarque aussi lustruit peut il ignorer qu'une plece se jueg à la scène, et no dans un livre?
- « Dans un livre, répondez-vous, les vers paraissent tels qu'ils sont, et la déclamation est un prestige dont je me défie ». Tels qu'ils sont ! je pouvais le croire jusqu'ici; mais en lisant votre feuilleton, Monsieur,

TOTAL ST

je vois au contraire que les vers dans un livre paraissent ce qu'ils ne sont pas. Allons aux preuves.

· Je suis l'auteur de ces vers :

Mon cœur comprend le vôtre et s'unit à vos larmes; Mais au livre du sort l'instinct de nos alarmes Ne sait pas toujours lire, et souvent notre esprit S'accable d'un malheur qui n'y fut pas écrit.

· Et voici ceux que vous m'imputez :

Mais an livre du sort l'instinct de nos alarmes Ne sait pas toujours lire, et souvent votre esprit S'accable d'un maiheur qui n'y fut pas écrit.

 Remarquez ce changement d'un N en V, changement qui transforme une maxime au moins passable en ce qu'il y a de plus înepte comme pensée, de plus déplorable comme poésie.

— « Tant de bruit pour une couronne! c'est une faute d'attention ». — Je suis heureux que vous me fournissiez e terme; j'aurais été on ne peut plus embarrassé pour caractériser ce genre d'erreurs,

· Passons outre et caiculons :

SECONDE PAUTE D'ATTENTION. - Vous avez lu :

La mère a survécu, mais en rouvrant les yeux, De les rouvrir, hélas! elle accusait les cieux.

 La mère a survécu. C'est le style d'une portière. Aussi avais-je écrit ees vers:

So mère survécut, mais en rouvrant les veux, etc.

TROISIÈME FAUTE D'ATTENTION. — Celle-ci est plus sérieuse; et je pense même qu'elle parattrait difficilement digne d'indulgence. Mais pour en faire comprendre la gravité, je suis forcé de citer plus de vers que votre plume n'en défigure.

#### BOGER.

Rollon, ce conducteur de pirates farouches, Rollon, dont l'analbème est dans toutes les bouches, Persécuteur de Dieu, fléau du genre humain, Rollon, almer ma sœur, et demander sa main l

Qu'entends-je?

HAROLD.

Il me rendra raison de cette insulte,

HAROLD.

De tes esprits, jeune homme, apaise le tumuite. Songe...

#### ROGER.

Chassez d'ici cet importus frêlos,

HAROLD.

O rage l

ROGER.

Va porter ma réponse à Rolion; Va d'un défi mortei lul présenter ce gage.

(Il jette son gantelet.)

Demain nous nous verrons.

 Or, Monsieur, voicl comment vous rendez compte de ce passage, que le public a eu la sottise de trouver fort à son goût:

 L'orgueil d'Hapold gâte tout. L'offre conjugale de Rollon est rejetée par le comte et par son fils. Chassez! s'écrie Roger, en désignant Harold.

> Chassez, chassez d'ici cet importun frêlon. Va porter de ce pas ma réponse à Rollon.

O rage! — réplique Harold.

• Admirons ces trois chassez, le de ce pas! Il faut blen des ressources dans l'esprit pour faire le métier de critique. Ces deux vers sont parfaitement ridicules: je suis de votre avis: mais c'est vous. Monsiteur, qui en

QUATRIÈME FAUTE D'ATTENTION. - Harold dit à Roger :

Vois des Français combien nous différensi

Le titre de hérault, toujours nous l'honorons ;

Vous, dont la nation inscrit sur ses bannières :

• J'ai le sceptre des mœurs et ceiul des lumières...,

· Lisons votre version :

étes le père.

« Eux dont la nation inscrit sur ses bannières

· J'al le sceptre, etc. ·

Comme cet eux est almable!

CINQUIEME FAUTE D'ATTENTION. — En citant simplement ces vers, que le comte adresse à sa fille :

De tes charmes, tu sals quel éloge on publie?

Par ta pudeur encor ces charmes embellis T'ont jusqu'ici d'Évreux fait surnommer le tus,

vous n'auriez déridé le front de pas un de vos abonnés; or, il faut que l'abonné s'égaie; donc cette citation :

« Vons êtes impatient de voir Gyselle, et je le comprends, Gyselle que :

• • • • . . . . Ses charmes embellis

· Ont jusqu'ici d'Évreux fait surnommer le lys ».

 On ne saurait vous rendre trop de grâces pour la délicatesse de cette rétleence ».

L'auteur, dans sa réponse, signale encore sept autres fautes d'attention, et termine ainsi :

Vous avez, il faut l'avouer, d'étranges confrères. Le jour même où parsissait votre article, péleusers journaus à grand format le gais que vous tenez fort peu de compte des sentiments de la petite presse) parallent du Lega d'ârreuz comme d'une curre réstrieuse; en faisistent l'exame, me ployalent, pour bhimer, un ton calme et digne, et plaçalent l'édage à colé du blime. Violl blem de gene qui vous 'accusare de ne pas 's comnattre. Mais quel embarrars pour le paullel comment s'y prendra-del pour des la lamination de la des reserves de la comment s'y prendra-del pour des la lamination de la des treis impartaille, in de l'équit de vos décisions, le voudrais voir que vos paroles ne fuseent pas reçues avec le même respect que des oracles!

Est ce que je ne donne pas l'exemplet Sur rotre alfirmation, je me considère déjà comme un crétin littéraire; j'al honte d'avoir écrit une pikos qu'on a applaudic, mais par pitié, par ignorance; je me crois inulgne de prétendre aux hauriers poétiques; je me condamne au simple labeur de la proce, et, renonçant A feuilleter Connelli et Raichie, june bornera à éculdier vos ouvrages., pourvu que vous consentiez à m'indiquer, Monsieur, chez quel littarir on se les procens.

· Agréez, Monsleur, l'assurance de ma parfaite considération.

« LOYAU DE LACY. »

Après avoir donné lecture de ces deux pièces, M' Johannet reprent : En vérité, je ne pais comprendre le langage du fouilletoniste, et d'abord je proteste contre au nom de la vérité. M. Loyau de Lacy est alié li liu-nême ches le feuilletoniste du constitutionnet; il lin a offert une des que celui-ci a acceptée, et, de plus, il lui a remis un exemplaire de sa tracédic, en l'avertissant oviu ne rand nombre de chancements imonète.

avaient été faits à la représentation...

Le feuilletouiste du Contitutionné était donc bien prévenu, et n'a pas péché par ignorance. C'est avec toute connaissance de cause qu'il a ridiculisé deux héros, Gysèle et Rollon, lequel, à titre de quasi-bomonyme, aurait do Otherin de lui plus éégards.

M. Loyau de Lacy ne s'est pas borné à couvrir son manuscrit d'un papler café au tait, dont la couleur a tant déplu au feuilletoniste du Constitutionnel; il a donné à son œuvre le nom de Lys d'Eureux.

Le Lys !... mais rien que cela a dû faire hurier le Constitutionnel. Le Lys et lui, c'est tout un contraste : le feu et l'eau, le blanc et le noir. Donc la tragédie de M. de Lacy a été jugée, que dis-je ? condamnée sur son seul tire.

Enfin, M. Loyau de Lacy est un jeune homme aux mœurs austères, aux convictions monarchiques et religieuses; son œuvre est empreinte de toutes les pensées et de tous les sentiments que les bons principes peuvent inspirer. Or, il faut bien le reconnaître, le Constitutionnet n'a pas précisé-

ment été fondé pour soutenir ceux qui, comme M. Loyau de Lacy, marchent invariables dans cette vole.

Une tragédie en cinq actes et en vers, du genre du Lus d'Eureux, est une œuvre qui, certes, méritait au moins d'être jugée après une représentation. ainsi qu'elle l'a été par les critiques les plus distingués, entre autres MM. Merle, Hippolyte Lucas, qui se sont plu à y reconnaître de grandes

beautés et à donner à l'auteur d'excellents conseils dont il profitera. Le Constitutionnel avoue ou'll a commis des fautes d'attention! Mals son

orgueil, son autorité, auraient mieux aimé donner le prix de cinq cents de ses lecteurs à M. Loyau de Lacy, si ce dernier eût pu accepter un pareil marché! En judemnisant, par votre arrêt, M. Lovau de Lacy des tribulations

dont il a été assailli, vous comprendrez la situation que je viens de vous signaler, et vous donnerez à certains feuilletonistes une utile leçon. Vous ieur prouverez que la justice est là pour délimiter les pouvoirs qu'ils s'arrogent, et les forcer, quand ils s'écartent des bornes, à leur dire : « Vous n'irez pas plus loin! » à réparer le tort de leur coupable conduite. Yous condamnerez donc le Constitutionnel, non pas à aller voir le Lys

d'Évreux, car cela lui donnerait des remords qui ressembleraient trop aux dommages auxquels M. Loyau de Lacy renonce, mais à insérer la réponse que des l'origine il aurait du s'empresser d'accueillir.

La parole est donnée à Me Philippe Dupin, défenseur de M. Charles Merruan, gérant du Constitutionnel,

Messieurs, dit le défenseur, le Constitutionnel devait s'attendre à ce qui lui arrive; M. Leyau de Lacy est un poète infatigable, mais c'est en même temps un infatigable plaideur; il a trouvé le secret d'allier deux choses hien opposées, la poésie et la prose; il a fait de la justice une annexe à la poésie : il passe avec une ficence très peu poétique du papier libre au papier timbré, du rhythme sonore et maiestueux de l'alexandrin à la prose lourde et diffuse de l'exploit; il a fait une première pièce dont le dénoûment a été un procès avec le théâtre Beaumarchais, et c'est par autorité de justice que son Lus d'Évreux a vn le jour de la rampe de l'Odéon,

M. Rolle, qui savait le mode d'éclosion du Lys d'Ésreux, qui n'aime pas ces fleurs du Parnasse, mûries par la froide chaleur d'nn jugement, M. Rolle ne voulait pas savourer les premiers parfums du Lys d'Évreux ; ll ne voulait pas aller à l'Odéon ; il ne le voulait pas, et voilà que M. Loyau de Lacy le cherche, le guette, l'appréhende, et lui plonge un billet dans le sein. La blessure ne fut pas mortelle, M. Rolle n'en alla pas plus à l'Odéon. On ne lul tiut pas compte de sa mauvalse grâce; il n'a pas vu te Lys d'Évreux, il le lira, et ou lui fait remettre à domicile, dans sa chambre, sur sa table de nuit, un exemplaire de la tragédie.

M. Rolle la lut, car les gens d'esprit ne tiennent pas longtemps rigueur; il la lut, et en fit la critique. Il dit qu'il n'a pas parodié, qu'il n'a fait que l'analyse de l'ouvrage, qu'il a cité sans vouloir commettre d'erreurs, et, ce qui le prouve, c'est que, sur 86 vers cités, il y en a 74 déclarés irréprochables, innocentés par M. Loyau de Lacy, qui les reconnalt comme ses fils, les enfants de son sang le plus pur.

Le défenseur passe en revue les douze vers rétablis dans la réponse, les met en comparaison de ceux du feuileon, et soutient que, s'il y a eu des interpositions, quelques légers changements, d'une syllabe, d'une lettre, d'un jambage, cela doit être attribué à des fautes d'impression. Cest ainsi, dit l'avocat, qu'on a va sans maivellinace acurenc, dans des ouvrages hien connes, un cakto remplacer le chose, et un pouter à la marrigout mis à la place de Dereix maré à Marrago.

Abordant la question de principes, M' Philippe Bupin soutient que, pour des crement risk légères de lypographie, le constrictionné ne pouvait de des crement risk légères de lypographie, le constrictionné ne pouvait de mettre la réposse de M. Loyau de Lacy, réposse besucous plus longue que le feuillence centier. Il a d'évisière, et il a pour appi de as réfait nance l'article 11 lui-même de la loi de 1852 qu'on invoque contre lui. Totale personne, d'ichen, nommée dessus au article de journai, a le droit d'exprésentation d'mantique, des auteurs, des musiciens, des courent à la représentation d'mantique, des auteurs, des musiciens, des musiciens, des musiciens, des musiciens, des couract à l'exprésentation d'mantique, des auteurs, dus soutifiers, des comparess, des décorateurs, dus soutifiers de l'entitée de l'étre de l'entitée de l'étre de l'entitée de

M. de Lacy, en faisant jouer sa pince, l'a livrée à la critique; il n'a pas plus le droit d'attaquer l'écrisian qu'il a critique, q'u'il n'avaria cédul d'attaquer les spectateurs qui auraient silfié sa pièce. Ce n'est pas lui qu'on a critique, c'est son œuvre, mure publiquement représentée, abandonnée au jugenent de tous, qu'ils aisent la main un silfiet ou une plume. C'est donc un mauvais procès que nous a fait M. de Lacy, et le tri-bunal, je suls join d'en doutre, se hiter de le lui proulant, je suls join d'en doutre, se hiter de le lui proulant.

M. de Royer , avocat de roi : Messieurs , ce procès a son importance ; il viet spa sindifficent pour l'homenne de lettres, qui vit de sa renommée, de savoir josqu'où va la limite de la critique et où s'arrête ce qu'on appeile des fautes d'attention dans la reproduction, par courts fragments, d'une cuvre litteraire. On vons a lu la feuilleton; on vous a lu la réponse. Vous avez à décider a, laux yeux de la loi, l'una a justement provoqué l'au-

M. Favocat dn roi se livre à l'appréciation des citations incriminées, Quéques-unes des variantes i uje paraissent légères è tecpendant peuaphies soit de déliguere l'œuvre, soit de provoquer la susceptibilité dies l'auteur; mais d'autres si assemblent plus graves, et ne pouvoir étre mies sur le compte de l'errenr ou d'un défaut d'attention. Il faut jouter que, chas son feullienion, fratter a le soin de d'en lui-même, avec son est habituel, qu'il a lui a pièce, mais qu'il ne l'a pas vu représenter, ce qui exclut l'idée une son ortelle ait bu prendre un mot pour un autre.

Il faut tout de suite, dit N. l'avocat du rof, faire à la cause ia part qui lui apparient. La plèce a été reque, elle a été jouée. Les feuilleuisse out cu le droit de l'apprécier, mais à leurs risques et périls. La critique qu'elle entame is vie privée. Alors l'auteur a le droit de recourir à l'annue sur la diffication, mais il me s'agit pes, dans la cause, de difficantique, mais il me s'agit pes, dans la cause, de difficantique, Applicated.

s'agit d'un autre droit écrit dans l'article 14 de la loi de 1882, étendu dans, la loi du 9 septembre 1835. Depès ces lois, il l'aut avojr été nombre 1835. Depès ces lois, il l'aut avojr été nombre désigné, pour avoir le droit de réponse. En conclura-t-on que ce droit obti s'appiquer aveuglément, d'une manitre absoluér Non, il faut un centre l'article et la réponse, et ce lien se trouve lorsque l'article a dénancée cratines bornes.

Or, lorsqu'un homme a été nommé, apprécié, discuté dans son œuvre, comment pourrait-on dire, quand il a à signaler des erreurs, des fautes volontaires, des actes de mauvais vouloir, qu'il n'a pas intérét à répondre?

Dans l'espèce, nous disons que M. de Lacy avait intérêt à répondre, C'est

Thommo attaqué qui peut seul apprécler le degré d'intérêt qu'il doit attacher à sa réponse. Yous, messicurs, vous n'êten pas juges de ce point mais vous étes juges de la question de savoir à cette réponse ne contient rien d'injurieux pour la personne à qui elle s'adresse ni pour des tiers, et si elle se lle essentiellement à l'article dont on se plaint.

M. l'avocat du Roi invoque à l'appui de sa doctrine l'opinion de M. Chassan, et conclut contre M. Charles Merruau, gérant du Constitutionnel, à l'application de l'article 11 de la loi du 15 mars 1822, et de l'article 17 de la loi du 9 sentembre 1835.

Après une réplique de M Dupin, le tribunal remet à huitaine pour prononcer le jugement (1). Le 13 mars, le Tribunal condamna le Constitutionnel, à insérer la rèponse de M. Loyau. Un nouveau feuilleton du 17 donna naissance à une nouvelle lettre, qui fut aussi refusée, et fut le sujet d'une nouvelle instance de la part du processif auteur du fur d'êreu de l'une nouvelle instance de la part du processif auteur du fur d'êreu de l'une formant de l'archive de la part de l'archive l'archiv

XI. Lettre de l'auteur du « Lys d'Évreux » au gérant du « Constitutionnel ». — Imprimée dans la « Revue et Gazette des théâtres », du 16 février 1845. [4355]

XII. Lys (le) d'Évreux contre les tempêtes de M. Rolle. Paris, de l'imprimerie de Maulde et Renou, 1845, in-8 de 36 pages.

[4356]

Le Constitutionned, ayant rappelé du jugement du 45 mars, près de la Cour de cassalon, l'falire fui revroyée devant la cour d'Orléans, qui confirma la singuilitre juridiction de celle de Paris. Quelques jours après le prononcé de ce jugement, le National, dans le featilleton de son numéro du 15 juin, donnait la critique sulvante sur les conséquences des arrêts des deux tribunaux, qui parat sous le litre de la Parisprendene Lopau.

 Nous voici morts ou à peu près : la justice de province nous immole décidément à nos mortels ennemis, les auteurs siffiés, et vous allez voir s'exercer d'affrenses représailles...

La Cour, considérant qu'aux termes de la loi toute personne nommée dans un journai a le droit de répondre dans les termes et de la façon qu'il lui platt, considérant encore qu'il n'y a point lieu de faire une exception

<sup>(1)</sup> Gazette des Tribunaux, no du 7 mars 1845.

pour la critique littéraire; et que, s'il en était ainsi, « les auteurs pourraient être livrés sans défense suffisante aux appréciations d'une critique qui ne blesserait pas seulement leur amour-propre, mais qui pourrait nuire à lur considération et une avantages matérité de la proprété littéraire ou scientifique. « accorde à tous tauteur critique par un journal de droit de répondre à cette critique, et dans ce journal ucême, — le laissant seul » inne de l'ompournité, de la fecturité de la forme de art frouse.

On savait, depuis qu'il est de méchants écrivains, que la critique a toujours causé à ces gens-là nne foule de préjudices et de chagrins domentiques, prétant des armes contre eux à la malice de leurs voisins, les empéchant de marier leurs filles, muisant à la location de leurs maisone, — Vraiment donc îl est bien juste que les tribunaux interviennent pour réparer un peu tous ces dommages, et que désormais les auteurs de mauvais vers ou de détestable prose ne soient plus troublés dans la jouissance de leurs ouvres de

Nous respectous fort ce qu'on appelle la chest juyte; mais le bon sens usust à bien quelque droit à non respects. Arec la permission de messienrs de la cour d'Orleans, voici une petite suite de raisonnements, qui nous semble devoluel de l'aret qu'ils viennent de rendre : "Plus publice est mauvaise, plus la critique la doit traiter gérèrement, plus alors plèce est mauvaise, plus la critique la doit traiter gérèrement, plus alors l'auteur se trouve lésé dans sa considération ou dans as fortune, et plus fort est son droit de réponse. Or, la critique étant alnai sous le coup de la prispundence. Devan, plus une pièce sera mauvaise, plus il fluodra prendre de précention pour en parier, plus il fluodra ménager ses termes, adouctir en blame. «De peut de l'expesse al la rejouvar : donne, quand sera jouce du rei le bien au lien de mai, on de ne réne dire de tout, in aqueil est il m'est pas blies s'en encore que les Loyan de demain n'intenent un peut chair un'est pas blies s'en encore que les Loyan de demain n'intenent un peut du m'est pas blies s'en encore que les Loyan de demain n'intenent un peut du m'est pas blies s'en encore que les Loyan de demain n'intenent un peut du moute de la critique, comme en récerant préjuite dans leur constituration ou dans les mennages matéries de leur propriété tittérater !

Que les choses suivent leur conrs naturel, et le publiciui-même perdra, vous le verrez, le droit, qu'il achète à la porte, de siffier et de buer les maurais ouvrages.— M. Loyau est blen homme à obtenir de la cour royale du Loiret l'autorisation de siffier à son tour les siffieurs.

La question pontrant serait de savoir si l'œurre d'art n'est rien autre chose qu'une propriété privée, comun la pièce de d'apa paparient au drapier, ou bien si, dès que l'autent l'a mise au jour, elle ne fait pas autre sito partie de ja chose publique, justiciable de tous parce qu'elle est possédée par tous. On aura bean faire, il s'attachera toujours aux productions de l'esprit je est sis quoi d'impersonnel que l'égoisse jloux de sa auteurs de l'esprit je est sis quoi d'impersonnel que l'égoisse jloux de sa auteurs ties publique, de même qu'une helin œuvre semble faite de ce que chacu de nouss de meilleur dans l'esprit ét dans le cœur; et voils pourquol la critique n'est pas seulement un droit, mais une faculté même de l'esprit, un sessa intelleur dans l'ansi dire.

Jusqu'ici du moins cela ne faisait point de doute. Peudant les deux siècles qui nous ont précédés, quoique le respect de la communauté ne fût retrainement pas ponseà unisi loin qu'il l'est aujourc'hui, on ignorait ces mons étrangemen personnels de propriét litteriers » aviou il ne porvait tomber dans l'esprit de personne qu'une pièce de thètre, qu'un livre, qu'un faire la critique, ce fiù porter atteinet a cette proprièté. On afflati, on bernait les grimmads, harboulliurs de papier, les gredins reliès en veux, comme dit Molère; on exécutait sans pitté les Trissoita et les Valoids. » Et écalit vrainent un des glories de l'esprit français que cette belle façon dont il faisait justice lui-même de ses méchantes productions. La critique alors semblait être comme la inmière du got public, et aussi comme la part de possession que chacun revendiquait à bon droit sur l'euver individuelle.

Othen sommes-nous aujourd'hui? Une mauvaise pièce se produit devant le public, et n'appartient pas au public, et vos siffiets vont étre considére par les juges comme une dépréciation de la marchandisse de voire voisin! És le platéciviain surs le droit de monter à voire fenêtire, pour claimer sin le platéciviain surs le droit de monter à voire fenêtire, pour claimer sin le platéciviain surs le droit de monter à voire fenêtire, pour claimer programer de voities, réflectifes à la crème, ne seriemi-lis pas autorités à faire le lendemain représenter sur le même théâtre une pièce de leur façon oit lis joueralest leur propre panégyrquée? Pourqueil ets Cottis, les Pradon, trésors de la satire, ne contraindraient-lis pas le satirique à faire une nouvelle élition de son livre et à y placer leurs récrimination en vers ou en prose? Fau-li donc à présent que tous sient à souffiré de la vaulté et de la sottisé d'un surs! Si la critique porte atteinte à rour, l'œuvre clle-même n'est-elle pas une pire atteinte portée au plaisir et au bon goût du public?

De quel droit enfin cette tyrannie de la médiocrité, cette inviolabilité de la sottise, cette intrusion triomphante du ridicule et de l'iusipide?.... Je ne dis pas ça pour M. Loyau.

Espérons que, le cas échéant, la cour suprême réformera cette Jurisproducem contelle, et ne voidra pas donner la presse en profe aux s'audevillistes sillés, aux poètes pour rire, aux écrivains que la bontique réclame. L'art se plait souvent de la critique; mais so in l'a rend muette, — et le moyen est infailible, — l'art n'est-il pas privé de son plus vif alsuillon 1....

Oriéans nous condamne..... Nous ne demandons qu'une chose au Giel, c'est que désormais M. Loyan de Lacy allie faire représenter à Oriéans ses autres tragédies, sours cadeltes du Lya d'Épereux.

Le Constitutionnet avait fait aussi ses réflexions sur l'issue de son procès, mais en des termes qui piquèrent de nouveau la vanité si irritable de M. Loyau: nouvelles poursuites de sa part. Le Constitutionnet publia alors cette note:

Nous avons rendu un compte parfaitement sincère et fléèle des déhats du procès que nous avons souten devant la cour reyale d'Orléans contre M. Loyau de Lacy. Nous avons dit notre avis sur le droit et sur le fail en peu de mois, en distinguant chez M. Loyau de Lacy « l'homme d'homeur du poète, en persistant à trouver sa tragédie mauvaise et la nouvello ju-

risprudence contraire à la raison. Or, voici que M. Loyau de Lacy nous adresse à ce propos la pus plaisante assignation pour comparattre devant la 6° chambre, afin de nous voir condamner à trouver ses vers accellents par autorité do justice. Il nous demande 50,000 france en réparation de tout que nous avous fait à sa tragédie et à sa renoumnée littéraire. Le constitue de la comparation d

C'était en juin 1846 que cette nouvelle poursuite eut lleu. Le 24 du même mois, le Charleuri donnait un article initiulé : « Clinquante mille francs, s'il vous plait! « dans lequel il s'amuse de la prétention ridicule du père du Lys d'Éverux. Nous reproduisons cet article :

Hier un monsieur, que je qualifierais de jeune homme s'il n'était pas autent tragique, se présentait dans les bureaux du Constitutionnel, et, parlant au caissier, le priaît de vouloir bien lui payer la somme de cinquante mille francs.

Cet auteur n'était pas M. Eugène Sue, attendu que M. Eugène Sue ne ne procède que par cent mille francs, ce qui est un comple encore infiniment plus rond, ou du moius qui arrondit parfaitement un homme. Le personnage aux cinquante mille francs était M. Loyau de Lacy, qui

Le personnage aux cinquante mille francs était M. Loyau de Lacy, qui aspire décidément à prendre vis-à-vis du Constitutionnel la position prise à la Chambre des Pairs par M. de Boissy vis-à-vis de M. Pasquier.

C'est-à-dire qu'il semble avoir juré de le faire mourir à coups d'épingles. — Il est vrai que cette fols un coup d'épingle de cinquante mille francs équivaut à un coup de poignard.

On ne sait pas dans le public que co brave Constitutionnet n'avait démonagé que pour étivier les visites és not éterel ennenni. En aliant rue de Valois, il avait hien recommandé au portier de la ree Montmartre de ne pas donner sa nouvelle adresse, et voici que huit jours se sont à peine écoulés, et déjà M. Loyau de Lacy vient recommencer sa même plaisanterie.

Notez que M. Loyau ne se borne pas à harceler cc malheureux Constitutionnel, en lui répétant invariablement : « Constitutionnel, je veux de tes cheveux! »

Il lui crie: Constitutionnel, je veux de tes écus! » ce qui est bien autrement terrible.

Il est vrai que demander cinquante mille francs au Constitutionnel, c'est aussi lui demander ses cheveux, car il est impossible qu'il ne se les arrache pas tous de désespoir en recevant une pareille assignation.

J'oubliais de vous dire à quel titre M. Loyau réclame cette légère somme.

Il no s'agit plus de l'insertion de sa fameuse lettre, l'affaire arrivera en cour de cassation, — puis quand la cour de cassation aura prononcé, en cas de condamnation, le Constitutionnel est décidé à avoir recours à l'appel au peuple.

Ainsi les abonnés du Constitutionnel peuvent se tranquilliser, ils ne se-Nont pas encore exposés de sitôt à la prose de l'auteur du Lys d'Ésreux.

M. Loyau qui, avant de se faire auteur tragique, a dû travailler long

temps chez un avoué, réclame cinquante mille francs au Constitutionnel pour le tort que lui a causé la critique de sa pièce.

Sans le Constitutionnet le Lys d'Erreux aurait obtenu un immense succès, et aurait valu à son auteur de superbes droits, du moins telle est l'opinion consciencieuse de M. Loyau qui estimo lesdits droits à la somme de cinquante mille francs.

Il paraît que c'est la moyenne de ce que rapporte à son anteur une tragédie représentée an théâtre de l'Odéon.

J'ai consulté plusieurs tragiques de ce théâtre qui m'ont certifié qu'effectivement les droits d'auteurs rapportaient, à l'Odéon, de cinquante mille à deux cent vingt-sept francs.

Comme ce n'est pas le Constitutionnel seul qui a critiqué le Lys d'Écreux et que, par conséquent, M. Loyau a le même procès à intenter à quinze ou vingt autres journaux de Paris, il s'ensuit que le Lys d'Évreux rapportera bien de six ou sept cent mille francs à son auteur.

En admettant toutcfois que le tribunal ait absolument la même manière de voir que M. Loyau.

Si l'auteur du Lys d'Érreux empoche les cinquante mille francs de ce pauvre Constitutionnel, il ne se doute guère de ce qui le menace, et l'argent qui viendra de la fâte s'en retournera au... siffict.

Je connais un des habitués (l'Odéon a quelques habitués, parole d'honneur), et cet indigène du pays latin a un plan que j'oseral appeter satanique.

Cet homme, fort honorable du reste, parfaitement placé dans la société, puisqu'il est électeur, vacciné et voltigeur dans la 11 légion, a dépensé trois francs pour assister à la première représentation du Lys d'Éverux. En donnant ses trois francs pour voir la pièce de M. Loyau, c'était à

En donnant ses trois trancs pour voir la pièce de M. Loyau, c'etait a condition que laditc pièce allait lui procurer de l'agrément pendant toute nne soirée,

Personne, pas même un Anglals, n'aurait des Idées assez baroques pour donner trois francs pour bâiller pendant trois heures.

Or, le Lys d'Évreux ayant prodigieusement ennuyé notre homme, ce qu'il peut prouver par témoin, il se propose d'intenter un procès à l'auteur et de lui demander trois milite francs de dommages-intérêts pour soirée perdue et mâchoire démantibulée.

Ça vaut bleu cette somme, surtout au prix où sont les osanores.

Pour peu qu'il y ait cinq ou six cents spectateurs qui imitent l'exemple de ce courageux citoyen, M. Loyau de Lacy maudira les huissiers et les paplers timbrés!

XIII. Petite Chronique sur «le Lys d'Evreux». A M. le comte de Montalembert. Paris, de l'impr. de Maulde et Renou, s. d. gr. in-8 de 16 pag. [4357]

Cet opnscule, paginé en chiffres romains, a été imprimé ponr être mis à la tête du Lys d'Éwreux qui n'a été tiré qu'à 30 exemplaires (avant la représentation), et n'a pas été publié.

Invectives pour tous ceux qui n'ont pas admiré sa plèco ou qui l'ont cri-

tiquée et éloges quand même du talent du poète, par lui-même : voilà la dédicace à M. le comte de Montalembert, auquel M. Loyan dit (page xIII) : « Je suppose que le Lys d'Erreux solt un ouvrage digne des applaudisse-

- · ments du public; se plaindrait-on de l'acte d'autorité qui lui réouvri-« rait les portes de la scène? Le public, dont le sens est ordinairement si
- droit (chaque fois du moins qu'il est rassemblé), ne serait-il pas recon-
- « naissant de cette sollicitude éclairée pour la cause des lettres? N'au-
- rait-il pas quelque plaisir à voir l'humillation de mes détracteurs, et la
- « leçon que recevraient les journalistes qu' les imitent, ne profiteralt-elle
- « pas à la presse?.... J'ai recours à vous, Monsieur; c'est vous que je
- « conjure de tendre à mes espérances une main amle. N'oubliez pas qu'en · cherchant à tuer le Lys d'Évreux, le Constitutionnel a vouln tuer un ave-
- « nir». « Le Constitutionnel avait reconnu en frémissant qu'un poète
- · religienx osait aborder la scène, et chose inconcevable! osait s'y faire
- · applaudir. Le Constitutionnel pouvalt-il décemment supporter un tel « scandale, en plein dix-neuvième siècle et sous le régime de la
- · Charte!..... > L'on a ici nn échantillon de la constante modestie de M. Loyau.

XIV. Sous-Diacre (le). Impr. de Saillot, aux Andelys. - A Paris, chez tous les libraires, 1849, in-8, [4358] Ce volume doit faire partie de la collection mentionnée sous le nº vn.

Le rédacteur du Catalogne de la Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne a attribué à M. Loyau deux ouvrages qui ont été imprimés sous le nom de Léon d'Anihoise : 1º (Avec M. A. Decomherousse) « le Cheval de Créqui », comédie en deux actes et trois parties, mêlée de chants. Représentée sur le théâtre du Vaudeville, le 26 octobre 1839; 2º la Physiologie du parterre, types du spectateur... (Paris, 1841, in-32); mais nous pensons qu'il y a erreur dans cette attribution, et que l'on doit rendre ces deux ouvrages à M. Léon Guillemin, leur auteur.

M. Loyau a dû écrire dans des journaux de religion et de pédagogie.

LOYSEAU (Charles), apocr. [BRISSON, conseiller au Parlement de Paris].

OEuvres de Charles Loyseau. Genève, 1636, 2 vol. in-fol. [4359]

Réimprimées plusieurs fois en un seul volume. La dernière édition est la quatrième (1701, in-fol.)

Il existe sur le déguerpissement un traité fort célèbre et fort savant, qui fait partie du recueil des Œuvres de cet auteur. Cependant, dit Brillon dans son Dictionnaire des arrêts, au mot Déguerpissement, nº 1 : Bien des personnes croient que Loyscau n'en est point l'auteur, et que tout ce qui a paru sous son nom est de M. Brisson (conseiller au parlement de Paris), qui périt au milieu des fureurs de la Ligue. Sa veuve se réfugia chez M. Loyseau, qui était son volsin, et auquel elle confia ces beaux manuscrits que M. Loyseau mit au jour, et dont il eut tout l'honneur dans le public. Ce trait fut remarqué dans une assemblée tenue chez M. Arrault, ancien avocat, le 14 avril 1721. M. Bouchevret dit avoir vu des écritures de M. Loyseau sur une matière de déguerpissement, où il le tronvait fort au-dessous de ses traités». A. A. B $-\pi$ .

LOZET, pseudon. [Jules VERNET, frère de l'artiste dramatique des Variétés]. On le dit auteur d'une pièce imprimée sous ce pseudo-urme.

L. P. A. Voyez G. D. M.

L. P. G. J. D. T. P. G., auteur déguisé [le P. CHARLES-Jo-SEPH, de Troyes, provincial capucin].

Saint-Augustin, de la Grâce et du Libre arbitre, traduit en français. Paris, Cailloué, 1683, in-12. [4360] L. P. D. G. (M.), auteur déquisé (Moss la princesse de CONTI).

Grand (le) Alcandre, ou les Amours du roy Henri-Je-Grand. Paris, 1651. [4361] Réimpr, dans les diverses éditions du « Recueil de diverses pièces ser-

Heimpr, dans les diverses éditions du « Récueil de diverses pièces servant à l'histoire de Henri III », etc. Cologne, 1662, 1 vol. in-12; *Ibid.* 1663, 2 vol. in-12; *Ibid.* 1663, et 1699, 2 vol. in-12.

Il existe une édition in-4 du Recueil de 1663, dans laquelle l'Alcandre porte et litre : « Histoire des amours du roi Henri IV, écrite par la princesse de Conti». Les noms réels y ont été substitués aux noms masqués de l'Alcandre, ce qui en rend la lecture plus commode.

Il ne fant pas confondre ces éditions des « Amours du Grand Alcandre» avec cellequi a pour titre, « les Amours de lieur II y, roi de Prance, suc ses « Lattres galantes à la duchesse de Bearfort et à la marquiss de Verneuit », Amsterdam, 1605., in-12, réimprinée dans le neurième volume de la Bibliothèque de Campagne, La Gaye et Gebre, 1719, et sépartient en 1734, 2 vol. In-12. Le nouvel éditeur a retouché l'ouvrage et rajentil lestyle de la princesse de coint il II y a même ajouté des ancodotes, parmi lesquelles se trouve la suite des amours de mademisfelle d'Entagues.

L. P. F. J., auteur déguisé [le P. FOLARD, jésuite].

Thémistocle, tragédie. Lyon, 1729, in-8; — La Haye, Van Dolle, 1733, in-8, avec la Lettre à M. Dulien, chevalier d'honneur, etc. [4362]

Sobry a réimprimé cette plèce en l'an V (1797), avec des changements et une dédicace à Bonaparte.

L. P. G. F. D. L. C. D. J., auteur dég. [le P. Georges Four-NIER, de la compaguie de Jésus].

Traité des fortifications, ov Architectvre militaire, tiré des places les plus estimées de ce temps, pour leurs fortifications. Divisé en deux parties : la première vous met en mains les plans, coupes et élévations de quantité de places fort estimées, et tenués pour très bien fortifiées; la seconde vous fournit des pratiques faciles pour en faire de semblables. IV° édit. Paris, Jean Henavlt, 1668, in-18.

[4363]

La dédicace de ee petit volume est signée des lettres que nons donnons.

## Extrait du Privilege du Roy.

PAR Groce el Prissiges du Roy. Donné à Compègne le 6 tain 1607. Signé MAROVE. I lest permis à l'aux BIENATE, Maisre limpliment Jubraire-lare à Paris, d'Imprimer ou faire imprimer, vendre et déliter deux Liures, intituiez : e-Gongil Forenië, l'Societais Isay, Orbis notitis, per littore et ripas; El l'autre Liure, intituié : L'Architective Militaire, tirté des Places les plus estiainées de ce temps pour leurs Fortifications, composé par ledit Père Fornauss, , e arrichles de cont ouxe Plans, tous différents, granze a Durin, pour ce loury pendant le temps et espace de cinq ans. Et deffences sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elle soient, d'imprimer on litre limprimer, vendro my déblier accuns desdits Liures, sans le consentement dudit Exposant, pendant lettie tunes, à plende et rois little liures d'amende, et de tous despens, dommages et interests, comme il est plus amplement porté assidites Lettres.

Acheue d'imprimer le 5 septembre 1667.

Les Exemplaires ont esté fournis.

Enregistré sur le Liure de la Communauté.

L. P. J., auteur déguisé [Laurent-Pierre de JUSSIEU].

Village (le) de Valdoré, ou Sagesse et Prospérité; imité de l'allemand. Paris, L. Colas, 1820, et 1829, in-18. [4364]

# L. P. L. C. C., auteur déguisé [le P. LE COMTE, célestin]. Relation nouvelle et curieuse des royaumes de Tunquin et de

Lao;... trad. de l'italien du P. Marini, Romain. Paris, 1666, in-4. [4365]

Quelques exemplaires portent le titre suivant : « Histoire nouvelle et curieuse des royaumes, etc. »

L. P. L. C. R., pseudon. [Philippe LE FEVRE, de Rouen].

Mélange de différentes pièces de littérature, en vers et en prose, avec l'histoire de M<sup>1s</sup> de Cerni; trad. de l'allemand. Chambéri et Lyon, Réguillat, 1761, in-8. [4366]

L. P. M., auteur déguisé [le P. MAROIS, de l'ordre des frères prescheurs de Troyes].
Triomphe de la vraie noblesse et le gentilhomme parfait, ou Ta-

bleau des excellences de la vraye noblesse. Troyes et Paris, 1631, in-8. [4367]

L. P. M. M., auteur déquisé [le P. Marin MERSENNE, minime]. Préludes (les) de l'harmonie universelle, ou Questions curieu-

ses, etc., composées par -.. Paris, Henry Guenon, 1634, in-8, [4368]

L. P. R., pseudon. [Nic. Johannes, sieur Du Portail]. Histoire du temps, ou le Véritable récit de ce qui s'est passé dans

le Parlement, depuis le mois d'août 1647 jusqu'au mois de novembre 1648. (Paris), 1649, in-4 et in-8. [4369]

L. R., pseudonyme [Claude-Marin SAUGRAIN]. Nouveau Vovage de France, géographique et curieux, Paris, Sau-

grain, 1718, 1730, in-12. [4370]

L. R. D. B., auteur déquisé sle résident de Brandebourg, c'està-dire de WICQUEFORT].

Relation du voyage de Moscovie, Tartarie et Perse, traduite de l'allemand d'Oléarius, Paris, 1656, in-4. [4371]

L. R. F., aut. déquisé [LESNÉ, relieur français].

Esther, ou l'Éducation paternelle, poème en six chants (en vers), Dédié aux demoiselles à marier, (Suivi de Lycas et Stylla, idylle en vers.) Paris, Lesné, 1839, in-18 de 144 pages. [4372]

Le faux titre porte : « Étrennes aux demoiselles à marier». L'idylle commence avec la page 135 et finit le volume. A la tête de ce-

dernier morceau on lit l'avl3 suivant : L'idylle que je joins ici fut composée durant une longue convalescence que je passai, en 1800, à l'hôpitat du Val-de-Grâce, à Paris, Or, cette

idylle et ce petit poème ont été composés à plus de trente ans l'un de l'autre (la dédicace du poème, à la fille de l'anteur, Esther Lesné, est datée du 26 novembre 1831.) . Je ne les joins ici que pour te prouver, mon enfant, que jamais je ne changeai de façon de penser, et que, constant dans mes principes, j'ai toujours regardé la vertu et surtout le bon témoignage de sol-même commé les premières bases du bonheur.

L. S. C. S. S. Voy. LAS CASAS.

L. S. ... D. ..., auteur déguisé [P. LE SUEUR DESTOURETS, littérateur belge].

Avec M. L. C .... [Le Cerf]: Bastido et Jaussioni, ou les Criminels de Tortosa, tragi-comédie en trois actes en prose. Liége, Teich-[4373] mann, 1818, in-8.

L. S... DESTOURETS, auteur déquisé [P. LE SUEUR DESTOU-RETS, littérateur belge].

Spectateur (le) européen, journal philosophique, politique, litté-

raire et commercial. Verviers, de l'impr. de L. Depouille, 15 septembre 1823 au 7 février 1824, in-fol. [4374]

M. Lo Sueur Destourets était l'éditeur principal et le réducteur en chef de cette feuille, qui a reparu à Bruxelles, le 3 octobre 1829, sous le titre de « l'Ermite des Pays-Bas, journal philosophique, politique et littéraire».

### WARZEE, Essai sur les journaux belges,

L. S. D. B. (le sieur de Bonair), pseudonyme [Henri STUART]. Panégyrique pour le duc de Beaufort, pair de France, adressé à M. de Palleteau, par —. Paris, 1649, iu-4. [4375]

Lc Long, t. 11, nº 22786.

L. S. D. L. A. M. Voy. BERÉE (Th. de).

L. S. D. L. B., auteur déguisé [L.-S.-P. LE BRUN, médecin de Meaux].

Observations critiques sur un ouvrage initulé: « Examen de la houille, etc. », par M. Baulin; Instruction sur l'usage des houilles d'engrais... Première partie. Amsterdam et Meaux, Charle, 1777. — Seconde, troisième et quatrième parties. La Haye et Paris, Cloues et et Jombert, 1780 et 1781, in-8.

L. S. D. S., pseudon. [Théodore-Agrippa d'AUBIGNÉ].

Confession (la) de M. de Sancy. [4377] Impr. dans les diverses éditions du « Recueil de diverses plèces ser-

Impr. dans les diverses éditions du « Recueil de diverses pièces servant à l'histoire de Henri III, etc. » Les éditions de Cologne, 4693 et 1699, sont augmentées de remarques sur la Confession de Sancy (par Jacob Le Duchat).

L. S. D. T. R. de Paris, aut. dég. [Edmond de Pressensé, secrétaire de la Société des traités religieux de Paris].

Almanachs des bons conseils. Paris, 1824-49, 25 années, in-18.
[6378]

Ces initiales n'indiquent pas le nom de l'auteur de « l'Almanach des bons Conseils, » mais bien celui de « La Société des Traités Religienx de Paris ». C'est le secrétaire de cette société, M. Edmond de Pressensé qui l'a fait.

L. S. G. L. A. C. Voyez G. L. A. C.

L. S. S. (Leo Suavius Solitarius), pseudon. [Jacques GOHORY].

Discours responsif à celui d'Alexandre de la Tourrette, sur les secrets de l'art chimique. Paris, Jean de la Astre, 1579, in-8. [4379] L ..... T. (Al.), aut. deguise [Al. LAMBERT-BOUQUIER].

I. Poste royale (Ba), ou la Prévoyance en défaut, à-projon-raude-ville avec un prologue. Rouen, Émile Périaux, 1826, in-8. [4380]
II. Deux (les) Albums, ou Un jour à Dieppe, à-propos en prove, mélé de vaudevilles. Rouen, Émile Périaux, 1826, in-8. [4384]
III. Une 'siète aux ruiuse du château d'Arques, à-propos représenté par les artistes du Vaudeville devant S. A. R. Madame, duchesse de Berry, le 19 août 1826. Rouen, de l'impr. de Périaux fils ainé, 1826, in-8 de 32 pages. [4382]

Tiré à 100 exemplaires.

Property or

L\*. T. J. D. E. (Mr\*), pseudonyme [Gabriel PEIGNOT].

Relation des deux missions de Dijon, l'une en 4737, l'autre en 8826, Dijon, de l'impr. de Frantin, 3 mái 1824, in-12 de 17 vet 75 pages. — Nouvelle édition, corrigée et augmentée d'une Notice sur l'origine des missions en France. Dijon, V. Lagier, 20 mai 1820, in-12 de 96 pages.

LUBIZE, pseudonyme [Pierre-Henri MARTIN, auteur dramatique, auteur sous ce pseudonyme d'un assez grand nombre de pièces de théâtre].

LUG (le sieur), pseudon. [MM. CAVÉ et DITMER].

Une commission de censure, scènes non historiques (huit scènes ne prose). 2º édition, publiée, revue et augmentée par E. C... et C. F. D. (deux autres masques des mêmes auteurs), avec la relation du procès qui fut intenté au sieur Luc. Paris, Brière, décembre 1827, in-8 de 328 pages.

LUC-ÉRIAB, auteur supposé [Pierre-Siméon CARON].

Chute de la médecine et de la chirurgie, ou le Monde revenu dans son premier âge, traduit du chinois par le Bonze—. Emeluogna (Angoulème), la présente aunée 0000000, pet. in-8. [4385]

LUCAS (le sieur Paul), voyageur, écrivain supposé.

Voyage du sieur Paul Lucas au Levant (rédigé par Baudelot-Dairral), Paris, 1704, 1731, 2 vol. in-12. — (Second) Voyage du nième, fait par ordre du roy, dans la Grèce, etc. (rédigé par Fourmont l'ainé). Paris, Simart, 1712, 2 vol. in-12. — Troisième Voyage du sieur Paul Lucas, fait en 1714, par ordre de Lou's XIV, en Tur-111

1 / Chryl

quie, Asie, Palestine, etc. (rédigé par l'abbé Banier). Rouen, Robert Machuel, 1719, 3 vol. in-12. [4386]

li existe une édition du troisième voyage, imprimée à Amsterdam, Steenhouwen et Uytwerf, 1720, qui ne forme que 2 vol. in-12.

Ces trois Voyages ont été souvent réimprimés à Paris, à Rouen et à Amsterdam.

LUCHADOS (Jourdan), pseudon. [P. Cusson, médecin].

Proctostenià (de) dissertatio. Monspeliensis, ex typogr. J. Martel, 1777, in-4. [4387]
Cette dissertation, qui renferme beaucoup d'observations nouvelles et

très précieuses, jouit d'une grande célébrité auprès des savants.

LUCHET (de), nom nobiliaire [Jean-Pierre-Louis de La ROCHE
DU MAINE marquis de MICHET] Pour la liste de ses ouvrages

DU MAINE, marquis de BUCHET]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. le tome V de « la France littéraire » à Luchet.

LUCIFER, pseudonyme.

Épître de — à l'auteur des « Paroles d'un croyant » (M. de La Mennais). Paris, de l'impr. de Decourchant, 1834, in-8 de 8 pag. [4388]

LUCIO, pseudon. [RAPETTI, professeur suppléant au collége de France, auteur d'articles sous ce pseudonyme dans « le Génie des Femmes »].

LUCY (de), pseudom. [FROMAGE-GRAPELLE, auteur dramatique]. Nous avons trouvé que M. Fromage-Chapelle, dit Chapelle, était auteur de quoi que ce soit sous ce pseudonyme; nous pensons que c'est plutôt d'une pièce de théâtre que de l'ouvrage intitulé: « Écrivains et artistes vivants, français et étrangers. Biographies avec leurs portrais: »; par X. Eyma et A. de Lucy (1840).

LUDOVIC \*\*\*, pseudonyme [Louis GUILLEAU].

Aimer, prier, chanter, ou Études poétiques et religieuses. Paris, Dupont, 1838, in-8. [4389]

LUDOVIG, pseudon. [Édouard WACKEN, littérateur belge].
Abbé (l') de Rancé, drame en trois actes et en vers. 1841.

e Rance, drame en trois actes et en vers. 1841.
[4390]

Ce drame n'a encore été monté jusqu'ici sur aucune scène. Le jenne poète confirme, dans cet ouvrage, les espérances que ses premiers essais insérés dans la • Revue beige s'avaient fait concevoir.

F. DELHASSE, Ann. dramatique belge.

LUDOVIC, pseudon. [Henri-Louis DUFFAUD, auteur dramatique). O mit que, sous ce pseudouyme, il a eu part à une pièce de thêtre que nous ne connaissons pas; mais nous en connaissons une qui porte ce prénom en français (Louis), inititulée: Un premier pas dans le monde, vaudeville en trius actes (1842).

LUDWIG, auteur déguisé [ISNARD DE SAINTE-LORETTE, aucien major d'infanterie].

- I. Avec M. Philadelphe [Maur. Alhoy]: les Visites au Louvre, pièce mêlée de couplets. Paris, Quoy, 1823, in-8. [4391]
- II. Vivandière (la), mimo-drame militaire en un acte. Paris, Quoy; Barba, 1824, in-8. [4392]
- LUIGI, pseudon. [DURAND DE BEAUREGARD, auditeur au conseil d'État].
- Avec M. Masselin: les trois Lièvres, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre des Variétés, le 19 mai 1839. Paris, Michaud, 1839, in-8 de 16 pag., 20 c. [4393] Pormant le 14½ livraison du «Musée dramatique».
  - Polinantia 144 nviason da vadoce diamenque

LUNEAU DE BOISJERMAIN, éditeur apocryphe [BLIN DE SAIN-MORE].

OEuvres de Jean Racine, avec des commentaires, par —. Paris, 1768, 7 vol. in-8. [4394]

Jusqu'à présent on avait cru que ce commentaire était de Luneau de Boisjermain, mais il est réeliement de Blin de Sainmore, qui le lui vendit, avec le droit de propriété, 2,400 liv. Nous garantissons, dit M. Fournier, l'authenticité de cette ancedote. « Nouveau Bletionnaire portatif de Bibliographie », 2º édit. Paris, 1809,

« Nouveau Dictionnaire portatif de Bibliographie », 2º edit. Paris, 1809, in-8.

LUREAU, pseudon. [Xavier Verat, dit Veyrat]. On a dit qu'il existait une pièce de cet auteur imprimée sous ce pseudonyme. Nous ne la connaissous pas.

LUSSAN (M<sup>n</sup>\* Marguerite de). Ouvrages qui lui sont faussement attribués.

I. Anecdotes de la Cour de Philippe-Auguste (composées en grande partie par l'abbé Claude-Joseph Chéron de Boismorand). Paris, veuve Pissot, 1733, 1748, 6 vol. in-12. — Nouv. éditon. Paris, Lebègue, 1820, 6 vol. in-12. [4395]

C'est le meilleur des ouvrages portant le nom de mademoiselle de Lussan.

II. Marie d'Angleterre, reine-duchesse. (Par le même.) Paris, 1749, in-12. [4396]

Cette anecdote historique, qui parut sous les auspices de madame de Pompadour, est intéressante et bien écrite.

III. Histoire de la vie et du règne de Charles VI. (Par Baudot de Juilly). Paris, 1753, 9 vol. in-12.

[4397]

L'Albaire du rème de Louis VI. (Par le méme). Paris 4757

IV. Histoire du règne de Louis XI. (Par le même). Paris, 1757, 6 vol. in-12. [4398]

V. Histoire de la révolution du royaume de Naples dans les années 1647 et 1648. (Par le même). Paris, 1757, 4 vol. in-12.

LUSSAN (Paul de), pseudon. [A. PITAUD, de Forges, auteur dramatique, plus connu sous le nom de Deforges].

I. Avec M. Eug. Sue: le Fils de l'Homme, souvenirs de 1814 (en un acte et en prose). Paris, R. Riga, 1831, in-8, 1 fr. 50 c.

[54,00]
II. Avec M. Ad. de Leuven [Ad. de Ribbing]: le Guérillas, épisode des dernières révolutions d'Espagne, en un acte, mélé de cou-

plets. Paris, Barba, 1831, in-8. [4001]
LUSSINI, plagiaire pseudonyme [Charles DELACROIX, jadis artiste du Pauthéon, aujourd'hui directeur du théâtre des Nouveautés

de Bruxelles]. Briseurs (les) d'images, drame en trois actes; par M. Lussini. Représenté sur le théâtre du Panihéon, le 28 avril 1840. [4402]

Cette pièce qui n'a pas été imprimée n'est autre que le « Ferdinand Alvarez de Tolède », par M. Félix Bogaerts, représenté à Bruxelles, le 39 évrier 1835. C'était la seconde fois que M. Delacroix se rendait coupable de la même faute. Voy, le nº 1502.

LUSSY (le chevalier de), pseudon. [le haron de TSCHOUDY].

I. Étrenne au Pape, ou les Francs-Maçous vengés; réponse à la bulle du pape Benoît XIV, lancée l'an 1751. La Haye, Saurel, 1752, in-8. [4403] II. Folle (la) sensée, ou Histoire de mademoiselle F\*\*\*, dédiée à

madame la marquise de Y....; par le chevalier D. L. Londres, [4404] 1752, in-8.

Cet ouvrage devait avoir une suite, qui n'a point été donnée. Voy. • le Vatican vengé », par le même auteur, p. 117.

III. Vatican (le) vengé, ap logie ironique pour servir de pendant

à « l'Étrenne au Pape », ou Lettre d'un père à son fils, à l'occasion de la bulle de Benoît XIV, avec les notes et les commentaires. La Haye, Van Cleef, 1752, in-8. [4405]

IV. Philosophe (le) au Parnasse français, ou le Moraliste enjoué; lettres du chevalier de L\*\*\* et de M. de M\*\*\* (dédiées au comte de Chouvalof). Amsterdam, Buyn, 1754, in-8. [4406]

Cette correspondance est remplie de citations tirées de nos poètes. Il n'y a dans tout le volume qu'une lettre de M. de M\*\*\*,

Est-il vral que le baron de Tschoudy soit l'autenr de « Thérèse philosophè », et que ce soit pour complaire à l'impératrice Elisabeth dont il osait se vanter d'avoir obtenu les faveurs, qu'il ait composé cet ouvrage? Le baron de Tschoudy eut dans sa jeunesse des aventures dont le récit n'est pas sans nne espèce d'intérêt. Il ne faut pas le confondre avec le baron de Tschoudy, ancien hailly de Metz, auteur de l'opéra « d'Echo et Narcisse » ; son pèrc était conseiller chevalier d'honneur au parlement de Metz; il fnt puurvu lul-même, étant encore fort jeune, d'nne place de conseiller an même parlement; il vovagea avec la permission du roi, permission dont les magistrats de la Cour souveraine avaient besoin pour sortir du royaume. Etant en Italie, il se fit de fâcheuses affaires pour avoir publié une apologie des francs-macons contre une bulle du Pane qui veualt de les condamner. Cet ouvrage est intitulé : le Vatican vengé, apologie ironique pour servir de pendant à l'Etrenne au pape, on Lettre d'un père à son fils, à l'occasion de la bulle de Benott XIV, avec les notes et commentaires, par le chevalier D. L. La Haye, Van Cleef, 1752, in-8. Les lettres initiales D. L. désignent le chevalier de Lussy, nom sous leanel voyageait notre jeune haron. Il est probable que Tschoudy ne fut que l'éditeur de cet ouvrage, ou que même il n'ait fait que lui prêter les initiales du nom qu'il portait alors : il était trop ignorant par lui-mêm e pour composer cet ouvrage. Quoi qu'il en soit, le chevaller de Lussy gnitta l'Italic pour se rendre en Russie, où le besoin le forca d'entrer dans la troupe des comédiens de l'impératrice Elisabeth. Ses talents et la facilité avec laquelle il parlait plusieurs langues, l'ayant fait connaître d'Ivan Chouvalof, ce favori le tira de la comédie, lui fit donner la place de secrétaire de l'académie de Moscou, et le prit en même temps pour le sien sous le nom de comte de Putelange. En 1755, le prétendu chevalier de Lussy ou comte de Putclange, rédigeait, ou pour mleux dire, dirigeait et faisait rédiger le journal français intitulé « le Caméléon littéraire », par l'auteur du « Philosophe au Parnasse ». C'était lui qu'il entendait désigner par cette périphrase. Le Philosophe au Parnasse avait paru à Amsterdam, en 1754, in-8 : c'est sans doute l'nuvrage que Duclos, dans ses « Mémoires secrets », appelle le « Parnasse français »; en voici le titre exact : le · Philosophe au Parnasse français, ou le Moraliste enjoué »; lettres du chevalier de L\*\* et de M. de M\*\*\*, dédiées au comte Chevalow (Chouvalof). Parmi les treize lettres qui composent ce volume, une est de M. de M\*\*\*, deux u'ont pas de signature ; c'est-à-dire qu'il y a peu de chose de Tschoudy, qui avait sans doute acheté ce manuscrit de quelque malheureux réfugié pour quelque argent, alnsi que fit, quelques aunées après, Mauhert de Gouvest pour le manuscrit du « Testament politique du cardinal Alberoui ». J'eu diral autaut des romans que, selon Ducios, Tschoudy aurait composés. Je ue puis voir eu lui que l'auteur de « Thérèse philosophe », si toutefols encore II en fut autre chose que l'éditeur. C'est à cette production qu'il dut la faveur qui le porta à la place de gouverneur des pages de l'Impératrice Élisabeth, Mais le comte Chouvalof ne tarda pas à s'apercevolr que le comte de Putelange u'avait déserté sa protection que pour eu épouser une plus élevée. Mais comment reprocher sou ingratitude à un homme qui avait pris sa place dans le cœur de sa souveraine, et qui, après avoir joué peudant longtemps le rôle de protégé, pouvait prendre un moment celui de protecteur? Il était plus simple de faire pratiquer secrètement par d'autres la voie de la disgrace; de soulever doucement le voile qui devait tenir caché à tous les yeux le mystère de sa faveur, et de jeter d'une maiu légère, sur le théâtre de son honheur, cet imperceptible réseau que Vulcain fabriqua jadis pour rendre tout l'Olympe témoin de sa houte et des douces étreintes d'un rival heureux. Couduit à la disgrâce par la jalousie, Tschoudy, plus heureux qu'ixiou, paya cher le bonheur d'un momeut. Ses ennemis le poursuivirent jusqu'eu France. A son arrivée à Paris, la Cour le fit mettre à la Bastille. Sa mère écrivit à l'impératrice Elisabeth et au grand duc, qui a été depuis l'empereur Pierre III. Quoique ce prince eût été l'un des instruments dont l'intrigue s'était servie pour arracher le haron de Tschoudy des hras de sou auguste amie, il fit une rénouse que sans donte on lui dicta, dans laquelle Il disait sèchement à madame de Tschoudy que sou cher fils lui serait reudu. Cepeudaut l'impératrice Elisabeth se servit de l'ascendant qu'elle avait conservé sur l'esprit du grand duc, pour qu'il fit instruire les ministres de Louis XV de l'iutérêt que la Cour de Russie conservait au baron de Tschoudy. Chacun vit d'où partait cet intérêt : Tschondy sortit de la Bastille, et revint à Metz où il parut uniquement occupé de la frauc-maçonnerie; il aida Bardou-Duhamel, fils de l'auteur du « Tralté de la maulère de lire les auteurs avec utilité ». Paris, 1747 et 1751, 3 vol. in-12, dans la composition du livro qui fut publié eu 1766, sous le titre de « l'Etolle flamboyante ». Du reste, le baron de Tschoudy était un homme très almable, très spirituel; il monrut à Paris, âgé d'envirou 45 ans. vers 1767.

P.-A. AUGUIS, Préface envoyée de Berlin.

LUSTIÈRES (de), pseudon. [Théodore TOUCHARD-LAFOSSE, neveu du romancier].

 Caporal (le) Verner, par —, et le général Garaison, par G. Touchard-Lafosse. Paris, Lachapelle, 1839, 2 vol. in-8. [4407]
 II. Avec M. Boulé: le Boureau des crânes, vaud. en deux actes. Paris, rue d'Enghien, nº 10; Tresse, 1841, in-8. [4408]

Faisant partie de la collection dramatique intitulée « la Mosaïque ».

III. Avec M. Dutertre: Monsieur Mezière, ou Mon drame et ma future, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Gallet; Quoy; Vert, 1841, in-8. [4409]

Faisant partie de « Paris dramatique ».

IV. Trompettes (les) de Chamboran, vaudeville en trois actes et quatre tableaux. Paris, Marchant, 1847, in-8, 50 c. [4410]

Faisant partie du « Magasin théâtral ».

LUSTUCRU (le sieur), natif du village de Counieu, résidant à Verdun, pseudon.

Secret de ne jamais payer, tiré du trésorier de l'épargne, par le chevalier de l'industrie; composé par — . (En vers). Lyon, 1760, in-12. [4411]

LUTRIN, attaché, depuis 25 ans, à la paroisse Saint-Étienne, pseudonyme [Vincent RASPAIL].

Missionnaires (les) eu opposition avec les bonnes mœurs et avec les lois de la religion. Paris, les march. de nouveautés, 1821, in-8 de 44 pages. [4412]

LUXEMBOURGEOIS (UN) de la partie cédée, pseudonyme [le baron F. de REIFFENBERG].

Honneur (de l') national à propos des vingt-quatre articles. Bruxelles, Muquardt, févr. 1839, in-8 de 15 pag. [4413]

LUYNES (de), nom nobiliaire [Honoré-Théodoric-Paul-Joseph D'Albert, duc de Luynes, membre de l'Académie nationale des inscriptions et belles-lettres et de la Chambre des représentants].

Avec M. F.-J. Debacq: Métapoute. Paris, Maze, 1833, in-fol, de 28 feuilles dont deux frontispices, plus de dix planches, 60 fr. [4414]
 H. Avec M. Bouchardat: Mémoire sur la panification de la fe-

11. Avec M. Bouchardat: memoire sur la panincation de la lecule et de la pomme de terre. Paris, de l'impr. de Fain, 1833, in-8 de 16 pages. [4415]

III. Commentaire historique et chronologique sur les éphémérides, intitulées a Diurnali di messer Matteo de Giovenazzo ». Paris, F. Didot, 1838, in-4. [4416]

L'ancienne chronique attribuée à Matteo Spinello de Giovenazzo contient d'importants détails sur les événements qui se passèrent dans le royaume de Naples depuis les dernières années du règne de Frédéric II jusqu'au règne de Charles d'Anjou.  Choix de médailles grecques. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1840, in-fol. de 8 pages et 17 planches.

V. Description de quelques vases peints, étrusques, italiotes, siciliens et grecs. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1840, in-fol. de 32 pag., plus 44 planches. [4418]

VI. Introduction de la « Grande Chronique de Matthieu Pâris », traduite en français, par A. Huillard-Bréholles (1840, in-8 de 64

traduite en français, par A. Huillard-Bréholles (1840, in-8 de 64 pages). — Imprimée avec cette traduction (1840-41, 9 vol.).

[4449]
VII. Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands

et de la maison de Souabe dans l'Italie méridionale, publiées par les soins de M. le duc de Luynes. Texte, par A. Huillard-Bréhollez; dessins par Victor Baltard. Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1844, in-fol. de 176 pages avec 35 planches. [4420]

VIII. Mémoire sur la fabrication de l'acier fondu et damassé. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1844, in-8 de 24 pages avec une planche. [5421]

IX. Essai sur la numismatique des Satrapies et de la Phénicie sous les rois achœménides. Paris, F. Didot, 1846, in-4 de 108 pag. [4422]

LUZANCY (le sieur de), pseudon. [Hippolyte de BEAUCHAS-TEAUX].

Sermon du —, licencié en théologie, prononcé dans l'église de la Savoie, le 11 juillet, jour de son abjuration, 1675. Londres, 1675, in-4; 1676, in-8. [4423]

L. V. D. F., pseudon. [la comtesse de LUDRE, de Nanci].

Études sur les idées et sur leur union au sein du Catholicisme, Paris, Debécourt, 1842, 2 vol. in-8, 12 fr. [4424]

L. V. D. P., auteur déguisé [le vicomte de PUIBUSQUE].

Lettres sur la guerre de Russie en 1812, sur la ville de Saint-Pétersbourg, les mœurs et les usages des habitants de la Russie et de la Pologne. Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1816, in-8. [4425]

Réimprimé, en 1817, avec le nom de l'auteur.

LYNX MAGICIEN (UN), pseudon. [J.-P.-R. CUISIN].
Peintre (le) des coulisses, salons, mansardes, boudoirs, mœurs et

mystères nocturnes de la capitale, ou París eu miniature. Petile Gal'erie aussi instructire qu'amu-ante et sous les formes allégoriques, d'esquisses philosophiques, sombres, gaies et sentimentales, de secrets et usages inconaus de la première ville du moude. Paris, François, 1822, in-18, avec une grav. Lithogr.

LYONNAIS (UN), qui n'est rien, n'a rien été et ne peut être rien.

Du nouvel ordre de choses. Du Roi. De la Noblesse. Essai politique et moral, dédié aux amis du Roi et de la France. Lyon, chez les march. de nouv., 14 mai 1814, iu-8 de 55 pag. [4427] Signé A.C.-F. Dev., négociant.

On a prétendu que cet écrit était d'Almé Martin.

LYONNAIS (UN), auteur déquisé [Claudius BILLIET].

Stances sur la mort du général Foy. Lyon, de l'impr. de Brunet, 1826, in-8 de 4 pages. [4428]

LYONNAIS (UN) de la fin du XVIII\* siècle, aut. dég. [RICARD-CHARBONNET].

Mémoires d' — . Précis de la vie de l'auteur. Par R. C. Première et denxième parties. Lyon, de l'impr. de Deleuze, 1838, 2 part. in-8 ensemble de 19 feuilles. [4429]

On a broché dans le second volume la Liste générale des séctimes et marys mis à mort à Lyon, pendant le règne de l'anarchie, d'après les jugements rendus par le tribunal révolutionnaire, depuis le 30 octobre 1793 jusqu'au 22 mai 1794, in-12 de 5 feuilles, et qui est la réimpression de la Litte imprimée en l'an in che Destrânsia, à Lyon

L'auteur des Memoirez est né à Lyon en 1777 sur la paroisse de Saint-Georges, le denier de onze cafants dont sept ont atteint leur majorité. Son père fut trésorier de section pendant le siége de Lyon en 1783. Un des frères de l'auteur, après avoir été vicaire de Vaize sous M. de Sallcis, est mont curé de Grigoy.

En parcourant l'ouvrage, j'ai remarqué quelques incorrections on inexactitudes. Première partie; jun des professeurs noumé Payês jegge 5) s'appelle Payês. (Page 6.) Le Faudras, éteté au collége de l'Oratolre 3, Lyon, est autre que celui qui a occupé une haute place au ministère de la police; ce n'est pas Bubton et Ripout, mais Bubton et Ripout que s'appelaient les camardes de collége, a commés pages 7.

Ce fut le grand-duc de Russie (et non le roi de Suède, page 18), qui voyagea en France sous le titre de comte du Nord. Le roi de Suède avait pris le nom de comte de Haga.

Виссиот, Bibl. de la France, 1838, nº 795.

LYSIAS, pseudonyme [P.-Sam. DUPONT, de Nemours].
Plaidoyer de — (contre les membres des anciens comités de salut public et de sûreté générale). Paris, 1794, in-8. [440] Co plaidoyer a été aussi attribué à madame de Sanx-Aloxan.

# M

M., pseudon. [DU HAMEL, de Milly, près Mortain (Orne).] Auteur de divers articles signés de cette initiale, dans les journaux légitimistes de Caen: 1° « l'Ami de la Vérité » (1831-1835), 2° « l'Ordre et la Liberté » (1848-1849). [4031]

M\*\*\*, bachelier de Sorbonne, pseudon. [le P. François de MONTAUZAN, jésuite].

Journal du concile d'Embrun. 1727, 2 vol. in-12. [4432]

M\*\*\* (le chev. de), pscudon. [MEUSNIER DE QUERLON].

Réfusion (ironique) d'un écrit initulé: « Lettre (de Fréron) sur l'Oraison funebre du cardinal de Fleury », ou béfense du P. de Neuville, adressée à M<sup>me</sup> la marquise de B... 3° édition, revue et corrigée sur le manuscrit de l'auteur. Issy, 1743, in-4 de 42 pages.

La préface de cet écrit est signée : le chevalier de M\*\*\*.

M\*\*\*, D. D. L. F. D. T. D. P., auteur déguisé [l'abbé LE GRAND, docteur de la Faculté de théologie de Paris].

Observations sur quelques articles de la censure de la Reculté de théologie de Paris, contre le litre nitulés : e Émile, o nde l'Education, ., ou (six) Lettres de — , M\*\*\*, M. D, C., à l'Occasion de la feuille du 16 mai dernier des N. N. E. E. (des « Nouvelles ecclésisstiques »). (1763), in-à et in-12.

Le même ouvrage a reparu sous le titre de « Lettres intéressantes aux amis de la Vérité ». 1763, In-12. La première lettre est de l'abbé Genvaise, alors syndic de Sorbonne,

La première lettre est de l'abbé genvaise, alors syndic de Sorbonne, qui déféra l'Emite à la Faculté de théologie. Les six suivantes sont de l'abbé Le Grand; la huitième et dernière est d'un anonyme.

M\*\*\*, auteur déguisé [Marc-Antoine EIDOUS].

Arentures (les) de M. Loville, entremèlées de plusieurs intrigues galantes et véritables, arrivées parmi des personnes du beau monde (par sir John Hill), traduites sur la seconde édition anglaise, par —. Amsterdam et Paris, Robin, 1765, à vol. in-12. [6/35]

M\*\*\*, auteur déguisé [le P. LAMBERT, dominicain]. Lettre de — à M. l'abbé A. (Asseline), censeur et approbateur du libelle intitulé : « Discours à lire au conseil »... (du P. Bonnaud, jésuite). Saus date (1787), in-8.

M\*\*\*, pseudon. [Mile Virginie PILLET].

Réconciliation (la). Paris, Pillet aîné, 1822, 2 vol. in-12. [4437]

M\*\*\*, auteur déguisé [le marquis Georges de CHAMBRAY, excolonel d'artillerie].

Histoire de l'expédition de Russie, avec un atlas, un plan de la bataille de la Moskowa, et une vue du passage du Niémen. Paris, Pillet ainé, Anselin et Pochard, 1823, 2 vol. in-8, plus l'Atlais in-4. — Seconde édition (augmentée). Paris, les mêmes, 1825, 3 vol. in-8, ornés de 3 vignettes, et un Atlas de 9 cartes et un plan de Moscou.

La seconde édition est précédée d'une Introduction qui est un Précis de l'Histoire de l'Europe en ce qui a rapport à la guerre et à la politique depuis l'époque où Napoléon prit les rênes du gouvernement de la France jusqu'à celle où il entreprit l'expédition de Russie.

M\*\*\*, pseudonyme [J.-F. GAZE].

Réfutation de la « Vie de Napoléon », de sir Walter Scott. Paris, Baudouin frères, 1827, 2 vol. in-12. [4439]

M\*\*\*, pseudonyme [Michel YERMOLOFF].

Encore quelques mots sur l'ouvrage de M. de Custine. Paris, Ferra, 1843, in-8 de 40 pages. [4440]

MABLY (de), nom nobiliaire [l'abbé Gabriel BONNOT DE MABLY frère de (Bonnot de) Condillac]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez le t. V de « la France littéraire » à Mably.

MACÉ DESCARTES, pseudon. [Henry DESCAMP, employé au ministère de la marine].

Histoire et Géographie de Madagascar depuis la découverte de l'île, en 1506, jusqu'au récit des derniers événements de Tamatave. Paris, Garnier frères, 1846, in-8. [4441]

MACER (Jean). Voyez HÉTROPOLITAIN (L').

MACHET (Paul), pseudonyme [Arthur PONBOY].

Avec M. Armand, ancien régisseur de l'Odéon : la Recluse, drame en trois actes. [4442]

Joué sur le théâtre du Luxembourg dans la première quinzaine de mars 1846.

MACKENZIE (Henri), apocryphe [Robert BAGE].

Anna Bella, ou les Dunes de Barham; trad. de l'angl. par Griffet de La Baume. Paris, 1810, 4 vol. in-12. [4443]

D'après A.-A. Barbier, ce serait le traducteur qui aurait faussement mis le nom de Mackenzle à ce roman.

MAÇON LIBRE (UN), pseudon. [de SAINT-DENIS, avocat aux conseils du roi].

Lettre et Discours d' — , servant de réponse , etc. Paris, 1749 , in-12. [4444]

MACONNAIS (Ferdinand), pseudon. [Ferdinand VAUCHER, de Macon]

Macon].

Grisettes (les) vengées, par —, précédées d'une préface, par

Auguste Luchet. Paris, Souverain, 1838, in-8, 7 fr. 50 c. [4445] MAESTRO DI SCUOLA (UN), pseudon. [le comte Balbo].

Quattro Novelle narrate da —. Iñ edizione. Parigi, Baudry, 1839, in-18, 2 fr. [4446]

La première édition originale est de Turin, 1819, in-12.

— Quatre Nouvelles racontées par un maître d'école, traduites de l'italien, par M. L. de Villeneuve. Paris, Eymery et Fruger; Pigoreau, 1830, 2 vol. in-12.

MAGISTER (A.), nom latinisé [Amable LE MAITRE].

Sur l'étiquette des mariages des princes. — Dans la Presse. Quatrain (le) de roses de Provins. — Impr. dans la Patrie, en mai 1847.

MAGISTRAT (UN), auteur déguisé [le président ROLLAND]. Lettres d' — à Morénas, sur son Abrégé de l'Histoire ecclésiastique. 4754, in-12. [4447]

Ces lettres ont été désavouées par l'auteur, à cause des altérations faites dans son manuscrit. Dom Tassin, dans « l'Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur », p. 636, et, d'aprèts lui, les auteurs de la . Biographie universelle », ont eu tort d'attribuer ces lettres à dom Clé-

MAGISTRAT (UN), auteur déguisé [MUYART DE VOUGLANS]. Motifs de ma foi en Jésus-Christ. Paris, veuve Hérissant, 1776, in-12. [4448]

MAGISTRAT (UN), pseudon. [Jecques-Nicolas MOREAU]. Lettre d' —, dans laquelle on examine également ce que la justice du roi doit aux protestants, et ce que l'intérêt de son peuple ne lui permet pas d'accorder. Avignon et Paris, Gattey, 1787, in-8. [4449]

MAGISTRAT (UN), auteur déguisé [J.-J. DUVAL D'ÉPRÉMÉ-NIL le fils].

Réflexions d'— sur la question du nombre et celle de l'opinion par ordre ou par tête. 1789, in-8 de 7 pages. [4450]

MAGISTRAT (UN), auteur déguisé [Fr.-Ant. BAVOUX].

Cour (de la) de cassation et dn ministère public, avec quelques considérations générales. Paris, Antoine Bavonx, 1814, în-8 de 116 pages, 2 fr. 25 c. [4451] MAGISTRAT (UN), auteur déguisé [Alex.-Jacq.-Denis GacHon

DE MOLÈNES, anc. procureur du roi].

Liberté (de la) individuelle des pauvres gens. Avallon, de l'imp.

de Comynet, 1829, in-8. [4452]

MAGISTRAT (UN), auteur déguisé [Jos.-Théoph. FOISSET, juge au tribunal civil de Dijon].

De la nomination des évêques. [4453]

Impr. dans « le Correspondant », 3» ann. (1830), p. 132. MAGISTRAT (UN), auteur déquisé [MASSON, substitut du

procureur-général de Nanci, et depuis conseiller à la Conr royale de la même ville]. Considérations snr le respect légal qui appartient aux déclarations du jury, suivies de quelques réflexions sur l'indivisibilité de ses

pouvoirs concernant l'appréciation des faits. Nanci, George Grimblot, et Paris, A. André, 1837, in-8 de 208 pag., 2 fr. 50 c. [4654] MAGISTRAT (UN), anc. élève de la compagnie de Jésus, auteur déquisé (Nic.-Jean-Bapt, BOYARD, auc. président de la Cour

d'Orléans, anc. député].

Religion (de la), du Clergé et des Jésuites. Paris, Roret, 1842, in-8 de 48 nages.

[6455]

in-8 de 48 pages. [4455] MAGISTRAT (UN), auteur déguisé [DUBOIS, procureur de la

République au Mans, auteur d'un travail sur Tacite].

Considérations sur l'organisation judiciaire dans la démocratie

française. Le Mans et Paris , Lanier, 1848, gr. in-8 de 32 pages . 1 fr. 50 c. [4456]

Tirées à 300 exemplaires. 150 portent le nom de M. Dubois.

MAGISTRAT (UN), pseudonyme.

Deux Chemins (les), ou Conseil à toute âme qui ne sait où elle va. Paris, Delay, 1849, in-18 de 120 pages, 35 c. [4457]

MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE (UN), auteur déguisé [F.-A.-V. SEREL DESPORGES, alors conseiller à la Cour royale de Rennes].

Lettres sur la magistrature de l'ordre judiciaire. Paris, Gustave Pissin; Videcoq, (sept.) 1838, in-8, 4 fr. [4458] Ouvrage retiré du commerce et détruit par l'auteur.

Ottrage resite du commerce es dessais par radicui.

MAGISTRAT DE PARIS (UN), auteur déguisé [BOUCHER D'ARGIS le fils].

Lettres d' — à un magistrat de province, sur le droit romain et la manière dont on l'enseigne en France. Paris, Le Boucher, 1782, in-12. [6459]

MAGISTRAT DE PROVINCE (ÚN), auteur déguisé [H. JA-BINEAU].

Lettre d' — à M..., au sujet des protestants. 1787, in-8. [4460]

MAGNANT (L.-G.), pseudon. [lecomte Alexandre de QUERELLES].
Madame la duchesse de Berri. Paris, Dentu; G. Warée, 1832,
in-8 de xvi et 363 pages, 8 fr. [4461]

MAGNY (Constantin de), auteur douteux.

Dissertation critique sur le « Paradis perdu » de Milton, Paris,

veuve Delaulne, 1729, in-12.

M. Bruys assure, dans la « Critique désintéressée des Journaux litté-

m. Bruys assure, cans is a Chique desinterssee des Journaux Itteraires et al. II, p. 76, que l'abbé Pattegnin est l'auteur de cet ouvrage.

MAGNY (de), nom abréviatif [G. DRIGON DE MAGNY, généa-

logiste, créé marquis par le pape Grégoire XVI, auquel il a été attaché comme chambellan intime] (1).

I. Abrogation (de l') de la loi saligue par S. M. le roi d'Espa-

Abrogation (de l') de la loi salique par S. M. le roi d'Espagne; par M. C. D. Paris, de l'impr. de Gaultier-Laguionie, 1830, in-8 de 28 pages.

<sup>(</sup>a) Quelques personnes difficiles ont élevé des doutes sur la nobleves de M. de Magga, Notre afbire réet ai de provers et de la intre , ousa n'avans qu'à constater seultement que notre généalogiste se pomme brigne de Magay, ainsi que le provers une plece difficile qui nous a ét communiquée, en foisant remarquer toutéfois que l'opsecuée publié par let en 185 cet eté sora le n'a, ne porte que les initiales de C. D. (C. Drigno), le seul pent-être qu'il portat qu'il prit à ette époue.

II. Archives nobiliaires et universelles. Bulletin du collége archéologique et héraldique de France, publié sous la direction de M. de Magny. Paris, rue des Moulins, n° 10, 1843, in-8 avec une planche, 12 fr. [Ah64]

III. Vraie (la) et parfaite science des armoiries. Tome l<sup>44</sup>, Paris, rue des Moulins, n° 10, 4844, in-4 avec planches, blasons coloriés et un frontispice gravé. [4465]

Cet ouvrage devait former 2 vol. ornés de 200 planches et devait être publié en 100 livraisons à 1 fr. 75 c., mais nous croyons que le premier volume seulement a paru. IV. Collège héraldique de France. Premier au troisième registre

du Livre d'or de la noblesse de France. Publié sous la direction de M. de Magny. Paris, rue des Moulins, n° 10, 1845-47, 3 vol. in-4 avec planches, 180 fr. [4466]

avec planches, 180 fr. [4406]
Les planches détachées sont coloriées et relevées d'or. D'autres armoiries non coloriées sont répandues dans le texte.

V. Canalisation des isthmes de Suez et de Panama par les frères de la compagnie maritime de Saint-Pie, ordre religieux, militaire et industriel, Paris, de l'impr. de Schneider, 1848 (1847); in-8 de 72 pages. [4467]

Plan de l'entreprise. La dédicace est signée des initiales M. D. M., de l'ordre militaire de Saint-Etienne. Ce généalogiste a commencé d'abord par faire un peu de littérature :

Co geneatogisse a commence o aboro par taire un peu de interature: de 1827 à 1829 li a composé plusieurs pièces en vers et en prose qui ont paru sâns signature.
MAGUE DE SAINT-AUBIN, pseudon, [M.-C. CAMMAILLE], an-

cien acteur de l'Ambigu-Comique et auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voy. « la France littéraire » à Mague de Saint-Aubin.

MARMOUN (le sultan), angerembe (Hippolyto-Lonis de Pre-

MAHMOUD (le sultan), apocryphe [Hippolyte-Louis de PRA-DEVILLE].

Ode sur la pipe, composée par —, à l'occasion de l'infidélité d'une de ses esclaves; trad. du turc. Vevey, 1830, broch. in-8. [4468] Composée en français par le prétendu traducteur.

MAI (l'abbé), pseudon. [le P. AVRIL, ex-jésuite].

I. Recherches historiques et critiques sur les principales preuves de l'accusation intentée contre Marie Stuart, traduites de l'anglais (de Will. Tulard). Paris, Edme, 1772, in-12. [4469]

II. Temples anciens et modernes, etc., par M. L. M. Paris, Musier fils, 1774. in-8.

MAIGRET (Francisque), de Bordeaux, pseudon. [J.-G.-A. Lu-THEREAU], l'un des auteurs de la « Revue de Province ».

MAILLAC (de), nom nobiliaire [le P. Jos.-Anne-Marie MOYRIA DE MAILLAG, missionnaire]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez « la France littéraire » à Maillac.

MAILLARD (F.), pseudon. [Frédéric PRIEUR, auteur dramatique, employé au ministère de l'instruction publique].

I. Avec M. Lubize [P.-H. Martin] : le Fils aîné de la veuve. drame-vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 21 octobre 1836. Paris, boul, Saint-Martin, nº 12, 1836, ip-32, 15 c. [4471]

Faisant partie d'un . Nouveau Répertoire dramatique ..

II. Avec MM. Cagnard et Poujol: Micaela, ou Princesse et Favorite, drame en trois actes, mêlé de chants. Représenté sur le théatre des Folies-Dramatiques, le 6 avril 1837. Paris, Nobis, 1837. in-8, 40 c.

III. Avec M. Lajariette [Aristide Letorzec] : Allons à la Chaumière, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 1er décembre 1839. Paris, Gallet, 1839. in-8, 15 c.

Faisant partie d'une collection intitulée : « Paris dramatique ».

IV. Avec MM. Poujol et Neuville : Un service d'ami, vandeville en un acte. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 19 avril 1840, Paris, Henriot; Milliez, 1840, in-8. [4474]

Faisant partie du « Répertoire dramatique ».

MAILLOT. Voy. DESMAILLOT.

MAILLEFINE (Nicolas), pseudon. [Geo. MANCEL, bibliothécaire de la ville de Caen].

Lettre au rédacteur du « Haro de Caen » (à l'occasion de la caudidature de M. le comte Borgarelli d'Ison). Bourguébus, 20 avril 1849. [4475]

Imprimée dans le « Haro de Caen », 21 avril 1849.

Cette Lettre, qui rappelle la manière de Courier, est trop courte pour que nous ne la reproduisions pas ici; d'ailleurs elle renferme quelques renseignements littéraires.

Citoyen Rédacteur,

Nous sommes ici un tas de gens dans la jubliation. Les amis s'embrassent, les ennemis se réconcilient; on danse en rond sur la place comme au bon temps de 1815; un vielliard même, emporté par ses souvenirs, a 12

entonné la chanson populaire, Bonaparte est en cage; mais on l'a fait taire, et il s'est excusé en disant que c'était la Marseillaise de ce temps-là.

Cette jole universelle ne vous étonnera pas, quand vous apprendrez qu'elle est causée par la profession de foi de notre compatriote le comte Borgarelli d'Ison, ancien soldat piémontais au service de tous les régimes, naturalisé Bourguébusien.

M. le comte, depuis qu'il n'est plus Piémontais, est la gloire de la France en général et de Bourguébus en particulier. Aussitôt qu'il a été mis à la retraite, il s'est consacré au bien-être de sa patrie d'adoption, d'abord en acceptant toutes les fonctions qu'on a bien voulu lui donner, puis en mettant au jour une fonie de brochures pour le plus grand avantage des citovens et des chevaux. Dans ses publications, il n'a pas été par quatre chemins vicinaux : ah mais non! Il s'est occupé en même temps de cinq voies de communication. Depuis cette époque, nos voisins font sur nous des calembourgs détestables; ils disent que nos vicinaux sont des conserpateurs, puisqu'ils gardent leurs houes, été comme hiver, que nous ne pouvons être au net pas plus que modérés, puisqu'en notre qualité de charretiers embourbés nous devons jurer sans cesse. Ils blaguent, ils dégoisent tant à notre endroit qu'en revenant du marché nous n'osons plus entrer pour nons rafratchir à l'anberge des Quatre-Colonnes. Mais nous espérons bien que l'élection de M. le comte marchant seule, tout pourra après aller comme sur des roulettes dans notre endroit.

M. d'ison, officier d'infanterie, s'est ensulte occupé de l'amélioration des races chevalines, ce qui peut être fort utile dans une plaine où on ne fait pas d'élèves; mais on en pourra faire plus tard : notre militaire bien-aimé travaille pour l'avenir. C'est un bomme de précaution.

Maintenant M. le colonel nous promet l'abolition de la loi sur les filets ou au moins des améliorations dans l'application. Il a, par Dieu, bien raison! car, il y a un an, quand il fit la candidature de M. Bocher, l'ex-préfet, il sut bien reconnaître qu'il ne faisait pas bon soutenir chez nous un homme qui faisait exécuter rigoureusement cette loi. M. Bocher était en abomination. Souvenez-vous qu'il envoyait trois et quatre fois par semaine des gendarmes qui fouillaient partout, même dans des cachettes... très cachées, et qui saisissaient à droite, qui saisissaient à gauche, et, quand nous avions pavé l'amende, qui venaient ressaisir le lendemain. J'y ai mange, pour ma part, tout mon avoir; le voisin Jacques, lui, en a fait une maladie, et le voisin René a trouvé du grabuge dans le ménage après la détention. Enfin, c'était un tremblement. Aussi, M. Bocher n'a pas eu de voix. Voyant cela, M. d'Ison s'est ravisé, et il nous promet pour son compte que le pauvre peuple pourra dorénavant fileter pour gaguer son pain : par exemple, comme les porteurs de ports-d'armes crieraient et seraient tentés de chasser M. le comte, on ne filetera qu'à jour fixe. Ainsi donc, nous pourrons manger des alonettes comme autrefois.

Voilà pourquoi nuus sommes contents.

Il y en a, c'est vrai, qui rient de cela, mais ce sont des rouges. Le grand Pierre, qui fait le malin, a voulu gausser notre brave vieux grognard et lui a demandé si nous ne prendrions point les alouettes toutes rôties; mais le militaire l'a regardé d'un air digne, et lui a répondu-avec cette fierté qui caractérise ses semblables : « Ce que vous me demandez changerait « l'ordre de la nature, et j'aime la nature, comme Dieu la fait (1) ».

le termine ma lettre, cioque rédacteur, en vous priant d'employer votre influence pour faire voter pour N. Borgarelli d'ison, Prémontais de nou guébus. Le vous engage à ne point dire mon nom, parce que, conme; me déchar let fileiter, je pourrais bien êrre répriné, vu que les ammendements à la loi sur la chasse, promis par notre candidat, ne sont pas encore passés.

Nicolas MAILLEFINE.

MAILLOTIN (Jacques), pseudon. [Achille PHILIPPE].

Sens commun (le) de — à propos des élections générales de la République française. Paris, rue de Sorbonne, nº 1, 1848, in-8 de 13 pages, 10 c. [4476]

MAIN DE MAITRE, auteur déguisé [FRÉDÉRIC II, roi de Prusse].

I. Lettre au public. 1753, in-12.

[4477]

Il y a une seconde Lettre.

II. Esprit du chevalier Folard, tiré de ses commentaires sur
l'Bhstoire de Polybe, pour l'asage d'un officier. Paris (Berlin),
1760; Leipzig, 1761, in-8. — Nouvelle édition, corrigée et plus
ample d'un tiers que toutes celles qui ont paru jusqu'à présent.
Berlin, Woss; et Lvon, Brusset, 1761, in-8.

Il cxiste encore une autre édition de cet ouvrage, qui a été publiée sous le titre de « Principes de l'Art militaire, extraits des meilleurs ouvrages des auteurs modernes ». Berlin, Haude et Spener (Lvon), 1765, in-8.

III. Éloge du prince Henri de Prusse. La Haye, Gibert, 1768, in-8. [4479]

IV. Analyse de la bulle de Clément XIV sur l'extinction de la société de Jésus. Berlin, 1774, in-8. [4480]

V. Réflexions sur les talents militaires et sur le caractère de Charles XII, roi de Suède, in-8; 1787. In-18. [4481] Insérées dans le 3º volume des Œuvres de Frédéric II, publiées du vi-

Insérées dans le 3º volume des Œnvres de Frédéric II, publiées du vivant de l'auteur, Berlin, 1789, 4 vol. in-8.

MAIN DE MAITRE, auteur déguisé [Denis DIDEROT].

Article = l'ésuite =. tiré de l'Encyclopédie, suivi de l'article

<sup>(1)</sup> Allusion à la maîtresse d'alors du comte dont le nom était Diculafait ou Dioujoufet.

 Peuple » (par le chevalier de Jeaucourt). Londres, 1766, in-12. [4482]

MAIN IMPÉRIALE ET MAITRESSE, auteur déquisé [CA-

THERINE II].

Czarewitz Chlore, conte moral de — (traduit par Formey). Ber-

lin, Nicolai, 1782, in-8. [4483]

Cet ouvrage est indiqué dans le Catalogue très curieux des livres du cabinet d'Ant.-Bern. Calliard (ci-devant chargé des affaires de France à Copenhague, Pétersbourg, La Haye, et ministre pléalipotentiaire de la République française à Ratisbonne et à Berlin). Imprimé à Paris (par Crapelet), 4805, in-4.

MAIRAN, nom nobiliaire [Jean-Jacques DORTOUS DE MAI-BAN]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire » à Mairan.

MAIRE DE CAMPAGNE DESTITUÉ (UN), auteur déguisé.

Plan de constitution pour la France, suivi de quelques réflexions sur les questions à l'ordre du jour. Rouen, Fleury fils aîné, 1848, in-8 de 16 pages. [4484]

848, in-8 de 16 pages. [448]
MAIRE DE TAVERNY (le), auteur déquisé [DUBOST].

Comparaison de la morale et des maximes de l'Évangile et des Apôtres avec la conduite du clergé depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à nos jours. Paris, Gueffier, 1792, in-8. [4485]

Voyez pour le nom de l'auteur, « l'Almanach de Versailles et du département de Seine-et-Oise », année 1791, p. 201.

Cet ouvrage a reparu sous ce iltre: « Comparaison de la morale et des maximes de l'Evangile et des Apôtres avec celle des prêtres restés soumis à l'Église », par le M. de T\*\*. Paris, Poncelin, an 1x (1801), in-8 de 399 pages, avec un avertissement de deux pages.

MAIRE DE VILLAGE (UN), auteur déguisé [CHAMPSAUD; avocat de Coutances, maire du village de Montmartin].

I. Lettre d'—à M. Félix Pyat. Paris, Ledoyen, 1849, in-18. [4486]
 II. Lettre d' — à ses administrés, à l'occasion des élections de

1849. Paris, Ledoyen, 1849, in-18 de 36 pages, 5 c. [4487]
MAIRET (Jean), poète français du XVII\* siècle.

Sophonishe, tragédie (en cinq actes). 1633.

[4488]

Cette pièce est la première où la règle des vingt-quatre heures fut observée; elle eut un succès prodigieux. On la trouve imprimée dans le recueil des mellleures pièces des anciens auteurs. On l'attribue à Mainer, mais s'il faut en croire Desbarreaux, elle me serait pas de cet écrivain, mais bien de Théophile (Viaud). Voyez ce que dit à ce sujet le « Menagiana » de La Monnoye, t. Isr, p. 245.

Sophonisbe, tragédie (en cinq actes), de M. Mairet, réparée à neuf (par Voltaire). Paris, veuve Duchesne, 1770, in-8. [4489]
Représentée le 15 janvier 1774 avec peu de succès.

« Ceue tragédie fut imprimée d'abord à Lausanne, en 1769, sous le nom

de M. Lantin, et on la donna comme la tragédie de Mairet, « refaite ».

La Sophonisbe de Mairet est la première pièce régulière qu'on ait vue

en France, et même longtemps avant Corneille ».

THE PERSON

« Cest par la qu'elle est préciense, et qu'on a vouln la rajennir. Il n'yapa, à la treité, un neut vera de Mairet dans la pièce; mais on a suivi sa marche autant que l'on a pu, surtont dans la première et la dernière scène. C'est un hommage qu'on rend au berceau de la tragédie française, lorsqu'elle est sur le bord de son tombeau ».

« Nous imprimons cette pièce, disent ses éditeurs de Lausanne, sur le propre manuscrit de l'auteur, solgnensement revu et corrigé par lui; et c'est jusqu'ici la seule édition à laquelle on doive avoir égard ».

Les éditeurs de Lausanne ont suppriné une « Épitre dédicatoire à M. le duc de La Vailière », signée Laxirs, nereu de feu M. Lantin et de fen l'abbé Bain, sans doute parce que l'auteur y supposit que cette pièce était la tragédie de Mairet, refaite par M. Lantin, et que leur a vertissement qui précède détruit cette supposition.

MAITRE D'ÉCOLE (UN). Voyez MAESTRO DI SCUOLA (UN).

MAITRE D'ENSEIGNEMENT (UN), auteur déguisé [JACOTOT fils].

Manuel de l'enseignement universel, extrait de l'ouvrage du fondateur sur la langue maternelle. Paris, l'Éditeur, 1829, in-8 de 40 pages. [4490]

MAITRE D'ÉTUDES DE L'UNIVERSITÉ (UN), auteur déguïsé [Adolphe OUDOT, alors maître d'études au collège de Bourges].

Deux Nouvelles du Berry. Paris, Bohaire, 1833, in-12, 1 fr. 50 c. [4491]

MAITRE DE LANGUES (UN), auteur déguisé [J.-Charles LAVEAUX].

Leçons de langue française données à quelques académiciens et autres auteurs français de Berlin. Francfort, 1782, in-12. [4492] MAISTRE DE MUSIQUE (UN), auteur déguisé [DU RE-NAU].

Secret pour composer en musique par un art nouvezu, si facile, que ceux mêmes quine asvart pas chanter pourront en moins d'un jour composer à quatre parties sur toutes sortes de basses; donné au public par —. Paris, Jacq. de Sanlecque, 1658, in-4 de 46 pages,

MAITRES-ÈS-ARTS (les)....., pseudon.

Requeste des maîtres-ls-arts, professeurs et régents de l'Université de Paris, présentée à la Cour souveraine du Parnasse (our souveraine du Parnasse (our souveraine du Parnasse (our souveraine du Parnasse (our course de mouvelles découverse qui resient pas dans Aristote (composé par Boileau-Despréaux). A Libreville, chez Jacques Le Franc, 1702, in-12 de 2½ pages.

Lefèvre de Saint Marc n'a pas connu ce recueil. Y, son édition de Boileau, 1747. Il n'a pas même été connu de M. de Saint-Surin, l'un des derniers commentateurs de Boileau.

MAJOR DE CAVALERIE (UN), auteur déguisé [le vicomte de Toustain de Richebourg].

Précis historique sur le comte de La Noue de Vair. Rennes, 1782, in-8. [4495] Réimprimé dans le « Journal militaire ». Paris, Valleyre, 4784, in-12,

Returprime tames to a Journal minimises. Fairs, vaneyre, 2708, 10-12, t. 10c, p. 551 et suiv.

MALCRAIS DE LA VIGNE (Mile), pseudon, [DESFORGES-

MAILLARD].

Poésies de —. Paris, veuve Pissot, 1735, in-12. [4496]

Réimpr. en 1750 sous le vrai nom de l'auteur. Voyer sous le nº 2335 ce que nous avons dit sur ce pseudonyme à l'occasion d'une supercherie sembiable.

MALDAMNAT (Pierre), pseudon. [Pierre BENOIST, seigneur de Compregnac, dans la Basse-Marche, Creuse].

I. Remarques et Mémoires pour l'Histoire du Limousin. Lyon, 1164, in-4. [4497]

II. Remarques sur la Table chronologique et historique du Limousin. Lyon, 1668, iu-4. [4498]

La Table critiquée a pour auteur Jean Collin, prêtre.

CHIEFT !

MALDIGNY (de), nom nobificire [Charles-Auguste CLEVER, baron de MALDIGNY, D. M., fils d'un officier supérieur], auteur d'un recueil de Poésies lyriques et de quelques pieces de théâtre. Pour la liste de ses ouvrages, voy. le tome V de « la France littéraire », à Maldionu.

MALEBRANCHE (le P.), apocr. [le comte de BOULAINVIL-LIERS].

Trailé de l'infini créé, avec l'Explication de la possibilité de la transsabstantiation, et un Traité de la confession et de la communion. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769, in-12 de LvII et 213 pages.

[[499]

Les pièces préliminaires de ce volume sont ainsi composées : 1º Préface de l'Éditeur, pages i à xiij; 2º Précis de la Vie du P. Malebranche (composé par L.-Th. Hérissanr), pages xiv à xxxvj; 3º Catalogue des outrages du P. Malebranche, pages xxxvij à lvj.

Il y a une autre édition sous la même date, et parfaitement semblable, sinon qu'on lit MALERANCRE au lieu de Malebranche. Le corps de l'ouvrage fut imprimé en France, et les pièces liminaires en Hollande.

Sur octourrage que, tour à tour, l'on donne et l'on conteste au P. Malebranche, nous donnerons ici deux notes se réfutant l'une par l'autre: la première, que nons devons à M. Mathon, bibliothècaire de la ville de Neufchâtel (Seine-Inférieure); la seconde, emprundée au Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes de A.-A. Barbier, 2º édition, nº 18144.

Note manuscrite sur un exemplaire ayant appartenu à M. Blondel, avocat à Dieppe, parent d'un sieur Desmarquets, auteur des Mémoires chronologiques pour servir à l'bistoire de Dieppe et à celle de la navigation française. Paris, 1785, 2 vol. in-12.

En l'année 1721, temps auquel je demeurais à Rouen, M. Louis Constantin, prétre de l'Oratoire et qui demeurait alors dans la maison de la congrégation de la même ville, me prêta un manuscrit initiulé *l'inflai* crêt, dont il me parut faire beaucoup d'estime et qu'il me recommandait de tenir secret.

Environ un mois après avoir in le manuscrit, je le lui rendis en liu; avonant que je navais tiré une conje, mais que je la ini apportais pour en disposer à sa voionté, Cette franchise de ma part le toucha, et ll consentit un le me laisser cette copie sous la condition expresse qu'elle ne paraîtrait point pendant sa vie, ce que je lui promis. Dégagé de ma promesse par Afrénement de sa mort, arrivée vers l'anude 1729, je prétai ma copie à M. Gosse, célèbre avocat à Dieppe, qui me dit depuis, avec le témoigragé d'un sensible regret, qu'il l'avait perdue. Je fiss mon-même d'austunt jus sensible à cette perte, que je la crus irréparable; mais un beurenx ha-zad me la fit recouver. Un M. Cotouler vint alors demeurer à Dieppe en qualité d'ingénieur en chef, il y connut M. Gosse, auquel II communiqua un autre manuerts tesmbhable à cettel que j'avait sepréut et dont M. Gosse

me remit, peu de temps après, une copie qu'il en fit tirer; c'est cette copie qui m'est restée, mais peu exacte par la faute du copiste.

Les premiers faits de ce récit joints à la ressemblance qui se trouve entre cet ouvrage imprimé et cette copie, donnent lieu à des conjectures qu'il est réellement du P. Malehranche, quoique l'impression n'en ait par que 54 ans après sa mort.

Les faits suivants fordifient cette opinion. Le P. Malebranche était intime ami du P. 'Constantin, qui était hien digne de cette amitié et qui était aussinn grand métaphysicien; ils avaient les mêmes sentiments et is avaient vécu très longtemps ensemble à Paris dans la même congrégation.

Il est donc jusqu'à présent plus que vraisemblable :

4º Que le manuscrit qui m'avait été prêté mystérieusement en 1721 était le manuscrit ou une copie du manuscrit du P. Malehranche;

2º Qu'il en avait consié le dépôt au P. Constantin, soit pour y donner la perfection dont il le crieriais asseptible (et en effe, cet ouvrage parait plus étendu dans une copie qu'il ne l'est dans cet original imprinch), est à la condition de tenir le dépot secret, parce que le P. Maleinde ne voulut pas qu'il devint public pour évitec les claments des préjugés al souvent contraires à la nouvrauté qui tend à en abuser;

3º Que par quelque motif que ce fût, le P. Constantin n'aura point ingé à propse de faire imprimer cet ouvrage, mais qu'il s'en sera échappé (coit après sa mort ou même dès après celle du P. Malehranche arrivée n'115) quelques copies qui s'eront tombées dans des mains moins serupuleuses que les miennes et qui en auront fait faire en 1769 la présente édition.

Edin, l'opinion que l'auteur de cet ouvrage est le P. Malebranche se change en certiude par les raisons qu'en donne l'auteur du Journal Encyclopédique dans les extraits ci-après copiés de ce journal du mois de jarvier 1770, pages 147 et 148, et dans celui du mois de mars de la même année, depuis la page 180 jusqu'à la page 194, ou l'reconnait, dit le journaliste en parlant de cet ouvrage, l'éloquence du style et la sublimité des idées du P. Malebranche.

On peut encore ajouter à co témoignage celui des auteurs du Nauveau Dictionnaire Histarique, etc., qui (tome tv à l'article Malehranche, page 299 et suivante de l'édition de 1772) finissent par mettre au nombre des onc vrages du P. Malehranche co Traité de l'Influt créé, imprimé en 1769, qu'ils dient lètre un ouvrage posthume.

(Note de M. Mathon.)

Dans une longue lettre insérée au Journal de Ferdun, juin 1772, p. 45, on prouve que ce Traité n'est point et ne peut être du P. Malebranche, on assure qu'on a découvert qu'il était du sieur Pierre Faydit. La lettre est datée de Marsellle, le 28 mars 1772.

Je ne reconnais cependant point le style de Faydit dans cet onvrage, que j'attribuerais plutôt à un autre auteur que je ne nomme point, n'ayant pas de preuves suffisantes pour l'assurer. Note communiquée par M. Adry, ancien bibliothécaire de l'Oratoire.

Ce livre ne fut jamais du P. Malebranche. Pour peu qu'on soit familier avec ses ouvrages, on n'y reconnaîtra ni ses sentiments ni son style.

On s'y est trompé: 1º parce que ce système paraît d'abord n'être qu'une extension de l'opinion du P. Malebranche sur le mellieur des moudes possibles. Mais de ce qu'un bomme aurait dit, par exemple, « Dieu est toutpuissant », pourrait-on lui attribuer la conséquence extravagante, « done il peut faire e qui impique contradiction », etc.?

2º L'ouvrage renferme une métaphysique profonde, et cependant très claire; mais qu'on y fasse attention, cette clarté n'est que dans la sulte fort bien développée de corollaires tirés de plusieurs fanx principes, et

l'erreur pent très bien se tronver avec cette clarté.

Comment n'a-ton pas piutôt reconnu ici la main du comte de Boulainvillers, grand melaphysicien, ceivant très bien, d'abort d'être du p'aulebranche, et ensuite voulant se donner lui-méne pour maitre, mais éleant des délices dont certainement le P. Malbranche ne lui avait point donné le plan I de ne parle pas d'expressions qui n'ont commencé à être connues cen France que despuis la Régence, Le P. Malebranche, de plus, n'aurait jamais cité à l'appul de ce qu'il dissit un auteur très moderne et très inconnu, comme on le fiti lei.

Le P. Malebranche n'aurait jamais répondu à des objections de la manière dont on le falt dans ce livre : « On m'objectera », etc.; et sa réponse consiste à apprendre un nouveau principe qui entre dans son système.

 Nouvelle objection. — Autre principe encore plus monstruenx »; et ainsi de suite.

l'atteste, de plus, qu'ayant lu tous les manuscrits du P. Malebranche, non seulement jen n'y ai point trové l'ourrage de l'Infini créé, de n'di dit pourtant qu'il y avait plusieurs coples, mais que je n'y ai rien trouvé qui approchât ni de prês ni de loid d'un seul des principes qu'on y actue. Il est blem évident que les deux autres Traités ne peuvent être de la même main.

Il y a bien des fautes dans la « Liste des ouvrages dn P. Maiebranche », placée à la suite de la « Vie de Maiebranche. » Seconde note communiquée par M. Adry.

(Note de A.-A. Barbier.)

MALFILLATRE (de), nom seigneurial [Jacques-Charles-Louis - CLINCHAMP DE MALFILLATRE], poète. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire » à Malfillatre.

MALHERBE, nom. abrée. [Jean-François BOURSAULT-MAL-HERBE, littlerquer sous le deraitre de ces noms, et fermier d'apus sous le premier]. Il a traduit et composé des pièces de théâtre et écrit sur les jeux de basrd. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littleraire » à Boursault-Malherbe.

MALICOURT, pseudon. [VOLTAIRE].

A M\*\*\*, sur le Mémoire de Desfontaines. Février 1739. [4500]

Le Mémoire de Desfontaines, qui fut l'objet de cet écrit signé MALI-

count, fut sans doute publié dans le procès commencé à l'occasion de la · Voltairomanie ·, mais qui ne fut pas continué. L'écrit de Voltaire avait été placé dans la Correspondance jusqu'à M. Beuchot; mais celui-ci l'a Inséré au tome II des Mélanges.

MALTE-BRUN (Conrad), géographe danois, plagiaire.

Géographie mathématique, physique et politique de toutes les parties du monde, rédigée d'après ce qui a été publié d'exact et de plus nouveau par les géographes, les naturalistes, les voyageurs et les auteurs de statistiques des nations les plus éclairées, destinée priucipalement aux maisons d'éducation, aux professeurs de géographie, aux négociants et aux bibliothèques des hommes d'Étatra, géographe, aux négociants et aux bibliothèques des hommes d'Étatra, géographe danois; les détails sur la France, par Herbin, employé au ministère du grand-juge et membre de la société de statistique de Paris- Paris, l. Tardice, 1803-07, 16 vol. in-8, avec un Atlas, composé d'un Discours préliminaire et de 55 cartes dessinées par J.-B. Pouvon, et gravées par Terdirea ainé.

Environ le tiern de cette Géographie appartient à Malte-Brun, et notamment le volume fort remarquable qui comprend la géographie mathématique. Cet ouvrage eut un brillant succès; outre l'emplo judicienz d'une limense quantité de matériaux, on y remarqua un perfectionnement qui tendait à élever ce genre d'étnde à la bauteur de nos connaissances.

Malte-Brun fut néammoins, dans le temps, accusé de plagiat, et il fut publié contre iui :

Magna de parente ra litérature, ou Mémoire à consulter, sur una question de propriété litéraire, dans lequel on prouve que le sieur Mais-Brun, se dissant géographe danois, a Copié litéralement une grande parties Géurres de Mosselliu, ainsi que de celles de MM. Lacrois, Walkenare, Pinketton, Puissant, etc., etc., et les a fait imprimer et débiter osus son non. et dans lequel on diseaue exte que la limprimer et débiter commerce de la librairie - Qécel-ce qui distingue le préguére espurée partie commerce de la librairie - Qécel-ce qui distingue le préguére espurée partie commerce de commerce de la principa de la librairie - Paris de la contra la commerce de la librairie - Paris de la contra le denier - Par Jean-Gabriel Dextre, Impr-libre, éditeur de la Géographie de Pinkerton. Paris, J.-G. Denbu, sitl, In.-8 de il qu'et de pages.

Dans sa brochure, J.-G. Dentu donne effectivement, sur deux colonnes, de nombreuses copies textuelles faites par Maile-Brun dans les ouvrages des géographes français rappelés sur le frontispice de cet écrit, ainsi que dans la traduction de cclui du géographe anglais Pinkerton.

Malte-Brun répondit par l'étrit suivant, mais il ne put détruire ce que Bentu avoit établi si évidemment.

Analyse fidèle d'une diatribe de Jean-Gabriel Dentu, se disant éditeur de la

Géographie de Finkerion; contenant des lettres de desaveu contre J.-G. Deniu, et des témolgrages de plusiers savants librates, entre autre de M. Banks, président de la Société royale de Londres; de M. le énateur conte François de Neufehleurs; de MM, Biot, de Chitacabriand, de Humboldt, Langlès, P.-G. Lévesque, Mentelle, membres de l'institut de Franço, etc. Paris, \* F. Builson, etc., 1811, 16 8 de 31 pages.

MALVIN DE MONTAZET (Ant. de), archevêque de Lyon, apocryphe [le P. Bernard, religieux dominicain].

Instruction pastorale de monseigneur l'archevêque de Lyon sur les sources de l'incrédulité et les fondements de la religion. Paris , P.-G. Simon, 1776, in-12. [4502]

Il existe contre cette Instruction un écrit intitulé : Plagiats de l'écrivain de Mgr l'archevêque de Lyon, dans son Instruction pastorale; avec deux Lettres relatives à celles du docteur en droit canon. In-12 de 17 pages.

MALVINS, pseudon. [le marquis Λ. de CHESNEL].

Erreurs des médecins, ou Système chrono-thermal; trad. de l'angl. du doct. Dickson. Paris, Amyot, 1842, in-8. [4503]

MALVOISINE, pseudon. [François GRILLE].

I. Itinéraires: de Dijon à Genève; 2º de Paris à Bordeaux; 3º de Paris à Dijon; 4º de Paris à Genève; 5º de Paris à Rouen par les routes d'en haut; 6º de Paris à Rouen par Mantes; 7º de Paris à Saint-Germain-en-Laye; 8º de Rouen à Dieppe; 9º de Rouen au Havre, Paris, II. Bossange, 1828, 9 vol. in-18, avec 9 cartes. [4504]

II. Philosophie de la guerre, ou les Français en Catalogne, sous le règne de l'empereur Napoléon. Angers, Cosnier, et Paris, d'Uturbie et Worms, 1839, in-8 de 88 pages. [4505]

III. Ver (le) rongeur, comédie en trois journées, en 5 actes et en vers. Angers, Launay-Gagnot, et Paris, Delloye, 1840, in-18 de 168 pages. [4506]

Non représentée.

IV. Siége (le) d'Angers, précédé et suivi de différents morceaux biographiques et littéraires. Angers, Pavie, et Paris, Techener, 1843, in-8 de 300 pages, 20 fr. [4507]

Sous ce pseudonyme, M. Grille est encore auteur de poésies légères, et a élé aussi l'éditeur des « Lettres inédites de madame de Longurville», publiées avec des notes (1844, in-8 de 48 pages).

MAMAKI, traducteur supposé [VOLTAIRE].

Taureau (le) blanc, traduit du syriaque, par M. Mamaki, inter-

prète du roi d'Angleterre pour les langues orientales. Memphis, 1774, in-12; et Londres, 1776, in-8. [4508]

Le Taureau blanc, écrit en 1773 (voy. la lettre à La Harpe, du 20 sept.), circulait encore en manuscrit en février 1774. M. Beuchot en a vu six éditions de la méme année : trois sont sans nom d'auteur; une porte celui de M. Mamaki; deux celui de Dom Calmet. Les dernières présentent quelques légères différences.

Le Taureau blanc a été réimprimé parmi les «Romans et Contes de Voltaire».

MAMAN (UNE), auteur déguisé [Mas Marie-Pauline-Zulma JARRE, née Le Tierce, à Paris, le 18 avril 1799].

Alphabet nouveau, ou Livre élémentaire du premier âge. Bourges, Vermeil, 1830, in-12 de 89 p. [4509]

Par exception, nous avons admis ce petit livre, parce qu'il se distingue singulièrement de la foule de ceux qui existent. En effet, il a servi et sert encore très-utilement à la première instruction des cinq enfants de son auteur.

Dès que l'enfant sait parler, il lui faut une méthode simple et parfaitement à sa portice. Je n'ai pas trouvé cetto méthode dans les Alphabets dont les enfants font usage. Celle-ci, Jen suis certain, y suppléters; les fatteuses approbations de Mh. les Instituters, qui, aprèse na voir ps connaissance, se sont empressés de l'adopter, sont pour mol la garantie la plus sûrée de cette réussite.

(Note de feu M. Lerouge, dont madame Jarre était la nièce.)

MANCINI (Mme Marie), connétable Colonna, apocryphe [de Brémont].

Apologie, ou les véritables Mémoires de —, écrits par elle-même. Leyde, 1678, in-12.

Voy. la préface des OEuvres de Saint-Evremond.

MANCY (G. de), nom anobli [GINDRE, de Mancy, employé de l'administration des postes, à Paris].

L. Bucoliques (les) de Virgile, traduites en vers français avec des

notes historiques et littéraires, et enrichies de la Flore virgilienne. Lons-le-Saulnier, de l'impr. de Gauthier, 1828, in 18. [4511]

II. Échos (les) du Jura. Lons-le-Saulnier, de l'impr. de Gauthier, 1841, gr. in-8. [4512]

Poésies dédiées à M. Weiss, le savant bibliothécaire de Besançon, et lui-même poète.

Associé correspondant de l'Académie de Besançon, ce poète a fourni au recneil publié par cette académie, sous le nom de Gindre de Mancy. 1º les Becheurs, pièce extraite d'une traduction manuscrite de Traccrire (23 août 1854); 2º les Funérailles d'Imogène et de Clothen, Imitation libre

(en vers) de Shakespeare (26 août 1833). Ces deux pièces sont vraisemblablement reproduites dans « les Échos du Jura ».

MANCY (J. de), nom abréviatif [Adrien Jarry De MANCY, an. clève de l'École normale, professeur d'histoire à l'École des Beaux-Arts et au collège Saint-Louis]. Pour la liste de ses ouvrages, voyex « la France littéraire » au nom sous lequel il fut d'ahord connu, celui de Jarry de Mancy.

MANDRIN, auteur supposé [le chevalier GOUDARD].

Testament politique de M. —. Genève, 1755, in-12. —VII\* édition. Ibid., 1756, in-12. [4513]

MANDRINY (Sulpice de), sieur de Garzonval, pseudon. [le sieur SIRMOND].

Chimère (la) deflectaite, ou Réfutation d'un libelle séditieux tendant à troubler l'État, sous le prétexte d'y prévenir un schisme. Paris, B. Lorge, 1640, in-4. [4514]

Ce livre est contre « l'Optaius Gallus » de Ch. Hersent.

MANGENVILLE (feu le chevalier de), pseudon. [Émile-Marco de SAINT-HILAIRE].

Art (f') de ne januis déjeuner chez soi et de dher toujours chez les autres, enseigné en buit leçons, indiquant les diverses recettes pour se faire inviter tous les jours, toute l'année, toute la vie; par —, précédé d'une simple notice sur l'auteur et orné de sou porratit. Paris, r. Virienne, n° 2 bis, 1827, in-18. [4515]

MANIBUS (Jos. de), pseudon. [J. ARTISIUS].

Satyra diaetetes, sive arbiter rerum. Parisiis, 1614, in-12. [4516] MANICLER SAVIGNY, professeur de langue française et de

langue latine, plagiaire [P.-A. LEMARE].

rangue inter, programe (r. -A. Lexane).

Traité des participes, au moyen duquel on peut résoudre facilement toutes les difficultés que cette matière peut offrir. On a joint à ce Traité des notes dans lesquelles on trouve l'étymologie de plus siens mots. Paris, l'Auteur; Moronval, etc., 1813, in-18 de 32

Cet opuscule est composé, pour la plus grande partie, de paragraphes copiés textuellement du « Cours théorique et pradique de Jangue Islaine, ou Abévisiateur et Ampliateur Islain, par 7-A. Lausaux Paris, 1803, 2 voi. in-8, sans que le nom du véritable auteur soft rappelé une seule fois. Un inside Lemars nous a communiqué ne exempliale de l'oposeule de N. Maindler, dans lequel les emprunts de ce dernier ont été indiqués page par page.

MANZON [Marie-Françoise-Clarisse ENJALRAN, dame]. Ouvrages qui lui sont faussement attribués:

I. Mémoires de madame Manzon, explicatifs de sa conduite dans le procès de l'assassinat de M. de Fualdès, écrits par elle-même et adressés à madame Enjalran, sa mère, [Rédigés par M. Amand Rodat, cousin de madame Manzon, et depuis député, publiés par M. H. de Latouche]. Paris, Pillet, 1818, in-8, avec front., vign. 145.8

Publics au commencement de janvier 1818, ces Mémolres ont eu une septième édition pet trige), en mars de la même année. Ils ont été rédigés par M. Henri de Latonche, sur une lettre de quatre pages étre par madame Manzon : d'autres personnes disent que cette lettre de écrite par N. Amand Rodat, cousin de madame Manzon, député de l'Aveyron, deputs le procès.

On se rappelle octte dame, arrachée à son obscurité par un concours de circonstances terribles : compromise dans l'affire des assassins der des assassins de raides, témoln d'abord, par suite de sa présence sur le thètire du crime, placée ensuite sur les bances des accessés, par suite de ses réponse touten hérentes dans les débats : la France entière a suivi cette cause célèbre. Les accessés unièrent le châtiment du à leur crime; et madame Manno, dont l'innocence n'avait jamais été sériessement contestée, fut acquittée de l'unanimité par le jury. Pendant la durée du procèe, ainsi qu'aybès son issue, il a été publié, tous le nom de madame Manzon, plusieurs ouvrages tendant à éclarice il a virité dans cette cause : nous pensons que mane Manzon est restée étrangére à plusieurs d'entre eux, si même elle ne l'a pas été à tous. Voici l'Indication de ces divers ouvrages:

II. 1º Mon Plan de défense dans le procès Fualdès, adressée (né) à tous les cœurs sensibles Alby, Baurens et Rodière, 1818, in-8 de 88 pages; — 2º Mne Manzon aux habitants de Rhodez. Réponses de cette dame au sténographe parisien (M. Benri de Latouche) et à mademoiseille Rose Pierret. Toulouse, F. Vieusseux, 1818, in-8 de 32 pages; — 3º Plaidoyer de M. Esquilat pour Mme Manzon, et Discours composé par cette dame, et prononcé par ellemême à l'audience du 20 avril 1818, Toulouse, Vieusseux, 1818, in-8 de 30 p. ;—4º Letters is felities de Vme Manzon, publiése par ellemême, contenant sa correspondance depuis le 20 mars 1817 jusqu'an 5 février 1819. Paris, Mme Manzon; arkubas bertrand, 1819, in-8, 10 fr. 2º édit, augmentée de ses Méditations sur la procédure crimielle. Paris, Béchet ainé, 1819, in-8, 2 fr. 75 c. [4519]

Les Méditations sur la procédure criminelle sont de M. SAUQUAIRE-SOULIGNÉ, qui ne doit pas être étranger à la composition des Mémoires. Ces nouveaux Mémoires, en forme de lettres, se vendaient chez madame Manzon elle-indene, comme pour activre le débit du litre, en y joignant pour les curieux l'attitai de faire la connaissance personnelle d'a l'unter. Coux qui virent, en cette occasion, l'héroîne de Rhodez, assurent que sa conversation et ses manières répondaient jusqu'à un certain point, soit par leur vivacité, soit par leur incohérence, à la réputation aventureuse untele s'était socusise.

III. Veillées (les) d'une captive, publiées par M=\* \*\*\*. Paris, Pillet jeune, 1818, 2 vol. in-12, 5 fr. [4520]

C'est une suite de Nouvelles. Les journaux donnèrent à entendre que et ouvrage était de madame Mannon, et A.-A. Barbler a adopté cette opialon (voy, le Diction. des Anon., nº 25312): c'est une erreur. Les Veillées d'une captive » ont pour auteurs MM. Antony Béraldo, L.-P. L'Héritter et Aug. IMBERT.

Il a été publié dans l'affaire de l'assassinat de Fualdès des écrits de diverses personnes qui s'étalent trouvées à Alby lors de la perpétration du erime. Nous croyons devoir rappeter lei plus partieulièrement le suivant :

L'Intrigue de Rhodez », faisant sulte aux Mémoires de madame Manzon; 1 vol. lu 8, orné de portraits et d'une gravure représentant l'entrée de madame Manzon à Alby.

Cet ouvrage, puisé aux sources les plus vraies, d'après les renseignements les plus authentiques, offre des circonstances extraordinaires qui n'avalent jamais été mises au jour.

MANZONI (Jules), ps. [Philibert Audebrand], auteur de feuilletons littéraires dans l'un ou l'autre des journaux de la capitale.

MARANA (J.-Jean-Paul), pseudon. [Jean-Baptiste Primi VIS-CONTI, comte de Saint-Majole].

Événements (les) les plus considérables du règne de Louis-le-Grand, écrits en italien, par —, et traduits en français par \*\*\* (Prdou de Saint-Olon). Dédiés à Mgr le cardinal d'Estrées. Paris, Mar-\* tin Jouvenet, 1690, in-12. [4521]

C'est De Manne, sous le n° 580 de son « Nouveau Récueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes », qui nous a fait connattre le véritable auteur dulivre publié sous le nom de Marana.

MARANDÉ, auteur supposé [le P. DECHAMPS, jésuite].

Secrette (la) politique des jansénistes, et l'état présent de la Sorbonne de Paris, découverts par un docteur, lequel avoit appris le jansénisme loraçu'il étudioi en théologie sous la conduite d'un professeur qui l'enseignoit publiquement, s'est enfin désabusé et suir



maintenant le parti des catholiques. Troies, Chrestien Romain, à la vraie foi, près la grande église, 1667, in-12. [4522]

Censuré par la faculté de théologie de Caen, le 24 janvier 4688, et flétri par un arrêt du Pariement, le 7 septembre de la même année. La faculté de Caen a cru censurer un ouvrage du fameux Maranné; mais le véritable auteur est le jésuite Dechamps, suivant « l'Histoire du collège de Douai », 1782, in-12.

MARC-AURÈLE, pseudon. [dom Antoine de GUEVARE, évêque de Cadix].

Horlogo (l') des princes, avec le très renommé livre de — recueilli (ou plutôt composé) par dom Antoine de Guevare, traduit en parie du castillan par feu Nicolas de Herberay, et en partie reru et corrigé entre les précédentes éditions. Paris, Guill. Le Noir, 1555, in-fol.

C'est dans le obspitte III de cet ouvrage que La Pôntaine a trouvé le canevas du discours qu'il a mis has la boucie de son paysan du Danube. M. Guillon a indiqué d'autres ouvrages dans son « La Pôntaine et tous les Fabulistes », t. II, p. 298; co qui a empétéb M. Walkenaer de le comprene. Veyes « l'Histoire de la vie et des ouvrages de La Pôntaine », par ce dermier. Paris, 1880, in-8. La Pôntaine loi-même indique la source où il a puisée, puisou''il dit que

Narc-Aurèle nous fait un portrait fort fidèle d'un paysan des rives du Danube, et qu'il présentera ce personnage en raccourci. Pour entendre ce passage, il fant savoir que l'évêque de Cadix a publié son ouvrage sous le nom de Marc-Aurèle.

MARC-LUC-ROCH-POLYCARPE, pseudon. [Henri-Louis-Nicolas DUVAL].

Mes Contes et ceux de ma gouvernante, par —, autrefois militaire, actuellement maître d'école et chantre du village de Tonquebec, publiés par H. Duval. Paris, Mongie jeune, 1820, 3 vol. in-12. [4524]

MARC-MICHEL, nom déguisé [Marc-Autoine-Amédée MI-CHEL], auteur de plusieurs pièces de théâtre, seul ou en société.

MARCANDIER (le P.), pseudon. [J.-Fr.-Félix Doriyal.]. Lettre du —, sans-culotte déterminé, à M. Weissenbruck. Bonillon, an III (1795), in-4. [4525]

MARCEL (Paul), ps. [Madame la baroune BRUCHEZ DE L'ÉPI-NAY, fille de madame la comtesse de Bradi, auteur de la Chronique de Paris, dans le journal le « Commerce », de 1841 à 1845].

The Lands

1,198%, 61.4

MARCELLIN (le frère), secrétaire des Ermites, pseudonyme.

Réponse au frère Lazare sur les antiquités de Montmartre. (Auxerre), 1827, in 8 de 20 pag. [4526]

MARGELLIN (E.), auteur déguisé [E. MARGELLA], conseiller de collège.

Quelques mots sur les crimes de l'Asie; ouvrage publié au profit de l'agriculture en Grèce. Paris, F. Didot; J. Renouard, 1828, in-8. [4527]

L'auteur s'est proposé de tracer rapidement le tableau des injustices que ges puissances asiatiques ont commises, et dont les Européens, particulièrement les Grecs, ont été victimes.

Le frontispice de cet écrit porte le nom de Marcellin, tandis que l'auteur a signé le verso du faux-titre Marcella, son véritable nom. Il dit dans sa préface être né sons le joug musulman.

Page 109 de leur cat. de 1830, MM. Didot citent trois ouvr. de M. Marcella, en russe et en moldave.

MARCELLUS, nom patrimonial [Marie-Louis-Auguste DEMAR-TIN DU TYRAC, comte de MARCELLUS]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Marcellus.

MARCELLUS ANCYRANUS, théol., pseudon. [Jac. BOILEAU].

I. Decretalem (ad) super specula de magistris. Honorii III, summ. pont. ex lib. v. decret. Gregorii IX, opus —. Lutetiæ Parisiorum, 1667, in-8. [4528]

II. Marcelli Ancyrani disquisitiones duæ de residentià canonicorum, quibus arcessit tertia de tactibus impudicis, an sint peccata mortalia, vel venialia, cum colloquio critico de sphalmatis virorum in re litterarià illustrium. Parisiis, 1695, in-8. [4529]

Voy. une première Lettre de M\*\*\* à un de ses amis, chanoine de l'église de Chartres, touchant les dissertations de Marcel d'Ancyre (par Salmon, docteur et professeur en théologie), Paris, 1693, in-12 de 26 pages.

MARCHAL (Mile Félicité), auteur supposé [Charles MARCHAL, fils naturel de Philippe Dupin et de Mile Marchal].

Une mère et la Famille Dupin. Arras, de l'impr. de Corrilliot alné, et Paris, tous les libraires, juin 1847, in-8 de 29 pages, 1 fr. [4530]

Réclamation d'une position pour la mère et le fils.

Hillians.

MARCHAND DE PARIS (UN), pseudon. [F.-A. CHEVRIER].

Lettre d'— à un docteur de Sorboune. In-12. [4531] L'auteur a eu, en 1752, une permission tacite pour faire imprimer cette lettre. V. T. •

Registre de la police, manuscrit 42.

MARCHANDS (DEUX) DE TABAC QUI ONT MANGÉ LEUR FONDS, pseudon. [Émile-Marco Saint-Hilaire].

Art (l') de fumer et de priser sans deplaire aux belles, enseigné en quatorze leçous, avec une notice étymologique, historique, dogmatique, philosophique, politique, hygicaique, scientifique et lyrique, sur le tabae, la tabatière. la pipe et le cigare. Paris, de l'impr. d'Aug. Barthélemy, 1827, in-18 de 123 pag. [6532]

MARCILLAG, nom nobiliaire [Pierre-Louis-Auguste de GRUSY, marquis de MARCILLAG]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Marcillac.

MARCONAY (de), nom abrév. [LEBLANC DE MARCONAY].

Avec M. [Leblanc] de Ferrière: l'Hôtel des Princes, opéra comique en un acte. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 23 avril 1831. Paris, les march. de nouv.; Martinet, 1831, in-8, 75 c. [553]

MARCOUVILLE (de), nom nobiliaire [Pierre-Augustin LEFE-VRE DE MARCOUVILLE], auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voy. la « France littéraire », à Marcouville.

MARCUS, pseudon. [TRUFORT, Anglais].

On population. (Moyens de limiter la population). Br. in-8, 50 c. [4534]

MARESCOT (Michel), apocryphe [Simon PIETRE, gendre de P. Marescot, docteur en médecine].

Traité des marques des possédés, et la preuve de la véritable possession des religieuses de Louviers; par P. M. D. en M. Rouen, 1644, in-4. [4535]

MARFORIO, pseudon. [GUÉNOT-LECOINTE], auteur de quelque écrit sous ce pseudonyme dont nous n'avous pu trouver le titre.

MARGON (l'abbé), nom de bénéfice [Guillaume PLANTAVIT DE LA PAUSE, abbé de Margon]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire », à Margon. MARGOTTET (mademoiselle Virginie), pseudon. [l'abbé BU-BAT].

Mauuel géographique. Paris, A. Lanoë (vers 1810), in-12. [4536]

L'auteur enseignait alors la géographie à mademoiselle Margottet.

MARGUERITE (mademoiselle), pseudon. [Horace RAISSON].

Cordon bleu [le], on Nouvelle Cuisinière bourgesise, rédigée et mise en ordre aphabétique, Paris, Baudonin frères, 1827, in-32, figures. — Deutième édition, augmentée de plusieurs menus appropriés aux diverses saisons de l'année, etc. Paris, les mémess, 1828, in-32, 75 c. .

Réimprimée plusieurs autres fois depuis : la dernière est Paris, Roret, 1847, in-18.

MARGUERITTES (de), nom patrimonial [Jean-Antoine TEIS-SIER, baron de MARGUERITTES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire », à *Teissier*.

MARGUILLIER (LE), pseudon. [F.-J. SARAZIN].

Lettre du — à son curé, sur la conduite de M. le coadjuteur. Paris, 1651, in-4. V. T. [4538]

MARGUILLIER (UN), pseudon. [Jean RONDELET, architecte].

Doutes raisonnables d' — sur le problème de M. Patte, concer-

nant la coupole de Sainte-Geneviève. Aussterdam et l'aris, Jombert fils aîné, 1770, in-12. [4539] Réimprimés dans un volume intitulé : « Mémoires en réponse à celul

Rélimprimés dans un volume initulé: « Mémoires en réponse à celul de M. Patte, rélativement à la construction de la coupoie de Sainte-Genevière, savoir : Doutes raisonnables d'un marguillier; Lettres du R. P. Radical; Lettres d'un graveur en architecture «. Paris, Jombert fils, 1772, In-8.

Ces trois opuscules paraissent être de Rondelet.

MARGUILLIER DE LA PAROISSE DE FONTENOY (LE PRE-MIER), pseudon. [LINDET DE SEMONVILLE, AVOCAT].

Épître au roi. Vis-à-vis Fontenoy, 1745, in-4 de 14 pages. [4540]

MARI TROMPÉ (UN), auteur déguisé.

École (l') des célibataires. Histoire complétement vraie de la conduite réciproque de deux époux, suivie de considérations importantes sur les effets du mariage civil à l'égard de l'homme, sur le caractère des femmes, etc., etc. Le tont destiné à l'instruction de ceux qui songent au mariage. Paris, A. René et compagnie, 1844, in-18 de 127 pages. [4541]

Uue courte dédicace, aux hommes mariés de tout âge, est signée J\*\*\*.

MARIAKER (Élie), auteur supposé [Évariste BOULAY-PATY]. Élie Mariaker. Paris, Dupuy, 1834, in-8, avec une vignette. [4542]

Pièces de vers, précédées d'une longue notice sur le personnage lmaginaire d'Élie Mariaker.

MARIA-STELLA, anteur déguisé [lady Maria-Stella Newbo-ROUGH, baronne de STERNBERG], d'après elle, née de Joinville.

Maria Stella, ou Échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang contre un garçon de la conduite la plus vile. De l'impr. de l'Pihan Delaforest Morinval, à Paris. Se vend au profit des pauvres. à Paris et dans tous les départements, chez les principanx libraires, 1830, in-8, avec un portrait. — IV édition. Paris, de l'impr. de Guiraudet, 1839, in-8. [5543]

Insipide roman auquel les passions politiques ont pu seules donner qualque intérét e qui d'evienza peut-tre un jour un erarré bibliològique. On vent y prouver, chose absurde, que Louis-Philippe, alors l'un des premiers souversins de monde était le lis d'un nome Chappin, gro-lier de la petite ville de Modiglians, en Toscane, et qu'il fat substitué à une lile légitime du duc et de la duchesse de Chartes. Il est difficile de l'Affensir, jugé un 1845, à fourni la peure que les hous pètre joulies de la reu des Poutses, ne 12, à Paris, fasiaient leurs délies de cette Merin-Stelle. Le parti prêtre, les grands et petits séminaires, ennemis nés du gouvernement de Juliet, re-herchéstet beaucou ja le teutre de ce roman.

MARIBAROU (de), pscudon. [de CUBIERES].

Confession (la) du comte Grifolin (de Rivarol), facétie en dialogue. (1788), petit in-12. [4544]

Réimprimée dans le tome v des « Œuvres de Rivarol ». Paris, Léop. Collin, 1808, 6 vol. in-8.

MARIBERT DE COURTENAY, pseudon. [Madame RESTIF DE LA BRETONNE, née Agnès Le Bègue].

Femme (la) infidèle. Neufchâtel, 1785, 4 vol. in-12. [4545] Réimprimée en 1788.

MARIE, prénom qui a servi de masque à deux auteurs dramatiques contemporains : MM. Aycard et Loignon.

MARIE (Anna). Voy. ANNA-MARIE.

100

MARIE-ARSÉNE, supérieure de la congrégation de la Présentation, pseud. [l'abbé Dabert, prêtre à Viviers].

Vie de M. Vernet, prêtre de Saint-Sulpice, supérieur du grand séminaire de Viviers, grand vicaire du diocèse, fondateur et supérieur de la congrégation des sœurs de la Présentation de sainte Marie. Lyou et Paris, Perisse, 1848, in-8, avec portrait, 3 fr. 50 c.

[4546] La dédicace est signée Marie Arsène; mais l'ouvrage n'en a pas moins été écrit par l'abbé Dabert.

MARIE-EUSTELLE, auteur déguisé [Marie-Eustelle Herpain]. Recueil des écrits de Marie-Eustelle, née à Saint-Pallais de Saintes, le 19 juin (avril) 1814, morte le 29 juin 1842. La Rochelle, F. Boutet, 1843, 2 vol. in-8, avec un portrait.

MARIE-LAURE, auteur déguisé [

 Eglantines (les). Paris, Coquebert, 1843, in-18, 4 fr. 50 c. f45481

II. Marie-Laurr. Essais en prose et poésies, recueillis et publics, et précédès d'une Notice biographique, par M. Théodore de Banille, etc. Paris, Jules Labitte, 1844, in-12, orné du portrait de l'auteur, 3 fr. 50 c. [5549]

La notice dit que Maric-Laure est née en Normandie et morte poirrinaire à Paris, le 8 juin 1843 à 21 ans.

MARIE-REINE, auteur déguisé, saint-simonienne.

Avec mesdames Jeanne-Désirée et Suzanne, autres saint-simoniennes : la Femme nouvelle. Apostolat des femmes. De l'impr. d'Auffray, à Paris. Paris, au bureau de l'Apostolat, 1832-33, in-8. [4550]

Journal dont il a paru au moins huit numéros. L'une des directrices de ⇔ journal, digne sœur de Jeanne Derouin, se nommait M∞ VoilQUIN, et demeurait alors rue Cadet, n. 26 et 28.

MARIENBERG (la comtesse de), auteur supposé [mademoiselle Suzanne BODIN DE BOISMORTIER].

Mémoires historiques de — . Amsterdam (Paris) , 1751, 2 vol. in-12. [4551]

MARIGNAC (de), nom nobiliaire [Pierre GALISSARD DE MA-RIGNAC]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Marignac. MARIGNIER D'LA GUERNOUILLÈRE (I'), pseudon.

Marignier (l') d'la Guernouillère, aux aristocrates passés, présents et à venir. Avec cette épigraphe: Pauperi dat cornua Bacchus. Horace. Paris, les march. de nouv., 1790, in-8 de 24 pages.

[4552]

Diatribe contre le Châtelet et le premier ministre des finances, dont l'auteur noircit également les opérations. Ce qu'il y a de moins mauvais dans cet ouvrage, est le quatrain sulvant que le marinler attribue à l'auteur du - Tableau de Paris -.

> Vous qui lavez Brogile, Augeard, Qui lavez Bezenval, qui laveriez la peste, Vous êtes le papier brouiliard, Vous enievez la lache, el la tache vous reste.

La difficulté de lire ce baragouinage marinier fait du reste le principal mérite de cette feuille.

Note du temps.

MARIGNY (de), nom patrimonial [Jacques Charpentier de Marigny]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire » à Marigny.

MARIGNY (de), nom nobiliaire [l'abbé Augier de Marigny].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire » à Mariqny.

MARIN (UN), pseudon. [Fr.-Eug. GABAY DE MONGLAVE].

Histoire des missionnaires dans le Midi de la France. Lettres d' — à un hussard. Paris, Plancher, 1819, in-8 de 120 pages, avec une gravure. [4553]

Ce volume ayant obtenu du succès, le libraire Plancher fit faire un deuxième et un troisième volumes, qui parurent sous le titre d'Histoire des missionnaires dans le Midi et l'Onest de la France; Lettres d'un marin à un hussard (1830, 2 oli. 10-8). Mais M. Garay de Monglave, parti pour le Drutgal à la fin de 1819, est étranger à ces deux derniers volumes.

MARIOLLES (le sieur de), docteur en théologie, pseudonyme [le P. CHADUC, de l'Oratoire].

Traité de la nature de l'usure, où est réfuté le titre du sieur Du Tertre [Jacques Thorentier, de l'Oratoire]. Avignon, 1675, in-12. [4554]

Voy. le nº 2123.

MARION DE LORME. Voy. LORME (Marion de).

MARIVAUX (de), nom nobiliaire [Pierre CARLET DE CHAM-

BLAIN DE MARIVAUX]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire » à Marivaux.

MARLÈS, non abrén. (1). [LACIOUX DE MARLÈS] C'est sous le nom de Lacroix de Marlès que cet écrivain débuta en littérature, en 1824, nom qu'il conserva jusqu'en 1830. Depuis il n'a rien fait imprimer qui ne portât le simple nom de Marlès. Pour la Jiste des souvrages, antiférieurs à l'âs0, vo, « la Fance littérâre à Lacroix de Marlès. Dans notre supplément nous aurous occasion de parlerd'un livre traduit de l'espagnol par lui, celui de Jos. de Conné, « l'Histoire de la domination des Naures en Espagne et en Portugal », véritable mystification historique comme celle de l'un de ses comptriotes Nisheld de LUNA. (Voy. Ien. 12.)

MARLINSKY, pseudon. [Alexandre BEZTOUGEF, littérateur russe, tué en duel, au Caucase, en 1837].

Ammalat Beg. Histoire caucasienne (Traduit du russe). Paris, Lecointe et Pougin; Legrand et Bergounioux, 1836, in-8. [4555] Faisant partie d'une • collection de romans russes • . . S. P. de M.

MARMONTEL, apocryphe [M=\* de MARNÉSIA].

Lettres amourcuses de Julie et d'Ovide, par —, et les Réponses d'Ovide à Julie (par Cailleau). Paris, au v (1797), in-12.

[4556]

Les Letres de Julie à Ordée, avant d'être imprimées sous le nom de Marnonnel, l'avaient déjà été sous le voile de l'anonyme. Rome (Paris), 1733, ps-12, et dans différents recueils, notamment dans celul de Calileau, intitulé: Letres de tendresse, etc., et sous le litre de Lettres galantes de Julie d'ordée, par M. Mar-P. Paris, Bastien, 1773, la 175.

MAROT (Clément), pseudonyme (2) [de SENECÉ].

Lettre de — à M. de \*\*\*, touchant l'arrivée de Lully aux Champs-Elysées. Cologne, Marteau, 1688, in-12. [4557]

MAROTTE (Siméon), pseudonyme [Muys, chanoine de Soissons et professeur d'hébreu au collège royal, né en 1587, mort en 1644]. On ne cite aucun ouvrage imprimé de ce savant.

VERGNIAUD-ROMAGNESI, Indicateur Orléanais.

(1) Ou peut-être anobli, Le nom de Marlès ne serait-il pas une corruption de Marle (Aisne), ou de Marlès (Loire)? et notre auteur ne se nommerait-il pas tout vilainement, Lacroix.

(2) Cl. Marot est mort dans l'indigence, en 1544, à 50 ans ; donc il ne peut être l'auteur d'un écrit imprimé en 1688.

MARS (mademoiselle), l'une des gloires de la Comédie-Française, nom théarral [mademoiselle SALVETAT, fille naturelle de Jeanne-Marguerite Salvetat et de Jacques-Marie Boutet (depnis artiste dramatique sous le nom de Monvel).

Ces renseignements sont établis dans un procès dont les jonrnaux d'avril 1849 ont rendu compte, et que nous résumons ici d'après l'un d'enx.

Lo, tribunal civil de la Selne était saist ces Jours derraiers d'une demande des hértiers Saiveats contre M. Bromone, lis naturel et héritier de mademoiselle Mars. La célèbre actrice avait été haptisée à la paroisse de Saird-Germain-l'Auterrois, le 10 février 1719, sous les noms d'Anne-François-Hippolyte, fille du sieur Jacques-Marie Boutet, bourgeois de Brais, et de Jeanne-Margnettie Saiveats, son épouse, L'avocat de M. Bronner a produit un acte de mariage contracté à Stockholm, en 1786, entre Boutet de Monvel et une demoistelle Jariche de Chierourt. Il a diq qu'il y avait eu, en effet, un projet de mariage entre le tragédien Monvel et mademoistelle Savieta, mais qu'il avait pas ét donnée un demoistelle Savieta, mais par l'avait pas ét donnée un le require du fille de mademoistelle Mars, un jugement avait rectifie l'acte de nalssance de sa mère, et lui avait fait restituer la qualité d'onfant naturel de la daue Salvata et de Monvel.

Le tribunal a débouté les béritiers Salvetat de leur demande.

MARSAY (L. de), pseudonyme [Albert-André de La Fizelière], auteur d'articles dans « la Tribune dramatique ».

MARSEILLAIS (UN), auteur déguisé [le marquis de Mont-GRAND, maire de Marseille].

Lettre au maréchal Masséna. Marseille, de l'impr. de Ricard, 1816, in-8 de 36 pages. [4558]

C'est une réplique à un mémoire justificatif publié par le maréchal à l'occasion d'une dénonciation contre tui, fuite à la chambre, en 1815, par le parti de l'ancien régime.

Le mémoire du maréchal avait été publié sous ce titre: Mémoire sur teéciements qui ont en titru en Provence pendant tes mois de mors et d'aveil 1815, suivi de pièces justificatives et d'une carte géographique. 1<sup>st</sup> et 2<sup>st</sup> édit. Paris, de l'impr. de l'ain, 1816, In-8 de 96 pages. — La première édition ne fut pas destinée au commerciale au discomment de la président de la commentant de la co

La Lettre d'un Marseittais ne fut pas la seule pièce publiée contre le maréchal par le parti de l'ancien régime. Nous connaissons encore :

1º « Réponse des Marseillais au Mémoire prétendu justificatif de M. le maréchal de Masséna ». Marseille, de l'impr. de Dubié, 1816, in-8 de 140 pages.

2º · Première, seconde et dernière Massénaire, servant de réplique au Mémoire justificatif du prince d'Essling, maréchal Masséna. Paris, de l'impr. de Ricard, 1816, 2 parties in-8. — Nous ne connaissons que la seronde et dernière « Massénaire », formant 52 pages.

The Park

MARSEILLE-CIVRY (le comte de) (1).

I. Bruxelles et la Belgique à propos des fêtes de septembre 1848. (Poème). Bruxelles, C. Muquardt, 1849, in-8 de 16 pages, 50 c. [4559]

II. Premier (le) roi des Belges, poème historique, dédié à la garde civique et à l'armée. Bruxelles, Ch. Muquardt, 1849, in-8 de 32 pages, 60 c. [4560]

MARSEILLE-GIVRY (madame la comtesse de), semme du précédent.

Salon belge (le), journal des dames et des demoiselles, publié sous la direction de madame la comtesse de M... C... Première année 1849. Bruxelles, Ch. Muquardt, 1849, 12 numéros de 32 pages in-8 avec lithogr., gravures de modes et modèles. [£561]

MARSILIUS BRUNCK, docteur en philosophie de l'université de Heidelberg, auteur supposé [le baron Fr.-Aug-Fréd.-Thom. de REIFFENBERG].

Dimanche (le), récits de — recueillis par le baron de Reiffenberg. Bruxelles, Hauman et Comp., 1834, 2 vol. in-18 [6 fr.] — Le Lundi, nouveaux récits de —. Bruxelles, les mêmes, 1835, in-18 [3 fr.]. [1859]

MARSILLY (Paul-Antoine de), traducteur pseudonyme.

 Homélies ou Sermons de saint Jean-Chrysostôme sur l'évangile de saint Mathieu, traduites du grec (par Le Maitre de Sacy et Nic. Fontaine). Paris, 1665, 3 vol. in-4; 1693, 3 vol. in-8. [4563]

II. Δbrégé de saint Jean Chrysostóme, sur le Nouveau Testament (par Le Mattre de Sacy et Nicolas Fontaine) avec le texte du Nouveau Testament, de la traduction de Mons. Paris, Pierre Le Petit, 4670, 2 vol. in-8. [4561]

 Initation (de l') de J.-C., traduction nouvelle (par l'abbé Prévost, chanoine de Meluu). Paris, André Pralard, 1694, in-12;
 1706, pet. in-12. [4565]

L'abbé de Saint-Léger a trouvé le nom de Prévost écrit par un contem-

<sup>(</sup>a) On prétent que c'ext le nom de sa mère qui épousa un médent appete BERTARD, dont els ex veux, et qui donna le jour à moniser le counte. Il a épousé une leux de mane qui se fail appeter Son Alterse ropale la princiesa Will-Mehrine de Branneick, et qui est file d'une acrice de Londrex. Ces juenze gent, d'alleurs foit estimables, publièrent à Brazelles, on ils se sous réduptes après Périer 1848, le « Salon heige, journal des dames et des demoisèlles » des mensuels, gr. 1-6 à 2 col., fig.

poraîn sur l'ouvrage de Jacques Bolleau, intitulé: Marcetti Ancyrant Dis quistitones duæ de residentià canonicorum, etc. Paris. 1695, in-8.

IV. Pastoral (le) de saint Grégoire-le-Grand, du ministère et des devoirs des pasteurs, traduction nouvelle (par l'abbé Prévost). Paris, Pralard, 1694, et Paris, Savoye, 1739, in-12. [4566]

MARTANGES (de), nom nobiliaire [BONNET DE MARTANGES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire », à Martanges.

MARTEL, pseudonyme [L.-Stan. FRÉRON fils]. Orateur (l') du peuple. In -8.

[4567]

A. A. B-R.

Co Journal commença vers le mois de décembre 1789, et a été continué jusqu'au et 3 du tome 7. L'attent, ayant été décrété de prise de corp; par suite de la fameuse Journée du 17 juillet 1791, fui obligé de se cacher. Aloris a reduction de son journal fui contilée M. Jean-Baptiste Lasswarre, qui n'a cest d'y travailler qu'au av 16 du tome 18. Quelque temps applés aprat de l'autre de l'autr

MARTIGNAC (de), nom nobiliaire [Algay DE Martignac], l'un des ministres les plus distingués du règne de Charles X.

Esope chez Xautus, comédie vaudeville en un acte. Paris, au magasin de pièces de théâtre, 1801, in-8. [4568]

Cette pièce n'est point de M. de Marignac, quoiqu'il fut dans le cas de la faire, et qu'il en ait fait une autre treize ans plus tard. Il avail été presque obligé de donner son nom à l'aspe chez Xantus que son auteur avait abandonnée inmediatement après as réception a utétre, par suite d'un départ précipité de Paris: Le véritable auteur de cette pièce est G.-P. TARENNEN IE LAVAL, ancien collègue de Kapoléon à l'école de Brienne, plus tard, ingénieur du rol. Il avail vouls mettre sur la soème française les moures domestiques des Grecs. Nous tenons ces détails de M. Tarenne de Laval lui-même, qui n'a jamais songé à réclamer la paternité des aplèce.

L'auteur d'Esope chez Xantus entra dans les ordres à un âge avancé, fut nommé aumônier des carabiniers de la garde sous Charles X, et est mort prêtre habitué de Saint-Louis en l'Île, le 7 juin 1847.

MARTIN (J.), auteur déguisé [J.-Wartin BAROUILLET].

Avec Cuvelier de Trie: le Faux ami, comédie en un acte et en vers. Paris, Barba, 1810, in-8. [4569]

Barouillet est encore de trois ou quatre autres pièces composées en société du même collaborateur, mais elles portent son véritable nom. MARTIN, pseudon. (1) [Charles LUCAS], l'un des rédacteurs du journal « la Presse ».

MARTINELII, auteum fetif d'un nouveau Dictionaire de poche français-italien, etc., abrégé de celui d'Alberti, plusieurs fois réimprimé depuis la fin du xviin' siècle (Voy, la » Prance littéraire » à Martinelli). Le libraire possesseur d'un manuscrit, M. Bossange père, n'y vosant point de nom d'auteur, et voluale ne mettre un, tronva plaisant de lui donner l'un des siens, et de Martin il forma Martinelli.

MARTINEY (Léon), pseudon. [Victor LEFLOCQ], l'un des rédacteurs du « Journal du Notariat ».

- I. Une coquette. Paris, Hipp. Souveraiu, 1836, in-8, avec une gravure, 7 fr. 50 c. [4570]
- II. Mort (la) du duc d'Orléans (13 juillet 1842), dithyrambe.
  Paris, Pinard, 1842, in-8 de 16 pages. [4571]
- III. Caboche, ou le Peuple sous Charles VI, poëme tragique en cinq actes, avec prologue; si suivi d'Études historiques sur le règne de Charles VI, sur les mœurs, les coutumes, les usages, etc., et sur les actions du peuple de 1793, rapprochées des actions du peuple du XV s'sécle. Paris, Potelet, 1862, jin-8, 7 fic, 50 c. [6572]

MARTINI, pseudon. [J.-P.-E. SCHWARTZENDORF], célèbre compositenr allemand, mort le 14 février 1816. Il était fixé à Paris depuis 1764.

MARVIELLES (de), chevalier de l'ordre de Saint-Louis, pseudon. [l'abbé Claude de MAROLLES, ex-jésuite].

Mélanges et Fragments poétiques, en français et en latin (publiés par l'abbé de *Grillemont*, prieur de Noizai). Paris, Berton, 1777, in-12. [4573]

Suivant une note manuscrite de l'abbé de Saint-Léger, le nom de « Marvielles » est un masque dont s'est couvert l'abbé Claude de Marolles, ex-jésuite, et petit-neveu du fécond traducteur de ce nom, abbé de Villeloin. Claude de Marolles, ajouie l'abbé de Saint-Léger, mort à Paris le

<sup>(4)</sup> Le nom de Martin est si répandin que, pour se distinguer les uns des autres, beaccoup de personnes qui le portent ont été obligées d'y ajouter des superfétations. Signaier toutes ces adjouctions serait long et asm milité. Nous necircons qu'un seut excupie centre aint d'autres. Jous frères Martin et centre dans ce mouquet la indécrine à Parls : l'un se fait appeter Martin-Raron et l'autre Martin-Solon.

15 mai 1792, brûlé dans son lit, où il avaît la mauvaise babitude de lire avant que de s'endormir, a prêché avec succès. Ses sermons, imprimés à Paris, chez Crapart, en 1786, 2 vol. in-12, sont estimés.

Les auteurs du « Dictionnaire historique » de Caen et Lyon ont inséré dans leurs éditions de 1779, 1786, 1789, et 1804, un article de M. de Mar-

vielles, qui leur a été communiqué.

L'ex-jésuite Feller n'a pas mis cet article dans les deux éditions du Dictionaire historique « qu'il a publicées à Liège en 1784 et en 1797. Cette suppression me fait regarder comme vraie l'anecdote rapportée par Fabbé de Sain-L'éger. Cépendant la lecture des « Métanges » me porte à croire que M. de Marvielles n'est pas sous-lait un être imaginaire. Che note de la page 38 sous apprend que la chanson par lapselle cette page commence à été linsérée dans un « Mercure » de l'année 1755. Le P. de 1755, le P. de 1756, le P. de 1756

MARVILLE (Philippe de), pseudon. [LETANG, frère du lieutenant-général de ce nom, longtemps employé au ministère des travaux publics (1)].

- Etienne, ou l'Echelle du mal; mœurs du X1X° siècle. Paris, Roux, 1839, 2 vol. in-8, 15 fr. [4574]
- II. Avec M. Auguste Lefranc: Si nos femmes savaient | comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre des Variétés, le 21 décembre 1840. Paris, Heuriot, 1840, in-8, 30 c. [4575] Formant le nº 147 du · Répertoire dramatique .
- III. Suzanne de Croissy, comédie-vaudeville en un acte. Représeutée sur le théâtre du Gymnase dramatique, le 30 novembre 1847. Paris, Tresse, 1847, 1848, in-8. [4576]

Falsant partie de la « France dramatique au xixº siècle ».

MARY LAFON, de Montauban.

Histoire politique, religieuse et littéraire du midi de la France. Paris, Maffre-Capin, 1841-44, 4 vol. in-8, 32 fr. [4577]

Un fragment, assez considérable, de ce livre a été imprimé à part sous ce titre :

« Tableau historique et comparatif de la langue parlée dans le midi de la France, et connu sous le nom de langue romano-provençale ». Paris, René, 1841, in-8 de 56 pages. — Autre édition, sous ce titre : « Ta-

<sup>(1)</sup> M. Goizel, dans sa table générale du Catalogue de la Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, a voutu voir dans le nom de Marville le véritable nom de M. Louls-Emmanuel Gonzalez.

bleau historique et littéraire ..... Paris, Massre-Capin, 1842, in-18 de 542 pages, 5 fr. 50 c.

Or il a été démontré que ce fragment n'était que la réimpression textuelle de la « Bibliographie des patois », de M. Pierquin de Gemeloux. Il existe dans les archives de la Société des gens de lettres un rapport sur le plagiat de M. Mary-Lafon, et un jugement.

Mary-Lafon n'en a pas moins réclamé le prix Gobert pour son « Histoire du midi » dans une « Lettre à M. Guignaut, président de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, de l'impr. de Duverger, 1844, in-8 de 24 pages.

MASERS DE LA TUDE, Voy. LA TUDE.

MASSEVILLE (de), nom nobiliaire [Louis Levayasseur de Masseville]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez la « France littéraire », à Masseville.

MASSEY DE TYRONE (P.), avocat à la cour roy., apocr. [PEL-LET, d'Epinal].

Deux (les) écoles, ou Essais satyriques sur quelques illustres modernes. Paris, Thoisnier-Desplaces, 1829, in-18, 4 fr. [4578]

Pellet avait confié le mannscrit de cet ouvrage à Massey de Tyrone lors d'nn séjour que ce dernier fit à Epinal : il devait s'enquérir à Paris d'un éditeur; mais notre avocat trouva plus convenshle de s'en emparer, et de le pablier sous son nom, enlevant ainsi gloire et profit au véritable auteur, il y a eu procès à ce sujet.

MASSIEU (madame de), pseud, [Mademoiselle Victoire Massiette, depuis Mme CHIRAT].

Vraie (la) politesse, à l'usage des maisons d'éducation. Paris, Sagnier et Bray, 1846, in-18, 80 c. [4579]

Cette dame a publié vers la même époque, sans y mettre aucum nom, quelques opsicueles ascéliques, tols que les Lifanies de la Soptiene, sols que les Lifanies de la Soptiene s'étreye, 18 pages la 18, avec encadrement de vignettes : les Lifanies du siant nom de l'aux, méditées devant le très-saint Soxrement. Dédies associées de l'adoration perpétuelle. In-18 de 88 pages, avec encadrement de vignettes : Prière à Norr-Demé d'Espartance, test.

MASSALIA DE SANCTO LUPO (Alexius à), pseudon. [Cl. Sal-MASIUS].

Diatriba de mutuo, non esse alienationem adversús Copriauum quemdam juris doctorem (Cyprianum Regnerum, Jurisconsultum Batavum). Lugduni Batavorum, 1640, in-8. [4580]

MASSÉ (Jacques), pseudon. [Simon TYSSOT DE PATOT].

Voyages et aventures de — Bordeaux , l'Aveugle ; Cologne , 1710, in-8 et in-12. [4581]

MASSILLAN (de), nom seigneurial [MATHEY DE MASSILLAN].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire » à Mathey de Massillan.

MASSILLON (J.-R.), évêque de Clermont, Ouvrages qui lui sont faussement attribués :

1. Maximes sur le ministère de la chaire. (Par le P. Gaichès, de l'Oratoire). (Nouv. édition). Paris, 1729, in-12. [4582]

La première édition, Paris, 1711, in-12, est simplement anonyme : ce n'est que celle que nous citous qui porte le nom de Massillon.

Cel excellent ouvrage a été désavoir par Massillon en le lount. Il a été réimpriné, en 1730, par les soins de l'abbé na Lavanna, sur un exemplaire que l'auteur avait revu avez soin, et augmenté avant sa mort. Les maximes sont suivies, dans cette demirre deilhon, de oure discours acadéniques. Elles ont encore été réimprimées en l'an xu (1804), par les soins de M. Duanoca, avec les « Dialogues de Fénelon sar l'éloquence en général et sur celle de la chaire a particulier ».

 Mémoires de la minorité de Louis XV; publiés par M. Soulavie l'alué, ancien ministre de la République près de celles de Genère et du Yalais. Paris, 1790, 1792. — Paris, F. Buisson, 1805, in-8 et in-12. [4583]

Ces Mémoires passent généralement pour nn onvrage supposé; ils offrent des traits hasardés et des expressions inconvenantes, non moins indignes de l'orateur que du prélat.

MASSON (J.-B.), libraire à Paris, apocr. [P.-C.-V. BOISTE].

Dictionnaire (petit) de l'Académic française, ou Abrégé de la cinquième édition du Dictionnaire de l'Académie, aquelo na a joint la prononciation d'après les meilleures autorités, et en tête duquel ont été placés les Élèciments de la grannmaire française de L'homond.
Paris, Bossange, Masson et Besson, vers 1800, 2 vol. in-16, [£584]

Ce petit Dictionnaire a été souvent réimprimé : une édition publiée, en 1829, porte le chiffre de la 22.

C'est de l'un des premiers éditeurs de ce Dictionnaire, M. Bossange père, que nous tenons qu'il a été rédigé par Boiste : ce dernier n'ayant pas voulu y mettre son nom, l'associé de M. Bossange y mit le sien.

MASSON (Michel), non littéraire [Auguste-Michel-Benoît GAUDICHOT-MASSON], littérateur, né le 31 juillet 1800. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire », à Masson.

MASSY (Eugène de), pseudon. [Napoléon LANDAIS, auteur sous

The Landson

son véritable nom de quelques romans et surtout du Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français].

Fille (la) d'un ouvrier. Paris, Schwartz et Gagnot, 1836, 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [4585]

MASUCCIO SALERNITANO, plagiaire [Jean Chapelain, poète du XIII<sup>e</sup> siècle].

Fabliau, ou plaisant Discours du secrétaire de Clugny. [4586]

Masuccio Salernitano n'a fait que copier ce fabliau, dont il a fait la première de ses cinquante nouvelles. L'auteur anonyme des « Comptes du monde adventureux » l'a repris à son tour; et, pour mieux déguiser son emprunt, il en a fait la vingt-troisième des siennes.

Nodier, Questions de littérature légale.

MATAGRABOLISEUR (UN) '1), pseudon. [Lambert-Ferdinand - Joseph Van Den Zande].

Fanfreluches poétiques. Avec cette épigraphe: Homini bouno dediti Deus leitiam, Eccles., 11, 26 (Oédiées à M. Louis-Auguste Gruyer). Paris, Firmin Didat, 1845, in-12 carré, de vrj. 332 e 3 pages, plus un supplément intitulé: Quatre Epitres, par un maugraboliseur, 23 pages, et des cartous pour les pages 21-22, 67-68, 83-84, 127 et 128, 177 et 178.

Centes, Fables, Poésies diverses, Chansons et Épitres.

L'auteur de ces poésies est M. Yan Den Zande, Belge, resté, depuis 1815, au service de Franço, del la rempli des fonctions élevées dans Edministration des doumes, Betit-neves tittéraire de Jean de La Postaine, et, je cruis, aussi de crécourt (z), professant sur la pudeur littéraire la dectrie facile de Baple et ayant toujours siméles vers à la passion; Il ne se livra à son godt que acabette, tant qu'il fut en place. En effet, s'il avait été convaineux de faire des vers il cultur peut-. Comment peut-on évre capable de signer des circulaires et des quittances si on a autant d'esprit que Cotté on Béssagier 11 loss cependant conferi aoirs à la presse le joil conte des Peut-Sungiers 11 con cependant conferi aoirs à la presse le joil conte des Peut-Comissa ; Q), mais depais qu'il a pris a critarile, il s'est donné just ainge carrière et a reuceilli les fruits de ses délassements. Cependant, par

<sup>(1)</sup> Diseur de riens, il est difficile de dire avec plus d'esprit que ne l'a fait M. Van Den Zande, les riens charmants qu'il nous raconte.

<sup>(2)</sup> Cette filiation qu'établit let le eritique est une distraction, ear l'auteur dit positirement dans sa Lettre à M. Gruyer, page vnu: Vergier et Grécourt, que je n'aime guère.... Or, on ne s'attache point à imiter eeux qu'on n'aime pas.

<sup>(3) (</sup>Bruxelles, Delemer, 1820), in-32 de 22 pages.

une sorte de déférence administrative, en s'avouant poète, il ne l'a dit que très bas et ne s'est pas donné une publiché complète. Son recueil, qui n'a nas été destiné au commerce, n'a été tiré qu'à cent exemplaires.

REIPFENBERG, Bulletin du Bibliophile beige, t. III, p. 369.

L'auteur prépare dans cc moment une seconde édition, considérablement augmentée et qui formera 2 vol.

M. Van Den Zande a publió depuis un autre charmant volume; c'est un recueil de Fables. Paris, typogr. de F. Didot frères, 1849, in-12 carré, de vill et 338 pages. Ce recueil dédié à M. le baron de Stassart, renferme 150 fables, dont quatorze avalent déjà été imprimées dans les Fanfreluches.

Ce dernier volume imprimé comme le précédent, avec luxe, n'a été tiré qu'à 2000 exemplaires, et comme le précédent aussi, n'a pas été destiné au commerce. Nous possédons l'un et l'autre.

MATHANASIUS (le doct. Chrysostôme), pseudon. [SAINT-HYA-GINTHE].

Chef-d'œuvre (è) d'un Inconnu, poëme, avec des remarques sautes, par le docteur Chrysostome Nathansius (Saint-Hyacinthe, aidé de s'Gravesande, Sallengre, Prosper Marchand et autres), avec une Dissertation sur Homère et sur Chapelain (par Van Effen). La Haye, 1716, in-8. — Quatrième délition, reuve, augmentée et dininuée. La Haye, P. Husson, 1716, in-8. — Sixième délition, avec de nouvelles augmentaions. La Haye, P. Husson, 1732, 2 vol. in-8. — Nouvelle édition, avec de nouvelles notes et une Notice sur-la vie et les ouvrages de saint Hyacinthe, par Leschevin. Paris, imprimerie bibliographique, au xiv (1806), 2 vol. in-8. — [4588]

Voyez dans le « Magasin encyclopédique », cinquième année, tome il, page 77, une excellente dissertation de Chardon de la Rochette sur la quatrième édition de cet ouvrage.

Il existe une critique de cet ouvrage, sous le titre de « Anti-Mathanase, ou Critique dn Chef-d'œuvre d'un inconnu ». Utrecht, 1727, in-12.

Ce pseudonyme de Mathanasius a été souvent pris, et nous allons citer quelques ouvrages satyriques qui ont été publiés sous ce nom.

4.º Relation de ce qui s'est passé au suiet de messire Mathanasius (Mi-

1° Relation de ce qui s'est passé au sujet de messire Mathanasius (Mirabaud) à l'Académie française (par l'abbé Desponraines). Paris, 1721, in-12. Douteux.

Vogre. 1e Chef-d'œuvre d'un inconou : avec des notes, par Lescherin, Daris, 1871, ins. tomel 1, page 515. Cette Relation dans les dernières éditions du Dictionnaire néclogique à l'usage des beaux esprits (par l'abbé Desfoutaines), avec l'Eloge bistorique de Pantalon-Phechas, etc. (par Bel). Paris, 10til, 1736, 1737; Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1738, 1730, in-12.

2º Chanson d'un inconnu, nouvellement découverte et mise au jour, avec des remarques critiques, etc., par le docteur Christophe Malacus, sur l'air des pendus, ou Histoire véritable et remarquable, arrivée à l'endorit d'un R. P. de la compagnie de Jésus (le P. Couvrigny (par Nicolas Jouin). Turin (Rouen). Alétophile, 1732, in-12.

Réimpr. depuis avec des angmentations, sous ce titre : Mœurs des jésuites, leur conduite sacrilège dans le tribunal de la pénitence, avec des remarques critiques, etc. Turin, Alétophile, 1756, In-12.

No Voyages de Mathanasius à la tour de sou église, pour voir le congrès des antipodes, ou les Effets de son admirable téléscope politique, écrits par un ancien diplomate, clerc d'ambassade, à tous les congrès de l'Univers, Paris, Delaforest, 1828, In-8 de 200 pages.

MATHÉMATICIEN (UN), auteur déguisé [l'abbé Desdier].

Lettre d' — à un abbé, où l'on prouve que la matière n'est pas divisible à l'infini. Paris, 1737, in-12. [4589]

MATHIAS, auteur déguisé [Mathias Morisot], auteur dramatique.

Avec MM. Boullé et E.-F. Varez: l'Inconnu, ou les Mystères, mélodrame en trois actes. Paris, Pollet, 1822, in-8, 1 fr. [4590]

MATHIAS DE SAINT-JEAN (le P.), nom de religion. Voy. HABITANT DE NANTES (UN).

MATHIEU (le compère), pseudon. [MERCIER, de Compiègne]. Lubies théologiques, ouvrage posthume du —. Paris, Mercier, 1798. in-8.

1798, in-8. [4591]
On sait que le roman philosophique intitulé « le Compère Mathleu» est de l'abbé Du Laurens.

MATHIEU (le bonhomme Isaac), pseudonyme [CROMELIN].

Mes Radotages, ou l'Art de tuer le temps. Paris, Déterville, 1809, 2 vol. in-12. [4592]

L'auteur, âgé de quatre-vingt-trols ans, résidait à Saint-Quentin, en 1812.

MATILDA (Rosa), pseudon. [Mistriss Byrne], auteur de quelques romans publiés sous ce nom d'emprunt, et qui ont été iraduits en français.

MATON DE LA VARENNE, imposteur littéraire [Moufle d'Angerville].

Siècle (le) de Louis XV, contenant les événements qui ont eu 111 .14 lieu en France et dans le reste de l'Europe, pendant les cinquauteneul années du règne de ce monarque; ouvrage posthume d'Arnoux Laffrey (publié par Maton de la Varenne). Paris, Gueffier, 1796, 2 vol. in-8. [4593]

Cet ouvrage n'est autre chose que la v'ie privée de Louis XV » abrègée par Maton de La Varenne. Cet imposteur n'a pas eu bonto d'avancer dans sa préface que Laffrey avait publié cette « Vie privée » en 1781, tandis qu'il est de notorièté publique que l'ouvrage est de Mourle d'Akgra-Ville, avocat.

A. A. B.—
A. A. B.—

MATHÉUS (Claude), cultivateur, pseudon. [le vicomte Emmanuel p'HARCOURT, alors député de Seine-et-Marne].

I. Nouveau (le) riche et le bourgeois de Paris, ou l'Élection d'un ermplaçant en 1820, 1830 ou 1840, roman politique à l'usage de MM, les électeurs du département de la Seine. Paris, Deschamps, 1818, in-8. — III<sup>e</sup> édit. Paris, le même, 1819, in-8 de 148 pages.

II. Niaiseries (les) de la « Minervo » dite française, mises au grand jour pour servir aux progrès des lumières. 1<sup>st</sup> et 11<sup>st</sup> livraisons. Paris, Delaunay, et Pélicier, 1819, 2 numéros in-8 chacun de 48 pag. 2 fr. 50 c. [4595]

MATUGÉNE DE KERALIO (A.-F.), neveu du général Moreau, chirurgien de marine, pseudon. [A.-P.-F.MÉNÉGAULT, de Gentilly].

Voyage dans l'Afrique et les deux Indes pendant les années 1809 à 1812, avec des observations sur l'état extuel, les mours, les usages de ce pays, et des particularités historiques sur le prince Juda, Liniers, Christophe, Péthion, Miranda et les fils de Typpo-Sach, Paris, A. Eymery, 1814, 2 vol. in-42,5 fr.

MAUBERT DE GOUVEST (J.-Henri), apoeryphe [Charles Guischandt].

Mémoires militaires sur les Ancieus, recueillis et mis en ordre par Maubert de Gouvest (ou plutôt tirés des Mémoires de Charles Guischardt sur les Grecs et les Romains). La Haye, 1762, 2 vol. in-8.

Il est bien vrai que Maubert a fait imprimer ces deux volumes en 170, l'Imprimerie royale de Bruxelles, dont il était alors le directeur; mais il devait ajouter un troisième rolume sur les modernes. L'ouvrage était resté dans l'imprimerie, sans titre et sans préface; les créanciers de Maubert s'emparèrent des deux volumes : on leur en vola mille exemplaires sur les trois mille qui avaient été tirés; ce qui donna lieu à une double publication d'une même édition.

Mille exempiaires parnrent avec un avertissement de la façon de Сивчавя, ennemi particulier de Maubert. Le perfide éditeur annonça que était uno édition différente de celle de Bruxelles. Les autres exemplaires portent Amsterdam sur lefrontispice. A. A. B.-a.

MAUBREUIL (de), nom nobiliaire [Marie-Armand GUERBI DE MAUBREUIL, marquis d'OBSVAULT]. Pour la liste de ses écrits, voyez la « France littéraire », à Maubreuil.

MAUCROIX (de), apocruphe [l'abbé p'OLIVET],

OEuvres posthumes de M. — (contenant, entre autres articles, la traduction des quatres Philippiques de Démosthènes, par l'abbé d'Olivet). Paris, Jacques Estienne, 1710, in-12. [4598]

Les manuscrits de l'abbé de Maucroix ayant été conflés à l'abbé d'Olivet, celni-el les trouva si imparfaits, qu'il ne conserva pas une de ses phrases, pas un seul de ses tours.

Ce volume a été reproduit sous le titre suivant : Traductions diverses pour former le goût de l'éloquence sur les modèles de l'Antiquité, publiées (par l'abbé d'oliset) c'i-devant, sons le titre « d'OEuvres posthumes do M. de Maucroix ». Paris, Jacques Étienne, 1712, în-12. A. A. B.B.

MAUDUIT (l'abbé), pseudonyme [VOLTAIRE].

I. Anecdote (première) sur Bélisaire, 1767. [4599]

Tel est ie titre de cet opuscuie dans les - Pièces relatives à Bélisaire premier cahier). Il porte pour nom d'auteur : l'abbé Mauduit, qui prie qu'on ne je nomme pas.

Seconde Anecdole sur Bélisaire. 1767. [4600]

Peu de tomps après la publication de cet écrit on rassembla ce qui avait été imprimé de plus sailiant sur la décision de la Sorbonne, sous ce titre : Plèces relatives à - Bélisaire - (par Votranus), sous le nom de l'abbé Manduit, par Tensor, sous le nom d'un bachelier ubiquiste, et par (Man-MONTEL), 176, 18-8 et in-12.

Ii ne faut pas confondre ce recueil avec celui qui a pour titre: • Pièces relatives à l'examen du Béitsaire •, publiées par l'abbé de Legge, prêtre du diocèse de Rennes. 4768, in-12.

Nous avons trouvé atribuée à Voltaire uno « Lettre à M...., sur Bélsire », 1768, in-12 mais cette de terre nes trouve point dans le Voltaire de M. Beuchot, et dès lors on peut la considérer comme n'étant pas de celui à qui elle est attribuée; à moins, pourtant, qu'en 1788, elle n'ait été reproduite son un autre titre.

Military.

MAUDUIT (l'abbé), pseudon. [Marie-Joseph Chénier].

Miracles (les), on la Grâce de Dieu, conte dévot. Paris, Dabin, an x (1802), in-8 de 32 pages. [4601]

Il parut dans la même année une quatrième édition de cet opuscule, augmentée du « Maître italien », nouvelle.

MAUDUIT-LARIVE (J.-M.), acteur du Théâtre-Français, etc., apocryphe [J.-L.-Melch. PORTHMANN, imprimeur].

Thama, ou le Sauvage civilisé, histoire d'un Taîtien, par M. Mauduit-Larive (ouvrage entièrement refondu et publié par Porthmann). Paris, de l'impr. de Porthmann, 1812, 2 vol. in-42.
[1607]

MAUGENET (Clémence), pseudon. [A.-P.-F. MÉNÉGAULT, de Gentilly].

I. Chant (le) d'un solitaire, essai poétique sur le mariage de S. A. R. Mgr le duc de Berri avec S. A. R. la princesse Caroline des Deux-Siciles, Paris Germain Mathiet 4816, in 8 de 24 na.

des Deux-Siciles. Paris, Germain Mathiot, 1816, in-8 de 24 pages. [4603] II. Impiété (l'), ou les Philosophistes, essai poétique en huit

11: Impiete (1), ou les Funissymisses, essa poetqu'en munchants, avec des notes; dédié au Roi, Par P.-A.-F. M. C., et publié au bénéfice de trois familles malheureuses. Paris, Domère; Féditeur, 1821, in-8, 5 fr. - Seconde édition. Paris, Le Normant; l'Éditeur, 1821, in-8, 3 fr., et sur papier vélin, 6 fr. [4604]

Les deux dernières lettres sont les initiales des noms Mangenet Clémence. Ainsi que l'on peut le remarquer, le nom de Maugenet est l'anagramme de Ménégault.

MAUGUIN (G.), apocryphe [le P. QUATREMAIRE, bénédictin].

Vindiciæ prædestinationis et gratiæ, seu veterum auctorum qui IX sæculo de prædestinatione et gratiå scripserunt, opera. Parisis, 1650, 2 vol. iu-4. [4605]

On assure que le véritable auteur de cet ouvrage est le P. QUATRE-MAIRE, bérédictin, La « Gotteschalcame controversize historica et chronol. synopsis », ainsi que la Préface, sont de l'abbé de Bourzeis.

A. A. B-R.

MAULE (Clovis de), pseudonyme [Amédée de BAST].

Ducs (les) d'Alençon. Paris, rue des Grands-Augustins, n° 1.
1844, in-8 de 36 pages. [4606]

MAULÉON (de), apocruphe [VOLTAIRE].

**Militaries** 

Sec.

Lettre à M. l'évêque d'Annecy (Biord). Juin 1769. [4607]

Cette Lettre est bien de Voltaire: mais elle fut signée et adressée à l'é-

vêque d'Annecy par M. de Mauléon, qui avait longtemps servi dans le régiment du roi, et l'avait commandé en plusleurs occasions. Cet officier était cousin-germain de M. de Voltaire. (Note de Wagnière.)

MAUNY DE MORNAY, pseudon. [Stéphane FLACHAT].

I. Livre du cultivateur, ou Guide complet de la culture des champs, Par M. Maunu de Mornau, suivi de l'Hygiène du cultivateur, par M. L. de la Berge. Paris, Pagnerre, 1837, 1842, in-18 avec deux gravures, 2 fr. 50 c. [4608]

II. Livre du fahricant de sucre et du raffineur. Par M. Manny de Mornay, suivi de l'Hygiène du fabricant et du raffineur de sucre, par M. L. de la Berge, Paris, Pagnerre, 1837, in-18, avec 2 gravnres, 2 fr. 50 c. [4609]

III. Livre de l'éleveur et du propriétaire d'animaux domestiques. Par M. Maunu de Mornau , suivi de l'Hygiène de l'éleveur. par M. L. de la Berge, Paris, Pagnerre, 1837, 1842, in-18, avec 2 gravures, 2 fr. 50 c. [4610]

IV. Livre du vigneron et du fahricant de cidre, de poiré, cormé et autres vins de fruits. Par M. Mauny de Mornay, suivi de l'Hygiène du vigneron, par M. L. de la Berge, Paris, Pagnerre, 4837, 1842, in-18, avec 2 grav., 2 fr. 50 c.

V. Livre du forestier. Guide complet de la culture, de l'exploitation des bois, et de la fabrication des charbons et des résines. Par M. Mauny de Mornay, suivi de l'Hygiène du forestier, par M. Monneret. Paris, Pagnerre, 1837, 1842, in-18, avec 2 grav., 2 fr. 50 c. [4612]

VI. Livre du jardinier. Guide complet de la culture des jardins frnitiers, potagers et d'agrément. Par M. Mauny de Mornay, suivi de l'Hygiène du jardinler, par M. Monneret, Paris, Pagnerre, 1838, 1842, 2 vol. in-18 avec 2 grav., 4 fr. [4613]

VII. Livre de l'économie et de l'administration rurale. Guide complet du fermier et de la ménagère, Par M. Mauny de Mornay, suivi de Principes hygiéniques, par M. Monneret. Paris, Pagnerre, 1838, 1842, in-18, avec 2 planches. [4614]

VIII. Livre du meunier, du négociant en grains et du constructeur de moulins. Par M. Mauny de Mornay, suivi de Préceptes hygiéniques, par M. Saint-Macary. Paris, Pagnerre, 1839, in-18, avec 2 grav., 2 fr. 50 c. [4615]

Tous ces petits ouvrages ont d'abord été présentés comme faisant partie d'une « Bibliothèque des arts et métiers », puis en 1842, des parties de cette bibliothèque ont constitué un « petit Consr d'agriculture ». Paris, Roret, 1842. Sous ce nouveau titre, voici comme est divisée cette petite collection.

Tome Iv. Livre du forestier. Tomes II et iii. Livre du jardinler. Tome IV. Livre du forestier. Tome V. Livre du vigneron et du fabricant de cldre, etc. Tome VI. Livre de l'éleveur et du propriétaire d'animanz domestiques. Tome VII. Livre de l'économie et de l'administration rurale.

IX. Religion (la) moderne, ou le Vrai Dieu. Philosophie. La Terre. Dédié au peuple, Paris, de l'imp. de Wittersheim, 1847, in-18. [4616]

Imprimé sous le nom de A. Mauny, ingénieur; mais M. Stéphane on Étienne Flachat, étant ingénieur civil, ce dernier ouvrage est donc de l'auteur des hult onvrages eltés précédemment.

MAUPEOU (le chancelier). Ouvrages qui lui sont faussement attribués:

 Correspondance secrète et familière du chancelier de Maupeou avec Sorhouet (par Pidanzat de Mairobert). 1771-1772, brochures in-12.
 [617]
 Cos brochures ont été réimprimées en 1775, sous le titre de · Mau-

pecuana, ou Correspondance secrète et familière du chanceller Maupeou avec Sorhouet, 1775, 2 vol. in-12. Suivant la « Biographie universelle », Chrétlen-François II de Lamoignon a eu beaucoup de part à cette Correspondance.

II. Lettre de M. de Maupeou à M. de Conzié, évêque d'Arras , du 20 ianvier 1775. In-12. [4618]

L'auteur de cette Lettre est dom Théophile, dans le monde A. T. J. M. Des Ruelles: il a été mis à la Bastille.

 Bastille dévoilée », quatrième livraison, page 30. V. T.
 MAUPERTUIS (de), non nobiliaire [Pierre-Louis MOREAU DE MAUPERTUIS]. Pour la liste de ses nombreux onvrages, voyez « la

MAURBRUN, pseudon. [F.-M. MAURICE, libraire à Paris].

France littéraire », à Maupertuis.

I. Avec M. T.-H. Saint-Léger: l'Athée et la Nature. Stances philosophiques et religieuses. Paris, Maurice, r. de Sorbonne, n° 5, 1834, in-8 de 16 pages. [4619]

II. Esquisses, en vers, de l'Arc de triomphe de l'Étoile, précé-

dées d'une dédicace à l'armée. Paris, Maurice, 1837, in-8 de 100 pages, 1 fr. 50 c. [4620]

III. Algéride, poëme historique. Paris, Maurice, 1838, in-8 de 24 pages. [4621]

MAURICE, nom commun à deux auteurs qui ont voulu se déguiser : MM. Séguier et le marq. Adolphe de Chesnel. Pour la liste des ouvrages de ces deux messieurs, publiés sous ce nom déguisé, voy. « la France littéraire », à Chesnel et Séquier.

MAURICE (Charles), auteur déguisé (Charles-Maurice DESCOMnes), auteur dramatique et rédacteur propriétaire d'un journal thétaral, inituilé d'abord « le Camp Volant », puis « le Courrier des Thétires ». Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Maurice (Ch.).

MAURICE (Philadelphe), auteur déguisé [Philadelphe-Maurice ALHOY], auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voy. « la Littérature française contemporaine », à Alhoy.

MAURILLE, de Lyon, pseudon. [Joseph Chardon, libraire à Marseille].

Crimes (les) des Jacohins à Lyon, depuis 1792 jusqu'au 9 thermidor an II. Lyon (Marseille), an IX (1801), in-12. [4622]

MAURIN (Jean), pseudon. [Théodore COURSIERS, anc. élève de l'Ecole des chartes et anc. rédacteur-directeur de la « Revue de la Meuse] », auteur de beaucoup d'articles dans la « Revue provinciale », qui paraît à Bar-le-Duc.

MAUROY, ci-devant curé des Invalides, apocr. [Eust. LE NOBLE]. Dégoût (le) du monde, par maximes tirées de l'Écriture et des Pères. Paris, Brunet, 1698, in-8. [4623]

Il est parlé de ce volume dans quatre ouvrages fort comus : 1º dans les «Entretiens sur les contes des Fées « par l'abbé de Villiers), pet 2º dans les «Sentiments critiques sur les Caractères de la Bruyère «, attribués à Vigene-Marville (Bonacenture d'Argonn), 77, 3º et 4. attribués à Vigene-Marville (Bonacenture d'Argonn), 77, 3º et 4. attribués à Vigene-Marville (Bonacenture d'Argonn), 77, 3º et 4. attribués à Vigene-Marville (Bonacenture d'Argonn), 77, 3º et 4. attribués à Vigene-Marville (L. VI) et par Richer (t. VII).

L'abbé de Mauroy, curé des Invalides, avait eu le maiheur de tombre dans de grandes faiblesses, et blentôt après le bonbeur de s'en retirer; il en avait fait une pénitence aussière dans l'abbaye de Sept-Fonds. On pense bien qu'un ouvrage sur le » Dégoût du monde », portant son nom, d'ext avoir du succès : mais ce n'était qu'une spéculation du fameux Le Noble.

diam.

qui fut forcé par l'autorité de supprimer le nom qu'il avait osé mettre au frontisplec de l'ouvrage. Et, en effet, j'en possède la première édition avec un nouveau frontispice collé, et conçu en ces termes : • Le Dégoût du monde • . Paris, Brunet, 1698.

L'ouvrage eut une seconde édition en la même année 1698, et une troisième en 1701, toujours sous le voile de l'anonyme. Il a été réimprimé plusieurs fois en Hollande sous le nom de l'auteur, notamment à Bruxel-

les, chez Georges de Backer, en 1701, petit in 12.

Les exemplaires portant le nom de M. de Mauroy sont très rares. On trouvera une notice sur cet ecclésiastique dans le second volume de mon 

Examen critique des Dictionnaires historiques ». A. A. B—m.

MAURY (l'abbé Jean-Siffrein), plus tard archevêque de Paris.

Ouvrages qui portent à tort son nom:

I. Petit Carême de l'abbé Maury, ou Sermons prêchés dans l'assemblée des enragés. (Rédigés par Jacques-René Hébert, dit le Père Duchesne). 10 num. in-8. [4624]

II. Vie privée de l'abbé Maury, écrite sur des mémoires forunis par lui-même, pour joindre à sou peiti Carême. Avec cette épigraphe: Astutam vapido servas sub pectore vulpem. Perse, Sat. v. (Composée par Jacques-René Hébert, dit le Père Duchesae). Paris, de l'impr. de Grand, 1790, in-8 de 28 pages. — Suite, Ibid., 1790, in-8.

III. Testament de J.-F. Maury, prétire de la sainte Église romaine, abbé commendataire de la Frénade, prieur commendataire de Liboin, vicaire-général de Lombez, prédicateur ordinaire du roi, mort civilement. Paris, de l'impr. des ex-calotins, 1790, in-8 de 16 pages.

Autre pampblet.

IV. Esprit, Pensées et Maximes de M. l'abbé Maury. (Recueilli par *Chas*). Paris, 1791, in-8 de 384 pages. [4627]

Compilation ingénieuse de tout ce que ce célèbre dépuié a dit de plus fort et de pius éloquent à la tribune de nos législateurs, et de ce qu'll a écrit relativement à la mission importante dont il a été chargé.

L'ex-jesulte Feller, en attribuant la « Vie de saint de Paul », Paris, Vie Heirssant, 1747, 2 vol. in-12, å Tabbé Maury, à la fine à l'article vienent de Paul, de son Dictionnaire-des grands hommes, a sans doute con-fondu le Pardigripe du saint avez as fre. L'ouvrage de l'abbé Maury est reató manuscrit jusqu'en 1837, époque à laquelle il à été-publié par Louis Siffrein Maury, son neveu, avec les pandégriques de saint Louis et de saint Augustin. La Vie publié en 1787 est de l'abbé Bégat, ancien curé du Marcuil le-Ausaux.

3:05 C

MAURY (J.-C.-F.), auteur supposé [Auguste TILLET, médeciu],

I. Manuel du dentiste, pour l'application des dents artificièlles incorruptibles; suivi de la Description de divers instruments perfectionnés. Orné de quatre planches lithographiées. Paris, Gabon, 1820, in-8. — Seconde édition, augmentée. Paris, le même, 1822, in-8. fie. 2, fr. 50 c. [6238]

II. Traité complet de l'art du dentiste, considéré d'après l'état actuel des connaissances. Paris, Gabon, 1828, et 1833, in-8, plus un cahier de 40 planches, 16 fr., et avec les fig. color., 20 fr.

[4629]

On trouve à la fin de ce Traité un Cataiogue assez étendu des livres dans toutes les langues, publiés sur les dents, qui a été reproduit dans quelques autres ouvrages sur la même matière, et entre autres dans ceiui de M. Desirabode.

Nous avions toujours peusé que M. Maury était le seul des dentistes actueis de Paris qui eût rédigé ses livres, mais nous avons été détrompé par un ancien employé de la librairie Gabon.

MAVOR (William), pseudonyme [Richard PHILLIPS].

I. Buffon (le) des écoles, en listoire naturelle caiquée sur la classification des animans par Linné, avec des descriptions familières, comme celles de Goldsmith, Buffon et Pennant; trad. de l'augl. par J.-B.-J. Breton. Paris, V. Gueffier, 1802, 1807, 2 vol. in-12, avec 103 figures, 5 fr.

II. English (the) spelling-book, accompanied by a progressive series of easy and familiar Lessons, intented as an introduction to the reading and spelling of the english language (A new edit.). Paris, Bobée, 1827; or Paris, Baudry; and Bobée, 1830, in-12; Hingray. 1834; Paris, Baudry, 1839, 1841, 1846, in-12, 1 fr. 80c. [4631]

Petit livre élémentaire qui n'a pas eu moins de succès que notre grammaire de Lhomond. Le titre de la dernière édition que nous citons porte que c'est la 460° édition.

MAX, pseud. d'un artiste tragique qui a débuté sur le théâtre de l'Odéon il y a quelques années [Hippolyte BONNELIER, littérateur].

MAX. DE M\*\*\*, auteur déguisé [Maxime de MONTROND, du Gard].

I. Mentor (le) des campagnes, ou Soirées instructives et anusantes. Paris, Débecourt, 1832, in-12, 1 fr. [4632]

II. Jeanne d'Arc, ou le Récit d'un preux chevalier; chronique

française du XV siècle. Paris, Débecourt, 1833, in-12 de 279 pag.
[4633]

III. Mont-Valérien (le), ou Pèlerinage et amítié. Paris, Débecourt, 1834, in-12, 1 fr. [4634]

Ces trois petits ouvrages font partie de la « Bibliothèque de la Société des boas irres ».

IV. Souvenirs d'un voyage dans le Languedoc, le Comtat et la Provence. (Automne de 1834.) Paris, Gaume; Débecourt, 1835, in-12, 2 fr. 50 c. [4635]

Ce dernier ouvrage porte pour nom d'auteur : Maxime \*\*\* (du Gard).

MAX DE RAVEL, auteur déguisé l'Victor-Maxime REVELLÉRE, neveu de L.-N. Revellière-Leppaux, anclen directeur, et ilse M. Revellière, ancien député], littérateur, auteur de beaucoup de Nouvelles et de morceaux de littérature impr. dans les journaux, aujourd'hui directeur du Thétar Historique, à Paris.

MAXIME, auteur dépuisé [le marquis Maxime de REIDON DE LA CIAPELEE (1), plus como sous le nom de Maxime de Redon, ancien officier d'artillerie], auteur dramatique. Ce fut lui qui, en 1805, fut le collaborateur de M. Pesquier, devenu ministre d'Etas, pour «Grimou, ou le Portrait à faire», vaudeville dont on a tant parié dans une des dernières années du rêçae de Louis-Philippe. Pour la liste des ouvrages de cet écrivair, voy. la « France litt. », à Redon.

MAXIME DE MADEURE, auteur supposé [VOLTAIRE].
Sophronyme et Adelos, traduit du grec, 1766.

Sophronyme et Adelos, traduit du grec. 1766. [4636] Réimprimé dans « Dialogues et Entretiens philosophiques » de l'auteur.

MAXIMILIEN, prénom sous lequel il existe des pièces de théâtre imprimées de deux auteurs: MM. Courtier fils et Maxime de Redon. Voy. ces noms dans la « France littéraire ».

MAYEU-LE-BOSSU, pseudon.

Examen critique du Traité pratique sur la partie d'art du cadastre. Lettre de — à Crispin-Faufan Busset (F.-C. Busset), etc., auteur dudit Traité pratique, etc. Paris, de l'impr. d'Hipp. Tillard, 1829, in-8 de 32 pages. [4637]

MAYREY (Jules), pseudonyme [Félix PYAT]. \*
Il existe un écrit de M. F. Pyat sous ce nom d'emprunt.

<sup>(</sup>i) Près Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), et non des Chapelles, comme on l'a dit quelque part.

M. C., auteur déguisé [Charles MALO].

Jeunes (les) Martyrs de la foi chrétienne. Paris, Jauet, 1818, ou 1833, in-18, orné de 42 gravures, 3 fc. [4638] M. C. M., pseudon, [MOREL DE THURY, conseiller au parlement

M. C. M., pseudon. [MOREL DE THURY, conseiller au parlement de \*\*\* (Besauçon)].

Rudiments de la langue française et principes de grammaire. Paris, 1782, in-8. [4639]

M\*\*\* D\*\*\*, pseudonyme [Ch. Ancillon].

Traité des eunuques. 1707, in-12.

[4640]

C'est dans cet ouvrage (p. 64), qu'Ancillon présente comme une histoire véritable la plaisanterie de Fontenelle intitulée : « Relation de l'île de Bornéo».

M. D. C., pseudonyme [François FAVRE, d'Annecy, chanoine de Genève].
Controverse pacifique sur l'autorité de l'Église, ou Lettres du —

à M. l'évêque du Puy (de Pompignan), avec les réponses de ce prélat. Montauban, 1757; Paris, 1758, petit in-12. [4641] Les initiales M. D. C. désignent le ministre des Certoix, sous le nom

Les Initiales M. D. C. désignent le ministre des Certolz, sous le nom duquel on a voulu faire passer cet ouvrage.

M. DE C., pseudon, | de MONTUCLA].

Voyage dans les parties intérieures de l'Amérique septentrionale en 1766, 1767 et 1768, par Carver, trad. de l'anglais par —, avec des remarques et quelques additions du traducteur. Paris, Pissot, 1784, in-8. [662]

Sot, 1704, in-6. [4042]
Les initiales de C. désignent probablement le nom de Chanla, sous lequel l'auteur s'était caché en 4778, lorsqu'il publia une édition des « Récréations mathématiques « d'Ozanam.

M. DE C.... (le), pseudonyme [CHASOT DE MONTIGNY].

Tablettes géographiques contenant un abrégé des quatre parties du monde, et un Dictionuaire géographique des villes, abbayes, ordres militaires, chevaleries, etc. Paris, Gaueau, 1725, in 12. [4643]

M. D. M\*\*\*, pseudon. [le baron d'HOLBACH].

Essai sur les préjugés, ouvrage contenant l'apologie de la Philosophie par — (avec des notes par *Naigeon*). Londres (Amsterdam, Marc-Michel Rey), 1770, pet. in-8. [4644]

M... D. M...., auteur déguisé [PALISSOT DE MONTENOY].

Coup d'œil sur les ouvrages modernes. Tome 1er (et unique).

Sans date (Paris, 1751), in-12 de 68 pages. [4645]

M. D. N., auteur déguisé [l'abbé MARTIN DE NOIRLIEU, alors aumônier de l'École polytechnique].

Réfutation abrégée du livre de Volney, intitulé : « les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des Empires »; extraite de la seconde édition des « Études d'un philosophe chrétien ». Paris, 1823, in-8.

M. D. S. J. N. A. J. F. D., auteur déguisé [Mme MÉRARD DE SAINT-JUST, née Anne-Jeanne-Félicité d'Ormov].

Mon Journal d'un an, suivi de Poésies diverses. (Vers 1788), in-12. [4647]

Les . Poésies diverses » sont de Mérard de Saint-Just.

M. DE T\*\*\* (le). Voy. MAIRE DE TAVERNY (le).

MEAD, pseudonyme [VOLTAIRE].

Lettre au sujet de « Candide ». — Imprimée dans le « Journal encyclopédique », du 15 juillet 1759. [4648]

M. Beuchot a reproduit cette Lettre dans les « Mélanges de Voltaire » à

cette date.

MÉCHANT POÈTE (UN)..., pseudonyme [J.-Ch. BIDAULT DE

MONTIGNY].

Épître au public par — tant en son nom que comme portant la parole pour ses confrères qui sont en très grand nombre. (Angers, de l'impr. de V° Hubault), 1745, in-4. [4649]

· Nous, froids auteurs et languissants poètes».

On lit au bas : Vû, je n'empêche, pour le roi, l'impression et le débit du présent. Donné à Angers, le 10 juillet 1745. Signé Corbeau des Mazures.— Vû, permis d'imprimer et débiter à Angers, le 10 juillet 1845.

Signé Patvost.

Cette édition angevine n'est mentionnée ni dans Quérard ni dans Bar bler. Fr. G.

MÉCRÉANT (UN), pseudon. [le comte A.-A.-J. MILON DE VIL-LIERS].

Paroles d' —. Antithèse sur l'ordre et le plan de l'œuvre de M. de La Menaais (les Paroles d'un croyant). Avec conclusion! Paris, Dentu, 1834, in-8 de 236 pages. — Sec. édition. Paris, le même, 1834, in-8 de 236 pages, 4 fr. [4650]

MECTHILDE DU SAINT-SACREMENT (la sœur), nom de religion [la vén, mère Catherine de BAR].

Véritable (le) esprit des religieuses adoratrices perpétuelles du Très-Saint-Sacrement. Paris, Couterot, 1683, in-16. [4651] MÉDECIN (UN), auteur déguisé [DOVAR].

Legs d' — à sa patrie. La Haye, 1734, in-12. Voyez les Anecdotes de médecine, t. 1<sup>er</sup>, p. 30%. [4652]

MÉDECIN (UN), auteur déguisé.

STATE OF THE PARTY OF

Lettre d' — à M. (Regnaud) le curé de Vaux (sur l'œnvre des convulsions). Sans lieu d'impression, ni date, in-12 de 56 pages. [4653]

MÉDECIN (UN), auteur déguisé [DUMOUCHAUX, D. M.]. Étrennes d' — à sa patrie, Berlin, 1761, in-12. [4654]

MÉDECIN (UN), auteur déquisé [RETZ, médecin].

Lettre sur le secret de M. Mesmer, ou Réponse d'— à un antre. Paris, Méquignon, 4782, in-12. V. T. [4655]

MÉDECIN ANGLAIS (UN), pseudon. [Louis de SANTEUL].

Réponse d' — à la critique de la thèse de M. Maloet. Paris, De la Tour, 1736, in-12 de 22 pages. 

[4656]

MÉDECIN DE CAMPAGNE (UN), auteur déguisé.

Fragments de satire médicale. (Petite Généalogie du charlatanisme.) Nivelles, Cuisenaire, 1848, broch. in-8. [4657]

MÉDECIN DE LA FACULTÉ DE PARIS (UN), auteur déguisé [Phil. HECQUET].

Lettre d' —, sur ce que c'est que le « Brigandage de la médecine » (par le même auteur). Paris, 1736, in-8. [4658]

MÉDECIN DE LA FACULTÉ DE PARIS (UN), auteur déguisé [Barbeu Dubourg].

Lettre d' — à un de ses confrères au sujet de la Société royale de médecine. Sans date, in-8 de 8 pages. [4659]

MÉDECIN DE LA FACULTÉ DE PARIS (UN), auteur déguisé [DORIGNY].

Examen de l'inoculation. Paris, Desain junior, 1764, in-12.
[4660]

MÉDECIN DE MONTPELLIER (UN), auteur déguisé [Antoine Petit].

Lettre d' — an sujet de l'examen public du sienr Louis, en 1749. In-8. V. T. [4661] MÉDECIN DE MONTPELLIER (UN), auteur déguisé [P.-Joseph AMOREUX].

Lettre d' — à un magistrat de la cour des aides de la même ville et agriculteur, sur la méderine vétérinaire. Montpellier (Avignou), 1771, in-8. [4662]

Amoreux a publié en 1773 une seconde lettre, contenant un « Essal de bibliographie vétérinaire»; il devait publier une Bibliothèque vétérinaire en 2 vol. in-8. Voyez son « Essal historique et littéraire sur les médecins arabes ». Montpellier, 1805, in-8.

MÉDECIN DE PARIS (UN), auteur déguisé [J.-B.-L. CHOMEL]. Lettre d' — à un médecin de province, sur la maladie des bestiaux. Paris, Delespine, 1745, in-8. [4663]

MÉDECIN DE PARIS (UN), auteur déguisé [E. GROSSIN DU HAUME].

Lettre d' — à un médecin de province, sur le traitement de la rage, Paris, 1776, iu-8.

V. T. [4664]

MÉDECIN DE PROVINCE (UN), pseudon. [Michel-Philippe

BOUVART]. Lettre d' — à un médecin de Paris. Châlons, 1758, in 8 de 16 pages. [4665]

Cet opuscule est une diatribe dirigée contre l'inoculation que Tronchin cherchait alors à répandre dans Parts, et que Bouvart, maigré tout son mérite, combattait de tous ses efforts.

MÉDECIN DES ARMÉES (LE PREMIER), auteur déguisé [Coste].

Éloge de Joseph-Adam Lorentz, médecin en chef de l'armée du Rhin, prononcé au couseil de sauté le 2 germinal an 1x (3 mars 1801). Paris, de l'impr. de Ily, 1801, in-8 de 56 pages. [4666]

MÉDEGIN DES HOPITAUX DU ROI (UN), auteur déguisé [François POURPOUR DU PETIT].

Lettre d' — à un autre médecin de ses amis. Namur, 1710, in-4.

[4667]

MÉDINE (M<sup>II</sup>» Léontine de), pseudonyme sous lequel il a été imprimé dans le tome XIV du ,« Livre des Cent-et-Un » (1834), un morceau intitulé : « les Parents d'autrefois et ceux d'aujourd'hui ». MÉGALBE, pseudon. [J.-P. Planat, de Toulouse].

Don Sanche, comédie héroïque (en vers) de P. Corneille, mise en trois actes. Paris, Moëssard, 1833, in-8. [4668]

MÉGE (le P.), bénédictin, apocr. [L.-II. de LOMÉNIE DE BRIENNE].

Vie (la) et les révélations de sainte Gertrude. Paris, 1673, in-8.
[4669]

Voy. la Biographle universelle,

Acres ..

MÉHÉGAN (Mmr), apocryphe [VOLTAIRE].

Tableau du siècle de Louis XII. Amsterdam, 4769, in-12, [6670]. L'opinion publique spant attribué cet ouvrage à madame de Méhigian, eure de l'auteur du «Tableau de l'histoire moderne», cette danc le disavous par une lettre adressée au rédacteur du « Mercure», en avril 1700. L'année suivante les libraires jadecent le nome de Voltaires avrun nouveau frontisplee, et lis elitèrent dans un Avertissement le désaveu de madame de Méhégan.

Il est facile de s'assurer que le « Tableau-du Siècle de Louis XII » est en effet tiré en grande partie de « l'Essal de Voltaire sur les Mœurs et l'Esprit des Nations».

MÉHÉMET II, empereur ottoman, apocr. [BELIN DE MON-TEBZI].

Lettres turques, historiques et politiques, écrites tant par Méhémet II., empereur ottoman, que par ses généraux, ses sultanes, un de ses ambassadeurs, et Usun-Cassan, roi de Perse, son contemporain; traduites du gree et de l'arabe, avec des notes et une histoire de la vie de ce conquérant, par M. B\*\*\* DE M\*\*\*. Paris, Duchesne, 4764, in-12. [4647]

Cet ouvrage a paru aussi sous cet autre titre: Histoire de Mahomet II, empereur ottoman, enrichte de lettres originales traduites du gree et de Parabe, sur des manuscrits trouvés à Constantinople, par M. B\*\*\* pr M\*\*\*. Paris, Duchesne, 1764, 2 vol. in-12.

MEINERS (W.), pseudon. [L.-Fr. L'HÉRITIER, de l'Aiu]. I. Histoire de la Réformation. Paris, Raymond, 1825, in-12. [4672]

II. Principes généraux de littérature, comprenant 1° des Notions de Grammaire générale et les commencements de la Rhétorique; par M. P. J. [Placide Justin]; 2° le Complément de la Rhétorique Lexicon.

et la Poétique; par M. W. Meiners [L.-Fr. L'Héritier], auteur de « l'Histoire de la Réformation ». Paris, le même, 1826, in-12. [4673]

Ces deux volumes font partie de la « Bibliothèque du xix siècle ». Le plan et la division de cette espèce d'encyclopédie populaire, la première

dont on ait tenté l'entreprise, appartiennent à M. L'Héritier, Le premier volume cité, le tome 84° de la collection, est de la composition de M. L'Héritler, sauf un morceau qui est emprunté au Conversations Lexicon : c'est la « Vie de Jésus-Christ ». Dans le second, formant le 86° de la collection, « la Poétique, adaptée à la poésie moderne », ainsi que quelques autres parties appartiennent à M. L'Héritier. Tout ce qui

concerne la littérature allemande a été emprunté au Conversations MEISNERUS (Eusebius), éditeur plagiaire [Joachim PASTO-RIUS].

Institutiones aulicæ, nunquàm editæ, ex C. Tacito, cumprimis sed et aliis historicis, ab auctore incerto traditæ et jam ab Eusebio Meisnero publico donatæ. Amstelodami, Lud. Elzevirius, 1642, in-12.

Cet ouvrage n'est autre chose que la traduction de la seconde partie de l'ouvrage d'un anonyme français (Eustache de Refuge) par Joachim PASTORIUS, Eusèbe Meisners, habile correcteur d'imprimerle, s'en était procuré une copie très fautive; il la corrigea à sa manière, et la livra à l'impression. Aussitôt que Pastorius fut informé de cette infidélité, il retoucha sa traduction, et la fit imprimer par les mêmes Elzeviers, en 1644, sous le titre d'Aulicus inculpatus ex gallico auctoris anonymi traductus à Joachim Pastorio Med. D. Amstelodami, Lud. Elzevirius, 1644, 1649, in-24. Abraham Marcouet, prolesseur de droit, la fit réimprimer sous le même titre à Halle, en 1664, in-18, en v jolgnant la traduction de la première partie.

L'ouvrage d'Eustache de REFUGE avait paru sons le titre de

Traité de la Cour, ou Instructions des courtisans. Paris, 1617. Nouv. (3°) édition, beaucoup enrichie. Paris, Saugrain, 4618, in-8. Edition publiée un an après la mort de l'auteur. - Autre édition, Paris, Saugrain, 1622, ln-8. - Nouv. édition, Amsterdam, Elzeviers, 1649, 1656, ln-12, avec le nom de l'auteur. - Nouv. édition, sous le titre de « Nouveau Traité de la Cour ». Parls, Barbin, 1664, in-12, sans nom d'auteur. La première édition de ce Traité est très rare.

MELA BRITANNICUS, pseudonyme [C. KELSALLE].

Esquisse de mes travaux, de mes voyages et de mes opinions : dans une Lettre à mon ami Agathomerus, Londres, 1830, in-8. [4675]

Volume tiré à 100 exemplaires.

17,79<del>0,000</del>

MELANCHTON (de), pseudonyme [PINETON DE CHAMBRUN]. Réponse au troisième chapitre du « Traité de la politique de France ». Amsterdam, 1670, in-12. [4676]

Voy. les OEuvres diverses de Bayle, t. tV, p. 163. Catalogue de Sépher, nº 5950.

Sous ce même pseudonyme, Pineton de Chambrun a encore publié le poème (latin) de J.-A. de Thou à la postérité, avec des notes. (Amst., Dan. Elzevir, 1678, in-12.)

MELCHIOR B\*\*\*, auteur déguisé [Melchior BOISSET, artiste et auteur dramatique].

I. Avec M. Benjamin [Antier]: la pauvre Famille, mélodrame en trois actes. Paris, Pollet, 1822, in-8, 1 fr. 50 c. [4677]

II. Mariages (les) par circonstance, comédie en un acte et en prose. Paris, Quoy; Barba, 1824, in-8, 1 fr. [4678]

III. Avec M. Benjamin [Antier]: Albert, ou le Songe et le Réveil, mélodrame en cinq actes, précédé d'un prologue intitulé « les Deux Écots », à-propos vandeville. Paris, Bezou, 1825, in-8. [4679]

Il a été tiré à part un certain nombre d'exemplaires du prologue.

MÉLESVILLE, pseudon. [Anne-Honoré-Joseph DUVETRIER], l'un de nos plus spirituels auteurs dramatiques, et l'un des collaborrateurs les plus constants de M. Scribe. Pour la liste de ses pièces, voy. « la Littérature française contemporaine » à Duveyrier.

MÉLESVILLE (J.), pseudon. [Xavier Vérat], auteur, d'après l'un de nos critiques, d'une pièce imprimée sous ce pseudonyme, mais que nous ne connaissons pas.

MÉLIDOR, pseudonyme [CURY].

Travaux (les) d'Aristée et d'Amérille dans Salamine, composés en grec par *Théophraste*, et trad. en françois par — . Au Mans, 1618; Paris, 1619, in-12. [4680]

J'ai trouvé le nom de Cury dans un exemplaire de la · Bibliothèque des Romans » de l'abblé Lenglet, rempil de notes mauscrites, relatives principalement aux traductions italiennes et aux dates de plusieurs romans. Cet exemplaire vient de la bibliothèque de la contesse de Verrue; c'est le troisième de ce genre en ma possession. A. A. B—x.

MÉLIGLOSSE, pseudonyme [Charles BEAUTER].

Rodomontade (la), tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 1605, in-8. [4681] On doit au même auteur « la Mort de Roger », tragédic imitée d'Arioste,

en 5 actes et en vers. HI MÉLITON, pseudonyme [Claude PITHOYS].

Apocalyse de — , ou Révélation des mystères cénobitiques. Saint-Léger, 1665, in-12. [4682]

Voltaire s'est trompé en attribuant cet ouvrage à J.-P. Camus, évêque de Belley. Il est seulement vrai que les écrits de ce dernier contre les moines ont été fort utiles à Claude Pithoys.

MÉLOMÈTRE, pseudonyme.

Solution d'un problème de mathématiques (concernant la musique) proposé par —. Impr. dans le « Bull. polym. du muséum de Bordeaux, t. VI, p. 289-92, 1808. [4683]

MÉLOPHILE, pseudonyme.

Lettre à monsieur le propriétaire du « Bulletin polymathique du muséum, sur la musique à Bordeaux, et sur le concert du 19 mars (1806). — Impr. daus le « Bulletin polymathique de Bordeaux », t. IV, p. 165-75. [4684]

Cette Cettre est datée de Bordeaux, le 24 mars 1806. Peu de temps après parut dans le même reneul une - Lettre à M. Botleques, fondateur du muséum de Bordeaux : celle-cl'est signée L. A. T., et est datée du 25 artil. A cette réponse, Méophile répliqua par une autre Lettre a M. Berperiétaire du Bulletin polymathique », imprimée dans le même volume, pag. 307-16.

MELVIL (lady), pseud. [M<sup>me</sup> Pitre CHEVALIER], auteur de Nouvelles imprimées dans l'un des journaux ou recueils de ces derniers temps.

MELY-JANIN, aut. dég. [Jean-Marie JANIN], poète et auteur dramatique. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire » au nom sous lequel cet écrivain est le plus connu, à Mély-Janin.

MEMBRE CORRESPONDANT DU LYCÉE DE CAEN (UN), auteur déquisé [L.-G. TAILLEFER].

Adèle et Cécile, conte moral. Falaise, Brée frères, 1802, in-12 de vij et 171 pag., 1 fr. 50 c. [4685]

Cet ouvrage est suivi d'Essais de traductions, savoir: 19 de l'Epode 7º d'Horace, en vers français; 2º de l'Aurore, air avec récitatif, trad. de Métafrafs; 3º de la traduction d'une Ode anglaise, à la Sagesse, tirté du roman de « Clarisse Harlowe », 2º vol., lettre 9º, avec des notes. Le texte originals et rouve en regard de ces traductions.

STATE L

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE BESANÇON (UN), aut. dég. [dom Grappin].

Éloge historique de Jean Jouffroy, cardinal d'Alby, lu à l'Académie des sciences de Besauçon,... le 22 avril 1785. Besançon, 1785, in-12 de 64 pages. [4686]

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE BORDEAUX (UN), aut. dég. [Gusivae Brunet].

Essais (les) de Michel Montaigne. Leçons inédites recueillies par 
—, sur les manuscrits autographes conservés à la Bibliothèque publique de cette ville. Paris, Techener, 1844, in-8 de 51 pages.

Tiré à 100 exemplaires.

[4687]

On compte au moins quatre-vingts éditions des « Essais », et l'in-folio de 1635 passe généralement pour celle qui fait autorité. Et cependant il est loin de représenter scrupuleusement le texte de Montaigne, dont mademoiselle de Gonrnay avait déjà, dès 1596, changé plusieurs expressions ct tournures que les imprimeurs trouvaient un peu revesches au goût de quelques douillets du siècle. On connaissait un exemplaire de 1592, faite du vivant de l'auteur, exemplaire chargé de notes et d'additions. Ce volume inestimable, qui existe malgré les mutilations du relieur, fut transporté à Paris, par ordre de François de Neufchâteau, alors ministre, et Naigeon le consulta avec fruit, Revenu aujourd'hui à Bordeaux, M. Gustave Brunet l'a examiné avec cette attention intelligente, avec cette pénétrante sagacité dont il a fait preuve plus d'une fois, notamment à l'endroit de Rabelais. En rendant justice à Naigeon, il lui reproche sou orthographe capriciouse et ondoyante, sa ponctuation parfois infidèle. Le manuscrit de Montaigne, dit-il, nous rend l'inappréciable service de nous introduire dans le cabinet du philosophe; il nous place derrière son fauteuil, nous assistons au travail de sa pensée. Montaigne a refait jusqu'à trois ou quatre fois certaines phrases, il en est d'inachevées, d'autres ont été rayées et il est à croire que toutes les suppressions ne sont pas de la main même de l'auteur. Les passages qu'on pouvait restituer, ont été recueillis par M. G. Brunet, dont l'opuscule est le complément nécessaire de toute édition des « Essais ». DE RG.

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE CORTONNE (UN), auteur déquisé [Charles POUGENS].

Traité curieux sur les cataclysmes ou déluges, les révolutions du Globe, le principe sexuel et la génératiou des minéraux. A M. Ferdinand Mazzanti. Saint-Germain-en-Laye, Goujon, 4791, in-8.

[4688]

Cette brochure, deux ans après son émission, a été rajeunie par le tître snivant : « Essai sur divers sujets de physique, de botanique et de minéralogie, ou Traités curieux sur les cataclysmes, les révolutions du Globe », etc., composés à Richmond, en 1787. Par Charles Pougens, à Ferdinand Mazzanti. Saint-Germain-en-Laye et Paris, Desenne, 1793.

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE CORTONNE (UN), auteur déauisé [Alexis-Franc, Artaud de Montor, membre de l'Institut].

 Considérations sur l'état de la peinture en Italie dans les quatre siècles qui ont précédé celui de Raphaël. Paris, Mongie aîné, 1808, in-8 de 43 pages. [4689]

II. Voyage dans les catacombes de Rome. Paris, Schœll, 1810, in-8. [4690]

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE NANCI (UN), auteur déguisé [LE GREULX].

Discours sur le goût, appliqué aux arts, et particulièrement à l'architecture, lu à l'Académie de Nancy. Nancy, Haener, 1778, in-8. [4691]

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (UN), auteur déguisé [l'abbé P.-L. BÉTENCOURT, ancien bénédictin, associé libre de l'Académie des inscriptions].

Noms (éodaux, ou Noms de ceux qui ont tenu des fiefs en France, depuis le x11° siècle jusque vers le milieu du XVII1° siècle, extraits des archives du royaume. Première partie. Paris, Beaucé-Rusand, 1826, 2 vol. in-8. [4692]

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES (UN), aut. dég. [l'abbé Sauvages de la Groix].

Mémoire sur les sépultures de la ville de Lyon. Lyon, 1776, in-8. V. T. [4693]

MEMBRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE (UN), pseudon. [Ant. Serieys].

La Harpe peint par lui-même : ouvrage contenant des détails incontus sur sa conversion, sur son ceil à Corbeil en 180...; se jugements sur les écrivains les plus distingués de son temps, etc.; terminé par une erposition impartiale de la « Philosophie du vuitr' siècle «. Paris, Plancher, 1817, in-8 de 104 pages. [6694]

MEMBRE DE L'ACADÉMIE LITTÉRAIRE D'ARRAS (UN), nuieur déguisé [Wartel].

Mémoire sur les limaçons terrestres de l'Artois. 1758, in-3.

[4695]

MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (UN), aut. dég. Discours (deux) d' — à ses co-députés. Paris, les marchands de nouv., 4790, 2 broch. in-8 de 38 et 46 pages. [4696]

La premier de ces discours résous ces trois questions : 1º Rue devinanos faire 3º Qu'avras-nous fair 3º Que devons-nous attendre 1 escoud examice les trois suivantes : 1º Quel est l'état présen de la France 1 2º Qu'i la réduite a cet état 2º Peut-on l'en retirer 7 tout est exagéré dans ces deux brochures, mais sans étre d'accord avec leur autour, on ne pout leur refluer le métrie d'un sépte attachan. Nete du temp.

MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (UN), actuellement à Loudres.

Lettre à l'Assemblée nationale de France. Paris, 1791, in-8 de 50 pages. [4697]

Contre l'ouvrage d'Edm. Burke, intitulé : « Réflexions sur la Révolution de France ».

Voici comment un journal du temps parle de Burke, à l'occasion de l'annonce de la Lettre que nous citons!

Pinsieurs écrivains se sont empressés de réduer le libele dégoûtant de Tabarin Burke, on a distingué à réduation du docter Priestley, et le pillage de sa maison en est vraisemblablement la récompeuse. Celle-cl ne mérite pas moins l'attention des amis de la liberté. Le vieux radouer anglais y est suivi pied-à-pied, et ses paralogismes, sa mauvaise foi, se sraisonnements jéssiliques, son éloquence de collège, les variations de sa vie politique, y sont représentés sous le jour que mérite tout ce grotesque et deprisable assemblage.

MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CORBEIL (UN), auteur déguisé [VAUVILLIERS].

Observations sur la constitution présentée à l'Assemblée primaire de Corbeil. (Corbeil, 1795), in-8. V. T. [4698]

MEMBRE DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE (UN), aut, déquisé.

I. Conjectures sur la fin prochaine du monde, pour servir d'antidote contre les séductions du temps. Toulouse, Senac, et Paris, Adr. Leclère, 1829, in-8 de 128 pages, 2 fr. 50 c. [4699]

II. Conjectures (nouv.) pour coufirmer la fin prochaine du monde, et indiquer les principans événements qui doivent la précéder. Toulouse, de l'impr. de Manavit, 1831, in-8 de 120 pages, 2 fr. 50 c.

Page 108, on lit : Le règne de l'antechrist qui doit précéder de très près la fin du monde, paraît devoir finir, au plus tard, vers l'an 1760 MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (UN), (de la Belgique), pseudonyme [P.-A.-F. GÉRARD].

Lettre à lady Morgan sur la Belgique. Bruxelles, de l'impr. de L. Laurent, décembre 1833, broch. in-8. [4700]

MEMBRE DE LA CONFRÉRIE DE SAINT-HUBERT (UN),
- auteur déguisé.

Sainte Étole (la) vengée, par —, ou Logique curieuse de M. Girod, qui se dit pasteur d'une église qui se dit chrétienne à Liége, Liége, Dessain, 1845, in-12 de 80 pages, 20 c. [4701]

MEMBRE DE LA CONSTITUTION DE LA VILLE DE SAINT-MIHIEL (UN), audeur dépuisé [dom DIDELOT, ancien bénédictin]. Sur la légitimité du serment exigé des ecclésiastiques fonctionnaires publics. Saint-Mihiel, 4791, in-8 de 88 pages. [4702]

MEMBRE DE L'ÉGLISE GALLICANE (UN), auteur déguisé [l'abbé Blanchand].

I. Controverse pacifique sur les principales questions qui divisent et troubleut l'Église gallicane, savoir : les démissious épiscopales;— la promesse ou le serment de fidélité;— le concordat;— le jugement du pape sur ces matières, celui des évêques qui ont refusé len démission, et celui des évêques qui l'out donnée. Londres, Dulau, 1802, in-8 de 680 pages.

L'auteur a publié plusieurs suites à cet ouvrage.

II. Question importante relativement à l'état actuel de la religion en France : les hérétiques et les schismaiques notoires conserventils leurs pouvoirs jusqu'à la dénonciation? Sont-lls même capables d'en recevoir de la part des supérieurs, tant qu'ils persistent dans le schisme et dans l'hérésie? Par l'auteur de la « Controverse pacifique » et de ses suites. Londres; de l'impr. de li. Juiqué, 1608, in-8 de 70 pages. [2704]

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ COLOMBAIRE DE FLORENCE (UN), aut. dég. [Alexis-Fr. Artaud de Montor, de l'Institut].

Paradis (le), poème du Dante, traduit de l'italien; précédé d'une Introduction et de la Vie du poète; suivi de notes explicatives pour chaque chant et d'un catalogue de quatre-ringts éditions de la Divine Comédie de l'auteur. Paris, Treuttel et Würtz, 1811, iu-8.

[4705]

\*MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE FRANCE (UN), aut. déq. [Louis-Franc. Benoiston de Chateauneuf].

Tableau de tous les traitements et salaires payés par l'État, d'après le budget de 1830. Paris, Hautecœur-Martinet, 1831, in-8 de 32 pages. [4706]

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE NOR-MANDIE (UN), et de la commission des antiquités du département de la Seine-Inférieure, auteur déguisé [le marq. L.-Aug. Le Ver].

I. Dissertation sur l'abolition du culte de Roth soit par saint Mellon, premier évêque, soit par saint Romain, dix-neuvième évêque de Rouen. Paris, de l'impr. de Tastu, 1829, in-8 de 52 pag. [4707] Tife à 30 exemplaires.

II. Examen d'un diplôme de l'an 877. Paris, de l'impr. du même, 1829, iu-8 de 24 pages. [4708]

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES BONNES-LETTRES (UN), auteur déquisé [Rey, négociant].

Vieux (le) drapeau, dédié à la garde royale. Paris, Trouvé, 1822, in-8. [4709]

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DRAMATIQUE DE GAP (UN), auteur déguisé [J.-P. DUCOLOMBIER].

Victoire (la) et la paix, comédie en deux actes et en prose. Gap, de l'impr. de J. Allier, an v (1797), in-8 de 52 pages. [4710]
Non représentée.

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ FORMÉE A PARIS (UN), pour l'amélioration de l'enseignement élémentaire [Edme-Fr. JOMARD]. Nombre (du) des délits criminels comparé à l'état de l'instruction

Nombre (du) des délits criminels comparé à l'état de l'instruction primaire. Paris, L. Colas, 1827, in-8 de 36 pages, 75 c. [4711]

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE GENÈVE (UN), auteur déquisé.

Aïeule (l'), tragédie en 5 actes, par Fr. Grillparzer; traduite de l'allemand (en prose). Genève, Marc Sestié fils, 1820, in-8. [4712]

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ POUR LA PROPAGATION DE

DOCTRINE CHRÉTIENNE (UN), auteur déguisé [A. DU BON, professeur à Lausanne].

Remarques sur un livre (de Voltaire), intitulé : « Dictionnaire portatif ». Lausanne, 1765, in-8. [4713]

Biblioth, llagana, t. II, p. 652.

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES (UN), auteur déquisé [Saint-Hyacinthe].

Recherches philosophiques sur la nécessité de s'assurer par soimême de la vérilé, sur la certitude de nos connaissances, et sur la nature des êtres. La Haye, 1743, in-8. [4714]

MEMBRE DE L'UNIVERSITÉ (UN), auteur déguisé [Gabriel PEIGNOT].

Précis historique, généalogique et littéraire de la maison d'Orléans, avec notes, tables et tableaux. Paris, Crapelet, 1830, in-8 avec un porir., 5 fr., et sur papier jésus-vélin, portrait sur papier de Chine, 18 fr. [4715]

Cet ouvrage avait été annoncé, par prospectus, devoir paraltre sous le titre de « Branche héréditaire complète des Bourbons-Orléans, considérée dans tous ses détails sous le rapport généalogique, historique et littéraire », avec notes, tables, tableau et portrait du rol.

tl doit y avoir des exemplaires portant pour intitulé : « Malson d'Orléans. — Précis »....

MEMBRE DE L'UNIVERSITÉ (UN), auteur déguisé [Jules PIERROT]. Examen littéraire et grammatical des deux dernières traductions

de Tacite, par M. Burnouf et par M. C.-L.-F. Panckoucke. Réponse impartiale à un article colporté dans l'Université. Paris, de l'impr. de M== V\* Agasse, sans date (1834), in-8 de 132 pages. [6716]

710]

MEMBRE DE L'UNIVERSITÉ (UN), aut. dég. [E. BADIN, directeur de l'École normale d'Auxerre].

Géographie du département de l'Yonne, dédiée aux collèges, pensions et écoles primaires du département. Auxerre, Guillaume Maillefer, 1842, in-12 de 304 pages. [6717]

MEMBRE DE L'UNIVERSITÉ ROYALE DE FRANCE (UN), auteur déguisé [GUENEAU DE MUSSY].

Observations sur les développements présentés à la Chambre des

députés par M. Murard de Saint-Romain, sur l'instruction publique et l'éducation. Paris, Nicolle, 1816, in-8 de 33 pages. [4718]

MEMBRE DE L'EX-COMITÉ CENTRAL DE LYON (UN), auteur déquisé [Gabriel Charavay].

Projet (le) de constitution jugé au point de vue démocratique. Lyon et Paris, les march. de nouv., 1848, in-8 de 32 pages, 15 c.

Signé : Gabriel Charavay. On lit en note : L'auteur, considérant cet écrit comme une affaire de propagande, en autorise la reproduction.

MEMBRE DE PLUSIEURS AGADÉMIES (UN), auteur déguisé [B. LUNEL].

Cabinet (le) secret du « Dictionuaire de l'Académie », on Vocabulaire critique de certains mots qui ne devraient pas se trouver dans le Dictionnaire de cette docte assemblée. Paris, Hédouin, 1846, in-12 de 35 pages. [4720]

Il ne manque à ce livret qu'il y ait des figures jointes aux 71 mots qu'it donne avec les définitions, pour en faire une des productions les plus ordurières de notre langue.

MEMBRE D'UN CORPS (UN), auteur déguisé [VOLTAIRE]. Idées républicaines. Sans date (1762), in-8. [47

Les déliters de Kehl avaient inituité est écrit : 1 dées républicaires , par un clicipen de Genère M. Benche 17 donné dans les nome XI, on IV volume des : Mélanges : de son édition de Voltaire, sous le titre que porte fédition originale, in-8, sans date, unia qui del étre de 1702, année de la publication du « Contrat social », dont les : 1 dées républicaires : sont une critique. Il semble à M. Benchet que c'est une crerent d'avoir daté opseande de 1705, comme l'out fait les éditeurs de Kehl. L'éditeur que nous versons de noumes a réchait les paragraphes à la XI, d'aprês l'édition partir dans les Commentaires sur l'Esprit des fois , qu'on les avait retranchés. Cets aussi d'aprês l'édition originale que le même éditeur a subdiriée en plusieurs paragraphes, ce qui, dans les éditions de Kehl et autres, piec forme qu'un seal.

MEMBRE DU CLUB DE LA FRATERNITÉ DE LYON (UN), auteur déguisé [Gabriel Charavay].

Observations présentées à l'Assemblée nationale par —, sur le bref de Pie IX, du 18 mars 1848. Lyon, de l'impr. de Boursy, 1848, in-8 de 4 pages. [4722]

MEMBRE DU COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SOISSONS

A STATE OF SERVICE

(UN), aut. dég. [Émilien FOSSÉ-DARCOSSE, imprimeur, membre

dudit comité archéologique].

Essai sur l'abbaye ruyale de Saint-Jean des Vignes. Soissons, de l'impr. de Ém. Fossé-Darcosse, 1848, in-8 de 23 pag., 50 c.; avec lithogr, sur pap, blanc, 1 fr. 50 c.; sur pap, teinté, 2 fr., et sur gr. pap., 3 fr. [4723]

Extrait des publications du comité archéologique de Soissons.

MEMBRE DU CONGRÈS AMÉRICAIN (UN), pseudon, [VIN-CENT. de Rouen].

Lettres d' - à divers membres du Parlement d'Angleterre. Philadelphie et Paris, 1779, in-8. [4724] Note manuscrite.

MEMBRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT D'ÉVREUX (UN), auteur déquisé [BERNARD-FOUQUET, négociant].

Réflexions d' -, sur l'intérêt d'une prompte détermination à prendre relativement à la route dite de Honflenr à Chartres. Saus date (1831), in-4, avec un plan lithogr. [4725]

MEMBRE DU CONSEIL D'ÉTAT (UN), aut. déa. [LA HAYE DE CORMENIN].

Responsabilité (de la) des agents du gouvernement et des garanties des citoyens. Paris, Baudouin, 1819, in-8, 1 fr. 25 c. [4726]

MEMBRE DU CONSEIL D'ÉTAT (UN), aut. dég. [le comte PELET DE LA LOZÈRE, député!.

Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d'administration, recueillies par - . et Récit de quelques événements de l'époque. Paris, F. Didot frères, 1833, in-8 de 331 pag. [4727]

MEMBRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DES HOSPICES (UN), auteur déquisé [le marquis PASTORET].

Rapport fait au conseil général des hospices par - , sur l'état des hôpitaux, des hospices et des secours à domicile à Paris, depuis le 1er janvier 1804 jusqu'au 1er janvier 1814. Paris, Mos Huzard, [4728] 1816, in-4.

MEMBRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DES PRISONS (UN), aut. déquisé [le vicomte de MONTMORENCY].

Visite des prisons du département de la Mayenne. Paris, de l'impr. royale, décembre 1821, in-8. [4729] MEMBRE DU COTÉ GAUCHE (UN), pseudonyme [le baron F. de REIFFENBERG].

Lettre d' — à M. Casimir Périer. Paris, 1830, br. in-8. [4730] On trouve à la suite « l'Épttre du général des jésuites à un jeune père ».

MEMBRE DU DISTRICT DES BARNABITES (UN), aut. dég-Moyen proposé pour rendre notre condition mellieure en dimnuant la source du mal et augmentant, autant que possible, celle du bien, offert au district des Barnabites. Paris, V° Lagoette, 1790, in-4 de 17 pages.

MEMBRE DU GRAND CONSEIL (UN), aut. dég. [François CLAVEL].

Essai sur les communes et sur le gouvernement municipal dans le canton de Vaud. Lausanne, 1828, 2 vol. in-8. [4732]

MEMBRE DU LYCÉE [DE BLOIS] (UN), auteur déguisé.

Lac (le) au père Guillaume, ou la Querelle de famille, prologue allégorique, en prose. Blois, J.-F. Billault, an VIII (1800), in-8.

[4733]

MEMBRE DU PARLEMENT (UN), pseudonyme [MERIVALE, anglais].

Hommes d'État de l'Angleterre : I. Lord Brougham.

II. O'Connell. — III. Lord Grey. — IV. Sir Robert Peell. —

V. Lord Wellington. — VI. Lord Durbam(trad. de l'angl.). [4734]
Imprimé dans la « Rerue des Deux-Mondes», III· éérie, t. 1 et 2 (1831);
IV éérie, t. 8 (1835), 11, 12 et 14 (1838).

Ces portraits écrits en anglais pour « la Revue des Deux-Mondes », et traduits ensuite en français, n'ont jamais été publics autre part.

MEMBRE DU PARLEMENT D'ANGLETERRE (UN), aut. dég. [sir Henry Parnell].

Coup-d'œil sur les avantages des relations commèrciales eutre la France et l'Angleterre, basées sur les vrais principes de l'économie politique. Trad. de l'angl. [Publié par M. le doct. *Bowring*]. Paris, Hect. Bossange, 1832, in-8 de 46 pag. [4735]

MEMBRE DU TIERS-ÉTAT (UN) , auteur déguisé [Ch.-J. Panckoucke].

Avis d' — sur la réunion des ordres. Paris, le 2 avril 1789, iu-8. V. T. [4736] MEMBRES DE LA MAJORITÉ ... (LES), pseudonyme.

Adresse aux Français, par les membres de la majorité actuelle de l'Assemblée nationale constituante. 1791, in-8 de 10 pages. [4737]

Il manque à ce titre ces quatre mots : écrite par la minorité.

Note du temps.

MEMBRES D'UNE OPPOSITION (LES), pseudonyme [P. Ma-DROLLE].

Lettre de la logique à la puissance. Paris, 14 décembre 1830, in-8 de 40 pages. [4738]

MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (UN DES), ant. dég. [DESSOLIERS].

Notice sur M. d'Anthoine, baron de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille; par —, son ancien adjoint à la mairie. Paris, M<sup>oo</sup> V Agasse, 1826, broch. in-8. [4739]

MEMMIUS GEMELLUS (Caïus), pseudon. [VOLTAIRE].

Lettres de — à Cicéron. 1772, in-8. [4740]

Réimprimées dans le tome XXXII du Voltaire Beaumarchais. Ces Lettres, au nombre de trois, sont présentées comme étant de Caïza Memmius Gemellus : elles auraient été traduites du latin sur un manuscrit de la bibliothèque du Vatlean, en russe, par l'amiral Sheremetof, et du russe en fraçaţai; mais elles ont été composées par Voltaire.

Les - Lettres de Mennins » furent imprimees pour la première lois dans le seizhiere voitume dei édition în-de se Câurere de Voltaire (daté dans le seizhiere voitume dei édition în-de se Câurere de Voltaire (daté voltaire (daté voltaire parté dans sa lettre à 1717). Les - Lettres de Nemmius », dont Voltaire parté dans sa lettre à comme l'arceit résident en 1724, dans le traite de la tone IX et dernier des - Questions sur l'Encyclopédie », avec un Avertissement ainsi cous i » Nons cryones ne pouvoir mieux terminer en neme vi vième voltaire que par une nouvelle édition des » Lettres de Memius » de Nemmius ». Majeré cet avertissement, que i rest de Nemmius ». Majeré cet avertissement, que n'est jamais à d'autres qu'à Voltaire qu'à na fait homore des « Lettres de Memius ».

MENART (le sieur), docteur en théologie, pseudon. [Godefroy HERMANT].

Vie (la) de saint Jean Chrysostôme, patriarche de Constantinople et docteur de l'Église, etc. Paris, Savreux, 1664, in-4; 1665, in 8. [4741]

MENDIANT (UN), pseudonyme [P.-J.-B. NOUGABET]. Lettre d' — au public, contenant quelques unes de ses aventures et ses réflexious morales. Nouv. édition. Paris, Valleyre, 1765, iu-12.

MENIPPE, pseudonyme [GIANPIETRI, Corse].

WEST-111

Chiquenaude sur le nez de M. Dopin, président de l'Assemblée législative. Dédié au citoyen J. Miot, représentant de la Nièvre. Paris, Garnier frères, 1850, in-16 de 32 pages. [4743]

L'auteur reproche à M. Dupin d'avoir pour son « Précis historique du droit ronain « copié de longs fragments de la « Historia juris civilis romani », de Historia juris civilis romani », de Historia para socier sa source, et d'avoir fait usage de quelques passages de Bossuet saus le citer. Les preuves en sont donniées sur deux colonomes.

Sur la couverture de cet écrit est annoncé, comme étant sous presse, au autre ouvrage du même auteur, intitulé : « Des Droits de la Littérature envers la République », 1 voi. in-18.

MENT.... (le chev. de), pseudonyme [de MONTICOURT].

Étreanes ladiues, ou le Poète de Cour; relation cemiquement fidèle, par le chevalier de Ment...., ci devant capitaine d'infanterie (par de Monticourt, alors lieutentant de rube-courte de la prévoit de l'Hôlel, et Afforti, l'un des secrétaires de la Chancellerie). Vers 1739, in-8. — Réimprimé dans le « Couservateur » de Bruix et Turben, en septembre 1758.

L'histoire qui fui te fund de cet écrit est véritable, mais un peu brodie. Les acteurs écolent M. de Monaitourt, qui jone in rôle de milord anglois, le sieur Collé, coman par ses chansons, c'est tui qui passe pour le raite de chambre du milord; et le sieur d'Arbouini, le prétendu Balans, principai objet de la pièce, écolt e sieur Earkar, geffice à Poutinabéleux. Le prit de poésie qui lui est adjugé n'écolt qu'une monière hounété de le décommager des repas qu'il avoit domies, arue usoste vaniés aux acteurs de la pièce et aux autres convires que ceux-ci menoient chez lui. La seène éset passée à Poutsimebleau.

(Note tirée du Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet,)

MENVILLE (le docteur), médecin du ministère des travaux publics, etc., plaqiaire.

Histoire médicale et philosophique de la femme considérée dans toutes les époques principales de sa vie, avec tous les changements qui survienneut dans son physique etson moral, avec l'hygiène applicable à son sexe et toutes les maladies qui peuvent l'atteindre aux différents âges. Impr. de Crapelet, à Paris. Paris, Amyot, [Lalé, 4865, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c.

Compilation de littérature médicale, faite à coup de ciseaux, ainsi que l'a prouvé, peu de temps après son apparition, M. Édouard Aubert, dans

la « Gazette médicale », en 1845. M. Monville en a-t-il été le metteur en œuvre, la est encore la question.

MÉPHISTOPHELÈS, pseudon. [Paulin NIBOYET, auteur d'articles signés de ce nom daus « l'OEil du Diable », journal dont il est le rédacteur en chef].

MERCANDIER OU MARCANDIER (le P.). Voy. MARCAN-DIER.

MERGANTOR (Aut.), pseudon. (Jac. CUJACIUS].

Antonii Mercateris notata ad Joannis Roberti animadversiones juris. Biturigibus, 1581, in-4. [4746]

J. Robert fit imprimer l'année suivante une réponse à la critique de Cujas. (Baillet, «Auteurs déguisés », pag. 48 et 259, édit. in-12.)

MERCIER, traducteur apoer. [Pierre-Alphonse GUYS].

Maison (la) de Molière, comédie en quatre actes, imitée de Goldoni (par Pierre-Alphonse Guys); représentée à la Comédie-Française sous le nom de Mercier. Paris, 4787, in-8. [4747]

« Biographie universelle », t. XIX.

MÉRE (UNE), anteur déguisé [Mee la baronne Trinette de DIEU-DONNÉ DE CORBECK-LOO, née de Joestens, ou Joostens].

Poésies dédiées par — à ses enfants. Louvain, de l'impr. de Van-Linthout et Vandenzande, sans date (1847), gr. in-8 de 91 pages sans la table, avec encadrements, viguettes et titres, gravés sur pierre par P. Barella.

Co a'est qu'avec tindité que nous soulevons le voile derrière lequel se cachent cette poble de métage, ces mysères de familie, ces épanchements d'une mère qui emploie, pour former le courr de ses cafans, les ressorces d'un esprit cutité et d'une imagination religieuse et Lurdon, mais l'histoire litteraire est currieus à l'excès et alune d'autunt pius à pénetrer un secret qu'on semble s'obstance davantage à le tenir dans l'ombre, Le volume dont nous venons de donner le titre, ne se vend pas et n'a été distribué qu'à un petit nombre de personnes anics. C'est une confidence qui n'est faite qu'à très peu d'intités, Voile i contentu du recueil:

A mes cufants; — A ma fille, aux approches de sa première communois; — Cantique après la première communios; — le Jugement deraire, morceau lyrique; — Dleu; — A Marle; — l'Angelus; — Noël; — Retraite ainée; — A madem D.... (De Man d'Attennole), qui renait de prentre as fille, giée de cinq ans: — Patrie, bonneur, verus, à mon filis; — Couplets chautés par im fille à la fête de son père, jour anniversaire de notre mariage, 23 août 1842; — Couplets chantés par ma filie, à la fête dos a mère; — Mes enfants, à four père, le jour de sa fête, 1845; — les Ajpes; — AmWat !

niversaire du mariage de mes parents, 6 février 1829; — Mariage de ma cousine, septembre 1829; — Jésus modèle des enfants.

cousine, septembre 1823; — Jésus modèle des enfants.

Antérieurement cette dame avait déjà publié sous le voile de l'ano-

nyme:

Aux Femmes, poème. Louvain, de l'impr. de Vantinthout et Vandenzaude,
1846, gr. in-8 de 51 pages encadrées, le faux-titre en couleur avec des

arabesques.

De même que le volume précédemment cité, celui-ci n'a pas été mis dans le commerce.

Posme dans lequel, à travers beaucoup d'inexpérience, l'on remarque des peusées nobles et assez bien exprimées, des convictions sincères et respectables, un esprit cuitivé et l'habitude des coryphées de l'école religiouse et néo-catholique. Il n'a été tiré qu'à un très petit nombre d'exemplaires sobrement distribués à de rares amis.

> Baron F. de REIFFENBERG, « Bull. du Bibliopb. belge », t. III, p. 389; t. IV, p. 246.

MERÉ (la baronne de), nom nobiliaire [BROSSIN DE MERÉ, née Guénard].

Morale (la) évangélique mise en action, on les Soirées du château de Valboune. Ouvrage destiné à l'instruction et à l'amusement de la jennesse, etc. Paris, Caillot, 1830, 2 vol. in-12, avec 12 grav. [4749]

MÈRE DE LA VIERGE (LA), nom de religion.

Poëme sur la grâçe selon les sentiments de saint Augustin expliqués par Lemoyne, composé par L. M. de L. V. R. D. S. T. Paris, Martin, 1654, 4 vol. in-4. [4750]

La « Biographie universelle » n'en dit rien. F. Gr.

MERE SOTTE, pseudonume [Pierre GRINGORE].

Diverses (les) Fantaisies des hommes et des femmes, composées par —. Paris, Den. Janot, 4538, in-16. [4751]

MERESOS Y PARALIPIPOS (Dominique-Antoine-François-Jean-Népomucène-Isidore-Pancrace), pseudonyme,

Différents (les) effets de la cocarde nationale. A Lisbonne, dans la rade de Rotterdam, à bord du vaisseau portugais, le San Isidore, le 4 septembre 1789. [4752]

C'est une plaisanterie qui n'est pas sans esprit, mals un pen de confusion la dépare, il n'y a pas jusqu'à la gatié dont il ne failte être sobre ; les tiqueurs fortes s'évaporent quand on les laisse trop longtemps au grand air.

Note du temps.

pier vélin, 15 fr.

MÉRIADEC, pseudonyme [Édouard RICHER].

Cosmopolites (les) et le Pécheur. (Impr. de Mellinet-Malassis, à Nantes). Paris, Raynal, 1825, in-12. [4753]

MERLE et OURRY, apocryphe [BORY DE SAINT-VINCENT].

Fille (la) grenadier, comédie en un acte, mêlée de couplets. Paris, Barba, 1817, in-8, 1 fr. 25 c. [4754]

Catte pièce, représentée avec succès sur le théâtre de la Galté et à la quelle MM. Merte et Ourry out prêté leurs noms, est un délassement de Bory de Saint-Vinceut; ce n'est pas la seule pièce qu'il ait composée: on lui doit encore quelques comédies espagnoles joint l'une fut jouée à Séville, sous le titre de « Mariage par billet de logement ».

MERLIN COCAIE, pseudonyme [Th. FOLENGO].

Histoire macaronique de —, prototype de Rabelais. Paris, Toussaincts-Dubray, 1606, 2 vol. in-16. [4755]

MERLIN L'ENCHANTEUR, écrivain du V\* siècle, auteur supposé [François FOURNIER-PESCAY].

Prophétie (sa), recucillie par l'historien Turpin, moine de Saint-Denis, mort vers l'an 800 (autre masque de M. Fr. Fournier-Pescay). Sans date, in-8. [4756]

MEROYIR, prince des Suèves, pseudon. [François MAZOIS]. Palais (le) de Scaurus, ou Description d'une maison romaine; fragment d'un voyage fait à Rome, vers la fin de la République. Paris, de l'Impr. de F. Didot. — Treuttel et Würtz, 1819, et 1822, in-8 sur papier fin, orré de 12 planches gravées, 10 fr., et sur pa-

Livre intéressant, qui a eu beaucoup de succès et est rare aujourd'hui.

Il a été tiré de l'édition de 1819 des exemplaires sur grand papier vélin superfin, format in-4, dont le prix d'origine était de 25 fr.

MERSENNE (le P. Marin), apocryphe [lord Herbert de Cher-Bury]. Vérité (la) des sciences contre les sceptiques et les pyrrhoniens.

Paris, 1638, in-8. [4758] Suivant quelques écrivains, le véritable auteur est lord Herbert de Cherbury, dont Mersenne n'a été que le traducteur. Voy. la « Biographie universelle » à l'article Mersenne.

MERVILLE (de), pseudonyme [l'abbé BRUTÉ DE LOIRELLE]. Ennemis (les) récoonciliés, pièce dramatique, en trois actes et en

[4757]

prose, dont le sujet est tiré d'une des anecdotes les plus intéressantes du temps de la Ligue. La Haye et Paris, Lacombe, 1766, in-8.

Name of the

La majeure partie des exemplaires est simplement anonyme ; mais il en est quelques-uns sur le frontispice desquels on lit le nom de Merville : c'est donc un vrai pseudonyme.

C'est à tort que quelques bibliographes attribuent cette pièce à Guyot de Merville qui s'était nové l'année précèdente dans le lac de Genève.

MERVILLE, auteur déguisé [Pierre-François CAMUS, littérateur, · plus connu sous son nom maternel que paternel]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire » à Merville.

MÉRY (Joseph-Eugène), poète et auteur dramatique. Ouvrages qui lui sont faussement attribués.

I. Paquebot (le), com. en 3 actes et en vers. Représentée sur le théâtre roy. de l'Odéon, le 4 avril 1847. Paris, Gabr. Roux, Tresse, 1847, in-8.

Tiré de « l'Artequin sauvage », comédie en 3 actes, de DELISLE DE LA DREVETIERE. Paris, 1722.

II. Arbitre (l') des jeux, accompagné de petits poëmes historiques. (Par Louis-François Raban). Paris, de l'impr. de Crapelet. - Gonet, rue des Beaux-Arts, nº 6, 1847, in-32. [4761] Une pièce de vers qui se trouve en tête de ce petit volume est la seule chose qui soit de M. Méry.

MESENTHÈRE (le docteur), pseudon. [Michel Masson, Ad. de RIBBING, ROCHEFORT et VALLOU DE VILLENEUVE].

Pillules (les) dramatiques, ou le Choléra-Morbus, revue critique et politique. Représentée sur le théâtre des Nouveautés, le 11 février 1831, Paris, Riga, 1831, in-8. [4762]

MESLIER, et plus correctement MELLIER (Jean) (1), curé d'Étrepigny en Champagne, incrédule célèbre, auteur supposé.

I. Extraits des Sentiments de Jean Meslier, adressés à ses paroissiens, sur une partie des abus et des erreurs en général et en particulier. (Publiés avec un Abrégé de la vie de Jean Meslier, par Voltaire), 1742 (1762), in-8 de 63 pag.; -1765, in-8 de 64 pag. [4763]

Barbier en cite une édition sous le titre de « Sentiments du curé Meslier . 1742, même format.



<sup>(1)</sup> Les registres baptistaires de Mazerny, où il est né, portent Mellier. Il signalt Meslicr. 16 III

Cet ouvrage a été condamné à être brûlé par arrêt du Parlement de Paris: la Conr de Rome le condamna aussi par décret du 8 février 1775.

Jean Mcllier, fils d'un ouvrier en serge du village de Mazerni, et curé d'Etrépigny en Champagne, est mort en 1729, âgé de 61 ou 65 ans. Anacharsis Clootz avait proposé à la Convention nationale d'ériger une statue à ce digne prêtre. Cette proposition n'eut pas de suite.

on trouva chez le cure Meiller, après sa mort, dit Voltaire, trois copies d'un gros manscrit, entirement des amin, et qu'il avait inituile « Non Testament »; c'est de ce manuscrit qu'on a extrait l'onvrage publié sous le titre de « Testament de J. Meiller ». Cet textila, de la prempie partie seulement du manuscrit de Mellier, est dà à Voltaire, qui le publianour la normibre fois es 1742 (2005), à date de 1742.

Le précis du Testament de Mellier, fait par Voltaire, n'a point été inséré dans l'édition de ses CEuvres donnée par Beaumarchais; mais Naigeon l'a fait entrer dans le « Dictionaire de la philosophie ancienne et moderne » de l'Encyclopédie méthodique, tome III, article MESLIER.

Ce fut Thieriot qui, le premier paris de Mesilier à Voltaire (vor, la lettre due 30 november 1733). Il y avail sit ass que oc cué était mort : et ce netir que plus de trente ans après que parts « l'Extrait du Testament ». Voltaire en envoya nu cerupaire la Damiètuille, le 4 férrier 1762. Cette première délition a 63 pages in-8. On avait, daus cette édition, oublié » l'Avant-propos »; cette onsisions fur faparée dans la réimpression en 64 pages dont Voltaire envoya ne se cemplaire à d'Argental, le 31 mai. A la fin de ces deux éditions, on il 1: « Ce 5 le mas r146 ». Cette date intéligie, on l'arincé de l'impression, mais tout au plus celle de sa confection, si d'ailleurs, ce qui est plus probable, ce n'est pas une date supposée.

L'extrait du Testament du curé Mellier a encore été réimprimé à la suite du livre du baron d'Holbach, intitulé « le Bon sens », etc. (Voy. plus bas), ouvrage qu'un éditeur a présenté plus tard au public sous le titre de « Catéchisme du curé Meslicr ».

M. Beuchot, qui avait déjà admis « l'Extralt du Testament de Meslier » dans son édition de Voltaire, in-12, publiée chez madame Perronneau, l'a encore admis dans sa grande édition, tome XL, quatrième volume des « Mélanges ».

II. Bon (le) Sens, ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles (par le barou d'Holbach). Londres (Ansterdam, M. N. Rey), 1772, in-12. — Autre délition, sous le nom de feu M. Mestler, curé d'Étrepigny. Rome (Paris), 1719, in-8. — Noverlee délition, suririe du Testament du curé Meslier (ou plutôt du précis fait par Voltaire de la première partie de ce fameux testament). Paris, Bouqueoton, Tan 1're de la République (1792), 2 vol. petit in-12. [A764]

M. Bouillot a consacré dans za « Biographie ardennaise » un bon article à J. Mellier : l'esprit prêtre s'y fait seulement trop sentir.



物を変化さ

MESSAGER DE LA PAIX (LE), pseudon. [BEAUNIS DE CHAN-TERAIN DES VIETTES].

Hola (le) des gens de guerre fait par — . 1614, in-8. [4765] V. T.

V. T.
MESSALINUS (Valouius), pseudon. [Claudius Salmasius].

Waloni Messalini de episcopis et presbyteris contra D. Petavium Loyolitam dissertatio prima. Lugd. Bat., 1641, in-8. [4766]

MESSANCE, receveur des tailles de l'élection de Saint-Étienne, pseudon. [de La Michaudtère, intendant de Lyon].

Recherches sur la population des généralités d'Auvergne, de Lyon, de Rouen, etc. Paris, Durand, 1766, in-4. [4767]

Les auteurs de la «Biographle universelle » disent que cet ouvrage est le fruit des loisirs de l'abblé Arac, depsis professes «flistoire à Tou-louse, et de ses liaisons avec M. de La Michaudire, Intendant de Lyon. D'un autre côté, Beguillet, dans son n'Trailé de la comosissance générale des gardins », L. II. p. 704, scure qu'un magistrat a bien vouln nous douvelle des prains », L. II. p. 704, scure qu'un magistrat a bien vouln nous douvelle de la comme de la comme de principal de la comme de principal auteur de ces «Recherches »? Grimm partage cette opinion. V. sa « Correspondance», première pariet, c. V. p. 316. A. A. B.—B.

MESSIAS (le R. P.), pseudon. [l'abbé Heuri CONGNET, chanoine honoraire de Suissons, helléniste distingué], éditeur, sous ce nom d'emprunt, d'une « Bibliothèque pieuse ».

MESSIEURS (UN DE), auteur déguisé [l'abbé CHAUVELIN]. Compte rendu par un de Messieurs sur les constitutions des Jé-

suites, le 17 avril 1761, in-4. [4768]

Le 18 juillet de la même année, le même auteur prononca un discours, pu-

blié sous le titre de « Compte rendu par un de Messieurs sur la doctrine des Jésultes ». Voyez la « Biographie universelle ».

MESSIN (UN), auteur déguisé [Didier MORY].

I. R'venans (les), comédie eu deux actes (en prose) et en patois

 R'venans (les), comedie eu deux actes (en prose) et en patois messin; par l'franc messin Romy. Metz, Pierret, 1823, in-8. [4768]
 Heureux (l') jour, comédie en un acte (et en prose), mêlée

de chants; par un messin du temps d'Henri IV. Metz, Collignon, 1826, in-8. [4769]

III. Bon (le) Roi, ou Charles X l'Affable, à Metz; comédie en un acte et en prose, mêlée de charls; par un messin, auteur de plusieurs ouvrages en l'honneur des Bourbons. Metz, de l'impr. de S. Lamort, 1828, in-8 de 72 pag. [4770] MESTRE-HUE (Prosper), pseudonyme [Scévole BÉE].

Paquerettes, poésies. (Impr. de Laurent, à Lagny), Paris. Souverain, 1842, in-8, 5 fr. [4771]

MÉTAPHYSICIEN (UN), pseudonyme [J.-H. MARCHAND]. Hilaire (ou Hylaire), parodie de « Bélisaire ». Amsterdam (Paris),

1767, in-12. [4772]

METASTASIO (l'abbé), pseudon. [l'abbé Pierre-Bonaventure TRAPASSI, l'un des princes de la poésie italienne]. Pour la liste des éditions et des traductions françaises de ses ouvrages, voyez « la France littéraire » à Metastasio.

MÉTROPHILE (Michel), pseudonyme [Michel DE CUBIÈRES].

Opuscules poétiques. Avec cette épigraphe : In tenui labor. Paris. 1791, pet. in-12. [4773]

Tout mérite d'être cité dans ce charmant ouvrage ; on ne sait quelle pièce choisir, tant on est enchaîné par la finesse et le charme qui règne dans ces opuscules : en un mot, c'est un agréable parterre, où chaque fleur est éclipsée par celle qui la précède ou qui la suit. Ce volume peut servir de tome IVe à l'édition de M. Couret de Villeneuve, qui a paru en 1786.

Ce netit volume renferme cent quatrains sur cent poètes vivants, et il ne sera sans doute pas un de ces auteurs qui n'alme à se contempter dans le quatrain qui le caractérise. Chaque portrait, quoique flatté, est ressemblant. C'est le Parnasse français en miniature.

· Merc. de Fr. ., 25 juin 1791.

METTERNICH (le prince de), auteur supp. [Ch. DE SAINT-MAU-RICE . [4774]

Mémoires (ses). Prem. part. (et unique),

Imprimés dans le journal « la Semaine, tVe année, nº 23 à 29, et 37 à 41 (1849).

C'est une véritable mystification que la direction de « la Semaine », trouva trop protongée par 12 numéros, et qui refusa d'en imprimer davantage.

Ces Mémoires ont été néanmoins traduits en allemand, par Louis Simon, et imprimés à Brémen, en 1849.

METZ (François), pseudon. [le barou Louis DE BILDERBECK]. Avec M. Mar .- Joseph Pain : le Portrait du duc, comédie en trois

actes et en prose, Paris, Barba, 1805, in-8, [4775]

MEULEN (Van der). Voy. VAN DER MEULEN,

MEURAY, anagr. [Fr.-Mar. MAYEUR DE SAINT-PAUL], auteur de poésies légères, imprimées dans les recueils poétiques de 1779 à 1796 dans les Étrennes du Parnasse et le Réveil d'Apollon, entre autres.

MEURET (André), pseudonyme [Ferdinand HÉNAUX].

I. Voyage industriel et bibliographique de Liége à Verviers. Herve (Liége), 1844, in-8. [4776]

Voyage romantique dans le pays de Liége. Herve (Liége), in-8.
 [4777]

HI. Souveairs d'une excursion au manoir de Longpré, extrait d'impressions de voyages non destinées à l'impression. Herve (Liége), Domoulin, 1845, gr. in-8 de 16 pages. [4778]

Cet auteur pseudonyme preud les titres de membre de club des bibliophiles de Verviers, et de la société Grétry d'Herve.

Ya-i-li récliement un « club de bibliophiles à Verviers»? Nous l'esgérons, car nous ressemblons un peu à ce philosophe qui se réjouissait de retrouver des pas d'homme, Quoi qu'il en soit, nous recevens une horchure qui semble attester l'existence d'une pareille association et prouver qu'à Verriers, cette ville de la mécanique et de la vapeur, la pate de shiffons réduite en papier, tient le paré à chté de la laine tissée en draps ou votours.

Si les bibliophiles de Verviers ont tous l'humour et l'esprit de M. Meuret, nous leur faisons notre compliment. Ils auront cause gagnée contre l'esprit de fabrique, trop disposé à n'avoir pour les livres que de superbea dédains.

IV. Chasse aux souvenirs dans le pays de Liége. Liége, Félix Oudart, 1846, in-8 de 81 pages. — 2° édition. 1847. [4779]

V. Ribaulds, truands et femmes cordelières de la noble cité de Liége. Paris (Liége), 1846, in-8. [4780]

La plus grande partie deces opascules a para dans la ·Reuu de Liégesons le non · A'dnér Muret. Liéges prégranta à l'epid, de la Société
royale d'Iloriteature de Liége et de plusieurs autres Sociétés savantes «
M. Ferdianal Héaux y a pris ce manque en y insérant es confectes varietés »
M. Ferdianal Héaux y a pris ce maque en y insérant es morcaux qui
ont été tirés à part; ce sont les délassements de la rétraite sudeleuse ot
é ate confiné l'autrer M. Héaux, i loui d'innier ceux qui courent sans
cesse après la faveur et les places, s'enferme avec une modésile quindire.
qualité de son cour que par celles é on cepril. Sériex et i instruit, il
hadine encore, et son badinage a du trait et de la fieresse. Témois as brochure intituiée « Chasse aux sovouriest dans le pays de Liége».

MEURSIUS (Jean), pseud. [Nic. CHORIER, avocat au parlement de Grenoble].

Joannis Meursii elegantiæ latini sermonis. --- Aloysiæ Sigeæ To-

letanæ satiræ sotadicæ de arcanis amoris et veneris. Sine notā loci et anni, 2 vol. in-12. [4781]

Première édition de ce fameux ouvrage, publiée par Etienne Roger, suivant les rédacteurs du Catajogue de la bibliothèque du roi, Belles-Lettres, t. 2, Y2, nº 1442, p. 7t,

Jamais Louise Sigea, savante et vertucuse portugaise n'eut la pensée de publier un pareil ouvrage, rempii de beauconp d'infamies, écrites d'une latinité très pure.

Cette première édition est imprimée avec d'assez beaux caractères, mais ce n'est pas la plus ample, puisqu'elle ne se compose que de six dialogues; les suivantes vaient beaucoup mieux. Cette première édition fut donnée à Grenoble, par Nicolas, libraire de la même ville.

Eaedem. (Editio secunda). Sine loco et anuo. 2 vol. in-12.

Cette édition augmentée d'un septième dialogue, fut imprimée à Genève; aussi, n'ayant pas été faite sous les yeux de l'auteur, fourmille-t-elie de autes d'impressions. Ce fut M. Dumay, avocat-général au Parlement de Grenoble, qui fit les frais de ces deux éditions.

Eaedem. Sine loco et anno. 2 vol. iu-12.

Cost une édition nouveile de ce livre faite sur les dernières et les plus amples. On a joint à cette édition « La Puttana errante de Pietro Arelino». Ainsi, ce sont deux pièces joyeusses, qui se tiennent 'combagnie. Il est cionnant que ces éditeurs de joyeussels n'ayent pas aussi réimprimé le 3 Brathili Prornodiascaius», qui est la traduction laine des « Baggionment) « du même Aretin. Ce livre de Meursius est donc ce qu'on nomme « Aloquias Signes Supra qui suit.

Aloysiæ Sigeæ satyra sotadica de arcauis amoris et veneris. Sine loco (Hollande) et anno. 2 vol. in-12.

Les réimpressions faites au xvii." siècle ont été successivement augmentées par les nouveaux éditeurs. Voyez plus bas les traductions françaises, et les Mémoires de l'abbé d'Ar-

tigny, t. 2, p. 18 et suiv. Il y a deux beiles éditions de l'ouvrage de Chorler, avec des augmentations: la première sous ce titre :

Joannis Meursii elegantia latini sermonis, seu Aloysia Sigea Toletana de arcanis amoris et veneris...; adjunctis fragmentis quibusdam eroticis (Nova editlio, curà et studio N. Corbine et Petri Moet). Langd. Batav., typis elevirianis (Parisiis, Grangé, 1757), pet. in-8, or 2 parties réunis en un seul vol.

Cette édition, qui est la plus recherchée, est un des ouvrages pseudoetzévirions sortis des presses de Grangé qui offre le plus de netteté et de ressemblance avec les types étavirions. Il y a des exemplaires en papier de Hollande qui soit rares et assez chers : il s'eu est vendu un 37 fr. chez N. Sensier. Moct, attaché alors a u duc de La Vrillère, et depuis bibliothechre particulier de Louis XV, est mort à Verailles en 1969, êgê de quatre-vingtist ans. Quelques personnes le précentent comme l'auteur du fameux discours d'Hélogable e ad Merrières », joint à cette détine; c'est une ercur. Ce discours avait été imprime blen andréneurement, sous ce titre acus is autrier passit vivenir de Caurrière libri en Effenghelf (Central Louis Laurière et Effenghelf (Central Louis Laurière et Louis Laurière et Merière et de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de Swedenborg, dont plusieurs volumes out été imprimégaban ses derineirs et sups à l'auxelles et à Paris.

Corbie, attaché au duc de Choiseul, ami de Collé, et conuu par le recueil du « Théatre des Boulevards », est nfort fou a Charenton.

La seconde édition porte cet antre titre :

Joannis Meursii elegantie latini sermonis, seu Aloysia Sigea Toletana de arcanis amoris et veneris; adjunctis fragmentis quibuudam erotticis. Lugd. Batav., ex typis elezvirianis (Parisiis, Barbou), CLO, LCCC LXXIV, in-8, 2 parties ordinairement reliées en un vol, la 1<sup>ee</sup> de XXIV et 2<sup>1</sup>1 pages, la seconde de 2 pages non chiffrées et 172 autres pages, avec fig.

Il a été tiré des exemplaires de cette édition, format in-12, 2 parties avec fig. Meunier de Querlon assure avoir revu onze éditions de la « Satyra », avant de composer celle-ci, assertion qui porterait au moins à douze les éditions de cet ouvrage.

L'abbé Sabatier de Castres aftirme que les épreuves de cette édition ont été corrigées par l'abbé Valart, éditeur et traducteur de « l'imitation de Jésus-Christ, Voy. Considérations politiques sur les gens d'esprit et de talent. Paris, Londres et Pétersbourg, 1801, in-8, p. 29.

Une autre édition latine a été imprimée dans la collection de Cazin. Londini (Rhemis, Cazin), 1781, 2 part. pet. in-18.

Aloysia, ou Entretiens académiques des dames (traduit du Jáliu de Nicolas Chorier, par l'avocat Nicolas, fils du libraire de Grenoble). Sans lieu d'impression (Hollande), 1680, 2 vol. in-12.

Prenu. édit. de cette traduction qui a été plasieurs fois réimprimée. C'est dommage que l'on n'ait point exprimé avec toute la délicatesse du latin, tous les mystères secrets de l'amour qui sont répandus dans cet ouvrage.

Le même ouvrage, de la même traduction, sous ce titre : l'Académie des Dames, ou les Sept Entretiens d'Aloysia. Venise, chez Pièrre Aretin (Hollande), 1730, 1776, 2 vol. in-12.

L'édition de 1730 est plus belle que celle qui l'avait précédée: on la distingue en ce qu'au lien de chiffre au haut de la page, il y a un petit flenron. Il on existe des exemplaires qui ont des figures an nombre de trentesix, qui sont un peu sales pour les imaginations déréglées; car pour les autres, cela ne leur fatt acueu empression. C'est vraisemblablement une autre édition de cette traduction, et sous le dernier titre que étte l'abbé Lenglet Dufresnoy dans sa « Bibliobleade des romans», inperimée aussi sous la rubrique de Yonise, Plerre Aretin, et selon toute apparence, imprimée aussi en Hollande, elle ne contient que 372 pages et n'est pas laide.

Le même ouvrage, sous ce titre : le Meursius français, ou Eutretiens galants. (Traduction nouvelle). Cythère, de l'impr. de la Volupté, 1749, 1782, 2 vol. in-12, fig.

Il y a une autre edition ou peut-être une simple reproduction de cette traduction, sous le titre suivant:

Nouvelle traduction du Neursius (Nic. Chorier), connus sous le nom 'Alotisa, ou de 'I/cadémic des Dames; revue, corrigée et augmentée de près de moité, par la restitution de tont ce qui en avait été tronqué dans toutes les éditions qui ont paru jusqu'à ce jour. Cythère, de l'impr. de la Volupté, 2 vol. in-12, fig.

Charles Nodier a dit plusieurs fois, dans le Journal des Débats, que Camille Desmoulins était auteur d'une traduction de l'ouvrage de Chorier. Peut-être lui a-t-il attribué, dit Barbier, la réimpression que nous venous de citer.

A. A taptier, dans la première édition de son abitotomaire des ouvragers anonymes, sous le \* 7250, relas la seconde, sous le \* 256, relacion de l'accident d

D'un autre Oté, un zéle bibliophile draphinois, qui s'est heascoap occapé de recherches sur les homes litturiaries de sa protince, M. le vicona Paul Colomb de Batines, a donné la un petit journal bibliographique qu'il vait fondés : le Monitour de la librairie, » nº 21 et 22 de 184, 10, 11 et 12 de 1845, un « Catalogue des éditions latines et fra nçaled de Adjessis, Lauteur de ce catalogue en purc le nombre pour les premières mes hornés lei à ne mentionner des ques et des autres que celles qui ont été les plus répandes.

MEZERAY (Fr. de), nom anobli [Fr. EUDES, né à Mezeray, hameau de la paroisse de Rye, près d'Argentan, où il vit le jouren 1610]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez « la France littéraire » à *Mezeray*.

MEZERAY (de), apocryphe [le cardinal de RICHELIEU]. Histoire de la mère et du fils, c'est-à-dire de Marie de Médicis, femme du graud Henri IV et mère de Louis XIII. Amsterdam, 1730, in-4, et 2 vol. in-12. [4782]

- Le même ouvrage, sons ce titre : Ilistoire de la régence de la reine Marie de Médicis, femme de Henri IV. La Haye, 1743, in-4 et in-12.

Le manuscrit original de cet ouvrage existe au dépôt des affaires étrangères. « Bibliothèque historique de la France », t. 2.  $\,$  1.º 20835.

Si l'on en croit Camusi, qui a publié les « Mémoires historiques et critiques » de Mézeray, l'éditeur de « l'Histoire de la mère et du fils» serait l'auteur des « Amours de Sapho ». C'est-à-dire Du Castre d'Auvieny.

Yoyez le « Dictionnaire historique » de Prosper Marchand, article LAN-NEL

### M. F., auteur déquisé [Marin FILASSIER].

Sentiments chrétiens propres aux personnes malades et infirmes, pour se sanctifier dans les maux et se préparer à la bonne mort. Paris, Vatel, 1723; — V\* édition. Paris, Boudet, 1749, in-12. [4783]

M. F. A. G\*\*\* Cad (Mile), pseudon. [Fr.-Mar. MAYEUR DE SAINT-PAUL].

Jeanne Hachette, ou le Siège de Beauvais, pantomime en trois actes, Paris, Brunet, 1784, in 8. [4784]

# MICHAUD (L.-G.), libraire et écrivain, plagiaire.

Biographie, ou Vie publique et privée de Louis-Philippe d'Orléans. Paris, Garnier frères, 1849, un fort. vol. in-8. [4785]

Cet ouvrage est extrait d'un des volumes de Supplément als a lingraphie universelle. C'est un libelle courte Louis-Pullpep, rien de plus, rien de moits. Nous n'avons jauuis eu une grande sympathie pour le gouvermenent qui est tombé en février, nous aurinos pu le sontenir, paret que nous l'aimons mieux encore que la république; mais nous sonnes presque obligée de prendre sa défenne, quand nous remontrons des ouvrages comme celui-ci, oi l'insutte, la calonnie et la grossièreté le disputent à la sottiute de 1 l'ignorance.

Sans doute, le gouvernement de Louis-Philippe fut un gouvernement de corruption et de démoralisation systématique; mis nous ne portous corcroires qu'au 24 février, il n'ait eu d'autres paroles de regret, que celleci : ils sont vent, il tont tout un prantri. Elher à M. Michaud des les hommes d'après soi : litre à nous de lui dire qu'il a fait une mauvaisse curve, un pamplet rumpit de faussetés et de meuconges.

Pour grossir le volume et compléter dignement l'ouvrage, on y a joint un récit du combat de Valmy, et une notice sur l'assassinat du due de Bourbou, prince de Condé. Des lithographies semblables à celles que l'on trouve dans les mauvais lieux, servent d'illustrations à ce tivre que nous ne savous comment qualifier. Bul. decensure, vue ann., 30 avril 1849.

Voilà pour l'appréciation du livre de M. Michaud; il nous reste à justitier l'épithète de ptagiaire que nous donnons à l'auteur, et nous allons le faige d'après les journaux judiciaires.

## TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE (8º chambre).

### Audience du 29 décembre 4849.

L'ontrefacon littéraire. — M. Auguste Ducoin coutre M. Michaud ainé, l'un des auteurs et éditeur de lu Biographie universelle.

M. Aliguste Duroiu a publiè, en 1815, une titioire de la Compiration de Composition de Compiler d'appeller l'attention et de provioquer les recherches d'un historien, Quels furent les fauteurs virinhiels de la conspiration f'ût-telle onterprise dans l'Intér-rè de la dynastie napoléonienne ou d'ans celui de la maison d'Orlènan? Telles sont les questions que M. Duonis s'était oposées et qu'il s'était appliqué à résoudre; l'entreprise était difficile à tous égards, car la commissation de doublet so difficiler renfermés dans les archives judicialismentation de doublet so difficiler renfermés dans les archives judicialisments de la compiler de la c

Copendiant M. Ducoin est parveau, à force de recherches et de labours, À faire un livre pielo de révélations et non moins renarquable par la forme que par le fond. L'ouvrage a cu un succès récl, et l'auteur se olisposait à eu donour une nouvelle édition, (norsu'il apprit que M. Michaud l'avait réinprimé presque en entier à la suite d'une blographie du rol Louis-Philippe, qui a paru dans ic courant de l'améné 1810.

M. Ducoin a porté plainte en contrefaçon Iltéraire contre M. Michaud,

et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 décembre.

Mº Félix Belloc, avocat du plaignant, s'est appliqué à établir, par la comparaiso de settes, la matérialié du délit. Il fait remarquer que la copie a été tellement servile, que M. Ducoin ayant imprimé à la troblème page de son livre ? Plusibures fois annonche, l'Historire do la conspiration de Grenoble n'a jamais été écrite », le contrefacteur n'a pas craîtut de oppier cetue phrase et de se présenter ainsi an lecteur romane le première le seul historien de cet épisode mémorable de notre histoire contempuraine,

L'avocat fuit ensuite ressortje la gravité du fuit reproché à M. Michaud. Il y a troissayées de contredpons : celle qui consiste à éditer le livre d'autriui et à le vendre comme l'édition originale n'est pas la plus coupable; elle on cause à l'autor qu'un préjudice pécunisire. Màs cieuli qui ne craint pas de publier, comme le fruit de son travail et de son génite, un ouvrage qui ne lui appartient pas, et en tête duquel il a effacé le nom de l'autori d'indice pour y substituer le sien, celui-là commet une action beaucoup plus hontuses: al lattein à la lôt l'auteur et dans sa fortune et dans sa

réputation. Il criste cependant un autre mode de contrefaçon pias redoutable encore pour les bommes de lettres. C'est celle qui ne respecte pas les trates, et qui tout en faisant main basse sur un livre, en altère compiètement le caractère et l'harmonie par des couprers, des additions, et deprétendess corrections de style qui, la plupart du temps, prodisent le même effet qu'un coup de pinceau donné par une main inhabile sur le tableau d'un maitre.

Les déporables affets de ce genre de contreliçon se font surtout remarquer dans le ca dont il 'agit. Michade ne 'sets pas borné à encastre r l'Histoire de la conspiration de 1816 - par N. Ducoin dans un de ces livres saas nonc comme on en voit tant appearlite et surgir au militud en l'écome des révolutions, livre tont rempil de fiel, de mensonges et de calomales, mais comor par des suppressions babliement cacietées, par des substitutions de mois et d'épithètes, et par quelques additions enfin, il est parreum à l'her d'un ouvrage grave, sérieux et empretai d'un désir sinère d'impartialité, un vértiable pamphlet politique dans lequel la justice et longéme est gravement l'insultée.

L'avoca, cite, pour justifier ser reproches, le passage suivant qui appartient en propre à M. Michaud, et qui se rapperte au procès intente en 1848 par le général Donnadieu à M. Gretineau-loi; - Dans cette affaire, comme dans beaucong d'autres, sous le rèpue sessuelliment corrupter et corromp de Louis-Philippe, les tribunaux as font moutrés dans toulur les occasions les servites complishants de pouvoir. Ou est encasions les averiles complishants de pouvoir. Ou est entire, au de la complication de la complication de la consideration de la

L'avocat de M. Ducoin termine sa plaidoirie en demandant, en outre, des dommages-Intérêts pour la quotité desquels il s'en rapporte à la sagesse des magistrats, l'insertion du jugement à intervenir dans plusieurs journaux de Paris, de Lyon et de Grenoble.

Après les conclusions du ministère public, qui a fait entendre de s'évès paroles contre le prévenu et requis contre lu l'application de l'article été du Code pénal, M' Phillippon de la Madeleiue s'est levé pour présenter la défense de M. Michand, il a chevés surtout à clabir la boune foi de son cilent, qui précend avoir été plagiaire de M. Duroin sans le savoir, cu copient le livre de cedernier sur une contretaçon anglaise, dans lequel le nom de l'austeur avait été supprimé.

Le 19 janv. 1850, le même tribunal prononçait la confiscation du livre de M. Michaud, et condamnait celui-ci à 500 fr. d'aucude, 1,500 fr. de dommages-intérêts et aux frais.

MICHAUD DE VILLETTE (1), non anobli [L.-G. MICHAUD, libraire, le même que le précédent].

Tableau historique et raisonné des premières guerres de Napo-

<sup>(1)</sup> Du nom d'une propriété appartenant alors à M. Michaud.

b'on Bonaparle, de leurs causes et de leurs effets. Paris, L.-G. Michaud, 1814, 2 parties in-8. [4786]

Ouvrage écrit dans le même esprit de dénigrement que le précédent. La première parile a eu une seconde édition, revue, corrigée et augmenté, en 1813.

MICHAULT (P.), pseudonyme [RENÉ, roi de Sicile],

Doctriual (le) de court, divisé en douze chapières, composé par —, par lequel on peut être clerc saus aller à l'escole. Genève, Jacq. Vivian, 1522, pet. in-4, gothique. [4787]

Voyez l'analyse do cet ouvrage dans la « Bibliothèque universelle des romans », mars 1786, page 50. On y soutient que René, roi de Sicile, s'est caché sous le masque de P. Michault.

MICHEL (le père), pseudonyme [SOUQUAIRE-SOULIGNÉ].

Petit (le) Livre à quinze sols, ou la Politique de poche, à l'usage des geus qui ne sont pas riches; par —, devenu auteur sans le savoir. Paris, Poulet; Plancher; Delaunay, 1818, 9 vol. iu-18. [4788]

C'était une espèce de recueil hebdomsdaire. Le prospectus annonçair qu'en moiss de trois mois il paraîtrait douve volumes qui devajent contenir ensemble 1,300 pag. Mais ce recueil ent bientôt des démélés avec le lost ritubunaux, aussi le quatrième volume de la collection porte-t-le lost ritubunaux aussi le quatrième volume de la collection porte-t-le por titre: - Défense du père Michel prononcée, par M. Tartarin, auteur, N. les g'doi trenoble), avocat, et M. Poulcti fils, éclieur, précédée de plainte rendue par M. Tavocat du roi. Paris, Poulet fils, etc., £18, în-48. Cette publication m'est pas ailée au deib du 9º volume.

MICHEL, l'un des trois ou quatre pseudonymes sous lequel s'est caché M. MALAPERT, zèlé orateur démagogue, et poit e satyrique dans la publication de ses pampildets politiques. Nous devons cette tévélationà un homme qui counait bien ceux de son parti, M. Const. Ilibley, dans le n° 6 de son « Journal des sams-culoites », février 1849.

MICHEL fils ainé, réditeur déguiré [E\*\*\*, marchand d'estampes]. Possisse nationales de la République, accompagnées de luit belles gravures sur acié, d'après les dessuis de II. Lalaises. Paris, l'Éditeur, rue de Bondy, n° 16, 1849, in-8 sur p. vél. des Vorges, 75 c. [A789] Le but de l'éditeur, en publiant ess poésies, a été de rassembler des chés d'œurre qui se trouvent dispersées sur des feuilles volantes.

MICHEL MORIN, pseudon. [MM. Auguste DUBOIS, ancien professeur, et Charles Chabot].

Gil-Blav (le) des théâtres. Paris, Denain, 1833, 2 vol. in-8, 45 fr. [4790]

M. Ch. Chabot n'a fait qu'un seul chapitre de ce livre.

MICHEL MORIN, pseudonyme [Cli. CHABOT].

Nouveam (le) Charivari chantant, ou l'Estafette flon-flon des villes de campagnes. Revue, chansons politiques, etc., poblices sous la direction de M. Paris, Bretous; Garnier freves, 1849, in-16, [4791] Recuell périodique dont il devait paraître 28 il ivraisons d'une feuille par D. Le pris annuel était fiéé à 17 h u'en a été public ged eeu; livraisons.

MICHEL-RAYMOND, pseudon, qui a été adopté par deux écrivains qui ont ensemble composé trois ou quatre romans [Michel MASSON et Raymond BRUCKER].

MICHEL-RAYMOND, pseudon. [Raymond BRUCKER].

Avec M. Carle Ledhuy: le Boudoir et la Mansarde. Paris, Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr., et 4 vol. in-12, 10 fr. [4792] Ce titre sert d'encadrement à trols nouvelles:

La Branche de lilas, et le Rapt, par M. R. Brucker (t. 17° ); la Femme du fumiste, par M. C. Ledhuy (t. 11).

MICHELOT, pseudonyme [Jean-Augustin Juix, de Champague d'Allas (Charente-Inférieure), et qui a pris plus tard le nom de Juin d'Allas, prêtre, ancien directeur de séminaire, qui comme les Châtel, La Mennais, Chântome et d'autres, de ministres d'un Dieu de pair se sont faits depnis noure dernière révolution les prédicants des clubs de la démagogie. L'indication des écriss de cet homme dans ses deux plasses de prêtre et de démagogue nous a paru assez piquante pour la donner ici complète.

I. Cérémonie (de la) du sacre des rois, avec des Réflexions sur son origine, su les règnes des rois de France et sur S. M. Charles X. Paris, Pețiteux, 1825, in-18, figures, 2 fr. 50 c.

[A793]. Cavolunge a dic reproduit la même année sons le titre soivant, l'instoire de l'inauguration des rois d'Israïl et des empereurs chinois, persans, maniers, turces, tartares, russes, allemands, etc., avuite du Sacre des rois de France, avec des Réflexions sur les mœurs des Francs » Paris, Aubrèc, Peţiteux, 1835, in-18, avec une planche.

II. Panégyrique du grand Charles-Borromée, archevêque de Milan, suivi d'un Discours philosophique sur le Catholicisme et le Protestantisme, considérés relativement à la Société, avec des notes et des pièces justificatives. Paris, Rusand, A. Leclère, 1827, in-18. [4794] Impr., une seconde et une troisteme fois la même année.

Sur ce dernier ouvr. l'auteur a pris le titre de directeur de séminaire.

III. Études (les) religieuses. Journal catholique, philosophique littéraire et historique. Prospectus. Verberie, l'abbé Juin, 1832, in-8 de 2 pages.

[A795]

Conference Constitution

Sur la premier numère (de 15 feuilles 122) qui porte la date de janvier 1833, le frontispice dit que ce journal est rédigé por une société de déceicsisatques de la capitale et des départements, mais ce fut l'abbé Juin qui en fut le principal rédacteur. Ce journal paraïsatu mensuellement Le prix de l'abonnement annuel était de 20 fr., et le burçau d'abonnement, rue du Petit-Gravau, n. 18, à Paris. Cojournal n° du paraître que neu temps, mais assex pourtant pour que dans la même année le mode de publication en flu changé, et il parat disor deux fois par mois : e for forta fut également changé en Journal fortaux de l'abonnement fut transporté rue des Bernardins, n. 18. Le bureau d'abonnement fut transporté rue des Bernardins, n. 18.

 Lettre au clergé français, ou Conseils touchant les refus de sépulture. Paris, r. du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice; Adr. Leclère, 1832, in-8 de 32 pages.

V. Annuaire ecclésiastique et universel pour l'année 1834, contenant des plans de sermons pour l'année 1834, etc. Paris, r. des Bornardins, no 18, 1834, in-16, 2 fr. 25 c. [4797]

VI. Orientaliste (l'). Cours de langue hébraïque. Paris, de l'imp. de Herhan, 1835, in-4. [4798]

On promettait une leçon par semaine. Les première et deuxième teçons, les seules peut-être qui alent été publiées, forment ensemble 4 pag. VII. Travers (les) et les folies de notre époque, ou l'Histoire des

templiers modernes et de quelques autres charlatans. Paris, rue Pierre-Sarrasin, n° 2, 1835, in-8 de 32 pages. [4799] Les six premters ouvrages out été publiés sous te nom de l'abbé Juin;

Les six premiers ouvrages ont été publies sous le nom de l'abbe Juin; mais sur le frontispice de ce septième l'auteur écrit son nom M. J.-A. Juin d'Allas.

M. J.-A. Juin, qui déjà comme prêtre était tant soit peu industriel, le derint davantage après avoir jet de fore aux orties. Il fut es 1835 le fondateur d'une revue intitulée: «l'Europe, ou Soirées européennes», gr. in-a, on il fournissait des comptes-rendus et extrait d'ourrages nouvez. Nous avons eu un numéro de cette revue dans lequel, à propos du « Cri de l'âme », poésies de M. A. Imberbis, il fait un pompeux dioge des » Pacies d'un croyant », de M. de la Mennais, tandis que précédemment, dans ses « Eudes religieuses » (1832-33) il avait qualifié le même livre d'Apocalypue de Satan.

VIII. Absurdités (les) sociales, ou les Aventures de Jean-Augustin. T. 1" (et unique). Paris, Mi<sup>th</sup> Vincenot, 1845, in-8. [4800] Ce roman porte pour nom d'auteur: M. J.-A. J. D. (J.-A. Juin d'Allas) Michelot. Il devait avoir quatre volumes.

1X. Souveraineté (la) du peuple. Specimen, 1<sup>er</sup> avril 1848; nº II à V, 4 à 16 avril. Paris, rue Serpente, nº 10, 1848, 5 num. chacun d'une demi-feuille in-fol. [4801]

Signé : le Directeur gérant Michelot (Jean Juin).

En société avec l'alubé Cacheux, le ci-devant ablé Juin, a été usus l'éditeur d'un Répertoire des prédicateurs modernes, condex just de little d'un Répertoire des prédicateurs modernes, condex plus été un les étants plus de la commandateur lunes, format in 850, ent pars en 1850 et 1850 (1955, rue des Mathuman Saint-Jacques, n. 18). Ce Répertoire paraissait par livraisons, les soixante premières forment les toucs le 10 de l'acheux premières les les toucs premières les les les les les

Nous venons de faire connaître les productions littéraires de ce renégat; nous donnons sur sa vie quelques renseignements que nous empruntons à un écrit, initinid « Deux chefs de clubs » (Aug. Blanqui et Juin d'Allas); 1/2 feuille In-fol., imprimée en 1848.

Peu de jours après la révolution de février, arriva à Paris, cenant d'Angieterre, un sien Nichelot qui, après être descende d'abord rue Hausetille, ne tarda pas à alter s'installer rue Serpente, n. 10, De ce moment, le desien Michelot, qui avait ramené d'Angieterre sa femme et deux jennesenfants, occupa activement d'organiser un chub, annoquan qu'ayant dei lien-même, durant plusieurs années, président du Culto Memorcalique françuis à Londres, il avait une grande liabitinde du mécanisme et de la direction des assembles populaires. Or, comme le sieur Michelot, quetre l'avantage d'une éducation distinguée, possède en effet celui d'une rare focilité d'élecution, il ne tarda pas porter la conviction dans quelquesesprits, et, en s'agrégeant à des jeunes gens qui, de leur côté, étaient disposès à fonde un club; il flu protie la présidence de club de la Insementages, désigné également sous le titre de c'ub de la Serbonne, du nom de l'élifice du se tensinet ses s'acance.

Bientó Michedol, qui s'était fait dans le quartier des écoles d'assez nombreurs partiains, se présente comme candidat aux éciclons de l'Assemblée nationale, il se consecrait en même temps à l'organisation du chia dont il était président, et dont on nées premiers actes fis, sar sa motion, de écider qu'une manifestation serait faite près du Gonvernement provisoire, pour exprimer la résolution de la population parisieme de ne pas recevoir de garnison armée dans son sein. Il cherchait en même temps à use néel l'influence qu'il su'ait pière comme chér de club pour sollicier d'une manière impérative sa nomination à quelque place importante et locrative.

Ge fur cette démarche qui le gerdit : avant de prendre une décision, on sertorura naturellement amené à prendre des informations sur sa moralité, sur ses antécédents et ce fut alors qu'avec une extréme surprise on reconnat qu'il paraissist y avoir identité entre le postulant, qui prenait le nom de Juin-Michelot, et un sieur Juin-d'Allas, natif de Champagne d'Allas (Charente Inférieure), contre lequel la police variet exceé, mais en vain, d'actives recherches en 1856, 1857 et 1858. Ce Juin-d'Allas, auquel le plaintes protices contre et de la fondation de la contre de la contre production de la contre de la contre de la contre de la contre qualité de pgètre et d'homme de lettre, n'arait échoppe que par une res habitée aux agents mis à se portrette, n'arait échoppe que par une res habitée aux agents mis à se portrette, la vait échoppe que par une res habitée aux agents mis à se portrette, la vait échoppe que par une res habitée aux agents mis à se portrette, la vait desporte par la contre la contre de la contre de la contre la contre la contre de la contre de la contre la contre la contre la contre de la contre la contre la contre la contre de la contre la contre la contre de la contre la contre la contre de la contre de la contre la contre de la contre de

Juin-Michelot était-il le même que le contumace Juin-d'Allas? Il était

sans doute difficile de s'en assurer, mais bientôt les présomptions que l'on avait à cet égard, se changèrent en preuves.

Il ne resta plus aucun doute sur l'identité de Michelot, et alors seulement le préfet ordonna son arrestation, à laquello procéda un commissaire

de police. Michelot, dont le nom réel est Augustin Juiu, natif de Champagned'Allas, se trouvait placé, non senlement sous la menace de poursuites et de mandats à l'exécution desquels il s'était soustrait en fuyant en Angleterre, mais encore sous le coup d'un arrêt de la Cour d'assises du département de la Seine, en date du 29 juin 1840, qui le condamne en vingt années de ravaux forcés pour banqueroute.

C'est pour purger cette condamnation, prononcée contre lui par contumace, qu'il était amené, en 1848, sur les bancs de la Cour d'assises, alors

présidée par M. le conseiller Foucher. Les débats ont été féconds en incidents curieux : le président a d'abord examiné la conduite de Juin-d'Allas comme prêtre, et a montré son immoralité dans les cures de Mello et de Verberie qu'il a successivement occupées. Passant à sa conduite comme bomme politique, comme chef de club, il lui a rappelé qu'il avait jadis travaillé à la Quotidienne, qu'il s'était montré d'un royalisme effrèné. A l'appui de cette assertion, le président a donné lecture des fragments d'ouvrages imprimés sur son manuscrit, lecture qui a causé dans l'auditoire une vive surprise.

Volci ce qu'écrivait en 1826 ce prêtre qui, après février 1848, fondait le

club de la Montagne et en devenait le président :

· Fidèle aux traditions du jacobinisme, cette poignée de révolutionnaires audacieux, deguisés sous le nom de libéraux, continue, avec une persévérance Infernale, l'institution subversive que lui ont léguée des hommes qui avalent été les amis et les complices de Robespierre. At sein du comité directeur existe un bureau de propagande jacobine ; le plus enragés demagogues le composent : le besoin de détruire est le lier de cette réunion monstrueuse! Voyez-les se précipiter avec rage dans l carrière des démolitions politiques, sans être arrêtés par les crimes commettre, nl par l'argent à rénandre! A ces fanatiques est commis le soi de choisir et d'endoctriner les émissaires qui vont porter aux province les bienfaits du libéralisme. Les qualités essentielles aux candidats soi d'avoir mérité d'être pendus, ou d'avoir au moins subi quelques fiétri snres, d'être aveuglément dévoués à la faction, d'avoir fait preuve, da des écrits incendiaires, ou par quelque action énergique, d'une haine fo cenée contre les rois et les prêtres; de n'avoir de goût que pour le vice, répugnance que pour la vertu; en un mot, d'être prêts à tout, soit qu faille accréditer des mensonges, ou rendre de faux témolgnages. Plus est abject, plus on offre de garanties aux desseins du libéralisme ».

La surprise augmente à la lecture du passage suivant :

· Lorsque ees ouvriers d'anarchie sont parvenus, chacun dans le d trict qui lui est assigné, à inoculer à un certain nombre le virus révo tionnaire, ils fondent dans le lleu même un club, avec un président et orateurs. Le club est, en nalssant, affilié à tons les clubs du royaut Meg/--

Comment retracer la violence des discours dont ces odienx repaires retentissent à chaque instant dans toute l'étendue de la France..... Jugez quelle déferrescence doivent produire ces discours forcenés dans un auditoire composé d'enthouslastes, d'esprits faux, d'hommes crédules, de jeunes gens sans défance ».

La partie des débats qui a porté sur les falts constitutifs de la banque route frauduleuse, a présenté, comme toutes celles de même nature qui d'intérêt. Le jury ayant prononcé routre l'accusé un terdict de culpabilité sur la double question de banqueroute frauduleuse et de soutraction de livres, la Cour a condamné Juin-d'Allas (Augustin) dit Michelot à cinq années de travatur forcés.

MIGNARD (6.-R.), auteur dépuisé [B. RAILLARD-MIGNARD], Guide des constructeurs, ou Traité complet des comaissances théoriques et praiques relatives aux constructions. Ouvrage uille à toutes les personnes qui s'occupent de bătiment; tels que MM. les architectes, les maitres maçons, charpentiers, menuisers, seruriers, couvreurs, marbriers, peiutres, décorateurs, et aux propriétaires qui font bătir. Paris, Mignard, passage de l'Industrie, n° 6; Bachelier, 1847, 2 vol. gr. in 8, avec un atlas de 87 planches in fol., gravées avec le plus grand soin par M. Wormser et Iluguet, 48 fr. [8802]

MIGNON DE GALLIA, superfétation nominale [J.-J. Aristippe MIGNON].

Dévouement (le) de Malesherbes, poëme, avec une cantate sur la naissance du duc de Bordeaux. Paris, de l'impr. de V\* Cavazza, 1821, in-8 de 16 pages. [4803]

MILBONS, pseudon. [Simon BLOCQUEL, ancien impr.-libraire de Lille].

Manuel de l'amateur du jeu des échecs, ou nouvel Essai sur ce jeu, par *Stein*; le tout revu et publié, avec 34 planches, par — . Lille, Blocquel-Castiaux; Paris, Delarue, 1841, in-12, 6 fr. [4804]

C'est tout simplement une réimpression de l'ouvrage de E. Stein, imprimé à La Haye, en 1789, sous le titre de «Nouvel Essai sur le jeu des Echecs», duquel on a supprimé des réflexions militaires relatives à ce

MILITAIRE (UN), pseudonyme [l'abbé de LIGNAC].

Avis paternel d' — à son fils, jésuite, ou Lettres dans lesquelles on développe les vices de la constitution de la compagnie de Jésus. 1760, in-12. [4805] Quyrage dirigé principalement contre l'ouvrage intitulé: « Anti-Ladre-

Ouvrage dirigé principalement contre l'ouvrage intitulé: « l' rie des jésuites en France». MILITAIRE (UN), auteur déguisé [de Saint-Jean].

Pensées et Réflexions morales. Paris, 1768, in-12. [48

Permission tacite, 9 juin 1768. V. T. MILITAIRE (UN), auteur déguisé [de THÉLIS].

Réflexions d'-. Paris, 1778, in-4.

s, 17/8, m-4. v. 1. [/

MILITAIRE (UN), auteur déguisé [le chevalier RICARD, depuis fieutenant-général, et ensuite pair de France].

Lettres d'— sur les changements qui s'annoncent dans le système politique de l'Europe. Bouillon et Paris, Volland, 1788, in-8. [4808] MILITÀIRE (UN), auteur déquisé [LACUÉE DE CESSAC].

Un Militaire aux Français. Paris, 1789, in-8. [4809]

MILITAIRE (UN), auteur déguisé.

Manuel du citoyen armé de piques, ou Instruction raisonnée sur les divers moyens de perfectionner l'usage de la fabrication des piques, renfermant un précis du monvement et de l'usage de cette arme; par —, ami de la liberté. Paris, Buisson, 1792, in-8 avec 2 planches en taille douce. [6810]

MILITAIRE (UN), auteur déguisé [JULIENNE DE BELAIR].

Un Militaire, ami de la liberté, aux Français, à l'époque des 24, 25 et 26 juin 1791, ou 1º Séries de découvertes importantes sur les movens de renforcer beaucoup les effets des bouches à fen et des mobiles militaires dans les différentes opérations de la guerre de terre et de mer, de manière à quintupler, sans angmentation de frais, nos moyens de défense; 2º Séries d'observations sur ce qui est instant de faire pour garantir notre territoire du danger des invasions; 3º Réflexions sur l'intérêt que doivent prendre les bons citoyens à tout ce qui peut être utile à la patrie ; 4º Réflexions snr l'importance dont il est, que de Paris, centre commun de l'Empire, puissent partir tous les développements de la force publique; 5º Observations sur l'intérêt que tous les citoyens ont, à ce que les agents du pouvoir et de l'administration écontent attentivement et promptement ceux qui peuvent être utiles à la société, et faits historiques à l'appui de ces observations, Paris, 1791, in-8 de 50 pages. [4811]

Ce titre est suffisamment détaillé pour n'avoir pas besoin d'en dire devantage, nous ajouterons cependant ce qu'en a pensé l'auteur des « Annales patriotiques », dans sa feuille du 15 août 1791 :

«La France ne doit pas mépriser les moyens de faire taire la diplomatie

- absurde de l'Allemagne. Or, elle n'a pour cela qu'un doigt à dresser, est M. Julienne de Belair, auteur de cette patriotique brochure, nous in-edique ce qu'il est instant de faire pour garault notre territoire du dansger des invasions, et ce qu'il faulta encore entreprendre pour ailler arbore à Vienne notre coearde tircloire ».

El nous, nous ajoutons que l'expérience consommée que M. de Belair a acquise au service de la Prusse, est un titre d'autant plus réel à la confiance publique, qu'il a obtenn dans cette partie les suffrages les plus distingués de la part de l'homme le plus fait pour luger ses talents (le prince Henri). (Net du temps

MILITAIRE (UN), auteur déguisé [le comte Joseph ToreLt1].

Rélexions d'— sur le serment proposé aux officiers de l'armée française, avec cette épigraphe : « Sanabimur si modò separemur à cœtu ». 2° édition (Neuwied), 1792, in-8.

[4812]

Un seul exemplaire connu de la première édition, imprimée à Mons en 1791, envoyé par l'auteur à l'aibhé Chapt de Rastignac, massacré le 2 septembre 1792, apprend les détails snivants, d'après une note qui se trouve en tête.

• Cette brochure est du comte Joseph Tonkill, premier aide-de-caupp.
• colonei du maréchai de Mailiy, et chevalire de l'ordre royal de Poiere.
• Elle fait composée au château de Marly, près de nous, dans l'appartement de feu M. de Vergennes, que Louis XVII uil avait donné. Cette bro-chure futfaite d'après les intentions du rol, communiquées à M. de La 7 four-d-ePha, ancien ministré de la guerre.

• Le but était de combattre l'effet des ophions imprimées de MM. de Cazalès, du marquis de Bouthlijne et de l'abbé froyn, dans son Ansi du \* Roi, du 16 juin 1791; opinions énoncées d'après le désir de la relue se tendant à faire prêter le scrament aux tronpes courir le rai, jour mieux • masquer la fuite à Varennes... Question traitée avec des principes « c'honneur, jogque pure, styte digne d'élogés ».

Note communiquée à A. A. Barbier, par M. de Guemadeuc, ascien mattre des requêtes.

MILITAIRE (UN), auteur déguisé [le général major autrichien STUTTERHEIM].

Bataille d'Austerlitz, par — témoin de la journée du 2 décembre 1805. Hambourg, 1805, in-8. — Nouv. édition, avec des notes par un officier français. Paris, Fain, 1806, in-12. [4813]

Ny avait eu la même année, à Paris, une seconde édition, sans notes. L'ai entendu dire, et l'on m'a souvent répété que, l'officier français qui avait fourni les notes, était Napolson lui-même. A.A.B.—s

— Le même ouvrage, avec des remarques par un autre militaire aussi témoin de ce grand événement (le maréchal SOULT, duc de Dalmatie). Londres et Paris, Cérioux, 1806, in-12. · MILITAIRE FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [Marc-Antoine

Profession de foi d'—. Paris, de l'impr. de Fain, 1815, in-8 de 20 pages. [4814]

MILITAIRE FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [le comte Armand DURFORT, maréchal-de-camp].

Révélations d'— sur les agraviados d'Espagne, où sont dévoilés les véritables causes de l'insurrection de Catalogne en 1827. Paris, Levavasseur, 1829, in-8 de 176 pages, 3 fr. [4815]

MILITAIRE PROTESTANT (UN), auteur déguisé [CHAMBON DE MONRÉDON].

Lettre d'— qui vient d'embrasser l'état ecclésiastique. Paris, 1739, in-12. V. T. [4816]

MILLERET (Prosper), pseudon. [Raymond BBUCKER], auteur de quelques articles signés de ce nom dans un recueil littéraire.

MILLOT (l'abbé), apocryphe [DUCHATEL].

Éléments de l'histoire d'Allemagne. Paris, Le Normant, 1807, 3 vol. in-12. [4817]

MILON, pseudon, [Aimé TRIBAUDEAU, fils du général de ce nom]. Sa passion d'artiste le porta à se faire acteur. Il a joué ave succès, et sous ce nom d'emprunt, d'abord à la Renaissance, puis au Théâtre-Français, et en dernier lieu à l'Odéon. En 1846, il a été directeur du « Moniteur dramatigue », aujourd'hni il est directeur du théâtre des Variétés.

MILORD (UN), pseudon. [Israël BERNARD DE VALÉBBEGUE].

Lettre ou Requête d'— à son correspondant à Paris, au sujet de la requête des marchands des six-corps, contre l'admission des Juifs aux hrevets, etc. Londres (Paris), 1767, in-12 de 72 pages. [[4818] L'anteur de cette Lettre est. comme le dit Mercier. abbé de Saint-Lécer

L'auteur de cette Lettre est, comme le di Mercier, abbé de Saint-Lèger (Voy, Journal historique et littleraire de Luxemburg, ann. 1788, t. IV, p. 200), Israèl Bernard de Valèbreque, secrétaire interprète du roi pour les langues orientaises. Elle est signée, en effet, à la fin par les initiales:

I. B. D. V. S. I. D. R. C'est-à-dire, Israèl Bernard de Valèbreque, socretaire interprète du nr. Camoui, Bibliothèque judico-française (1).

MILRAND, pseudonyme [MARLIN], auteur d'un ouvrage sons ce nom d'emprunt, dont le titre nots échappe.

<sup>(1)</sup> Dans le premier vol. du Bulletin du bibliophile belge, 1845, în-8. p. 335.

NEWSTANDAM .

MILTENBERG, pseudonyme [Auguste Lafontaine, littérateur allemand].

William Hilnet, ou la Nature et l'Amour; trad. de l'allem. par M<sup>me</sup> Adeline de C. (Colbert). Paris, Hocquart, 1801, 3 vol. in-18. [4819]

MIMEURE (le marq, de), auteur supposé [La MOTTE-HOUDART]. Discours prononcé le 4" décembre 1707, par M. le marquis de Mimeure, lors de sa réception à l'Académie française. In-12. [4820] Ce discours, imprimé dans le tome troisième du «Recuell des harangues de BM. de l'Académie française », p. 330 et suiv., est de La Motte-Houdart. Vorge D'ALEMBERG, 1.5, p. 428.

MINAU DE LA MISTRINGUE, pseudonyme [THORILLON, ci-devant procureur].

- f. Idées sur les impôts. Paris, Belin, 1787, in-8. [4821] Cet ouvrage reparut en 1791 sous le vrai nom de l'auteur.
- Morali-philoso-physicologie des buyeurs d'eaux minérales aux nouvelles sources de Passy. Paris, 1787, in-12. [4822]

MINETTE (Mis), nom thédiral d'une artiste qui a fait l'admiration de tout Paris, à l'ançien théâtre du Yaudeville (de la rue de Chartres) et au Gymnase dramatique [Jeanne-Marie-François Mê-NâTAIER, née à Besançon, le 15 février 1798]. Après s'être retirée du théâtre elle épousa M. Margueritte, aujourd'hui directeur de la compagnie anglaise pour le gaz.

Avec M. Th. Pelicier: Piron chez Procope, vaud. en 1 acte. Paris,  $M^{ms}$  Masson, 1810, in-8 avec uu portr., 1 fr. 25 c. [4823]

MINEUR (UN), auteur déguisé [R.-Al. de BONNARD, inspecteur divisionnaire des mines].

Observations d'— sur le discours de M. Dugas de Varennes, relatif aux mines. Paris, de l'impr. de M<sup>me</sup> V<sup>e</sup> Agasse, 1816, in-8 de 52 pages. [4824]

MINISTRE D'ÉTAT (UN), apocr. Voy. ROYALISTE QUAND MÊME (UN).

MINISTRE D'RIER (UN), pseudonyme [LIABOUR].

Jonrnalisme (le) et les journaux. Paris, Albert frères, 1848, in-18 de 149 pages, plus 2 feuillets pour le titre, et un mot signé Albert frères. [4825]

On lit à la page 149 la signature : Cléabule.

MINISTRE DE JÉSUS-CHRIST (UN), aut. dég. [le pasteur Aug. ROCHAT].

Agonie (l') de Jésus, en Gethsémané, sermon sur Lnc, XXII, 41-44. Sec. édit. Genève, 1831, broch. in-8, 75 c. [4826] La première édition ne doit remonter qu'à quelques années aunaravant,

MINISTRE DE L'ÉVANGILE (UN), auteur déguisé [D. CLa-

PARÈDE].

Remarques d'— sur la troisième des « Lettres écrites de la Mon-

tagne » (par J.-J. Rousseau) , ou Considérations sur les miracles. Genève, 1765, in-8. [4827]

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (de la Belgique) (le), auteur déguisé [DE THEUX].

I. État de l'instruction supérieure en Belgique. Rapport présenté aux chambres législatives, le 6 avril 1684, [par M. — Durselles, Em. Devroye et Cf. 1883, in-61, de cezir et 1259 pages. [4898] Ce monstrueux volume présente, page 688, me circulaire du ministre de l'indérieur, aux administrateurs inspecteurs des universités de Gand et de Liège, relatives aux ouvrages à achetre pour les bibliothèques de ces debiblissesses de vouez-fisé, l'au availé du même ministre avertue l'été.

etde Liége, relatives aux ouvrages à acheier pour les bibliothèques de cse établissements, et pages 744-17, un arrêté du "nême ministre, portant règlement pour les bibliothèques des universités de l'État. De Ro. II. Rapport triennal sur l'instruction primaire, présenté aux

chambres législatives, le 20 novembre 1846. Bruxelles, Devrove

et C\*, 1847, 2 vol. in-8 de 509 et 768 pag., 14 fr. [4829]

MINISTRE DE SAXE (UN), auteur déguisé [Weber, résidant

alors auprès de Pierre I<sup>er</sup>]. Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la Moscovie (publiés en

français par le P. *Malassis*). Paris, Pissot, 1725, 2 vol. in-12. [a830] Voyez le nº 4832.

MINISTRE DES FINANCES (LE), auteur déguisé [GAUDIN, duc de Gaëte].

Observations sommaires sur le budget présenté à la Chambre des Députés des départements dans la séauce du 23 juillet 1814. Paris, V Jeunehomme, 1814, iu-8 de 39 pages. [5831]

MINISTRE ÉTRANGER (UN), auteur déguisé [WEBER].

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Empire russien, sous le règne de Pierre-le-Grand. La Haye, Johnson, 1725, in-12. [4832] Le même ouvrage, sous ce titre : Mémoires-Anecdotes d'— réMIOT 263

sidant à Saint-Pétersbourg (trad. de l'allemand par le P. Malassis). La flaye, Van Duren, 1729, in-12.

La première édition de cette traduction a paru sous un autre titre. Yoyez le nº 4850.

MINORELLI (le R. P.), de l'ordre de Saint-Dominique, missionnaire à la Chine, auteur supposé [Charles MAIGROT, vicaire apostolique, évêque de Conon].

Examen des faussetés sur les cultes chinois, avancées par le P. Jouveuci, jéstuite, dans l'Histoire de la compagnie de Jésus (livre XIX); traduit (par Nicolas Petitpied, docteur de la maison et société de Sorbonne) d'un écrit latin composé par . Avec le tette en latin. 1724, in-12.

La traduction est de Nicolas Prittrirus, doctaur de la maison et société de Sorbonne. Quant à l'original latin, on a tort de le donner au P. Minoreill, et de le supposer missionnaire de la Chine, où Il n'a jamais été. Cet écrit est de Charles Maisono, vicaire apostolique, évêque de Conon. (Note tirée du Catalogue de l'Abbé Goujet).

MIOT (Jules), pharmacien, représentant du peuple pour le département de la Nièvre, auteur douteux [CASTÉRA].

Réponse aux deux libelles : « les Conspirateurs » et « la Naissance de la République », de Chenu et de Belahodde, d'apres la lettres, pièces et documents fournis et publiés par Caussidivre, expréfet de police, Lubatri, e-calificier d'état major de la garder fpublicaine, et d'autres ex-fonctionnaires de la préfecture de police, avec des Révélations curieuses sur la vie de Delahodde, par le citoyen Jules Moir, représentant du peuple. (Paris) Popte central : Palais-National, galerie Valois, et tous les libraires, 1850, in-12 de 55 pages, 75 c. [8883]

Ce pamphiet démagogique a pourtant obtenu cinq éditions, mais par le temps qui court cela n'a rien d'étonnant!

La paternité de cet écrit à été revendiqué par deux personnes: 1º près de la rédaction du jonnal le « Osarlie», par le cluyen Castria, rédacteur en chef du « Ocrrespondant de Paris, journal mensuel et démocratique «, à 51°, par an, dont, au dire du clopen Castria, le cluyen Miot n'aurait été que le collaborateur; 2º près de la rédaction du journal « l'àssemblée nationale», par le cluyen LEARTI, excligicir d'état-major de la gardo républicaine, qui mande à octto dernière rédaction: 2º ensi seul responable de ce qui ensile exclire rors evenueur insignation, le cluyen Jules Miot n'ayant fait que dumair des nates et de desuments qui no vous concennent en aucune façon.

Bien des hommes politiques que la révolution de 1848 a fait surgir et qui

264 MIOT

sont arrivés à la représentation, n'existeront pas plus longteups qu'une première législature; ils sont condumels » tenterte dans Polacerité d'oil plusieurs d'entre eux n'auraient jamais do sortir. Il est bon de conserver tracedes excentricités parlementaires et littéraires, commisse pendant leur court passage aux affaires. Nous conserverous donc deux traits caractéristiques de M. Mot, l'un sur sa tenue à la Chambre, l'autre sur le nom littéraire que le loit offit quelques éleutentaires de sociales des l'existent que les collectiques et sociales.

Il n'est pas inutile de reproduire ici le compte rendu fait par les sidnograplies de la Patrie, sur l'incident qui concerne le montagnant àlludans nne séance des premiers jours d'arti lis?su. « Nous y insistons pour bien faire connaître la tenue de ce montagnard, dans uue pensée plus élevée que la satisfaction d'une rancune. »

Il est indispensable que le peuple sache bien ce qu'il y a de cœur dans la plupart de ces démagogues furblonds qui dépensent tout leur courage dans les injures, dans les provocations au désordre:

M. DENJOY. — Tout à l'heure un outrage a été fait à la dignité de l'Assemblée, il faut qu'il soit réparê!

Voici les faits: Je viens de remonter à la sonree. Je suis sûr de ne pas me tromper. L'honorable M. Duché se dirigeant vers la droite...

Une voix à l'extrême Montagne. - Vous êtes donc agent de police?

A droite. — A l'ordre! la censure! aux voix la censure et l'exclusion! M. LE Présingary. — Une interruption aussi inconvenante doit être réprimée par l'Assemblée elle-même et non pas seulement par son président. (Très-blen! très-blen.) Je propose d'appliquer le réglement à l'interrupteur. Une voix. — Comment se nomme. 4-18!

A droite. - Qu'il se nomme! qu'il se nomme!

Personne ne se lève à la Montagne, (Murmure prolongé d'indignation à droite).

M. LE PRÉSIDENT. — Je propose d'appliquer le réglement à l'interrupteur.

A droite. — Oui? qui? Ou'il ait le courage de se nommer.

M. LE PRÉSIDENT. — Je vais appliquer la censure à l'interrupteur. Mais auparavant, je suis prêt à lui donner la parole pour qu'il s'explique. (Vive

agitation. — Silence à la Montagne). M. Schoelchen, se tournant vers la Montagne. — Retirez l'expression,

etirez-la ! M. Jules Miot se lève et dit : Je demande la parole. (Murmures prolongés).

M. Jules Mior très pâle et très ému, monte à la tribune. Quelques voix à droite. — Ce n'est pas lui! ce n'est pas lui!

M. LE PRÉSIDENT. — Je demande formellement à M. Miot, si c'est en son nom qu'il demande la parole, ou comme l'avocat de celui qui a interrompu? (Agitation).

M. Jules Miot. — Je demande la parole en mon nom. (Vives rumeurs). Voix à droite. — Ce n'est pas lui!

M. Jules Mior. - Citoyens représentants...

l'orateur s'arrête et balbutie.

A droite. - Allez donc? allez donc!

M. M107. - Vous connaissez l'incident regrettable qui s'est produit-

M. Duché à été entrainé par un mouvement spontané, que chacun de nous doit comprendre... (Murmure protongée). M. Duché avait cen qu'une fait lui était sdressée. Il s'est permis un mouvement un peu vii. (Nouveau cha murmures.) Puisseurs membres de cette assemblé ont regarde comme comme une menaco. M. Denjoy est monté à cette tribune; il m's parudans ma pensée, que Denjoy voltait signaler M. Duché aur rigeaux... ( Bires nominenés M. Le président? Alors, emporté par un sentiment généreux... ( Bires nominenés M.

Voix. - Lisez donc l'Assemblée nationale de ce matin.

M. Mior: — Emporté par un sentiment généreux (Oh! oh!) pour un de mes collèrues, l'ai demandé à M. Denjoy si c'étaient les fonctions de dénonciateur qu'il venait remolir à la tribune. (Vive rumeurs).

Voix. - Yous avez dit agent de police.

M. LE PRÉSIDENT. — Je propose d'appliquer le 4º paragraphe de l'arfiele 119 du réglement qui prononce la censure.

M. ESTANCELIN. - Je demande la parole.

A droite, - Il ne manquerait plus que cela! (Rires).

L'Assemblée, à la presque unanimité, prononce la censure contre M. Jutes Miot. M. Cavaignae a voté pour la censure. A la contre-épreuve, quelques montagnards seulement se sont levés : les autres se sont abstems.

Une vive émotion succède à ce vote.

Les pamphlets baptisés du nom de Miot, ne furent pas trouvés Irréprochables, et ils furent critiqués. Voici deux articles qui pararent dans le journal l'Assemblée nationale, contre lesdits pamphlets et leur auteur.

UN INSULTEUR DE LA MONTAGNE. — Il faut espèrer que le citoyen montagnard Jules Miot sera guéri de sa passion pour des hableries démocratiques et pour les interruptions montagnardes,

C'est en vain qu'il essale de garder l'anonyme, l'indignation de la chambre l'oblige à se faire connaître, et ses insultés écrivent son nom au bas de sa brochure avec la qualification qui appartient aux insulteurs qui se cachent en faisant preuve d'un caractère ultrà-pacifique.

Les corrections n'aurout pas manqué à ce fougueux républicain rouge. N'est-il pas utile d'en citer quelques-unes?

Voiel d'abord une lettre de M. de Lavarenne, que le citoyen Miot a cru devoir injurier à propos de révélations faites sur le gouvernement provisoire:

Paris, 2 avril 1850.

Au citoyen Jules Miot, représentant du peuple.

Monsieur.

Les bous électeurs de la Nièvre commettent parfois d'étranges erreurs, il en cta sand obute eru nommer à l'Assemblée nationale un représentant du peuple, en votre honorable personne, et voilà que les malheureux ont envoyé à la pressee parisieme un exécuteur des hautes œuvres, chargé de eloure an pitori les infaines siciers de la retretion (1).

Λλασίου à un autre pamphlet intitulé « les Sicaires de la réaction au pilori », attribué au clt. Miot, mais qui est du clt. Casténs.

jourd'hul par le Corsaire, dans un article qu'il n'est guère possible de passer sous silence.

Deux frères et amis se sont présentés dans nos bureaux porteurs d'une lettre d'un sieur Castéra, rédacteur en chef d'un prétendu Correspondant de Paris.

Dans cette lettre, entremètée des insultes les plus grossières, le citope castéra prenait d'abord la responsabilité des deux brochures attribuées par toute la presse au citoyen Miot, dont elles portent la signature, et dont celul-ci ne serait, au dire du siere Castéra, que le collaborateur, et un débat à vider entre ces deux honorables citoyens, al hein faits pour s'entendre. Puis la lettre se terminait nar le passase que voici :

A Aussi, messieurs les écrivains royalistes, vous pouvez vous attendre à une rude guerre den apart. Le vous suivral pas à pas sur le terrain des injures, puisque vous ne savez tremper votre plume que dans la hone. Le publicari des brocherse à l'ecentieme dans le sen blut de vous fiageller Vous aurez beau me menacer, je riral de pitié tant que vous vous tlendrez vous aurez beau me menacer, je riral de pitié tant que vous vous tlendrez Vous aurez beau me menacer, je riral de pitié tant que vous vous tlendrez Vous aurez beau me menacer, je riral de pitié tant que vous vous tlendrez la distance, Mais et sous eueu premutiez de venir me demander trop impoliment des explications, ma feli je me verrai forcé d'inscrire à coups de Molton ma réponse sur le obs de vous soundraist :

A la locture de ceite épitre, nous nous sous soumes prais de demondré aux dus assanciers upil attendance la répour, s'ils avaient connaissance du contenu de leur message. Sur leur alfamation, nous nous sous sous consequer praise de leur dire que forsqu'on écriais une pareille lettre, c'était à la condition d'en venir chercher la réplique soinème; et lorsqu'on s'en fissistement le porteur, l'on n'avait droit qu'à une soule réponse : c'était de prendre inmédiatement la porte, ce que nons les livritions à faire à l'instant. Ces messeurs ayant cru devoir résister à notre invitation, la patience, il fant le dire, nous échappa, et nous nous livrâmes envers eux de certaite gaete desortonnés dont nous préciserons la nature, cu uffirence de la comme de la comme

Nous ne regrettons aujonrd'hui qu'unc chose : c'est d'avoir oublié de leur demander un recu.

Ce que nous croçons apercevoir de plus clair dans le petit dranuc qui vient de se dénoner sous nos yeav, c'est que le citopo Miot avalt tira nous un billet au profit du citoçen Castéra. Le citoçen Castéra, de sou cité, a jugé convenable de l'endosser au profit de nos deux visiturais d'ilor, et ceux-ci ont eu l'incroyable imprudence de se présenter au remboursement.

Ce ricochet drolatique fournira, nous n'en doutons pas, le sujet d'une scène assez neuve à la prochaine pautomime du théatre des Funanhules. Nous comprenous très blen que les Sans-culottes miotins aient recu la rédaction du Corsaire les coups de bâton qu'ils avalent promis de don-

la rédaction du Corsaire les coups de hâton qu'ils avaient promis de donner, mais, ce que nous comprenous bien moins, c'est la signature de la lettre renise au Corsaire le 6 avril. Comment! c'est maintenant le choyen Castéra qui est l'auteur de la brochure Miot?

Mais, le 3 avril, nous recevions la lettre suivante, signée Lubatti, et bien entendu sans adresse:

Paris, 5 avril 1850.

## Monsieur.

Il vous plait de premire à partie le citoren Jules Mio, à propos d'une brockurs figlie par l'anteur de la . Héponse aux deux libelles de leux libelles de leux libelles de leux de Belalodie », le viens vous avertir que vous vons étes trompé d'adresse. a le saits seul responsable de ce qui semble exciter votre tuteuxe indignation, le citoren Jules Mio n'ayant fait que fournir des nouts et des documents » qui ne vous concernent en aucune facon.

Vous avez cu, Monsieur, jusqu'à ce jour, le monopole de l'insolence.

• Vous exsayez chaque matin de trainer les démocrates dans la boue - Après la conditte que les roysiletse out teune en dévirter, nous pensions que vous aurice assez de pueleur pour vous absteuir de toute fanfaronands vois injures spant pris, daux ces d'entiers temps, un caractère houtal, - j'ai résolu, pour mon propre compte, de vons coudoyer rudement sur le chemi des personnalités +.

Vous trouviez fort commode de nous insulter, et quand je vous rends la monnale de la pièce, vous vous récriez. S'il est des gens qui disent merci quand on leur crache au visage, je n'ai pas l'humeur aussi endurante qu'eux.

Je vous salue,

#### LUBATTI.

Qu'est-ce que cela signific? Pour le Corsaire, c'est le citoyen Castéra qui prend la responsabilité des deux brochures attribuées par toute la presse au montagnard Niot.

Pour l'Assemblée nationale, c'est un citoyen Lubattl qui est l'auteur de la même brochure et qui se charge de servir les rancunes du Vieux de la Montagne.

En définitive quel est le père des brochures? Est-ce le citoyep Castéra? est-ce le Sans-culotte Lubatti? est-ce le montagnard Miot (1)?

A quelle nation appartiennent ces noms en a ct en 1? de quel pays arrivent ces deux émissaires pour avoir conçu la pensée d'intimider par ces sottes démarches les rédacteurs du Corsaire ou de l'Assemblée nationale?

Ignorent-ils anssi qu'à défaut des réceptions énergiques, qu'ils doivent apprécier maintenant, le Code pénal à des articles qui ont prévu les tentatives dont ils se sont rendus coupables?

MIQUELET TRANSFUGE (UN), pseudon, [J.-P.-R. CUISIN].

Vie (la) de Mina, son origine, les principales causes de sa célébrité, ses diverses attaques de convois sous Bonaparte, ses ruses

<sup>(1)</sup> Le cit. Castéra est non seulement l'éditeur du pamphiet attribué au elt. Mot, mais encore l'auteur de ceux intitulés e les Sicaires de la réaction au pifori », anon., et la « Vérité sur la préfecture de police », imp. sous le nom du elt. Pornia.

stratégiques, ses galanteries; le tout entremêlé d'anecdotes curieuses. Paris, Peytieux, 1823, 2 vol. in-12, 6 fr. [4835]

MIRABAUD, secrétaire perpétuel, l'un des quarante de l'Académie française, apocryphe (4). [Paul THYRY, baron d'HOLBACH].

Système de la Nature, ou des Lois du monde physique et du monde moral. (Avec un avis de l'Éditeur, Naigeon.) Londres (Amsterdam, M. M. Rey), 1770, 2 vol. in-8. [4836]

On trouve dans queiques exempiaires un Discours préliminaire de l'auteur, qui a été réellement imprimé à Londres, environ six mois après la publication de l'ouvrage, par les solns du même Naigeon.

«Ct ouvrage, dit Voltaire, est une philippique contre Dies. L'auteur prétend que la maière estis escie, et qu'elle produit suelle is sensation et la pessée. Pour avancer une idée aussi étrauge, il faudrait su moins not la pessée. Pour avancer une idée aussi étrauge, il faudrait su moins pas l'a pris cette opinion chez Hobbes; mais Hobbes se borne à la sup<sup>8</sup>-tie. Il a pris cette opinion chez Hobbes; mais Hobbes se borne à la sup<sup>8</sup>-tie. Pour li ne l'affirme pas : il dit que des philiosophes saxants our prétendu que tous les corps out-du sentiment ». (Pataire, éd. Beaumarchait, in-8, LXII<sub>1</sub>, p. 28.).

Il y a eu deux éditions de cet ouvrage en 1770. Dans la première, le première volume a 370 p., le second 412 p. Il faut un *erratu* aux exemplaires de cette édition. Dans la seconde, le premier volume a 366 p. et le deuxième 408 p.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1771, 1774, 1775, et 1777.

Dans une nouvelle édition, Londres, 1780, 2 vol. in-8, on trouve, sur la 8n du second volume: 1º le réquisitoire de M. Séguier contre différents ouvrages pai Répuistoire, 8 p. a Répuistoire, 8 p.

L'édition de Paris, an 1il (1795), 3 vol. in-18, a été faite d'après le deuxième tirage de 1770.

On en a encore, 1º une nouvelle édition avec des notes et des corretions par Dispare. Paris, cher l'Editeur (M. de Roquefort), rue Jacob, nº 26, 1820, 2 vol. in-8. Le nouvel Éditeur a ajouté au catalogue que j'al donné des ouvrages du baron d'Holbach trois articles qui ne sont pas de lui.

2º Une autre édition avec les notes de Diderot. Paris, Domère, 1822, 4 vol. in-18. A. A. B.—R.

MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTI, comte de). C'est ici le lieu de dire que de tous les ouvrages publiés avec le nom de Mi-

<sup>(1)</sup> Jean-Baptiste Mirabaud n'est point un être idéal; il a été réellement setrétaire perpétuel de l'Académie françaire; mais il est mort le 2a juin 1760, gé de 85 ans, n'ayant jamais songé à écrire une ligne du livre que l'ou a mis sous son nom.

rabeau, il en est très peu qui soient de cet homme célèbre, qui, en fini d'industrialisme littéraire, n'a fit que devancer les faiseure du XIX\* s'ècle; mais nous nous bornerois à citer ceux des ouvrages publiés sous son nom qui notoirement n'out pas été composés par loi, et ceux que les bibliographes lui ont à tort attribués.

I. Partage (le) de la Pologne, en sept dialogues en forme de drame, ou Couversation entre des personnes distinguées, dans laquelle on fait parler les interlocuteurs conformément à leurs principes et à leur conduite, par Gottle Pannouser (Lindey), traduit de l'anglisia per milady \*\*\*, duchesse de \*\*\* (par Gérard de Rayrend, consul de France). Londres, Elmsty, 1775, in-8. [4837]
II. Gusmande (la), ou l'Établissement de l'Inquisition. Amster-

dam, 1778, in-8. [4838]

•Ouvrage attribué à Mirabeau sans aucune certitude,

III. Papesse Jeanne (la), poème en dix chauts. (Par Ch. Borde, de Lyon), 4777, in-8; — La Haye, 4778, in-8. [4839]

IV. Espion (l') dévalisé. (Par Baudouin de Guémadeuc, ancien maître des requêtes). Londres, 1782, in-8. [4840]

On attribue ordinairement cet ouvrage au comte de Mirabeau; mais M. Baudouin m'a avoué qu'il en était le seul auteur. A. A. B—n.

V. Lettres (des) de cachet et des prisons d'Etat. Hambourg, 1782, 2 part. in-8. [4841]

On assure que ces Lettres sont du bailly de Mirabeau, oncle du comte, on y trouve, en effet, trop de citations pour croire qu'elles aient pu être composées à la Bastille. Voy. le « Domine salvum fac regem », par M. Peltier.

VI. Vie privée d'un prince célèbre, ou Détails des loisirs du prince Henri de Prusse, dans sa retraite de Reinsberg. Veropolis, 1784, in 8. [4842]

De Manne sous le n° 2035 de son « Nouveau Recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes » dit que ce livre est attribué à Mirabeau; mais c'est une erreur : Il est de Guyron de Monyrau, frère du chimiste.

VII. Précis historique de la maison des Comnènes, où l'on trouve l'origine, les mœurs et les usages des Maniotes, précédé de la filiation directe et reconnue par lettres-patentes du roi du mois d'arril 1782, depuis David, dernier empereur de Tréhisonde, jusqu'a Démétrius Comnène, actuellement capitaine de cavalerie user de maistrius Comnène, actuellement capitaine de cavalerie (d. 4843) [4843]

Cet ouvrage, imprimé sous le voile de l'anonyme, passe généralement

pour être de Démétrius Comnens (voy. ce nom): il paraît pourtant que Mirabeau n'y est point étranger.

- VIII. Caisse d'escompte (de la). (Par Etienne Clavière, de Genère). Sans lieu d'impression, 1785, in-8 de xvj et 226 pages. [4844] IX. Théorie de la royauté, d'après la doctrine de Milton (traduite
- IX. Théorie de la royauté, d'après la doctrine de Milton (traduite de l'anglais par Salaville). 1789, in-8.
  X. Monarchie prussienne (de la), sous Frédéric-le-Grand; avec
- un Appendice contenant des recherches sur la situation actuelle des principales contrées de l'Allemagne. Londres (Paris, Léjay), 1788, 4 vol. in-4, ou 8 vol. in-8, avec un Atlas composé de 10 cartes géographiques par Mentelle, de 200 tableaux et de 93 planches pour le système milliaire de la Prusse.

Indigeste compilation, dont le major prussien Mauvillox avait fourni les principaux matériaux, à laquelle Mirabeau mit son nom, et qui fit faire banqueroule au libraire Lejay. Il paralt que J.-Ch. Lavraux a eu part aussi à la composition d'une grande partie de l'ouvrage.

Après un exposé rapido des moyens aurqueix la maison de Brandchourg du les progrès de son élévation, l'austeu traite e austant de l'irre, de la péographie, des productions, des manufactures, du commerce, de l'état institute de la prisse. Dans un huitibme et denrie chapitre, où Mirabean a mis son cachet particulier, il groupe tout ce qui concerne la religioni de l'éducation, la égistation et le système administrait. Les autres partice, moins soignées (si l'on excepte la partice militaire, détaillée avec complaisance dans de la rappe proportions), déchébent l'extrême précipitation ou la faigue. Le tableau de la population pressienne differe proligieusement des caiculs du counte d'interthée, que l'autre de l'autre production des calculs du counte d'interthée, que la Tautorité est d'un grand polis. Les principales des économistes sur les cammerce sont reproduit dans toute entre effectives de le maible mystérieus de revenue « télépossée est a ten mitte mystérieus des revenues « dépossées est a ten mitte mystérieus des revenues « dépossées est a maible mystérieus des revenues « dépossées est a maible mystérieus des revenues » de possées est a maible mystérieus des revenues « de possées est a maible mystérieus des revenues » de possées est a maible mystérieus des revenues « de possées est petité de la maible mystérieus des revenues » de possées est petité de la maible mystérieus des revenues » de possées de la maible mystérieus des revenues » de l'autre de la maible mystérieus des revenues » de la maible mystérieus des revenues » de l'autre de la maible mystérieus des revenues » de la maible mystérieus des revenues » de l'autre d

Voyez la Biographie universelle, à l'article Manvillon, t. XXVII, p. 579 et 580.

XI. Histoire secrète de la cour de Berlin, ou Correspondance d'un voyageur français, depuis le 5 juillet 1786 jusqu'au 19 janvier 1787. (Aleuçon, Malassis), 1789, 2 vol. in-8. [4846]

Ouvrage attribué à Mirabeau et qu'il désavouait. On a prétendu que les épreuves de cet ouvrage avaient été corrigées par Mirabeau lui-même, M. Louis Dubois, qui a vu ces épreuves, assure que les corrections ne lui ont pas paru être de la main de l'auteur, dont il connaissait parfaitement l'écriture.

Cetto révélation indiscrète des manœuvres diplomatiques de Mirabeau, écrite dans un esprit de critique amère, et avec la licence d'un libelle, souleva tous les esprits contre l'auteur, assez peu scrupuleux pour faire, des secrets de l'hospitalité, de la condiance des amis et de celle du gou-

vernement, la pâture de la malignité publique. L'empereur Joseph II, le roi de Prusse, et surtout le prince Henri, qui se trouvait alors à Paris, étaient fort maltraités dans cette production. Louis XVI crut devoir une satisfaction au corps diplomatique, et ce libelle fut condamné par le Pariement à être brûlé par la main du bourreau. Les amis de Mirabeau essayèrent depuis de l'excuser : à les en croire, il ne consentit à livrer son manuscrit que comme la seule ressource qui pût prévenir la faillite de son libraire Lejay, auquel il avait de grandes obligations (et au nombre desquelles il faut compter celle de s'être chargé de la publication de la « Monarchie prussienne», qui fut cause de ses mauvaises affaires). Prenez ce livre, aurait dit Mirabeau à Lejay, il me perd, mais il vous sauve. Le baron de Trenck, dans une réfutation grossière, fit justice de l'écrit de Mirabeau.

XII. Voyage dans les Pyrénées françaises, dirigé principalement vers le Bigorre et les Vallées ; suivi de quelques vérités nouvelles et importantes sur les caux de Barèges et de Bagnères, (Par Picquet.) l'aris, Lejay, 1789, in-8. [4847]

Attribué par Ersch, dans sa « France littéraire », à Mirabeau.

XIII. Discours sur l'exposition des principes de la constitution civile du clergé, par les évêques députés à l'Assemblée nationale : prononcé à la séauce du soir, du 16 novembre 1790, (Rédigé par l'abbé Lamourette). Paris, de l'imprim. nationale (4790), in-8 de 26 pages. [4848]

XIV. Discours de M. Mirabeau l'aîné sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe, lu à l'Assemblée nationale, par M. de Talleyrand, (Composé par Reubas), Paris, de l'impr. nation... 1791, in-8 de 23 pages; et Angers, de l'imprim. de Charles-Pierre Mame, imprimeur du département, 1791, in-8 de 23 pages. [4849]

XV. Projet d'adresse aux Français sur la constitution civile du clergé; adopté et présenté par le comité ecclésiastique à l'Assemblée nationale, dans sa séance du 14 janvier 1731 : prouoncé par Mirabeau l'aîné. (Composé par l'abbé Lamourette). Paris, de l'impr. nation., 1791, in-8 de 35 pages. f48501

Lamourette rédigeait pour Mirabeau tout ce qui concernait la théologie.

XVI. Adresse du comte de Mirabeau à ses commettants. (Par Du Roveray). [4851]

Imprimée dans la « Collection complète des travaux de M. de Mirabeau l'ainé à l'Assemblée nationale, etc. », recueillie par Et, Méjean. Paris, 1791, 5 vol. in-8.

On a contesté à Mirabeau, dit la Biographie universelle, la propriété

DESCRIPTION OF

d'un grand nombre de ses discontes, et l'on a dit, avec quelque fondement qu'en même temps que le Generols Du Roreary l'initail dans la tecique des mouvements populaires, Clavière lui fournissait les thèmes de ses productions retaites aux finances i-unéme publiait qu'en la Camaron-rette el discours qu'il prononça sur la constitution civile du clergé, et à Chamfort, une distribe auris cas-cièmes, destinée partial entre l'este que la tribane. On nomme encore les véritables auteurs de l'adresse pour te revort des roronses, du discours avair le rev, on tieratail sur le système mondaire, de l'ouvere postume contre la faculté de tester (voy, une discourse, dont il Rocondis par se superiore, voy, et l'ord, pour de l'active d'active d'active d'active de l'active d'active d'acti

XVII. Lettres du comte de Mirabeau à ses commettants (rédigées par Salaville). Paris, 1791, in 8. [4852]

XVIII. Histoire d'Augleterre, depuis l'avénement de Jacques Irijusqu'à la Révolution; par Nº Catheriue Macauley Groham, Traduite en français et augmentée d'un Discours préliminaire, contenant un précis de toute l'Bi-toire d'Angleterre jusqu'à l'Arénement de Jacques Ir., et entricit de noies par Miribeau (ou plutôt par C.-P.-T. Guircaudet), Toures Î à V. Paris, Gattey, 1791 et ann. suiv., 5 vol. in-8,

Cette traduction n'a pas été achevée : elle devait, comme dans l'original, former huit volumes, et embrasser jusqu'à l'élévation de la maison de Hanovre.

Ami Intimo de Mirabeau, Guirauder l'alda souvent de sa plume, et c'est uit qui est le vértiable auteur de la traduction de l'Histoire d'Angleterre que nous citons, dont le commencement a été publié sous le nom de Mirabeau; la preuve irrécusable de ce fait subsiste entre les mains de la famille Guiraude.

XIX. Essai sur la secte des Illuminés; par le marquis de Luchet. IIIº édition, augmentée. 4792, in-8. [4854]

Les augmentations de cette troisième édition sont attribuées à Mirabeau; mais un amateur (feu Lerouge) a comparé les trois éditions de ce litre et a reconnu qu'elles n'en formaient véritablement qu'une seule, raieunie au moyen de nouveaux titres.

XX. Élégies de Tibulle avec des notes (et le texte en regard), suivies des Baisers de Jean Second [J. Everts], traduction nouvelle par le connte de Mirabeau. Tours, Letourny, 1796, 3 vol. in-8; et Paris, Berry, 1798, 3 vol. in-8, et 3 vol. in-12. [4855] Le troisième volume conlient des Contes et Noverlles. Lactaragesstave

III

18

a cerit aux rédacteurs de la - Décade philosophique » (voy. le. n. 79, ou les 39 juin 1789) que cette traduction "éxita aux et obse, à quelques corrections et additions près, qu'un manuscrit conflé par lul au coute de Mirabeau, son ani, vers l'année 1787. Des circonstances particulières les draub trouillés vers l'an 1781, in 'entendit plus parler de son manuscrit, destiné des part à l'obbli.

XXI. Essai sur l'Amitié. (Par le comte Ant, de Rivarol). [4856] imprimé dans le « Spectateur du Nord », nº 14, avril 1797, pages 1 à 15.

Fen Mirabean, dont le portefenille était, comme celui des courtiers, rempil des effets d'autrul, pyant en quelque temps à sa disposition le morceau précédent, le donna comme sien à ses auis d'Allemagne. Voyez le recueil de ses lettresà M. Nauvillon, professeur à Brunavict, qui lai faisait sa « Monarchie prussienne ». Minhean, m'ayant qu'une copie manuscrite de cet Sast sur l'amitté, [gnorait qu'on l'avait inséré dans le « Mercure », près d'un an auguarvant. Le Spectateur l'a donné retouché par l'auteur.

XXII. Histoire de l'État de Liége, par M. le comte de Mirabeau. Seconde édition, revue avec soin, et publiée par un de ses amis, membre de l'Institut (Ant. Serieys). Paris, Bidault, 1806, in-8. [4857]

La première édition de cet ouvrage, modèle d'histoire provinciale, a été publiée sous le titre « d'Histoire ceclésiastique et politique de l'État de Llége, ou Tahleau des révolutions qui y sont survenues, depuis son erigine jusqu'à nos jours (1783) »; par M. le comte de\*\*... Paris, 1801, in-8, orné d'une mavaise carte géographique du pays de Liége.

Cet ouvrage auquel les hibliographes n'ont su à qui en faire l'honneur, n'est point de Mirabeau ainsi que l'a avancé l'imposteur Serleys, mais du poète Germain Léonand, qui en 1773 avait été nommé chargé d'affaires de la France, près de la Cour de Liège. Voy, le Bulletin du bibliophile beige, L. (v., p. 182, article de M. Ferd. Hémaux.

MIRACOLOSO FIQRENTINI (il signor), pseudon. [LE PREUX, médecin].

Lettre du — à M. Paulet, docteur vindébonien, membre de la Société royale de médecine, auteur de l'admirable et inimitable « Gazette de Santé ». Paris, s. d., in-8 de 19 pag. D. M. [4858]

MIRANDOL (Judicis de), pseudon. [Paul LAGARDE], auteur d'articles dans des journaux littéraires.

MIRBEL, nom anobli [Charles-François BRISSEAU, de Mirbel], naturaliste, membre de l'Académie des Sciences. Pour la liste de ses ouvrages, voyez « la France littéraire », au nom sous lequel ce savant a publié ses premiers ouvrages, Brisseau-Mirbel. MIRBEL (M<sup>m</sup>\* Léouide de), pseudon. [Léon GUÉRIN (1)]. I. Fin (la) d'un beau jour. [4859] luprim, dans le tome le du «Livre rose », 1833, in 8.

tinprim. dans le tome les du «Livre rose», 1833, in-8.

II. Histoire des Français, depuis l'origine de la monarchie française jusqu'à Louis XVI. Paris, M<sup>me</sup> Ve Louis Janet, 1844, 2 vol. in-16, 6 fr. [4860]

MIRBEL (Elisa de), depuis baronne DECAZES.
Tour (la) de Biaritz. Paris, Desessart, 1839, in-8, 7 fr. 50 c. [4860\*]

Cosi sempre. Deuxième édition. Paris, Baudry, 1847, in-8, 7 fr. 50 cent.

La première édition a 416 ambilée à concilionation de la little de la litt

La première édition a été publiée, à ce qu'il paraît, dans un journal on un recueil littéraire.

MIRECOURT (Eugène de), nom littéraire [Charles-Jean-Baptiste JACQUOT, de Mirecourt, Vosges].

I. Sortir d'un réve. Paris, Baudry, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr. [4862] I. Avec M. Leupol [Fr.-E. Letouy de Charroy]: la Lorraine, antiquités, chroniques, légendes, histoire des faits et des personiques délèbres, description des sites et des mouuments remarquables de cette province, avec gravures. Nanci, Hinzelin, 1839-40, 3 vol. in-8.

III. Famille (la) d'Arthenay. Paris, Gabriel Roux, 1840, 1 vol. in-8, 15 fr. [4864]

IV. Inconvénients (les) d'un vilain nom, nouvelle. — Impr. dans le Globe, n° des 23, 24 et 25 juillet 1841. [4865]

V. Lieutenant (le) de la Minerve. Paris, Souverain, 1841, in-8, 7 fr. 50 c. [4866]

VI. Sur le mercantilisme littéraire. Motion faite à da séance annuelle de la Société des gens de lettres. Paris, de l'impr. de Duverger, 1845, in-8. [4867] Contre M. Alex. Dumas.

VII. Fabrique de romans. Maison Alexandre Dumas et compagnie. Paris, de l'impr. de Hauquelin, 1845, in-8. [4868] Pour l'article Alexandre Dumas de ce livre nous avons fait un copieux

Pour l'article Alexandre Dumas de ce livre nous avons fait un copieux emprunt à l'écrit spirituel et vrai de M. Eugène de Mirecourt. VIII. A monsieur Alexandre Dumas. Le Mie prigioni, — Impr. dans

la Silhouette, nº des 8, 15, 22 et 29 juin, et 6 juillet 1845. [4869] Ces lettres piquantes et spirituelles ont été écrites à Sainte-Pélagie,

<sup>(1)</sup> Qu'ii ne faut pas confondre avec le trop fécond romancier E. Guérin.

pendant que l'auteur subissait les quinze jours de prison auquel il avait été condamné par sulte de la publication de son écrit intitulé : Fabrique de romans, Maison A. Dumas et  $C^{is}$ .

C'est un feu roulant de fines plaisanteries contre M. A. Dumas, désigné sous le nom du pacha littéraire, et a accessoirement contre M. Alph. Karr, à l'occasion d'un feuilleton de la « Patrie » sur l'anteur, qui avait paru la veille du jugement de M. Jacquot.

Dans ces lettres adressées à M. A. Dumas, M. Jacquot revient sur plusieurs des accusations de sa brochure et les confirme.

IX. Avec M. Marc Fournier: Madame de Tencin. Paris, Gabriel Roux et Cassanet, 1847, 2 vol. in-8, 15 fr. [4870] C'est un sujet déjà traité maintes fois, soit historiquement, soit drama-

C'eş un sujet deja traite manutes tots, son instorrigiement, son cramatiquement (1): l'histoire de d'Alembert, né de Destouches-Canon et de l'ex-religieuse Guérin de Tencin, sœur de cet intrigant qui est mort cardinal et archavêque de Lyon.

X. Pétition adressée à l'Assemblée nationale par le Comité de la Société des gens de lettres. Paris, de l'impr. de Proux, 1848, in-8. [4871]

Abollion des Jois fiscales qui ont pesé sur la presse. Délibération de juillet 1848. – Signé: MM. Louis Besnoyers, président; Paul Lacroix, vice-président; Emmanuel Gonzalès, Félix Beriége, secrétaire; Arthur Pouroy, Auguste Vite, rapporteurs; Mary-Lafon, archiviste; Francis Wey, Achille Conte, Julien Lemer, Etienne Enault, Henri Cellier, Achille Juhall, Eugène de Mirecourt, Lée Lespès, de Foudras, Paul de Lascaux.

XI. Fille (la) de Cromwell. [4872]

Roman imprimé en 1818, dans le feuilleton du journal : la République ».

XII. Confession de Marion Delorme (sic). Précédée d'un Coup d'œil sur le siècle de Louis XIV, par Méry. [4873] Imprimée d'abord par feuilletons dans le journal « l'Ordre », à partir du'

26 juin 1849.

Tome 1, page 650, nots nots somes trompés sur le véritable nom de Tauteur de ces préciendus Mémoigs de Marion de Lorme, que nons avons attribués à M. Méry; mais il n'en reste pas moins positif que nous avons deviné que les monautris en attent mavant état, prometé an Merais, et dont les journaux des premiers jours de juin 1840 ont parié, dires dont nous avons reproduit les assertions (errondes ) à l'article de Lerme (Warion de),

<sup>(</sup>i) El rous cotte deruière forme, notamment par P.-L. Lorecielle ainé, sons litre de « Chaires-Artain Malherte», on le Flis nature « , roman infeatral, approprié à la seine, au moyen de coupures, par MM. Frédric Soulle et red. Adolphe Bossinge et représenté au Trèdre-Français, en 1838, sous le tire de la Familie de Lussigny, et avec les nons des arrangeurs, et imprimée dans » la même années puis éconcre sons le tire de « TaFain du Parris Noire - Dans ».

t. II. p. 63≥53, n'étaient que des puffs de la part des journalistes, et une mystification de la part du secrétaire de Marion de Lorme (M<sup>as</sup> Marie-Anne Grappin).

XIII. Echec et Mat.

[4874]

Réimprimé dans le journal l'Estafette », en décembre 1849.

De cette nonvelle MM. Oct. Feuillet et Paul Bocage ont tiré le sujet d'une charmante comédie jouée, sous le même titre, à l'Odéon, en 1846.

La liste des productions littéraires de M. Jacquot, est, nous le pensons bien, loin d'être complète; il écrit dans tant de journanx et de recuells que nous n'avons point à notre disposition! Nous le soupçonnons d'être anteur des articles sigués le Bat dans « la Silhouette ».

L'Indiscretion que nous avons l'air de commettre en faisant connaître le véritable non de N. Exgène de Mircourt, n'en est pas une flient que des l'acctor aient marque dans les selences, tels que M. J.-B. Jacquot, D. M., auteur d'un «Essa de topograpia le physique et médicale de canton de Gerarduner (Voges), précédé d'une notice historique (1820), et qu'un autre docteur, N. Pells Jacquot, ait public sous en onn peu poétique, « Expédidion de général Cavaignac dans le Saharah algérien, » notre litérateur dans une soit que nons reproduitement, qu'en est franchessent expireur dans une note que nons reproduitement, qu'en est franches de l'auteur pour justifier son changement d'appellation, les treouvénients d'un vilais non (vog. les ?).

Out, je m'appelle Jacquot. C'est le nom de mon piere, le nom d'un honobte homme, un nom dont je me fais gloire. Si je n'al pas err convennible de le porter en littérature, c'est pour lut épargner les quolibets et les sercasmes. Je ne suis pas seul en ce monde. Il me reste ma mère, j'al des frères et une sueur. Un nom de familio est me chose q'on respecte, c'y. M. Karr le suit, Il le suit trop, la publicité no respecte rien. J'ai pris un de mes pricionas seve le non de ma ville natale, comme a fait judis François de Neufchikeun, unon compatriote, que personne n'a blàmé, ce me semble. Si je puis être un jour assez heureur pour acqueir une modoste illustration avec ma plume, - je désir faire hommage de cette illustration aux pays qui m'a vu natite .

. Je n'affiche pas la moindre prétention nobiliaire. Est-ee qu'on a des prétentions nobiliaires en 1843? Toutes les personnes qui m'entourent connaissent mon véritable nom; je le mets au bas de chacun de mes actes je l'ai déclaré hautement en présence du tribunal.

M. Jacquot, « Silhonette, » 22 jnin 1845, p. 232.
MIRLIFIQUE (Dominique). Voyez IGNORANTIN SIMPLINET.

MIRONE (de), pseudonyme [de SAUMERY].

I. Anecdotes vénitiennes et turques, ou Nouveaux Mémoires du comte de Bonneval. Utrecht, 1740, 2 vol. in-12. [4875]

Réimprimées plusieurs fois.

Plusieurs auteurs ont cru que le marquis d'Argens s'était eaché sous le

nom de Mirone; mais en lisant les - Mémoires et Aventures secrètes d'un voyageur du Levant -, par de Saumery, Liége, 1732-1736, 6 vol. in-12, on voit que cet auteur est véritablement l'écrivain caché sous le masque de Mirone.

Dans la préface de ce nouvel ouvrage, l'auteur assure qu'il a connaissance de la Turquie. Ayant demeuré pendant du temps dans ce pays,

de Saumery a pu faire cette réficxion.

Du reste, les Anecdotes Fénitiennes sont romanesques; cependant M. Guyot-Desherbiers, dernier éditeur des premiers Mémoires attribués à Bonneval, Paris, 1806, 2 vol. ln-8, en a extraît des morceaux curieux, qu'il a insérés à la fin de son second volume. A.-A. B—n.

- II. Heurenx (l') imposteur, ou les Aventures du baron de Janzac.
  Utrecht, Néaulme, 1740, in-12. [4876]
- III. Aventures de madame la duchesse de Vaujour, histoire véritable. La Haye et Utrecht, 1742, 6 part. in-8. [4877]

C'est sous ce pecudouyme amssi que de Saumery a donné une nouvelle édition du « le le ne essis quol », de Carriera de Saumery, a titre de « Méange curieux e indrésessant, ou le len esis quol », augmenté de treate-et-un articles nouveaux. Amsterdam, Barth. Vian, 1767, 2 vol. in ».

- MIRVAL (C.-H. de), pseudon. [J.-B.-J. de CHAMPAGNAC].
- Ermite (f') de Chimboraço, ou les Jeunes Voyageurs Colombiens. Voyage dans les deux Amériques, présentant, etc. Paris, Leludy, 1836, in-12, avec 3 grav. et un frontisp., 3 fr.; ou Paris, le même, 1837, in-18 avec grav., 2 fr. 50 c.; ou 1845, in-12, 1 fr. 50 c.
- II. Robiaton (le) des sables du Désert, ou Yoyage d'un naufrage sur les côtes et dans l'intérieur de l'Afrique. Paris, Lebuby, 1826, in-12, avec 3 grav. et un frontisp., 3 fr.; ou Paris, le même, 1837, in-18, avec gravures, 2 fr. 50 c.; ou 1845, in-12, avec gravures, 1 fr. 60 c.
- III. Anacharisi (!) Indien, ou les Yoyageurs en Asie. Tableau interesant des merveilles de la nature et de l'art, des mœurs, usages, coutumes, etc., qui distinguent les diverses contrées de cette cêlè bre partie du monde. Paris, Lebuby, 1837, in-12, avec 3 grav., 3 fir.
- IV. Petit Matelot (le), ou Voyage en Océanie. Relation attachante et aniuede des meuers, usages, contumes, etc., des différents peuples de cette cinquième partie du monde, etc. Paris, Lehuby, 1837, in-12, avec 3 grav., 3 fr.; ou Paris, le même, 1844, in-12, avec agrav., 1 fr.

V. Ernest et Fortunat, ou les jeunes Voyageurs en Italie. Récit descriptif et pittoresque des principales curiosités de cette merveillense contrée. Paris, Léhuby, 1837, in-12, avec 3 grav. et un frontisp.; ou Paris, le même, 185ú, in-12, avec grav., 2 fr.; et 1847, in 12, avec 4 jim., 1 fr. 252.

VI. Promenades dans Paris et description de ses monuments auciens et modernes. Paris, Lehuby, 1839, in-12, avec 13 grav., 3 fr.; ou 1846, in-12, 4 fr. 50 c. [4883]

MISANTHROPE (UN), pseudonyme.

187

Almanach drolatique, par — . 1844-45. Paris, Desloges, 1844-45, 2 vol. in-18. [4884]

Viel ouvrage rajeuni par un titre nouveau.

MISANTHROPE (UN), pseudonyme.

Défense du citoyen Ledru-Rollin. Paris, de l'impr. de Nap. Chaix, sans date (8 août 1848), in-fol. de 2 pages. [4885]

MISETHOS (F.-L.), pseudonyme [Th.-P. Bertin].

Comiphonie (la), ou les Femmes dans le délire. Paris, Debray, 1802, in-12, fig., 1 fr. 50 c. [4886]

MISOPOLÈME, pseudonyme.

Réflexions critiques sur l'état de guerre dans lequel la littérature est depuis quelques années, et sur quelques brochures. Paris, Martinet, 1813, in-8 de 16 pages. [4887]

MISOPONEROS, ipsariote réfugié, pseudon. [le référendaire L.-G. Van Ghert, l'un des chefs de division de la direction du culte catholique, et · Van Marle, inspecteur de la marque d'or et d'argent].

Saint-Frère (le). Avec cette épigraphe :

Les sots sont ict bas pour nos menus plaisirs.

Sans nom de lieu, ni d'imprimeur (Bruxelles), 1823, in-8 de 13 pages. [4888]

Ce pseudonyme se trouve sur une satire dirigée contre l'aumonier géneral de l'armée (helge), l'archipèrier F.-H.-J. Suydens, par un référendaire de deuxième classe, attaché à la direction du culte catholique M. L.-G. Van Ghert, homme instruit, mais billieux et infatué deserèerries du mesmerisme : cette satire, en couplets et suivie de noues, est très inconvenaute of torp talex, e cu étéonne, quand on sait qu'un homme d'aprit, M. G. Van Marfe, inspecteur de la garantie des matières d'or et d'argent, et ami de M. Yan Ghert, y a coopèré.

MISOPONERUS, pseudon, [Isaacus CASAUBONUS].

Misoponeri satyricon. Lugduni Batavorum, 1617, in-8. [4889] Placius, t. 11, nº 1785.

MISSIONNAIRE DE FRANCE (UN), auteur déguisé [l'abbé Hilaire AUBERT, prédicateur de retraites et de stations].

Association de prières en l'honneur du saint Sacrement, pour

demander la conservation et l'augmentation de la foi en France, etc. Paris, de l'imp. d'Égron, 1822, in-12 de 8 pages. — III\* édition, revue, corrigée et augmentée d'un supplément. Lyon et Paris, Rusand, 1823, in-18.

Une IV° édition a été publiée, en 1828, sous le titre « d'Instructions sur l'association, etc. ». Lyon et Paris, Périsse frères, in-18.

MISSIONNAIRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. Jacques VILLOTTE].

Voyages d' — en Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie et en Barbarie. Paris, Vincent, 1730, in-12. [4891]

Bibliothèque lorraine » de D. Calmet. L'auteur du » Nouveau Dictionaire historique », en présentant ce Voyage comme imprimé en 1714, in-folt, me parait avoir copié une faut et d'impression qui se trouve dans Calmet, c'est-à-dire trois ou quatre mots qui appartiement à l'article précient. La date de 1714, in-folt, est celle du Dictionnaire arménien et latin du nême auteur. Ses Yorages ont été revus et publiés par le P. Nicola Frazox.

Il y a des exemplaires de la même édition qui portent pour titre: « Voyage en Turquie, en Perse, en Arménie, etc. »; par un missionnaire de la compagnie de Jésus.

MISSIONNAIRE DE PÉKIN (UN), rseudon. [DORTOUS DE MAIRAN].

Lettres d' — , contenant diverses questions sur la Chine, pour servir de supplément aux Mémoires concernant l'histoire, les sciences, etc., des Chihois. Paris, Nyon aîné, 1782, in-8. [4892] Ce volume est le même livre que celul qui a pour titre: « Lettres au

R. P. Parnonin, contenant diverses questions sur la Chine; nouvelle dition, augumentée de divers opacuelles sar différestes maitières, par Dortous de Mairian, Paris, imper, royale, 1710, In-8, fig. Nyon u's fait que changer lo frontispide. Il a aussi fait paraître en 1789 un « second et tradsèmes suppléments aux Mémoires concernant l'històrie, les sciences, etc., des Chinols », 2 vol. in-3. Le second n'est autre chose que « les Rechertes sur le moveau moude», « etc., par Scherer, 1717, in-8; et le trusième, « l'Eut politique et commerçant du Bengale », ouvrage traduit de l'anglais de Botte, par Demonênte, La Blaye, 1712, « vol. in-8. On voit que

ces trois ouvrages, sous des titres différents et sans nom d'auteur, deviennent presque méconnaissables.

Article communiqué par M. Ch. Brunet à A. A. Barbier.

MISSIONNAIRE DU COUVENT DES FF. PRÉCHEURS (D'AMIENS) (UN), auteur déguisé [A. MAZENOD].

Rudiments (les) du Christianisme, reduits et traitez en forme de cantiques spirituels, composez d'un air et d'un style familier.

Amiens, 1681, in-12. V. T. MITOPOGOND, pseud. [M. Frédéric JUNGMANN], autenr d'articles

de littérature et de spectacles dans le journal « l'Argus Soissonnais ».

MITOUFLET, pseudonyme [Charles-Claude de MONTIGNY].

Réclamation pour C. Desmoulins, auteur de la France libre, précédée de notes historiques sur l'état de bourreau chez les différentes nations connues, et suivie d'une lettre sur les atteintes portées à la liberté, 1790, in-8. [4894]

MNASÉAS, auteur supposé [MEUSNIER DE QUERLON].

Psaphion, ou la Courtisane de Smyrne, fragment érotique, traduit du grec de -, sur un manuscrit de la bibliothèque du lord B\*\*\*, où l'ou a joint les « Hommes de Prométhée ». Loudres, Tomson, 1748. iu-12. [4895]

Ces deux morceaux font partie des « Impostures innocentes, ou Opuscules »

MODENE (le comte de), nom nobiliaire [Esprit de RAYMOND DE MORMOTRON, comte de MODÈNE]. Voy. « la France littéraire » à Modène.

MODESTE AGNES, pseudon, [E. Marco de Saint-Hilaire]. I. Réclamation adressée à S. E. Mgr. Delavau, préfet de police, par - patentée, exercant au Palais-Royal. Paris, les march. de nouv., 1822, in-8 de 12 pages. Facétie.

II. Biographie des Nymphes du Palais-Royal et autres quactiers de Paris; par - , l'une d'elles. Suivie des Mœurs, coutumes et usages des courtisanes chez les Ancieus; de l'Origine de la femme, etc., revue et mise en ordre par l'auteur de la « Biographie dramatique ». Paris, de l'impr. de Hardy, 1823, iu-18. [4897] MODIUS, nom trad. en latin (BOISSEAU].

Complainte sur les poids et mesures, avec réflexions et instructions, à l'usage de chacun. Paris, Escudier, 4840, in-12 de 12 pag. [4898] MOHEAU, auteur supposé (A.-J.-B. Auger, baron de Montyon). Recherches et Considérations sur la population de la France. Paris, Moutard, 1778, 2 part. en un vol. in-8. [4899]

C'est Lalande qui, dans le Journal des Savants, mai 1779, édition de Hollande, pag. 344, a le premier attribué la plus grande partie de ce livre à M. de Montyon.

L'épitre dédicatoire au roi porte la date du 12 novembre 1774, elle n'est point signée; l'approbation du censeur est du 20 mai, et le privilège du 9 juillet 1777.

Il est des personnes fort instruites qui prétendent que Moheau a eu plus de part à cet opyragé que les apologistes de M. de Montyon ne lui en attribuent, et ces personnes ont raison. Le chanoine Guiot, bibliothécaire de Saiut-Victor, dans son nouveau

Supplément à la France littéraire de l'abbé d'Hébrail; M. Villenave, dans la Biographie universelle, et quelques autres biographes, ont rangé par erreur cet ouvrage parmi ceux de Moreau, l'historiographe.

MOI, auteur déguisé [MOREL, mort en 1802, à l'âge de dixneuf ans].

Intérieur (l') d'un comité révolutionnaire, ou les Jacobins. Paris, an VIII (1800), in-18. [4900]

MOI, pseudonyme; auteur d'articles dans « les Tablettes de Paris ».

MOINE DÉFROQUÉ (UN), pseudonume,

Rasibus (le), ou le Procès fait à la barbe des capucins , pièce satyrique. Cologne, Pierre Garancière, 1680, pet. in-12 de 104 pag. non compris 14 pag. non paginées. [4901]

MOINE SANS FROG (LE), pseudon. [Pasquier Le Moine].

Couronnement (le) du roi François I<sup>ee</sup>, rédigé par — , en vers
et en prose. Paris, Gilles Couteaux, 1519, in-4. [4902]

MOINS QUE RIEN (LE), pseudon. [Nicole BARGEDE].

Odes (ies) pénitentes du — . Paris, Vincent Santenas , 1550, in-8. Edm. D. M.—NE. [4903]

MOIRÉ (Isaac), remouleur et ancien papetier, décoré du lys par S. A. R. Mgr. le duc d'Augoulème, pseudonyme.

Souris (les), poême. Le Mans, de l'imp. de Fleuriot, 1818, in-12 de 68 pages. [4904]

MOISSAC (de), nom nobiliaire [HESMIYY, baron de Moissac, cousin de l'abbé Hesmiyy d'Auribeau], Voy. « la France littéraire » à Moissac.

[4905]

MOLÉ (M<sup>est</sup> la comtesse), traductrice supposée de douze romass anglais [M. Charles-Frédéric-Alfred FAXOT]. La liste de ces traductions est imprimée dans « la France littéraire », au nom Molé.

MOLÉ-GENTILHOMME, le même écrivain que celui connu précédemment sous le nom de Paul Gentilhomme. Ce nouveau nom appartient à cet écrivain par suite de son adoption légale par M. Molé, labile fondeur en caractères de la capitale, qui a épousé la sœur de M. Gentilhomme.

MOLÈNES (G. de), nom anobii [GASCHON DE MOLÈNES (1)]. I. Cousins (les) d'Isis, Paris, Coquebert, 1844, 2 vol. in-8,

15 fr.

Les titres portent par erreur le nom G. de Modènes.

II. Valperi, Mémoires d'un gentilhomme du siècle dernier. Paris, Coquebert, 1845, 2 vol. in-8, 15 fr. [4906]

M. G. de Molènes a écrit des romans feuilletons pour divers journaux quotidiens et recueils littéraires. M. G. de Molènes a écrit dans la « Revue des Deux-Mondes »; la table

de ce recueil nous permet d'indiquer les études et critiques littéraires, ainsi que les nouvelles qu'on y trouve de lui et qui sont :

Poètes et romanciers modernes de la France. — M. Alphonse Karr, 15 féren 1842. Simples Essais d'histoire littéraire. — Les Femmes-poètes, 1° juillet 1842.

La seconde Famille des Romanciers, 1et novembre 1842.
 Nouvelles.
 Le Chevalier de Tréfleur, 15 avril 1842.
 Briolan, 1et, 15 septembre et 1et octobre 1846.

Le roman, le thégire et l'académie. - Le Roman actuel, 15 décembre

(4) La familia des Garchon est l'une den noubreauxe families ambiles souis le rique de Louis-Dellippe, qui ont tel signative dans dens pirantas riscuite du Journal » le Siècle » des 11 et 10 octobre 1819. Par ordonname du 17 féter 1833. M. Garchon a cité notioné à s'appelle et de pôtree. Mais calin, il y a cu autorisation, et tunt de gens, pendant ce rêpne, s'en sont dispensés. Soit a quel Gaschon ce titre mobilisér a été confére. Soite » 6 M. J.-B. Gachon, and une consider et itre mobilisér a été confére. Soite » 6 M. J.-B. Gachon, and avoit à la Gorr regule de l'arts, autour d'un Code diplomatique des âubains (1818), etit tous III de la France littéraire », ou au littéraire, que vi de « tai rête, et nois la Gorra de l'arts de l'arts de confére. Soit de l'arts d

1811.— Le. Rouaus nouveur, 15 mars 1842.— Les Ressources de Quiondo, 1º varil 1822.—Des demireirs Réceptions accedimques, 1º mai 1842. — Frickigonde et Brunchaus, 15 novembre 1842. — Le Filis de Cromwell, Halifas, 15 decembre 1842. — Gaspard de la Nuis, 18 mais rodice et al. Main gauche, 15 janvier 1845.— Phôdre et Min Rachel, 1º fêvrier 1845.— Lacrèce et Juditi, 1º mai 1853.— Les derniers rouaum de Min. de Blatzes et Souidi : Le Château des Pyrénées, les Précendus, une Affaire téndbreuse, Dian Phédéer, etc., 15 jan 1855.

MOLÉON (le sieur de), pseudon. [Le Brun des Marettes]. Voyages liturgiques de France, ou Recherches faites en diverses villes du royaume. Paris. Fl. Delaulne. 1718. in-8. [6907]

MOLÉRI, Molerie et Molery (Guillaume), pseudon. [Hippolyte-Jules DEMOLIÈRE].

I. Avec M. H. Rimbaut: Guillaume Norwood, ou une Haine de vieillards, drame en trois actes, représ sur le théâtre de la Galté, le 25 nov. 1838. Paris, Marchant, 1838, in-8, 40 c. [h908]

124e et 125e livr. du Musée dramatique.

- H. Avec M. Léonce [C.-H.-L. Laurençot]: Il était temps, vaudeville en un acte, représ, sur le théâtre des Variétés, le 1<sup>er</sup> août 1839. Paris, Marchant, 1839, in-8, 30 c. [4909]
- 111. Avec le même et M. H. Rimbaut : le Marquis de Brancas, cont. en trois actes , représ. sur le théât. du Panthéon , le 2 nov. 1839. Paris, Gallet, 1839, in-8, 30 c. [4910]

190 et 20º live, de Paris dramatique.

IV. Avec M. Léonce [Laurençot]: l'Habit fait le moine, comvaud. en un acte, représ. sur le théât. des Folies-Dramat., le 22 déc. 1840. Paris, Ilenriot, 1841, in-8, 30 c. [4911]

Faisant partie de la Monaique, recueil de pièces nouvelles, nº 8.

- V. Avec le même : la Famille Reuneville, drame en trois actes et en prose. Paris, Marchand, 1843, in-8, 50 c. [4912] Făisant partie du Magasin thtâtral.
- VI. Avec le même : Tôt ou Tard, com. en trois actes et en prose, représ. sur le théâtre de l'Odéon , le 6 oct. 1843. Paris, Tresse, 1843, in-8.

Livraisons 849-850 de la France dramat. au XIXº siècle.

VII. Avec M. Altaroche : le Corrégidor de Pampelune, com. en



un acte, représ. sur le théâtre de l'Odéon, le 23 mars 1843. Paris, 1843, in-8, 40 c. [4914]

Faisant partie du « Répertoire dramat. des auteurs contemporains », nº 243.

VIII. Jeunesse (la) de Charles XII, com.-vaud. en deux actes, représ. sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 25 juillet 1843. Paris, Beck, 1843, in-8, 50 c. [4915]

1X. Avec M. E. Chauffer: Un fils, s'il vous plait, com.-vaud. en acte, représ. sur le théâtre de la Gaîté, le 28 août 1845. Paris, Marchant, 1845, in-8, 40 c. [4916]

Falsant partie du Magasin théàtral.

X. Avec M. Léonce [Laurençot]: le Gendre d'un millionnaire, com. en cinq actes et en prose, représ, sur le Théâtre-Français, le 25 fév. 1845. Paris, Tresse, 1845, in-8. [4917] Livralsons 946-947 de la France dramat. au XIX sièrté.

XI. Avec le même: Entre l'arbre et l'écorce, com.-vaud. eu uu acte, représ.-sur le théâtre du Gymnase, le 30 septembre 1845. Paris, Tresse, 1845, in-8. [4918]

Livraisons 994-995 de la France dramat. au xixe siècle.

XII. Avec M. E. Gonzalés: les Sept baisers de Buckingham.
Paris, Cadot, 1848, 2 vol. in-8, 15 fr. [4919]

MOLLÈRE (Jean-Baptiste Poquelln DE). Ouvrages que l'on a mis à tort sous son nom. Discours prononcé par Molière, le jour de sa réception posthume

à l'Académie (par de Cailhava). Paris, 1779, in-8. [4920]
Dans la Bibliothèque des thèâtres, Paris, Prault, 1735, 1 voi in-8,
Maupoint dit: On prétend que le troisime intermède du stadet innginaire,—qul est la réception d'un nédecia en altin macaronique, n'est pas
de Molfère, mais d'un nédecia des sa mis, nommé Maurilliai.

Les airs des intermèdes étaient de Charpentier.

En 1844, on a représenté sur le théâtre de l'Odéon, un *Docteur amou*reux qu'on prétendait être une pièce retrouvée de Molière; mais on a su bientôt que c'était un pastiche dû à M. de Calonne.

MOLTO-CURANTE, biographe à demi-solde, membre de trente ou quarante sociétés plus ou moins savantes, *pseudon*. [J.-Cl.-Hipp. MEHÉE DE LA TOUCHE].

Touquetiana, ou Biographie pittoresque d'un grand homme, en réponse à cette question : Qu'est-ce que c'est que M. Touquet? Paris, Cogez, 1821, in-18, 1 fr. 50 c. | 4921] MOMBRIGNY (le sieur de), pseudon, [P. Nicole].

Essais de morale, Paris, Savreux, 1671, in-12,

[4922]

L'auteur a publié successivement sous ce titre onze volumes, lesquels, réanis à d'autres traités, forment une collection de 23 volumes.

En 1675, Guillaume Desprez obtint un privilège pour une réimpression de ces Essais. L'anteur est masqué, dans ce privilège et dans l'approbation, sous le nom de Chanterème ou Chanteresme. Il avait publié en 1670 son Traité sur l'éducation d'un prince, sous le nom de Chanteresne.

MOMUS, pseudonyme [le chev. de QUINSONAS].

Capilotade (la), poëme, ou tout ce que l'on voudra. 78° édition (prem. et unique), revue, corrigée et augmentée de deux syllabes et de trois notes prises sous l'arbre de Cracovie. Fontenoy, 1745, in-8 de 16 pages.

[A923]

MONBLIS, pseud. [Simon BLOCQUEL, ancien imprimeur-libraire de Lille].

Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans. Lille, Blocquel-Castiaux, et Paris, Delarue, 1841, in-18. [4924]

MONBRON (de), nom abréviatif [FOUGERET DE MONBRON]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Fougeret de M.

MONCALM (de), pseudonyme.

Mémoire à consulter sur la réorganisation du service de l'octroi. Paris, 1847, in-8. [4925]

Ce mémoire n'a pas été mis dans le commerce.

MONCEY (le maréchal de), duc de Conégliano, pair de France, nom anoblé [Rose-Adrien Jrannor, fils de pauvres geas de Bessnçon, et non d'un père avocat au Parlement de la province de Franche-Comté, comme l'ont dit quélques biographes]. Ce nom de Moncey est le nom d'un bien que le maréchal avia tequis lorqu'il fut devenu officier supérieur. Lemaréchal Moncey était l'un des plus braves et des plus honorables lieutenaus de Napoléon. On ne connaîta aucun écrit de lui.

MONCHESNAY (de), nom abréviatif [Jacques de LOSME DE MONCHESNAY]. Pour la liste de ses ouvrages, voy, « la France littéraire », à Monchesnay.

1

MONGLAR (de) (1), apocryphe [LE BLANC DE CASTILLON, avocatgénéral du parlement d'Aix].

Compte rendu des constitutions des Jésuites au Parlement de Provence. 1763, in-12. [4926]

Il est reconnu dans la famille de M. Le Blanc de Castillon que cet avocat-général du parlement d'Aix a fourni à M. de Montclar les matériaux de ce Compte-rendu. A. A. B.-R.

MONGRIF (de), nom abrév. [Franç.-Augustin Paradis de Moncrif]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Moncrif. •

MONDENARD, nom nobiliaire [Jean Saint-Sardos de Montaigu, marquis de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Mondenard.

MONGARNY (II. de), nom abrév. (HARMAND DE MONGARNY].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Harmand de M.

MONGINOT (François), pseudonyme [P. DU MOULIN].

Résolution des doutes, ou Sommaire décision des controverses entre l'Église réformée et l'Église romaine, par —, traité contenant les causes qui ont mené ledit Fr. Monginot à sortir de l'Église romaine pour se ranger à l'Église réformée. Die, 1617, in-8. [6297]

V. l'ouvrage intitulé Démonstrations des impostures, faussetés et impiétés, mises en lumlère par le ministre Du Moulin, sous le nom de Monginot, médecin du roi. Paris, 1617, in-8.

MONGLAVE (Eugène de), nom anobli [François-Eugène GARAY].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. néanmoins « la France littéraire »,

à Monglave.

MONI (S.), anagramme [Richard SIMON].

Histoire critique de la créance et des coutumes des nations du Levant. Francfort, 1684, in-12. — Autre édition, sous le nom du sieur de Moni. Francfort, Fréd. Arnauld, 1693, in-12. [4928]

Les libraires de Francfort ou d'ailleurs qui ont réimprimé cet ouvrage en 1673, n'ont pas compris que le nom qu'on lisait sur son ûtre était anagrammatisé, et lis ont substitué une fausse anogramme à une véritable. L'édition de Tréroux, 1711, porte le nom de R. Simon.

<sup>(1)</sup> Dont le véritable nom est Ripear de Monclas, procureur-général de rol au parlement d'Aix.

MONKEY, pseudonyme [Frédéric du Petit-Méré].

Sapajou, ou le Naufrage des singes, folie en deux actes, mêlée de pautomime et de danse. Représentée sur le théâtre de la Gaîté, le 3 août 1825. Paris, Bezou, 1826, in-8. [4929]

MONMOREL (de), nom abrèv. [Charles LEBOURG DE MONMOREL].
Pour la liste de ses ouvrages voy. « la France littéraire », à Lebourg
de M.

MONNIER (Heary), apocryphe [MM. DUVERT, DUPEUTY et BRAZIER].

Famille (la) improvisée, scènes épisodiques. Paris, Barba, 1831, in-8. [4930]

Une seconde édition qui a paru en 1852 porte les noms des auteurs que nous indiquons.

Monnier, l'artiste charmant que chacun connaît, s'était improvisé actume pour jouer le principal foide octe pière, dont les charges exécutés par lui duns les ateliers d'artistes et dans les salons avaient inspiré les auteurs. La pièce et l'actuer carent un grand succès. Pins tard II. Monnier s'est fait connaître par des études de meurs populaires qui sont récliement de lin.

MONNIER DE LA SIZERANNE superfétation nominale [Henry Monnier].

Amitié (l') des deux âges, comédie en trois actes, et en vers, représentée sur le Théâtre-Français, le 8 février 1826. Paris, Ladvecat. 4826. in-8. [4931]

Cette pièce a été réprésentée et imprinée en 1836, sous le nom de Henry Monnier; mais la seconde édition, Paris, Amyot, 1830, porte déjà le nom do Monnier de la Sizeranne que l'auteur a depuis conservé.

MONNIÈRES, pseudonyme [J.-Abel HUGO].

Avec M. Romieu: Pierre et Thomas Corneille, à-propos eu un acte et en prose. Représenté sur le second Théûre-Français, le 6 juin 1823, pour l'anniversaire de la naissance de P. Corneille. Paris, Baudouiu frères; Poulhieu, 1823, in-8. [4932]

MONNOYE (de LA). Voy. LA MONNOYE.

MONROSE (Louis). nom théâtral de M. Louis BARRIZIN, artiste dramatique, auteur supposé [GAMORY].

Un Comique à la ville, comédie en un acte et en prose. Représentée sur le théâtre royal de l'Odéon, le 30 janvier 1845. Paris, Paullier, gal. de l'Odéon, n° 4, 1845, in 8, 40 c. [4933]

L'bistoire du manuscrit de cette pièce est au moins singulière. Sa forme primitive était celle sous laquelle elle a été donnée à l'Odéon. C'est sous cette forme que cette pièce fut présentée par son véritable auteur à M. Prosper Poitevin auguel il proposait de la revoir de la retoucher et de la donner au théatre sous leurs deux noms. M. P. Poltevin jugea la pièce fai, ble à la lecture, mais en somme, on donnait journellement au théâtre des pièces qui n'étaient pas plus fortes que celle-là. Il rendit le manuscrit à M. Gamory, en l'engageant à la présenter au théâtre telle qu'elle était, et sous son seul nom. Le conseil ne fut pas sulvi, et M. Gamory jugea à propos de la soumettre à un auteur dramatique, qui, lui, jugea qu'elle était beaucoup trop faible pour être présentée ainsi. Il fut arrêté qu'on en ferait nn vaudeville, et effectivement Un comique à la ville ne tarda pas à être présenté sous la forme de vaudeville à M. Aneclot qui le refusa à cause de sa faiblesse. L'arrangeur désappointé regretta de ne pas avoir conservé la première forme, et la pièce en resta là. L'auteur véritable eut besoin de faire dans les Pyrénées un voyage qui le retint quelques temps éloigné. A son retour à Paris, on jouait son Comique à la ville, sous le nom de Monrose. M. Gamory erut devoir faire connaître ses droits au père supposé; celui-ci désintéressa le véritable auteur par une somme de 300 fr. M. Monrose avant trouvé sur le bureau d'un de ses amis le manuserit de cette pièce sous la forme primitive le parcourut, et trouva le sujet gentil. L'auteur avait disparu, l'artiste adopta l'enfant en promettant l'appui de son talent pour le faire réussir au théâtre.

MONT (DU). Voy. DU MONT.

MONTABERT (P\*\*\*de), nom nobiliaire [Jacques-Nicolas PAILLOT DE MONTABERT], peintre d'histoire et de portraits, écrivain artistique. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Paillot de Montabert.

MONTADOR (de), nom abrév. [NEUFVILLE DE MONTADOR].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la France littéraire », à Neufville de M.

MONTAGNAC (de), nom abrév. [GAIN DE MONTAGNAC]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Gain de M.

MONTAGNARD VIVARAIS (UN), auteur déguisé:

Catéchisme de l'Université, ou un Écolier catholique et des professeurs universitaires. Lyon, Guyot frères, 1845. — III édit. Lyon, Guyot père et fils, et Paris, Sagnier et Bray, 1844, in-8, 1 fr. [4934]

MONTAGNES (DES). V. DES MONTAGNES.

MONTAIGNE (Michel). Ouvrages publiés à tort sous son nom.

I. Pétition à l'Assemblée nationale, par Montaigne, Charron,
III

Montesquieu et Voltaire, suivie d'une Consultation en Pologne et en Suisse. Paris, 1791, in-8 de 64 pages. [4935]

Cest un ouvrage en faveur du divorce, dans lequel on a non seelmenen Invoque l'autorité de ces quette grands hommen, unit même clié te légitaleurs qui ont permis le divorce, les peuples qui l'ont adopté, et les ouvrages théologiques, moraux et politiques qui la cui cét favonables. On y clie à la végité, quedques ouvrages contraires, mais on fait observer en même temps qui on les trouve en grand nombre ches te librier 25; quantité des autorités faverables ne laisse plus à douter, que le vou général na soit fortement promoce pour le rétaiblissement de cette loi, qui sera na cessairement celui des meurs, ainsi l'auteur doit nécessairement compter sur un succès même de chataut (q). Avet du temps.

Cet ourrage, qui n'offre que des citations, mérite d'être médité, et l'on peut que saroit gré à son auteur de l'avoir entrepris. C'est en donnant les raisons pour et contre les lois, lorsqu'elles ne sont toutefois encore que des projets, qu'on parrient à faire un code sagement courn, raisonné et basé sur des fondements inbéranables.

Petites Affiches, 14 août 1791.

II. Traité de l'Opinion. (Composé par *Ch. Rounat*, aujourd'hui secrétaire de l'Assemblée nationale). Imprimé dans le journal « l'Artiste ». [4936]

MONTAIGU (Denis de), abbé de Valsercin, etc. [le P. CHAMPI-GNY, célestin].

Apologetica innocentiæ oppressæ, et reformationis ablegatæ propugnatio. (Antverpiæ), 1619, in-4. [4937]

<sup>(1)</sup> Ainsi, voilà les révolutionnaires de 1848, convaiuen de moins de moralité que ecux de 1763 ! On a voulu après 1848, le divorce, comme moralité : mais la vermine révolutionnaire de 1848, par l'organe de ses journaux, s'est immédiatement récriée sur la proposition qui a été faite à la chambre de son rétablissement; c'étalt une loi tout en faveur des riehes, ont-lis prétendu, et le prolétaire pe divorcait pas! charmant i Mals ce qu'on ne sait pas, c'est que sì cette vermine révolutionnaire ne tue pas physiquement ses femmes, ce qui néanmoins arrive assez fréquemment, elle les tue moralement, car elle a besoin d'une femme esclave, pour travailler, soit pour se nourrir dans l'oisiveré, on pour payer ses déhauches et ses eotisations de eluhs, au détriment de l'honnéte femme et de ses pauvres enfants, ee qui porte quelquefois cette infortunée à vendre ses filles pour sortir de la misère que le mari a créée dans l'intérieur, et diminuer les mauvais traitements qu'elle endure de la part de celui que la fol lui a donné pour soutien. Il y a donc surcroit d'horreur dans ies opinions des démagogues de 1848 sur eeux de 1793 qui avalent adopté le divorce, admis dans notre code révolutionnaire et dans le Code napotéon, loi que le parti prêtre a fait supprimer à la Restauration. Et voità nos amis de la chose publique (res publica).

MONTALAN (N.-J.-B.), nom nobiliaire (1) [Nicolas-Jean-Baptiste BOYARD, ancien président de la Cour d'assises du Loiret, de 1820 à 1832].

France (la) pacifiée, poëme en vingt-cinq cliants, accompagné de notes historiques; par M. N.-J-B. M. Paris, Dondey-Dupré; Rapilly, 1823, 2 vol. in-8. [4938]

Poême politique sur la révolution de 1789.

Reproduit l'année sulvante comme une seconde édition, au moyen de la réimpression des denn premières feuilles de diaque volune, dont font partie les faux-titres et titres, et du dernier feuillet da tone l'?, au verso duquel étaient les fautes à corriger. Dans le second volume, on a supprimé le dernier feuillet donnant la note des fautes à corriger.

 Le même ouvrage, sous ce titre: la France constitutionnelle, poëme en vingt chants. 3° édit. Paris, Dondey-Dupré fils, Rapilly, 1825, in-8.

MONTALTE (Louis de), pseudon. sous lequel s'est caché Blaise PASCAL, pour la publication de ses « Provinciales ». Pour les éditions de ce livre célèbre appartenant aux xviit et xix siècles, voy. « la France littéraire », à Pascal.

MONTALIVET (les comtes de), le père, Jean-Pierre, ministre de l'intérieur sous Napoléon, et le fils, Camille, pair de France, intendant-général, administrateur de la liste civile de Louis-Philippe, nom nobilioire [BACHASSON]. Pour la liste de leurs écrits, voyals France littéraire », à Montalivet.

MONTANY (de), nom abrév. [ABCLAIS DE MONTAMY]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Arclais de M.

MONTAND (Nicolas de), pseudon. [Nic. BARNAUD].

Miroir (le) des François.... Paris, 1582, in-8. [4939] Voyez d'intéressants détails sur cette production, dans le Dictionnaire historique - de Prosper Marchand, et dans l'ouvrago de Deliste de Sales, initiulé: Matecherbes.

MONTANUS, nom latinisé [Fr. DES MONTAGNES]. Voy. DES MONTAGNES.

MONTANUS (Thomas), pscudon. [Thomas VAN DEN BERGHE], belge de qui nous ne connaissons ricu. Il existe une Notice sur ce Thomas Montanus (an autre Des Montagnes),

Il existe une Notice sur ce Thomas Montanus (nn autre Des Montagnes), par M. de Meyer. Ernges, 1841, in-18.

<sup>(1)</sup> Du nom du château de Montalan, par Courtenay (Loiret) dont M. Boyard est le propriétaire.

MONTAUSIER (le duc de), pair de France, auteur supposé [le P. LE PETIT, jésuite].

Mémoires du —, écrits sur les Mémoires de M<sup>m</sup> la duchesse d'Uzès, sa fille, par N<sup>\*\*\*</sup> (le P. Le Petit). Rotterdam, 1731, in-12. [4940]

L'édition originale, Paris, Rollin, 1729, 2 vol. in-12, porte pour titre . Vie de M. le duc de Montausier...., écrite....., par N\*\*\*.

MONTAZET (de), nom abréviatif. Voy. MALVIN DE MONTAZET.

MONTBARREY (de), nom d'apanage [Alexandre-Marie-Léonor de SAINT-MAURIS, prince de]. Pour la liste de ses ouvrages, Voy. « la France littéraire », à Montbarrey.

MONTBEILLARD (G. de), nom abrév. [GUENEAU DE MONT-BEILLARD]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Gueneau de M.

MONTBEL (de), nom patrimonial [le comte Guillaume-Isidore Baron, de Montbel (1), près Toulouse], ancien maire de Toulouse, ancien ministre des finances de Charles X, signataire des ordonnances et amnisifé par le ministère Molé. [4941]

I. Protestation (sa) contre la procédure instruite et suivie contre lui devant les pairs convoqués en cour de justice, et Expasé de sa conduite pendanc et avant les érénements de juliet 1830. Paris, de l'impr. de Dentu, \*1831, in-8 de 40 pag., 1 fr.; ou Bordeaux, de l'impr. de Lebreton, 1831, in-8 de 32 pag. [1922]

notes, par M. Guyon. Paris, rue des Beaux-Arts, n. 6; Toulouse, Senac, 1832, in-8 de 24 pag. [4943]

Extralt de la « Revue des Deux-Mondes », première série, t. v1.

III. Duc (le) de Reichstadt. Paris . Le Normant : Dentu . 1832.

in-8 de 484 pag., plus un portrait et trois fac-simile, 7 fr.

Réimprimé l'année suivante sous le titre suivant : • Duc (le) de Reichstadt. Notice sur la vie et la mort de ce prince,

rédigée à Vienne sur des documents authentiques. Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, Le Normant; Dentu, 1835, lo-8, avec un portrait, une planche et 3 fac-simile, 7 fr.— Troisième édition (sous le titre de celle de 1832). Paris, les mêmes, 1833, in-8, édition publiée par livraisons.

<sup>(4)</sup> Et nou le baron de Montbel comme on l'a dit très souvent.

C'est sans contredit le plus complet et le plus curieux de tous les livres inspirés par la mort du duc de Reichstadt.

IV. Dernière Époque de l'histoire de Charles X, ses derniers Vojages, sa maladie, sa mort, ses funérailles, son caractère, et ses habitudes dans l'exil; suivi des actes et procès-rerbaux relatifs à son décès, Paris, Angé, 1836, in-8 de 120 pages; ou 1837, in-18, 50 c.

V. Comte (le) de Marnes, fils ainé du roi de France Charles X. Notice sur son exil, son caractère, sa mort et ses funérailles; suivides actes et procès-verbaux relatifs à son décès. Versailles, Angé, et Paris, Denut, 1844, in-8 de 164 pag., 2 fr. 50 c. [4945]

A la page 125 est le texte de « l'Acte de dépôt des dépouilles mortelles de M. le comto de Marnes dans un caveau de l'église des Franciscains : « Hoc dle undeclma mensis junii, milleslmo octogentesimo quarto, hora

tertia promeridiana, nos pater Franciscus Salesius Wolzhizh, religiosus
 ordinis Franciscanorum, gardianus conventus (Castaguavizzensis), situati
 Goritiæ, et pater Michael Allerzig, ejusdem ordinis, etc.

La quatrième édition de cet ouvrage a été publiée sous ce titre :

« Le duc d'Angoulème, dauplin, comte de Marnes, fils alné du roi de France Charles X, notice, etc. Paris, Dentu, et Versailles, Angé, 1845, in-18.

MONTBRET (de), nom abrév. [GOQUEBERT DE MONTBRET]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Coquebert de M.

MONTBRON (Jacobus de), pseudon. [le P. DE LA FONTAINE, jésuite].

Disquisitio historico-theologica, an Jansenismus sit merum phantasma. 1693, in-8. [4946]

Voyez les Œuvres de Bayle, t. 111, p. 896.

MONTBRON (F. de), nom abrée. [FOUGERET DE MONTBRON].

Pour la liste de ses ouvrages, vov. « la France littéraire », à Fougeret de M.

MONTBRUN (le marquis de), auteur supposé [SANDRAS DE

GOURTILZ].

Mémoires du —, depuis 1600 jusqu'en 1632. Amsterdam, 1701,

1702, in-12. [4947]

MONTBRUN (de), pseudon. [Hyacinthe DECOMBEROUSSE]. Canue (la) de Voltaire et l'Écritoire de Rousseau; dialogue (en vers). Paris, L'Huillier; Delaunay, 1817, in-8 de 16 pag. [4948] MONTCHEVREAU (L.-R. de), pseudon. (1) [le marq. Fréd.-Gaëtan de La Rochefoucauld-Liancourt],

Gaëtan de LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT].
Consolations et Poésies diverses. Paris, Bossange père, 1825, in-32 de 190 pag. [4949]

Ce petit volume a été vendu au profit des Grecs, à l'exposition du bazar Saint-Honoré.

MONTDEJOLI, pseudonyme [J.-G.-V. de MOLÉON].

Nouvelle (la) salle de l'Opéra, telle qu'elle est, comparée à celle qu'a décrite M. de Jolimont. Paris, Bachelier, 1821, in-8 de 32 pag. avec 2 planches, 2 fr. [4950]

Extrait des « Annales de l'Industrie française », t. 111.

C'est un article en réponse à celui que M. de Jolimont a fait Insérer dans le « Mémorial universel de l'industrie française », t. v.

MONT-DIEU (B. de), pseudonyme. Voy. ZAMARIEL.

MONTÉGRE (de), nom abrev. [Ant.-François JENIN DE MON-TEGRE, médecin]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montègre.

MONTÉGUT (de), nom abrév. [l'abbé Ant.-Franç. BOUNIOL DE MONTAIGU, ex-jésnite]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montégut.

MONTE LABORIS (Constant. à), pseudon., voy. VALLE QUETIS (Auest. à).

MONTEMPUIS (de), nom abrév. [l'abbé Jean-Gabriel PETIT DE MONTEMPUIS]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montempuis.

MONTÉPIN (de), nom abrév. [l'abbé Franç.-Marie Aymon pe MONTÉPIN, ex-jésuile]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montépin.

MONTESPAN (M™ la marquise de), apocryphe [l'abbé Lafont D'Aussonne]. Mémoires de — . Tomes I et II. Paris, Mame et Delaunay-Vallée,

1829, 2 vol. in-8, 15 fr. [4951] Voyez les «Lettres anecdotiques», du même, sur les deux départs de la

Edm. DE MANNE.

Ces Mémolres ont été aussi attribués à M. Philippe Busoni.

familie royale, en 1815 et 1850, p. 202.

<sup>(1)</sup> Du nom d'une terre que l'auteur habitait alors,

MONTESQUIEU, nom nobiliaire [Charles DE SECONDAT, baron de La Brede et de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », au nom sous lequel cet homme célèbre est le plus connu, à Montesquieu.

MONTFALCON (le marquis de), pseudon. [le sieur de Saint-Martin].

Disgraces (les) de l'amour, ou le Mousquetaire amant. Paris, Cavelier, 1687, in-12. [4952]

MONTFALCON (Alexandre), pseudon. [le comte A. D'ADHÉMAR], l'un des rédacteurs de la « Revue de la Province et de Paris».

MONTFERRAND (Alfred de), pseudon. [le marquis Adolphe de GHESNEL].

Fleurs sur une tombe. A Élisa Mercœur. Recueil composé de pièces inédites des écrivains de l'époque. Paris, r. Mazarine, nº 30; Armand Aubrée, 1836, in-8, avec un portrait et un fac-simile, 5 fr.

[4953]
Ce volume a été annoncé devoir être vendu au profit de la mère d'Élisa.

Sous te même pseudonyme M. Adolphe de Chesnel a fondé, en 1856, un journal initiale \* les Freumes, journal des siècle », qui ne réussit polit à ce qu'il parait, missi dont il existe neinmoins un premier numéro de 48 pages avec une gravurej qui porte i dade du 1º jauvier 1850. M. de Chessel tensit pourtant à faire une publication en l'homeneur du heux etxe, sussi fonds 1:1 dans la milen année, toujours sous le même pseudonyme, une « Biographie des femmes auteurs contemporaisen françaises »; mais, comme le journal, elle resta en chemin : il n'en a paru que le premier votume (fin 8 de 557, pages). Il crait été lithographie, avec assect de soin, dans le format in-fol, pour être jointe à cette Biographie, une collection de laides figures des personnes mentionnées dans l'ouvrayed.

MONTFERRIER (A. S. de), nom abrév. [A. SARRAZIN DE MONT-FERRIER, beau-frère de M. Hoëné Wronski]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Sarrazin de M.

MONTFLEURY, pseudon. [Antoine JACOB, auteur dramatique, et fils d'un comédien de l'hôtel de Bourgogne]. Pour la liste de ses pièces, voy. α la France littéraire \*, au nom sous lequel il est connu, à Montfleury.

MONTFLEURY (de), nom abrév., commun à deux écrivains du XVIII\* siècle qui étaient frères [Le Petit de Montfleury]. Pour la liste de leurs ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montfleury. MONTFORT (G. de), nom abrév. [L.-M. GRIGNON DE MONT-FORT]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la Frauce littéraire », à Grignon de M.

MONTFORT (D. de), nom abrév. [P. DENYS DE MONTFORT, naturaliste]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la France littéraire », à Denys de M.

MONTGAILLARD (de), nom nobiliaire, commun à deux écrivains de ce siècle, l'un comte et l'autre abbé, et qui étaient frères [ROCQUES DE MONTGAILLARD]. Pour la liste de leurs ouvrages, voy, « la France littéraire », à Montgaillard.

MONTGARNY (de), nom abrév. [J.-B.-T. HARMAND DE MONT-GARNI]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Harmand de M.

MONTGERON (de), nom abrév. [L.-B. CARRE DE MONGERON].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Carré
de M.

MONTGLAT (de), nom nobiliaire [François de Paul de CLER-MONT, marquis de]. voy. « la France littéraire », à Montglat.

MONTGRAY (Anatole de), pseudon. [Stanislas MACAIRE, qui a écrit une brochure en faveur du duel et qui en est mort victime]. Longtemps après, 1812-1830. Paris, Souverain, 1834, in-8, 5 fr.

[4954]

MONTHION et MONTHYON. Voy. MONTYON.

MONTHOLON (M\* Jacques de), advocat en la Cour, pseudon. [le P. COTTON].

Plaidoyé de —, faict en parlement les 17 et 20 décembre 1611, pour les PP. Jésuites, demandeurs, etc., contre les opposans de l'Université. Rouen et Paris, Cottereau, 1612, in-8. [4955]

'MONTHOUX (de), nom nobiliaire [Jos. POUGNI-GUILLET, baron de Monthoux, général Sarde]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Monthoux.

MONTIBUS CUTNIS (Joannes), traduction littérale de Jean de Gutenberg ou de Kutenberg, sous le nom duquel Jean de GENS-FLEISCH DE GUTENBERG, l'inventeur de l'imprimerie, fut promu au grade de bachelier ès-arts, à l'Université de Prague, le 18 novembre 1445. MONTIGNY (de), nom abrév., commun à deux écrivains du siècle dernier. Pour la liste de leurs ouvrages, voy. « la France littéraire », à Bidault et Mignot de Montigny.

MONTIGNY, pseudon. [Adolphe LEMOINE, auteur dramatique, plus tard un des directeurs du théâtre de la Gaîté, frère de M. Gustave Lemoine].

Avec M. H. Meyer: le Doigt de Dieu, drame en un acte.
 Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 27 mars 1834.
 Paris, Marchant, 1834, in-8, 15 c. [4955]

11. Avec MM. Cognard: Une Chanson, drame-vaudeville en trois actes, imité de l'allem. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 8 mai 1834. Paris, le même, 1834, in-8 de 56 pages à longues lignes, 1 fr. 50 c.; ou in-8 de 24 pag. à 2 col., 15 c. [4956]

III. Un fils, drame en trois actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique. Paris, Barba, Bezou, Pollet, 1836, in-8, à 2 colon. [4957]

Faisant partie de la « France dramatique au xix siècle ».

 Avec M. Victor: Wilson, ou une Calomnie, drame en trois actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 25 février 1836. Paris, Bezou, 1836, in-8, 2 fr. [4958]

V. Avec M. H. Meyer: Amazanpo, on la Découverte du quinquina, drame en quatre actes et sept tableaux. Représenté sur le théâtre de l'Amhigu-Comique, le 21 juin 1836. Paris, les march. de nouv., 1836, in-8, 40 c. [4059]

La collaboration de M. Lemoine à cette pièce est désignée sous le nom de Lemoine-Montigny.

VI. Avec M. Valory [Ch. Monrier]: la Sœur grise et l'Orphelin, mélodrame en quatre actes et en cinq tableaux. Représenté sur le fhéâtre des Folies-Dramatiques, le 22 octobre 1836. Paris, Nobis, 1836, in-8, 40 c. [4960]

Cette pièce forme les 3° et 4° livraisons du « Musée dramatique ».

VII. Norbert, ou le Campagnard, comédie-vaudeville en un acte, tirée des proverbes de M. Th. Lecterce, et arrangée pour la scèue, par MM. Lemoine Montigny et Edouard Lemoine. Représentée à Paris, le 21 juillet 1832, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique. Paris, Marchand, 1837, in-32, 15 c.

VIII. Avec M. Valory [Ch. Mourier] : Zara, ou la Sœur de l'A-

rabe, mélodrame en quatre actes. Représenté sur le théâtre des Folics-Dramatiques, le samedi 20 mai 1837. Paris, de l'impr. de Pollet, 1837, in-8; et Paris, Marchant, 1841, in-8, 50 c. [4962]

IX. Avec M. Isidore Simard: la Rose du faubourg, vaudeville populaire en deux actes. Représenté sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 1<sup>st</sup> juillet 1837. Paris, Marchant, 1837, in-18. [6963]

Faisant partie d'un « Nouveau Répertoire dramatique ».

X. Avec M. H. Meyer: Samuel le marchand, drame en cinq actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 10 mars 1838. Paris, Barba, Bezon, 1838, in-8, 1 fr. [4964] Réimpr. dans la même année pour la • France dramatique au

xıxe siècle »,

XI. Avec MM. H. Meyer et Lefort: le Sylphe d'or, pièce fantastique en trois actes, précédée d'un prologue. Représentée sur le théâtre de la Galté, le 13 avril 1839. Paris, Marchant, 1839, in-8, 40 c. [4965]

XII. Avec M. Auguste Rousseau: Père Brice, drame-vaudeville en deux actes. Représenté sur le théâtre de la Gaîté, le 1<sup>er</sup> juin 1838. Paris, Gallet, 1839, in-8, 30 c. [4066] Formant les 15<sup>e</sup> et 16<sup>e</sup> livraisons d'une collection initiutée « Paris dra-

anatique .

Sur ces deux dernières pièces M. A. Lemoine a encore joint son pseu-

donyme à son nom véritable: Lemoine-Montigny.

XIII. Avec M. H. Meyer: la Famille Dulaure, drame-vaude-

ville en unacte. Représenté sur le théâtre de la Gaîté. Paris, Gallet, 1840, in-8, 15 c. [4967]

Formant te nº 52 du « Répertoire dramatique ».

XIV. Avec le même: Un moment d'ambition, on Plus de peur que de mal, conédie-vaudeville, en un acte. Représentée sur le théâtre de la Gaîté, le 9 août 1849. Paris, Vert, Gallet, 1840, in-8, [4968].

Fatsant partie de « Paris dramatique ».

Cette pièce porte encore pour nom de l'un des auteurs: Lemoine-Montigny.

XV. Note justificative présentée par Horace Meyer et Lemoine-Montigny, directeurs de la Galté, à MM. les membres composant la commission des théâtres royaux. Paris, de l'impr. de Boulé, 1843, in-6 de 8 pages. [4959] MONTIOIE (Christophe-Félix-Louis GALART DE), pseudonyme [YENTRE DE LA TOLLOUBRE]. Pour la liste de ses nombreux ouvrages, voy. « la France littéraire », au nom sous lequel il est le plus connu, à Montjoie.

MONTLAVILLE, nom nobiliaire [le baron CHAPUYS DE].
Pour la liste de ses ouvrages, Voy. « la France littéraire », à Chapuys de M.

MONTLEBERT (G. de), nom abrév. [CAUX DE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Caux de M.

MONTLINOT (de) nom abrév. [LE CLERC DE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Le Clerc de M.

MONTLIVAULT (de) nom nobiliaire [Éléon,-Jacq,-Franç, de Sales GUYON, comte DE], ancien capitaine de frégate. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montlivault.

MONTLOSIER, nom nobiliaire [François-Dominique REYNAUD, comte DE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montlosier.

MONTLUC (de), nom nobiliaire [Blaise de LASSERAN-MASSEN-CÔME, seigneur DE], voy. « la France littéraire », à Montluc.

MONTMOLIN, I'un des pseudon. de VOLTAIRE, pour sa « Collection de Lettres sur les miracles ». Voy. THÉRO.

MONTOLIEU (F. de), pseudon. [BASTIÉ, de Montolieu], auteur d'articles sous ce nom dans le journal de M. Cellier-Dufayel.

MONTPENSIER (M<sup>Be</sup> de), apocr. [M<sup>me</sup> GUÉNARD, baronne Bressin de Méré].

Mémoires de — , petite-fille de Heari IV, coutenant ce qu'elle a vu et ce qu'il lie iest arriés pendant les dernières années de la vie de Louis XIV, écrits par elle-même, revus, corrigés et mis en ordre par M. A.-L. de Boissy (masque de M≈ Guénard). Paris, Lerouge, 1803, 1896, 4 vol. in-12, 10 fr. [470]

Ces Mémoires sont pourtant abrégés de ceux qu'a laissés la duchesse. Voy. « la France littéraire », à Montpensier.

MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d'Orléans, duc de), apocryphe [J. VATOUT].

Mémoires du -, prince du sang. Paris, Baudouin frères, 1824,



in-8, avec portrait, 5 fr. — Autre édition, Paris, les march. de nouv., 1834, in-8, 7 fr. 50 c. — Autres éditions. Paris, de l'imp. royale, 1838, in-4 et in-8.

Les trois premières éditions de ce volume font partie de la « Coliection de Mémoires relatifs à la Révolution française ».

MONTPLAISIR (de), nom nobiliaire [René de BRUC, marquis de], poète français du XVII\* siècle. Voy. la • France littéraire », à Montplaisir.

MONTRÉAL, pseudonyme [B. EDAN].

Avec M. Saint-Yves [Déadde]: les Marchands de bois, vaudeville en un acte, représenté sur le théâtre de la porte Saint-Antoine, le 11 nov. 1837. Paris, Marchant, 1837, in-8, 20 c. [4972] Formant la 66º livraison du « Musée dramatique ».

MONTREILLE (de), pseudonyme [SAVIN].

I. Jsle (l') de Robinson Crusoé. Londres et Paris, 1758, in-12.
[4973]

OEuvres de M. — Londres (Bordeaux, La Bottière), 1764, in-12.

Manuscrit Gourlin.

MONTRÉSOR (de), nom nobiliaire [ Claude de BOURDEILLE, comte de ]. Voy. « la France littéraire », à Montrésor.

MONTROL (de), nom abrée. [ François MONGIN DE MONTROL],
Pour la liste de ses ouvrages, voy. • la France littéraire •, à Montrol.

MONTVÉRAN (de), nom abrév. [ TOURNACHON DE MONTVÉRAN]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montvéran.

MONTYÓN (le baron de), nom nobiliaire [Antoine-Jean Baptiste Robert Auger, baron de Montyon]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Montyon.

MONYEL, nom théâtral [ Jacques-Marie BQUTET, l'une des illustrations de la Comédie-Française, et auteur dramatique]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Monvel.

MONVEL fils, pseudonyme [Noël-Barthélemy BOUTET, fils du précédent]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Monvel. MONVILLE (de), nom nobiliaire [T.-C.-G. BOISSEL, baron de Monville, mort pair de France]. Pour la liste de ses ouvrages, vey. « la France littéraire », à Boissel de M.

MONZAMBANE (Sévérinus), pseudon. [Samuel de PUFFEN-DORFF].

État (I') de l'empire d'Allemagne, traduit du latin, par Savinien d'Alquié. Amsterdam, J.-J. Schipper, 1699, in-16. [4975]

C'est aussi sous ce pseudonyme qu'a été publié l'ouvrage latin de Paffeadorf (Genève, 1667, in-18); mais il en existe une traduction tostérieure à celle que nous venons de citer (celle de J.-Fr. Spon, Strasbourg, 1728), qui a paru avec le véritable nom de l'auteur.

MORAINES (Antonius), pseudonyme [Joan. MARTINON].

Anti-Jansenius. Lutetiæ-Paris., 1652, in-fol. [4976] MORAMBERT (de), nom de bénéfice [Ant.-Jacq. Labbet, abbé

de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Morambert.

MORANGIÉS, nom nobiliaire [Jean.-Franç.-Charles de MOLETTE, comte de]. Voy. « la France littéraire », à Morangiès.

MORAS (Anne-Marie de), comtesse de Courbon, auteur suppose [le chevalier de MOUHY].

Mémoires d' — , écrits par elle-même, La Haye, P., Dehondt.

1739, 4 parties in-12. [4977] MORAT (F.), pseudon. sous lequel M. Étienne ARAGO a fait im-

primer quelque chose de littéraire.

MORDAX, pseudonyme [DE LAVIGNE].

I. Bataille gagnée et perdue, tant tués que blessés personne de mort, ou Réflexions impartiales, spirituelles et piquantes sur les « Deux Gendres » et « Conaxa ». Paris, J.-G. Dentu, 1812, in-8. [4978]

II. Vives escarmouches avec M. Hoffman. Paris, le même, 1812, in 8. [4979]

MOREAU et AUGUSTE, pseudonyme [Mario COSTER].

Nuit (la) d'Auberge, comédie-vaudeville en un acte, mêlée de vaudevilles. Paris, 1806, in-8. [4980]

MOREAU (C.), pseudonyme [Amable Lemaître]. Avec M. And. Slowaczynski: Annuaire statistique, pour 1838. De l'Europe, de l'Asie, l'Afrique, l'Autérique et l'Océanie, et cheem des empires, royaumes, états et colonies qui en dépendent; comprenant pour chaque partie et état du moude : 4° la statistique physique et descriptive; 2° la statistique productire et commerciale; 3° la statistique momble et administrative, etc. Paris, place Vendôme, n° 18, 1838, 2 vol. in-18, 6 fr. [4981]

MOREAU DE COMMAGNY, non anobli [C.-F.-J.-B. MOREAU, vaudevilliste, fils d'un ancien professeur de mathématiques au col-lége de Juilly]. Pour la liste de ses pièces, voy. « la France liuéraire », à Moreau.

MOREL, pseudonyme [Armand CHAPEAU].

Cachucha (la), ou Trois cœurs tout neufs, vaud. en 1 acte. Représenté sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 30 juillet 1838. Paris, Barba; Del'oye et Bezon, 1838, gr. in-8 à 2 colon. [4982] Faisant partie de -1a France dramatique au xix\* siècle ».

MOREL DE CHEDEVILLE, supersétation nominale [Etienne MOREL, poète dramatique lyrique].

I. Caravane (la) du Gaire, ou l'Heureux esclavage, opéra en trois actes (en vers libres). Paris, Ballard, 1783, in-8; et Paris, Delormel, 1785, is-4. [4983]

On a dit que Louis XVI avait eu part à cet opéra.

II. Panurge dans l'Ile des Lanternes, opéra eu trois actes. Paris, Delormel, 1785, in-8. [4984]

On a prétendu que cet opéra était presque en entier l'ouvrage de Monsieur (depuis Louis XVIII), et que Moret n'avalt été que le collaborateur, l'arrangeur et le prête-nom de ce prince, ainsi que celui de Louis XVI pour la Carneane.

Il a été publié contrecette pièce Panurge, ballet comique en trois actes, par Fr. Parfait, et M\*\*\* (Morel), dénoncé au public comme le plus grand des plagisires, avec des notes et des preuves matérielles (par MOUYONNET-CLAIRFONS). Paris, an IX (1801), in-8.

MORELL (Charles), pseudonyme [Jacques Ridley].

Contes (les) des Génics, ou les Charmanies leçons d'Horam, fils d'Asmar; ouvrage traduit du persan en anglais par —, de l'anglais en français (par *Robinet*). Amsterdam, M. M. Rey, 1767, 3 vol. in-8.

MORENCY (Mme), pseudon. [Mme Suzanne BERTRAND-QUIN-QUET, née Girieux].

Illyrine, ou l'Écueil de l'inexpérience. Avec cette épigraphe :

Ce monde est une comédie. Où chaque acteur vient à son tour Amuser les homnies du jour

Des aventures de sa vie.

ALIBERT, Éptire à Sophie. Paris, l'Auteur, Ferrou; Mme Pringuet, an VII (1799), 3 vol. in-8. ornés du portrait de l'auteur, 9 fr. [4986]

Cet ouvrage n'est point un roman, c'est l'histoire un peu scandaleuse d'une femme de vingt-huit ans, écrite par l'héroine même qui en est l'obiet : sa famille n'y est pas respectée. La plupart des personnages qu'on y voit figurer, sont très connus, et ont joué de grands rôles sur le théâtru de la révolution. La multitude des aventures contenues dans ces mémoires, prouve que pendant 15 ans l'héroïne n'a perdu que peu ou point d'instants. « La connaissance que j'ai des hommes, dit-clie, m'a appris à traiter l'amour cavalièrement » : principe qu'elle a mis en usage tant qu'un reste d'attraits le lui a permis.

- II. Rosalina, ou les Méprises de l'amour et de la nature; par l'auteur de « Illyrine », Paris, Bertrandet , an IX (1801), 2 vol. in-12, fig., 3 fr. [4987]
- III. Lise, ou les Hermites du Mont-Blanc, roman nonveau, faisant suite à « Illyrine » et à « Rosalina ». Paris, Charles, an 1x (1801), in-12, 2 fr.
- IV. Euphémie, ou les Suites du siège de Lyon; roman historique ; par l'auteur de « Illyrine ». Paris, Bertrandet ; Ouvrier, an xt (1801), 4 vol. in-12, avec gravures, 6 fr.
- V. Orphana, ou l'Enfant du hameau; par l'auteur de « Illyrine p. etc. Paris, Ouvrier, an x (1802), 2 vol. in-12, avec fig., 3 fr.
- VI. Zéphyra et Fidgella, ou les Débutantes dans le monde. Paris. 1806, 2 vol. in-12, [4990]

La femme objet de cette note n'est point la chaste Suzanne; née d'une famille honnète des environs de Solssons, elle joignait à quelque beauté, les grâces de l'esprit. Epouse de Bertrand Quinquet, imprimeur-libraire à Complègne, elle profita de la favent du divorce, pour rompre une union qui lui paraissait mai assortie; elle eut des intrigues amoureuses avec Quinette, de Soissons, et autres conventionnels.

Quant à son mari, il avait fait du bruit en 1785, 1786 et 1787, par une gazette contre l'aristocratle : des nobles le rouèrent de coup. Il s'en vengea à la révolution, lorsqu'il fut nommé syndic du district, et influa fort sous la terreur. Il vint à Paris et eut longtemps un bon emploi dans les bureaux de la police.

MORIA, pseudonyme [le comte Alex. de LA BORDE]. Recneil de chansons, In-fol.

[4991]



MORILLO (le général), auteur supposé.

Mémoires du général Morillo, comte de Cardiagêne, marquis de la Pereta, relaifa sur principans vévéncients de ses campagnes en Amérique, de 1815 à 1821; suivi de deux Précis de don Jose Domitigo Diuz, secrétaire de la junte de Caracas et du général don Miguel de la Torne. Traduits de l'espagnol (par VIM. Méssonnier de Valcroissant et Ernest de Blosseville, conseiller de préfecture). Paris, Dufart, 1826, fi. n. 8.

Les deux Précis de Dou Josè Domíngo Diaz sont traduits par M. E. de de Blosseville, ainsi que la Notice préliminaire qui est signé de ses initiales.

Ces Memires on tité désaroués par le général Morillo. La Notice prélimitaire expose indervement tous les faits de la publication, elle a-suelement omis de constater que les deux résamés historiques, véritables raports officiels intercales dans le Mémoire publiés à Caracas et Madrid, ont été communiques aux deux traducteurs par le général Morillo Mir-amer; qui les avait fait venir exprés de Madrid, ainsi que les deux Précis. Cette réteitence avait été demandée par le général.

DE MANNE, nouv. Rcc. d'ouvr. anon. et pseud.

MORIN (Louis), pseudon. [VARÉ, ancien rédacteur du « Correspondant »].

Propriété et Communisme. Paris, Amyot, 4848, in-8 de 96 pages, 2 fr. [4993]

MORINUS PIERCHAMEUS, pseudon. [Simph. CHAMPIER]. Galliæ celticæ, ac antiquitatis civitatis Lugdunensis, quæ caput est Celtarum, campus à Morino Pierchameo. Lugduni, 1529, et 1537, in-fol. [4994]

MORISSON (Julien), docteur en médecine à Paluau, en Eas-Poitou, pseudon. [J.-B. SENAC].

Lettres de — sur le choix des saignées, Paris, 1730, in-12. [3995] Ces lettres peudonymes, fort jujuntes, dans lesquelles Senae réfute la doctrine de Syra sur la révulsion et la dérivation, et écrites contre plusieurs médecins du temps, attirbéent des désagréments à La Maitrie, qui fut accusé d'en être l'auteur, et dont elles occasionnèrent en partie l'expatriation.

MOROGUES, nom nobiliaire [BIGOT, haron DE], mort pair de France. Pour la liste de ses ouvrages, Voy. notre Notice dans la « Littérature française contemporaine », à Bigot de M.

MORTIER (P.) discre de la cathédrale, pseudon. [Frédéric II]. Panégyrique de Jacques-Mathieu Reinhart, maître cordonnier,

pronoucé dans fa ville de l'Imagination. 1759. Avignon (Paris), 1760, in-12. [4996]

OEuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse, Berlin, 1788, in-8, tome XII, page 324.

MORTIMER (lady) (1), pseudonyme [le baron de MORTEMART BOISSE].

Esquisses de voyages : le neveu de Mourad-Bey (historique) Impr. dans « les Heures du soir », t. III (1833, in-8.). [4997]

MORTIMER (Henri), pseudonyme [Almire GANDONNIÈRE], auteur d'articles dans le journal « la Chronique ».

MORTONYAL, pseudonyme [ Alexandre - Furcy GUESDON, petit-fils du célèbre acteur Préville]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Guesdon.

MORTONVAL, pseudonyme [Horace RAISSON].

Une sombre histoire. Paris, Cadot, 1845, 2 vol. in-8, [4998]

Ce roman devait former dans l'origine les deux premiers volumes des virsis Myalbres de Paris, de Vidocq; mais Vidocq n'ayalbres de Paris, de Vidocq; mais Vidocq n'ayalbres de Visis de Visis de Visis Vidocq n'ayalbres de Visis vicination de Carlo de Visis Vis

Le pseudonyme de Mortonval sous lequel M. Hor. Raisson s'est caché étant déjà celui d'un écrivain auquel on doit plusieurs ouvrages très connus sous ce nom, il y a eu réclamation de la part de celul-ci.

Les rédacteurs de « la Littérature française contemporaine » ont donc compris à tort « Une sombre Histoire » parmi les ouvrages de M. A.-F. Gnesdon.

MORZA (de), pseudon. [VOLTAIRE], annotateur supposé de quelques ouvrages de Voltaire, tels que les Lois de Minos, ou Astérie, trag.; l'opuscule intitulé les Systèmes.

MOSBOURG (le comtede), nom nobiliaire. [J.-A.-M. AGAR]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Mosboirg.

MOSKOWA (le prince de la), nom nobiliaire [NEY]. Pour la liste des écrits du père et du fils, voy. « la France littéraire », à Ney.

<sup>(1)</sup> Nom de l'une des plus spirituelles femmes de la brauche ainée des Mortemari (Issus de la Marche et passés en Angieterre avec Guillaume).

MOSSÉ (J.-M.), anagramme [J.-M. Mosks, marchand de meubles et très médiocre écrivain, né à Avignon, d'une famille juive]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », au uom littéraire qu'il avait adopté, Mossé.

MOTTEVILLE (Françoise BERTAUD, dame de), auteur douteux.
Mémoires pour servir à l'histoire d'Aune d'Autriche, épouse de

Louis XIII, par Mande Motterille (rédigés par Blaizot-Desbordez, suivant le » Dictionnaire social et patriotique » de Le Fèrre de Beauvray). Amsterdam, Changuion, 1723, 5 vol. in -12.— Nouv. édit., revue, corrigée et augmentée de uotes et du portrait de la reine. Amsterdam, Fr. Changuion, 1750, 6 vol. in-12. [4999]

Souvent rélmprimées. Voy. « la France littéraire ».

On lit dans le « Journal des Savants » qu'un M. Mayen fit Imprimer ces Mémoires en Hollande. A.-A. B.-R.

MOTUS (P.-J.-J.-N.), aut. pseudon., qui publia divers écrits sur des personnages qui figurèrent dans la célèbre affaire du Collier. Nous connaissons sous ce uom :

I. Observations de — , sur le Mémoire de M<sup>11e</sup> d'Oliva... 1786. [5000]

 Suite des Observations sur le Mémoire de M<sup>11e</sup> d'Oliva. Lima (Paris), 1786, iu-8 de 71 pages. [5001]

III. Réflexions de — sur le Mémoire ou roman qui a paru en février 1786, pour le soi-disant comte de Cagliostro. Médine (Paris), 1786, in-8 de 48 pages. [5002]

MOTUS, pseudon. [MM. DUMANOIR, LAFFILLARD, MALLIAN et Engène de MONVAL.]

Muette (la) des Pyrénées, pièce en deux tableaux et eu prose, mêlée de vaudevilles; représentée sur le théâtre de M. Comte, le 30 mai 1828. Paris, Duvernois, 1828, in-8. [5003]

MOUCHE (l'abbé), pseudonyme [G.-F. Lantier].
 Travaux (les) de Mousieur — . Londres, 1784. in-12. [5004]

MOUCHE (UNE), pseudonyme [de Broullhony].

Mémoires d' — , mis en ordre et rédigés par Bono Ilhury (ana-

gramme du nom de l'auteur). Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré fils, 1828, in-8. [5005]

MOUCHERON (C.-A.), premier aide-de-camp du général des Gobe-Mouches, pseudon. [le comte FORTIA DE PILES]. (Avec Guys de Saint-Charles): Omniana, on Éxtrait des archives de la Société universelle des Gobe-Mouches, dédié à S. S. le président, fondateur et général en chef. Paris , Maradan, 1808, in-12, avec une grav., 4 fr. [5006]

MOUIIY (le chev. de), nom nobiliaire [Charles de FIEUX, neveu du baron de Longepierre]. Pour la liste de ses onvrages, voy. c la France littéraire s, à Mouhy.

MOULIÈRES (A.-J. R. D. B. de), nom abréviatif [A.-J. RAUP DE BAPTESTEIN DE MOULIÈRES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Raup.

MOULINET (Nic. de) (1), sieur du Parc, gentilhomme lorrain, pseudonyme [Charles SOREL].

I. Solitude (la), ou l'Amour philosophique de Cléomède. In-4.

[5007]

Réimprimé sous le nom de l'auteur.

 Amours (les) de Floris et de Cléonthe. Paris, Sanlecque, 1613, in-12. [5008]

III. Agréables diversités d'amour, contenant cinq histoires tragiques de ce temps; sur les Aventures de Chrysoar et de Filimène. Paris, Millot, 1614, in-12. [5009]

IV. Vraye (a) Histoire comique de Francion. Rouen, 1641, in-8.— Nouvelles éditions, sous le titre de « Histoire comique de Francion». Rouen, 1663; Paris, Beseigne, 1673; Leyde, Drummond, 1685, 2 vol. in-12.— Autre édition, revue et corrigée par Nathamad Ducz, maistre de langues. Leyde, les Hackes (Elzev.), 1688, 2 vol. in-12, fig., et Leyde, Drummond, 1721, 2 vol. in-12. [50:10]

La première édition ne contient que sept livres; les sulvantes en contiennent douze.

MOULON DE LA CHESNAYE, professeur de belles-lettres, à Caen, membre de la Société académique de Paris, etc., plagiaire [P.-Alph, Guys].

Antonin. Caen, Poisson, 1819, in-8 de 17 pages. [5011]
Cet opuscule n'est autre que celui publié par Guys, en 1787, sous le même
titre. M. Moulon de la Chesnaye a eu la hardiesse de le faire réimprimer

Et non Du Moulinet, comme nous l'avons imprimé par erreur, tom. 1, p. 387.

sous son nom; il s'est contenté d'y ajouter une nouvelle préface, où il dit que cet ouvrage, inspiré par le sentiment, a coulé sans peine de sa piume. A.A.B.-B.

MOURANT (UN), qui ne fut membre d'aucune académie, pseudon. [Fr. Cizos, avocat].

Adieux à l'Univers, ou mon Départ pour l'autre monde, mauvaise plaisanterie. Toulouse, Navarre, 1815, in-8. [5012]

On trouve dans ce volume trois comédies en trois actes et en prose, représentées à Paris, en 1789 et 1790 : le Plan de comédie, le Procés et la Mère de famille.

MOURLENS (l'abbé de), nom abréviatif [LABAT DE MOURLENS].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Labat de M.

MOUSQUETAIRE (UN), pseudon. [RETIF DE LA BRETONNE]. Lucile, ou les Progrès de la vertu. Quebec et Paris, Delalain, 1768, in-12. [5013]:

MOUSQUETAIRE NOIR (UN), pseudon. [l'abbé REMY].

Jours (les), pour servir de correctif et de supplément aux « Nuits d'Young ». Londres et Paris, Valade, 1770, in-8. [5014]

MOUSSE (Alfred), pseudon. [Arshe Houssatz, et plus exactement Houssetz.] Il est auteur d'une Nouvelle composée lorséquié tait jeune, et imprimée dans un recueil qui porte pour titre : « De Profundis » et pour nom d'auteur Alfred Mousse, Paris, Lecointe et Poujuin, 1834, in-8.

MOUT, pseudon, qui a été pris par M. Aug. VACQUERIE, nous ne nous rappelons plus pour quel écrit. Les tables de la « Bibliographie de la France » n'ont pu nous remettre sur la voie, car elles ne citent point ce nom d'emprunt qui, alors, a été pris pour des articles de journaux, et nous pensons que c'est pour «l'Epoque».

MOUTARD (UN), pseudonyme.

A bas les pions! Quelques mots pour la défense des tourlourous et des pousse-marmots de pension et de collége. Paris, de l'impr. de A. Henry, avril 1847, in-12. [5015]

MOUTON (UN), pseudonyme.

Adieu mon Argent, ou les Rentiers aux abois, tableaux de mœurs. Strasbourg, de l'imprim. de Silbermann, 1826, in-8 de 24 pages. [5016] MUET (UN), pseudonyme [J.-B. DUBOIS].

Infortunes (les) malheureuses de Mile Farce, pièce en deux actes (et en prose), paroles d' - , musique d'un sourd, hallets d'un boiteux, décors d'un aveugle et costumes d'un manchot. Représenté sur le théâtre de la Gaîté, Paris, 1812, in-8. [5017]

MULLER (Élisabeth), pseudon. [M= BÉDELET, femme du

libraire-éditeur de ce nom].

1. Plaisir et Savoir. Huit jours au Musée de Versailles. Entretiens familiers sur les faits les plus mémorables de l'Histoire de France, Paris, Bédelet, 1846, in-8 avec 12 lithogr., 9 fr., et avec les fig. color., 12 fr. [5018]

II. Fables de La Fontaine, choisies pour les enfants, accompagnées de notes explicatives, et précédées d'un Apercu historique sur la fable et les principaux fabulistes. Paris, Amédée Bédelet, 1847, in-18 fig. noires, cart, 2 fr. 80 c.; fig. color., 4 fr. [5019]

III. Bible (la) de l'enfance. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, abrégée d'après la traduction de M. de Genoude, Paris, le même, 1850, pet. in-8. avec grav., 2 fr. 50 c., et fig. color. 3 fr. 50 c. [5020]

MUNITO, chien savant, pseudon. [Alex.-Aug. de BERRUYER]. Épître à M. le marquis de La Londe, maire de la ville de Versailles. (En vers), Versailles, de l'impr. de Vitry, 1827, in-8 de 8 pages, 50 c. [5021] Cet opuscule s'est vendu au profit des indigents,

MUREAU DE CHERVAL, pseudon. [Jean-B. MICHAULT].

Dissertation historique sur le Vent de Galerne. Basle (Dijon), 1741, in-12, [5022]

MURSIUS. Voy. MEURSIUS.

MURVILLE, pseudon. [Pierre-Nicolas ANDRÉ], poète et auteur dramatique, gendre de la célèbre Sophie Arnoult. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », au nom sous lequel il était le plus connu, à Murville,

MUSAC (le sieur de), anagramme [J.-P. CAMUS, évêque de Bellev 1.

Conférence académique sur le différent des belles-lettres de Narcisse et de Phyllarque. Paris, Joseph Cottereau, 1630, in-8. [5023] Bayle a pris ce masque pour un nom réel, et lui a donné un article dans son Dictionnaire. L'abbé Joly, dans ses « Remarques », a felevé cette mé-A .- A. B.-R. prise.

MUSAMBERTUS (Claudius), pseudon. [Theodorus Marcillus]. Commentarii in Laur. Ramiresii Hypomnemata ad Valer. Martialem. Parisiis, 1607, in-8. [5024]

MUSARD, pseudonyme,

Parades (les) des boulevarts, on Entretiens bouffons entre Paillasse et Cassandre. Paris, Delaunay, 1810, in-12. [5025]

MUSSET (Paul de), apocryphe [M<sup>me</sup> de LAGUETTE].

Amours (les) du chevalier de Planoches et de M<sup>me</sup> de Laguette.

Paris, Magen, 1842, in 8, 7 fr. 50 c. [5026]

Très ancien ouvrage qui parut sous le titre : « Mémoires de madame de Laguette ». La Haye, 1681, in-12. M. de Musset en a seulement rajeuni le style.

MUSSOT, pseudon. [Jean-François ARNOULD, auteur et artiste dramatique, connu au théâtre sous le nom de]. Pour la liste de ses pièces, voy. « la France littéraire », à Mussot.

MUSTAPHA. pseudon. [Jean ARMAND, Turc de nation].

Voyages d'Afrique faits en 1629 et 1630, sous la conduite du commandeur de Rarilly, ès-côtes occidentales de Fés, Maroc et Sallé, avec des observations par J. A. Paris, 1631, in-8. [5027] Catal. manuscrit des Barnabites. V. T.

MYLORD (UN), Voy. MILORD,

MYLORD ANGLAIS (UN), pseudon, [le chevalier de RAMSAY].

Psychomètre (le), ou Réflexions sur les différents caractères des esprits.

[5028]

Impr. sous ce nom dans les « Mémoires de Trévoux », avril 1735, et sous le nom de l'auteur, dans « l'Ambigu littéraire », Paris, 1770, in-12.

MYSOCHIOCRATE previon le comte Expressance.

MYSOCHLOCRATE, pseudon. [le comte Libri-Bagnano]. Ville (la) rebelle, ou Révolution de 1830. La Haye, 1831, in-8.

[5029]

## N.

N., pseudon. [Maxim.-Benj. BINS DE SAINT-VICTOR], auteur d'articles dans le « Journal de l'Empire ».

N\*\*\* (Mme de), pseudon. [Pierre Bellocq, valet de chambre de Louis XIV].

de Louis XIV].

Lettre de — à la marquise de...., sur la satire de Despréaux contre les femmes. 1694, in-12. [5030]

N\*\*\*, pseudon. [le P. PETIT, jésuite], rédacteur de la Vie de M. le duc de Montansier (1729). Voy. Montansier.

N\*\*\* (le comte de), pseudon. [le chev. François de Sales d'A-MALBIC].

Missionnaire (le) selon l'Évangile. Paris, Arthus-Bertrand, 1821, in-12, fig., 2 fr. 50 c. [5031]

N.... (M. de), pseudonyme [LE CLERC, libraire].

Lettre de — à M. Camus de Néville. 1778, in-12. [5032] li existe deux éditions, l'une de 59 pages, in-8, l'autre de 80. Cette dernière paraît avoir été imprimée à Londres. L'une de ces éditions porte

pour titre : Lettre à M. de \*\*\*. (Paris), 19 décembre 1778, in-8.

NADAR et NADARCHON, pseudon. [Félix TOURNACHON, ancien secrétaire de M. Grandin, député, et le précepteur de ses enfants], auteur de romans-feuilletons, imprimés dans les journaux.

N. A. G. D. B. Voy. E. N. F. D. S.

NAÏF (UN), arrière-petit cousin de Candide, pseudon. [Géo.-Marie MATHIEU DAIRNYAELL].

Histoire du royaume des lanternes, mise en lumière par un bec de gaz et racontée par —. Paris, Paulier, 1842, in-32. [5033]

Deux éditions coup sur coup. Cet écrit, dans le genre Voltairien, est une satire violente de la monarchie de juiltet.

NAIGEON, apocryphe [VOLTAIRE].

Portrait de l'empereur Julien. [5034] Imprimé à la tête du Discours de l'empereur Julien, contre les chrétiens,

traduit par M. le marq. d'Argens; avec des nouvelles notes des différents auteurs (de Voltaire). Berlin, C. Fréd. Voss (Genève), 1769, In-8.

Le marquis d'Argens avait fait imprimer une traduction des fragments

qu'il avait recueilité un ouvrage de Julien, sous le titre de . Défense du Paganisme, par l'emperur Julien, en grec et en français, avec des dissertations et des notes pour serrit d'éclaircisement au texte et pour en réfuter les erreurs - 1765, în -12 tub réimpression fut fait en 1767 toit avait l'one lo travail de d'Argen, revit plus tard quelques passages de la traducción de d'Argen, gest prim prague toutes les noises en ajonts de son chef, et fit paraltre le tout sous le titre que porte le r 2005.

En tête de ce Discours est un Pertrait de l'empereur Julien que Voltaire dit empunit au « Militaire philosophe « (de Naigeon), 1767. Mais ce portrait n'est point extrait du livre de Naigeon comme le titre pourrait le faire croire. Ce morceau est de Voltaire, almsi que le Supplément au Discour de Julien, qui se trouve imprimé à sa sulte.

Volid Praplication/tonnée par M. Bouchotsur la composition de ce volume. Voltaire y a mis en tête, it su néas ou lecture; 2 nu Portenti de l'entegreur Julier (qui, asuf quelques alinéas, a vait paru en 1707, dans la sixime édition du « Bictionnaire philosophique», et qui filt reproduit, sans ces alinéas, soit dans la « Raison par alphabet», en 1709, soit dans les éditions de Kédi, el il Bromail la première section de l'article Julien dans les decentre de Kédi, el il Bromail la première section de l'article Julien dans les contre le secte des Galliéas., Il avait ajouité à la fin du volume un supplément au Bouceur de Julien.

Ce volume est de 1769, quoique, d'après M. Beuchot, des exemplaires portent la date de 1768. C'est en avril 1769 qu'en parle Grimm, dans sa • Correspondance ». Les • Mémoires secrets » ne le mentionnent que sous la date du 16 mai 1760.

M. Beuchot, en faisant réimprimer ect ouvrage dans le tome XIV, neurvième volume des Stélanger de son célition de Voltaire, le raproduit tel que Voltaire l'a fait imprimer; comme il était superflu de donner les notes de d'Argens, il a supprime dieme celles que Voltaire avait conservées, a l'exception d'anc seule qu'il était indispensable d'admettre. Toutes celles qui dans sa réimpression sont marquées par des letters, y compris les dent qui portent les noms de Damilaville et de Boulanger, sont du philosophe de Ferney.

NAIN CONNU [le], pseudon. [Pierre BERTRAND], auteur de quelques écrits dont les titres nous échappent.

NAIN CONNU (UN), pseudon, qui paraît avoir été pris par MM. CARMOUCHE et A.-H.-J. DUVEYRIER, pour une pièce qu'ils ont faite ensemble.

NAMUR (Jean-Pie), bibliographe belge, docteur en philosophie et lettres (1), d'abord bibliothécaire à l'Université de Louvain, jus-



<sup>(1)</sup> D'après une note d'un de nos correspondants (t. 1", p. 274), nous avons fait de M. Namur, un ancien professeur de philosophie de l'Université de Liège, quoiqu'il ne se soit jamais élevé si haut.

qu'à sa suppression en novembre 1835, ensuite second bibliothécaire de Liége, enfin conservateur-adjoint de la bibliothèque rovale de Bruxelles, né à Luxembourg. L'on a dit qu'on naissait peintre et poète, mais l'on n'a point dit qu'on pouvait naître bibliographe, et M. Jean-Pie Namur s'est chargé de le prouver. La bibliographie requiert une longue étude des livres et beaucoup d'expérience. A l'époque où nous mîmes sous presse la lettre N de notre « France littéraire », c'est-à-dire au commencement de 1834, M. Jean-Pie Namur n'était point un mythe : il existait réellement comme homme, comme docteur en philosophie et lettres et comme bibliothécaire de l'Université de Louvain, mais il n'existait point comme bibliographe, et dès lors nous n'avons point eu à nous en occuper. Depuis, M. Jean-Pie Namur a cherché à se faire très vite une réputation de bibliographe laborieux et savant, et usant du privilége que ses compatriotes se sont arrogé, de dépouiller leurs voisins pour s'enrichir, il s'est fait le contrefacteur ou le plagiaire des bibliographes français. La l'ibliographie vit d'emprunt, mais l'emprunteur nomme tonjours l'écrivain à qui il a des obligations; celui qui s'en dispense est moins qu'un compilateur. Tome 1er, pages 274 et 275, à l'article Constantin, uous avons cité les noms des personnes qui ont trouvé peu délicate la manière dont M. Jean-Pie Namur s'est servi pour arriver à se faire oue réputation de bibliographe; parmi ces personnes se trouve même un de ses compatriotes, l'honorable M. F. Hennebert; nous en citerons une seconde dans cet article.

M. Jean-Pie Namur a publié sous son nom les ouvrages suivants, tous plus ou moins entachés de plagiat.

 Manuel du hibliothécaire, accompagné de notes critiques, historiques et littéraires. Bruxelles, J.-B. Tircher, et Paris, Roret, 1834, in-8 de v1 et 368 pages, 5 fr. [5035]

Ce l'ivre offre une particularité peut-être unique jusqu'à ce jour : c'est que rien a'appartient à l'autre douit is perte le nous, le titre même aps de M. Namur; it l'a trouvé page ix du » Dictionnaire raisonné de hibbliogie » de C. Peignot, « in oil in que cet ouvrage devait paraître le le titre de « Nanuel du bibliothècaire ». Préfaces, matières, notes et notuele, tout s'est fait à coup de ciessur, et le bibliognote Peignot peut rendre quer pour sa part les trots quarts du volume, et Psaume le reste.

France littre, art. Peignot.

II. Bibliographie paléographico-diplomatico-bibliologique générale, ou Répertoire systématique indiquant : 1° tons les ouvrages

relatifs à la paléographie, à la diplomatique, à l'histoire de l'imprimerie et de la librairie, à la bibliographie, aux hio-bibliographes et à l'histoire des bibliolitèleques ja notice des recueils périodiques, littéraires et critiques des différents pays, suivi d'un répertoire alphabétique général. Liége, P.-J. Collardin, et Paris, Roret, 1838, 2 part. in-8 de 226 et 306 pages, 9 fr. [5036]

Gabr. Peignot a encore fourni le fonds d'une grande partie de cet ouvrage.

On trouve en tête du 1" volume ne violente distribe à notre adresse, à cause de la note, qu'à l'article de Peigno, no savos faite sor le Annuel du bibliothécaire « de M. Namur. MM. Hennebert, Hesse (Constantin), J. Ravenel et. A. Alfan, et M. Namur in-in-mén ayant eu soin de nous l'avoir si l'étre (Voy. le n. 1934), nous n'avons plus à répondre à cette distribe, fort peu logique pour un docteur en philicophie, soit d'in en passant.

III. Bibliographie académique belge, on Répertoire systématique et analytique des mémoirrs, dissertations, observations, etc. publiés jusqu'à ce jour par l'ancienne et la nouvelle académie de Bruxelles; précédée d'un Précis historique de l'Académie, et suivie d'un répertoire alphabétique des noms d'auteurs, Liége, Collardin, et Paris, Roret, 1838, in-8 de 80 pages, 4 fr. [5037]

Cet ouvrage n'a été tiré qu'à 50 exemplaires.

C'est encore là nn livre qui n'a pas coûté grands efforts à M. Namur; il n'a eu qu'à copier la liste des Mémoires de l'ancienne et de la nouvelle académie de Bruxelles, ainsi que le Précis historique, deux travaux qui se trouvent à la tête de presque tous les Annuaires de cette académie.

IV. Bibliographie des ouvrages publiés sous le nom d'Ana. Bruxelles, 1839, gr. iu-8 de xvj et 63 pages. [5038]

Le nº 14 da - Serapeum « de Leljuig, 31 julilet 1840, contient une réclamatión de M. Hermann Ludewig, qui se plaint que M. Namur éset emparé de son livre des Ana, et pour prouver ce qu'il appelle la copie séramir act du bibliographe lucenbourgeois, il indique page page page. [Igne par ligne tout ce que le sastil M. Xanur a copié dans l'ouvrage de litessé lou de Constantio). M. Loudewig ne revendiqueza certainement pas le passage de M. Namur range parmi les Ana le rousa d'Indiana de Goo. Sand (Illes Au-ror Dudevaut) [Cotté desorne balordiés a été sérbement reteivée dans une note imprinée et distribuée par M. Vandeweyer, ministre de Beigique 3 Londres.

Au commencement de 1840, M. Namnr préparait une nouv. édition, considérablement augmentée, de cette Bibliographie; nous ignorons si cile a été publiée.

V. Projet d'un nouveau système bibliographique des convais-

sances humaines. Bruxelles, Demortier frères, 1840, in-8 de 72 pages, 4 fr. [5039]

L'anten ne présente son système que comme na simple essal. L'ordre adopté par ini comprend dix grandes dirisions, qui sont : la Introduction aux connaissances humaines; 2º Théologie; 5º Philosophie et Pédagogie; 4º Jurisprudence; 5º Sciences mathématiques, physiques et naturelles; 6º Médenie; 7º Aris et métiers; 8º Philogie; et Belles-Ettres; 9º Histoire et sciences accessoires; 10º Métagogs littéraires et critiques; journaux, L'oura, hist, et littér, de Liège, (now IV, 5).

Tome 1<sup>ex</sup>, p. 274, article Constantin, nous avons suffisamment démontré que ce système a été copié de la « Bibliothéconomie » de Hesse (Const.).

VI. Histoire des bibliothèques de la Belgique. Bruxelles, et Leipzig, C. Muquardt, 1840-42, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c. [5040] Le premier volume contient l'histoire de la bibliothèque de Bruxelles,

Le premier voiume contient l'histoire de la bibliothèque de Bruxelles, le second l'histoire de celle de Louvain, et le trofsième volume est consacré à la bibliothèque de Liége.

Quand M. Namur se trompe, et ceia arrive assez souvent, ses erreurs passent toute messure et vont droit au buriesque, alsi spez fêd de sou Histoire de la bibliolabèque de l'Université de Liège, correjistrant les noms des personnes qui ont fait don de leurs ouvrages à ce déput, il y porte L'après, autern né à la fin du chapitane sièré, et dont M. Fous, professeur à Liège, a publié, avec M. Hase, en 1812, le « Traité sur les magistrats romains » De Re.

VII. Bibliothèques publiques du Brésil. 1. de Rio-Janeiro. II de Bahia. [5041] Impr. dans le « Bulletin du bibliophile beige », tome 1 °° (1843), p. 210 à

215 et 262 à 265. Ces deux morceaux doivent être traduits d'une langue étrangère, quoique

rien n'en prévienne, car M. Namur n'a jamais été au Brésii. Le · Dictionnaire des gens de lettres de la Belgique · (Bruxeiles, 1837,

in-8) nous apprend que M. Namur a aussi inséré dans divers ouvrages périodiques des notices bibliographiques. NANCY, pseudon. [Anne-Philibert-François CLAUDE, dii], en

dernier lieu, directeur d'artillerie à Paris, à Saint-Thomas-d'Aquin.

I. Alphonse de Coucy, ou Quelques Scènes de la campagne de

Russie; par A.-P.-F. N. Metz, Devilly, 1819, 2 vol. in-12, 5-fr. [5042]

C'est, dit-on, les propres aventures de l'auteur pendant cette campagne ménorable.

II. Secret (le) de la jeune fille : par A.-P.-F. N., auteur « d'Alphonse de Coucy ». Metz, Devilly, 1821, 4 vol. in-12.

III. Avec J. Ravichio de Peretsdorf : Traité élémentaire d'artillerie, à l'usage des militaires de toutes les armes, par E. Decker, capitaine au corps royal d'état-major prussien, et professeur de première classe à l'école d'artillerie et du génie de Berlin. Traduit de l'allemand, avec des notes et des additions relatives à l'artillerie française. Strasbourg et Paris, F.-G. Levrault, 1825, in-8. [5044]

IV. Jeanne-d'Arc, tragédie en cinq actes, recue au théâtre royal de l'Odéon, le 7 août 1824; suivie d'une Ode sur le sacre du roi. Paris, F.-G. Levrault; Ponthieu; Desplaces et Cle, 1825, in-8. [5045]

V. Avec J. Ravichio de Peretsdorf : Traité théorique et pratique de la construction des batteries. Strasbourg et Paris, F.-G. Levrault, 1826, in-8, avec un Atlas in-fol, de 23 planches, 12 fr. [5046]

NAND, pseudon, [Ferdinand HÉNAUX], auteur de plusieurs articles de critique littéraire, dans la « Revue de Liége », publiée sons la direction de M. F. Van Hulst. M. Nand (Ferd. Hénaux), dans un article sur le « Calendrier liégeois »,

article curieux comme tous ceux qui découlent de sa pinme, se déclare Bibliophile, . Mol. dit-il spirituellement et poliment, j'al l'honneur de me dire bibliophlie, et je crois que je le suis réellement, depuis que mon nom figure parmi ceux des doctes collaborateurs du « Bulletin du bibliophile belge ». Voici pourquol j'ai amhitionné cette distinction.

» Je n'al plus d'amis. Les ingrats m'ont quitté pour être heureux : ils sont morts. Malheur, oh! malheur à ceux qui perdent leurs amis d'enfance: ils n'en feront plus.

» Pour le moment je n'ai donc pas de compaina, c'est une denrée si rare! en effet :

- Les amis de l'heure présente
- Ont le naturel du melon : · Il en faut essaver cinquante
- Avant d'en rencontrer un bon.
- » Mon cœur voulant absolument aimer quelque chose, il s'est pris à almer les livres, et particulièrement les vieux, jaunis par le temps et · l'étude : quand il ne pourra plus rien aimer, j'espère qu'il les aimera
- · encore. Un livre, n'est-ce pas un ami de tous les jours, de tous les · instants? Lui, il ne m'abandonnera jamals. Quand je suis triste, il me
- . console; quand je suis joyeux, il vit avec mol; si je visite quelque
- manoir antique, il m'accompagne: si je suis plusieurs jours absents, ic

 raccours et je le salue presque en pleurant. Quant je mourrai, inquiet
 sur son sort à venir, je léguerai son amitié, comme Alexandre regrettant son empire, au plus digne ».

Bult. du biblioph, belge, t. II, p. 283.

NANTEUIL, nom littéraire commun à deux auteurs dramatiques, MM. André et Gaugiran. Voy. ces derniers noms dans « la France littéraire ».

NANTIVEL, pseudonyme [Joseph LAVALLÉE].

Semaines critiques, ou Gestes de l'an V (1797). 33 numéros de 48 pages, formant ensemble 4 vol. in-8. [5047]

C'est par erreur que A.-A. Barbier a dit que ce journal fut proscrit le 18 fractidora au 74 és spetembre 1977, poisque l'on trova cité dans la 25 semaine, page 233 du 5 volume, des faits arrivés les 22 et 25 fructidor. Eafin d'après la « Bibliographie des journaux v de Deschiens, lor Senaines critiques s'échende du 7 germinal de l'an v (27 mars 1973) au 6 Frumaire an vi (6 novembre 1797); elles se composent de 23 numéros de 89 pages, formant 4 volumes.

NANTUA (Ant.), pseudonyme [G.-A. CRAPELET, imprimeur de Paris].

Réponse à une lettre adressée par M. Henri Saint-Simon à MM. les ouvriers. Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1821, in-8 de 12 pages. [5048]

NAOGEORGUS (Thomas), pseudonyme [Thomas KIGUMAER], Marchand (le) converti, tragédie excellente, en laquelle la vraie et fausse religion, au paragno de l'une et de l'autre, sont au vii représentées (traduit du latin de Thomas Naogeorgus, par Jean Crespin). Gender, Crespin, 1568, in-8. — Nouvelle édition. 1561, in-12. — Nouvelle édition avec la comédie du « Pape malade », par Thrasibule Phénice [Th. de Bèze]. Genève, Forest, 1591, in-16.

La pièce latine est intitulée : Th. NAOGRORGE tragadia nova, Mercator. (Basilew), XL (1540), in-8.

NAPOL-LE-PYRENÉEN, pseudonyme.

Mort (la) de Roland; ou Roland à Roncevaux. (En vers). — Impr. dans ..... de 1830 à 1832. [5050]

Très beaux vers. Leur auteur est complètement inconnu.

NAPOLÉON, empereur des Français. Ouvrages qui ont été faussement publiés sous son nom.

I. Confessions de Napoléon. Avec cette épigraphe: Un homme et

toule l'Europe. (Par M. P .- G. S. Dufey, de l'Yonne). Paris, au Temple de mémoire (chez Pillot, libraire), 1816, 2 vol. in-12, 6 fr.

La police du temps ayant fait saisir ce mauvais roman, les exemplaires en sont devenus rares. II. Quarante Lettres inédites de Napoléou, recueillies par L. F.

(composées par M. Dourille de Crest). Paris, Ponthieu: Mongie, 1825, in-8 de 68 pages, 2 fr.

Lettres d'amours supposées écrites à une dame de Valence, lors d'un premier séjour de Napoléon dans cette ville, lorsqu'il n'était que lieutenant d'artillerie.

NARDOUET (la comtesse de), pseudon. [la comtesse de RUAULT DE LA HAYE], féconde romancière. Pour la liste de ses ouvrages, vov. la « France littéraire », à Ruault de la Haye,

NARP (Mme de), nom abreviatif [Mme LORY DE NARP]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez la « France littéraire » à Narp.

NARRATIUS VIATOR, pseudon. [GRANDSIRE].

Vingt jours de route, et généalogie historique de la famille des coches, messageries, diligences, voitures publiques, malles-postes, etc. avec des notes. Paris, Denain, 1830, in-8, 6 fr. [5053]

NASTURTIUS (Petrus), pseudonyme [Jean-Henr. BOECLERUS]. Petri Nasturții judicium de judiciis quæ în novissimos civilis prudentiæ scriptores exercere voluit Eub. The. Sarckmasius. Coloniæ

(Argentorati), 1669, ln-4. [5054] Decker et Baillet attribuent faussement cet opuscule à Jean-Lonis PRASCRIUS.

Cet opuscule a été publié à l'occasion des deux ouvrages suivants :

Judicia de novissimis prudentiæ civilis scriptoribus ex Parnasso cum Eubulo Theosdato Sarckmasio (Conrado-Samuele Schurtzfleischio) in secessu Albipolitano ingenuè communicata, Martismonte, excudebat Satyrus Stepabhius, 1669, in-8.

Réimprimé par les soins de Théodore Crusius, en tête du volume întitnlé : Acta Sarckmasiana, 1711, in -8.

Judiciorium à Sarckmasio cœptorum continuatio, auctore Galioto Galiacio Karelsbergio (Conr.-Sam. Schurzfleischio). Tentoburgi elucubrata, 1669, in-8,

Béimprimé à la suite du précédent numéro.

NATALIS (Marcus), pseudonume.

Marci Natalis, in Suillium Cupiennionem ad Sextum epigrammata. in-8, dans l'Histoire de Montmaur, publiée par de Sallengre. [5055]

Baillet, dans sa Liste des Auteurs déguisés, dit qu'il est incertain si Abraham Remi ou J. Sirmond est caché sous ce masque. Sallengre n'a pu éclaircir ce doute.

NATALIS R., auteur déguisé [Natalis ROSSET, ancien avocat]. Lettre au Peuple français sur la véritable conspiration du moment. Paris, Rusand, 1827, in-8 de 104 pages. [5056]

NATHAN-BEN-SADDI, pseudonyme [DODSLEY].

Chronique des rois d'Angleterre, écrite selon le style des anciens historiens Juiss; traduite de l'anglais (par Fougeret de Montbron). Londres, 1750, in-8. [5057]

NATIONAL (le), pseudonyme [Armand MARRAST].

Galerie des Pritchardistes. Paris, Pagnerre, 1846, in-32.—Deux. édition. Paris, le même, 1846, in-32, 1 fr. 25 c. [5058]

Ce pamphlet a paru d'abord dans « le National », et voille pourquoi fi porte le nom de ce journal comme nom d'auteur.

NATIVITÉ (la sœur), nom de religion.

Vie et Revélations de —, religieuse converse du couvent des Urbanistes de Fougères écrites sous sa dictée, etc. Paris, Bancé, 1818, 3 vol. in-12. — Sec. édition, ornée du portrait de la sœur, et augmentée d'un volume de tout ce qu'elle a fait écrire peu de temps avant sa mort. Paris, le même, 1819, 4 vol. in-12, 18 fr.; ou 4 vol. in-8, 28 fr. [5059]

Elucubrations aussi fanatiques qu'insensées, dues au confesseur de la sœnr Nativité, et qui eurent une grande vogue parmi les légitimistes et chez les Vendéens.

Sous le n° 2427 nous avons cité un antre ouvrage du même genre.

NATURALISTE DE LA BAIE DE QUIBERON (UN), pseudon. [LE BAS, chirurgien].

Lettre d'—, qui croît à la vertu des femmes, sur le supplément au « Mémoire » de M. Louis (contre les naissances tardives). Paris, 1765, in-42. [5060]

NATURALISTE DE MONTPELLIER (UN), auteur déguisé [AMOREUX].

Revue de l'histoire de la Licorne. Montpellier, Durville, et Paris, Goujon, 1818, in-8 de 48 pages. [5061]

NAVAILLES (le duc de), nom nobiliaire. [Philippe de MON-TAULT DE BENAC, duc de]. Pour des Mémoires que nous possédons de lui, voy, « la France littéraire », à Navailles.

NAVARO (G.).

Études législatives; par G. N. Paris, M<sup>∞</sup> Arthus-Bertrand, 1836, in-8 de 336 pages, 7 fr. [5062]

Sous le  $n^o$  4535, nous avons dit que le roi Louis-Philippe a eu autant de part à cet ouvrage qu'à ceux de Pepin.

NAXIOS (P.-G.), pseudonyme [KATINAKIS, de Chios].

Dissertation démontrant les fauses accusations et les calonnies de quelques misérables scholastiques, par —, pour l'avantage de sa nation. En grec moderne. Paris, de l'impr. de Bobée, 1818, in-8 de 64 pag. [5063] Cest une réponse à des attaques de M. Codrika dans son . Étude du

dialecte gree moderne -, dirigées contre le savant Ad. Coray : il parait meme que l'auteur de cette dissertation a mis à profit, et l'insu de Coray, des notes marginales de ce dernier, écrites sur un exemplaire du livre de Corlis. La dissertation de M. Katinakis a été revue et corrigée par M. Klonarus, de l'Épire.

N. D'A., pseudon. [Albert-André DE LA FIZELIÈRE], auteur de Nouvelles et Romans dans quelques journaux.

N. D. C., pseudon. [Nicolas BARNAUD].

Cabinet du Roi de France, dans lequel il y a trois perles d'inestimable valeur, par le moyen desquelles le roi s'en va le premier monarque du monde, et ses sujets sont du tout soulagés. 1581, 1582, in-8. — Londres, 1624, in-8. [5063]

Prosper Marchand s'est trompé en conjecturant que cet ouvrage était le méme, sous nu autre titre, que le « Secret des Finances « de M. Fromenteau; mais on peut dire que les deux ouvrages paraissent sortis de la même main: tout deux ont pour but d'augmenter les sinances du roi, en dévoitant les abus qui ont lieu en France.

NECREXORIS, pseudon. [Eloy JOHANNEAU].

Prosopopée à la Bibliothèque impériale. (En vers. Avec des notes.) Paris, Johanneau, 1812, in-8 de 46 pages, 75 c. [5065] A l'occasion des Deux Gendres, comédie d'Étienne. NEDIM COGGIA, pseudon. [POULLAIN DE SAINT FOIX].

Lettres de —, secrétaire de l'ambassade de Méhémet Effendi à la cour de France, et autres lettres turques. Amsterdam, P. Mortier, 1732, io-12. [5066]

Une édition plus récente porte pour titre: Lettres turques et lettres de Nedim Coggia, revues, corrigées et augmentées. Amsterdam (Paris), 1750, in-12.

NÉERLANDAIS (UN), auteur déguisé [J.-D. MEYER]. Lettre d'— à « l'Observateur de Bruxelles ». La Haye, 1815, in-8.

NÉGOCIANT (UN), auteur déquisé.

Lettre d'— à un milord, dans laquelle on considère sans partialité l'importance de l'Île Minorque et de l'ort-Mahon, avec l'histoire et une description abrégée de l'une et de l'autre, traduite de l'anglais (par J.-M. Mazéas). (Paris), 1756, in 12. [5068]

NÉGOCIANT (UN), auteur déguisé [Louis-Paul ABEILLE]. Lettre d'— sur la nature du commerce des grains. Marseille, 1763, in-8. [5069]

1763, in-8.

NEGOCIANT (UN), auteur déquisé [BASTABECHE].

Quelques Idées sur le système de finances qui convient aux besoins présents de la France, et sur les moyens d'établir ce système. Paris, de l'impr. d'Ant. Bailleul, 1816, in-8 de 38 pages. [5070]

NÉGOCIANT BELGE (UN), pseudon. [Alexandre YSABEAU]. Coup d'œil sur le tarif des donanes belges, à propos du libre échange. Bruxelles, libr. encycl. de Périchon, 1846, in-8. [5071]

Calange, Bruxenes, indr. encycl., de reriction, 1040, in-0. [3071] Le négociant auquel le titre de cet ouvrage fait allusion est M. Corr. Vandermaeren, mais il ne l'a point écrit.

NÉGOCIANT LYONNAIS (UN), auteur déguisé.

Considérations sommaires sur plusienrs sujets d'utilité publique, et notamment sur la boucherie des Terreaux, à Lyon. Lyon, de l'impr. de Dumoulin, 1839, iu-8 de 40 pages. [5072]

NÈGRE AFFRANCHI (LE), pseudon. [PETIT, commis à la direction des douanes], auteur de cinq ou six articles insérés dans la « Réforme administrative », qui le firent congédier de son administration. NEILSON (C.), pseudon. [HETZEL, depuis libraire-éditeur à Paris].

Avec M. A.-R. Bouzenot: Histoire nationale de la Révolution française, depuis 1789 Juqu'au 18 brumaire an VIII, précédée d'une Introduction sur l'Histoire de France. Paris, Breauté, 1834, 2 vol. in-18, 2 fr. 50 c. [5073]

Cette petite histoire, écrite d'une manière violente, a été tirée à 100,000 exemplaires.

NELK (l'abbé Théophile), pseud. [Alois-Adalbert WAIREL (1)], religieux de l'ordre de Saint-François, à Statofen (Bavière, Cu, avec le chanoine Schmil, le plus Keond écrivain allemand pour la jeuuesse et qui a obtenu le plus de succès non seulement dans sa patrie, mais encore dans la nôtre, où plusieurus de ses petits ouvrages ont été tradults plusieurs fois sous le nom littéraire qu'il a adopté.

Itha, comtesse de Toggenbourg, ou l'Innocence persécuté.
 (Trad. de l'allem.) par M. L. H.... (l'abbé T.-F.-X. Hunckler).
 Paris, Gaume frères, 1834, in-18. — Sec. édit. Paris, les mêmes, 1836, in-18.

Ainsi qu'on le volt, l'abbé Hunckler, qui a gardé l'anonyme, n'a point fait connaître, par le titre au moins, que ce petit iivre est traduit de l'allemand.

— Le même onvrage, sons ce titre: Itha, comtesse de Toggenbourg, ou la Vertu persécutée. Traduit de l'allem. (par L. Friedel). Tours, Mame, 1836, in-18. — IV\* édit. Tours, le même, 1845, in-18.

Cette traduction est présentée comme ceile d'un ouvrage du chanolne Schmidt, mais c'est une erreur.

Itha a tét imprimée à Ratishome, dès 1829, dans un recueil de Nouvelles morales qui porte le nom de l'auteur, et qui est initudé : Lebrreiche Geschichten aus fruebern Jahrhunderten. Fuer edle Menschervorzusglich I. d. reifere Jugend neu erzesht. Co recueil consient trois nouvelles: 19 Gratia, reine de Tampo (voy, nº 11); 29 Wernburge, princesse de Murcie; 25 Itha, constexe de Toggenbourg. Le Volume qui co-

142472000

Gailerie deutscher pseudonymer Schriftsteller..., von A.-G. Schmidt, Grimma, 1880, in-8 carré, p. 135-39.

NELK

323

tient ces trois nouvelles a été réimprimé à Augsbourg. Bolling , 1837, in-8.

Le traducteur ne s'est pas nommé sur la première édition.

— Le même onvrage, sous le titre de : Itha, comtesse de Toggenbourg. Trad. de l'allem. par M. M\*\*\*. Châtillon-sur-Seine, Cornillac, 1840, in-18.

Autre traduction publiée sous le nom du chanoine Schmidt.

Le même ouvrage, sous ce titre: Itha, comtesse de Toggenbourg. Trad. de l'allem. par Christian [Pitois]. Paris, Langlois et Leclercq, 1844, in-18 avec une grav.

Cette traduction ne porte point le nom de l'auteur allemand.

II. Gratia, reine de Taugo. Imité de l'allem. Paris, Gaume frères, 1834. — V° édit. Paris, les mêmes, 1838, in-32. [5075]

III. Fidélité récompensée (la). Imité de l'allemand. Paris, les mêmes, 1834. — V° édit. Ibid., 1839, in-32. [5076]

IV. Grotte de la Forêt (la). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1834. — V° édit. Ibid., 1838, in-32. [5077]

V. Berceau (le). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1835.
V. édit. Ibid., 1838, in-32. [5078]
VI. Médaillon (le). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1835.

Ve édit. Ibid., 1839, in-32. [5079] VII. Pensée (la). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1836. —

V\* édit. Ibid., 1839, in-32. [5080] VIII. Perroquet (le). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1835.

• V\* édit. Ibid., 1839, in-32. [5081]

— Le même. Conte pour les enfants. Tradnction libre de l'allem. Noerdlingen, Beck, 1837, in-12 avec une grav. lithogr.

Le même, trad. de l'allem. par F.-C. Gérard. 1839.

Impr. à la snite d'une traduction de «Geneviève», du chanoine Schmidt. In-18.

IX. Grenier (le). Imité de l'allem. Paris, Gaume frères, 1835. — V° édit. Ibid., 1839, in-32. [5082] X. Bourse (la). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1835. —

Ve édit. Ibid., 1839, in-32. [5083] XI. Chapeau (le). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1835. —

A1. Chapeau (e), limite de l'anem. Fais, les memes, 1935. —

(5084)

XII. Ecrin (l'). Imité de l'allem. Paris, les mêmes, 1835. —

V. édit. 1839, in-32. [5085]

XIII. Boule du clocher (la). Imité de l'aliem. Paris, les mêmes, 1835. — V° édit. Ibid., 1839, in-32. [5086]

XIV. Sansonnet (le). Conte nouveau pour la jeunésse. Traduction libre de l'allem. Noerdlingen, Beck, 1837, in-12, avec une grav. litbogr. [5087]

XV. Pommes (les). Conte nouveau pour la jeunesse. Traduction libre de l'allem. Noerdlingen, Beck, 1837, in-12, avec une grav. lithogr. [5088]

XVI. Poire (la). Imité de l'allem. Paris, Gaume frères, 1837, 1839, in-32. [5089]

Nous avons parté de la Récondité de M. Waitel: la preuve en est établié dans l'article intéressant que M. A. G. Schmidt e consacré à ce digne prêtre dans sa « Gallerie deutscher pseudorymer Schriftsteller » déjà citée. A extice époque (1840), le nombre des écrits de M. Waitel étérent déjà à cinquant-quarte. Beatoup d'entre eut ont cité rémis sous le titre de « Erzaeblungen f. Kinder u. Kinderfreunde ». Landshut, 1834-33, fi vol. In-12.

Il est vraisemblable qu'un plus grand nombre d'ouvrages que celui que nous citons de M. Walbel a été traduit en français, mais soit sous le voile de l'anonyme, ou en changeant le nom de l'auteur ou les titres des ouvrages, en sorte qu'il devient difficile de faire connaître toutce qu'a été traduit de full en français.

NELLERTO (don Juan), anagr. [don Juan-Ant. LLORENTE]. Memorias para la Historia de la Revolucion española, con docu-

mentos justificativos. En Paris, Blaise, 1814-16, 3 vol. in-8, 13 fr.

[5090]

Les mêmes, en français, sous ce titre : « Mémoires pour

servir à l'Histoire de la Révolution d'Espagne, avec des pièces justificatives. Paris, Delaunay, 1815-19, 3 vol. in-8, 13 fr.

NELSON C. (J.-B.-Hngues), auteur déguisé [J.-B.-H. NELSON COTTREAU].

I. Une Vie d'artiste", essai biographique sur Charles Kuwassey, peintre; suivie de la Biographie universelle, poésies; par J.-B.-H. N.... G.... Paris, Delloye, Garnier; Sasse, 1843, in-8 de 48 pag., avec un portrait.

II. Appendice à la notice initulée : « Une Existence d'artiste », par J.-B.-H. Nelson C.... (En prose et en vers). Paris, Saint-Jorre; Garnier frères, 1845, in-8 de 31 pages. [5092]

NEOMORUS (Thomas), pseudon. [le comte Ch. PASERO DE CORNELIANO].

Nouvelle Utopie, ou Exposition méthodique et pratique des vrais moyens d'assurer le bonheur d'un peuple, de lui donner une grandeur morale, avec une force défensive insurmontable, et de lui procurer une influence salutaire dans le système général de l'Europe. Paris, ant. Bailleul, 1819, in-8 de 24 pages.

NÉON, le philopole (le P.), pseudon. [le P. Le JEUNE].

Amazone (l') française, poëme, contenant l'histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, Orléans, Jacob, 1721, in-4. [5094]

NÉOPHOBUS (le docteur), pseudon. [Charles Nodier]. Litho-Typographie (la), lettre au docteur Old-Book. — Impr.

Litho-Typographie (la), lettre au docteur Old-Book. — Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », IV° série, t. XIX° (1839). [5095]

NERARD HERONO (le F.), anagramme [Honoré RENARD]. Trois (les) premiers grades uniformes de la Maç. · (Paris), 1778, pet. in-8. [5096]

NERCIAT (de), nom abréviatif [ANDREA DE NERCIAT, écrivain érotique]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Andréa de N.

NERVEZE (de), pseudonyme. [Guillaume BERNARD].

Songe (le) du Lucidor, où sont représentés les regrets de Cléanthe sur la mort-de Théophile. Paris, Dubreuil, 1611, in-12. [5097]

NESSUNA (M). pseudonyme [Thomas-Joseph ANGENOT]. Oraison funèbre de M<sup>15</sup> de Pellanera, morte à Quercia, le 5 avril 1804, imitée de l'italien, de — . Verviers, Loxhay, 1816, in-8. [5098]

En 1815, lors de passage à Verviers du prince royal de Sabée (Bernadotte), deux prenones de mavaites tre, l'hérône de ce petit pôeme, surnomanés \*foire Coêre, et uu homme de même acabit, furent les seuls qui poussèrent quelques virat. Le prince dit-on, leur fit donner alors à chacun une pièce de 30 fr. C'est pour célèbrer cette munificence royale qu'Angenot composa cette bluette. Bet de Létre, Blogt. Légosise.

NESTESURANOY (le B. Iwan), pseudon. [Jean ROUSSEL]. Mémoires du règne de Pierre-le-Grand, empereur de Russie. La Haye, 1725 et 1726, 4 vol. in-12. — Nouvelle édition (augmentée des Mémoires du règne de Catherine, impératrice de Russie, par le même. Nouv. édit.). Amsterdam, les Wetsteins et Smith, 1740, 5 vol. in-12. [5099]

NETTEMENT (Alfred), apocryphe [le baron de LAMOTHE-LANGON].

Mémoires bistoriques de S. A. R. Madame, duchesse de Berry, depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Paris, Allardin, 1837, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c. [5100]

NEUFCHATEAU (Fr. de), nom nobiliaire [le comte Nic.-L. François, de Neufchâteau]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la Franço littéraire », à François de N.

NEUCHATEL (le prince de), nom nobiliaire [Alexandre Ber-THIER]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Berthier.

NEUCHATELOIS DES MONTAGNES (UN), auteur déguisé. Adresse aux Neuchâtelois du Vignoble. Genève, 1831, in-8. [5104]

NEUFVILLE (L. de), pseudon. [le chev. de JEAUCOURT], éditeur des Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'Homme, etc., de Leibnitz, édition de 1734.

NEUFVILLE-MONTADOR (le chev. de), apocr. [CORMOULS, avocat au parlement de Toulouse].

Pudeur (la), Histoire allégorique et morale. Paris, Simon, 1739, in-12. [5102]

La fable du même titre, par Coawoux, parut d'abord dans le Mercare galant du mois de mars 1701. On la retrouve dans le Choiz des Mercares, L. 16, p. 72, et dans le Conservateur, juillet 1757. Neufville-Montador a amplidé la fable de l'avocat de Toulouse; mais souvent il emploie les mêmes expressions.

A.-A. B.-R.

NEURÉ (Mathurinus), pseudonyme [Laurent MESMES].

Querela ad Gassendum de parâm christianis provincialium suorum ritibus minimàmque sanis corumdem moribus, ex occasione ludicrorum que Aquis-Sestiis in solemnitate corporis Christi ridiculè celebrantur (auctore Mathurino NEURÉ). 1645, in- et in-12.

27530

PERSONAL PROPERTY.

Voyez de curieux détails sur cet auteur dans les Jugements des Savants, de Baillet, in-4, t. 147, p. 340, et dans le t. 2 du Chetocana, p. 200. Voyez aussi les Nouveaux Mémoires de d'Artigny, t. 4, p. 296.
Le vérishab non de l'auteur, pour par 4575, dais Laurent Marcure, che

Le véritable nom de l'auteur, mort en 1676, était Laurent Mesmes. On trouve une analyse très détaillée de sa lettre dans le Conservatur de juillet 1737 : elle y est attribuée ma l'a propos à Babriel Naudé. Crest avec aussi peu de fondement que d'autres bibliographes la donnent à Louis Nublé.

NEUVIL (Jules), pseudonyme [Jules HOCEDE].

Illusions, poésies. Paris, Delloye, 1840, in-8, 7 fr. 50 ceut. [5104]

NEUVILLE (Auguste), pseudon. [Félix DUBOURG], artiste dramatique d'abord en province, aujourd'hui au théâtre des Variétés; né en Champagne.

I. OEuvres de feu M. Mayeux, de son vivant chasseur de la garde nationale parisienne, membre de sept académies, aspirant à l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et l'un des braves des trois journées. Episode de l'Histoire de France, publié d'après le manuscrit original. (En vers). Paris, les march. de nouv., et Nancy, Vidard et Julien, 1832, in-12 de 56 pages.

Le prétendu éditeur de ces œuvres a pris sur leur titre la qualité de capitaine au service de Belgique. Ne serait-ce pas encore une facétie?

- II. Souvenir d'un beau règne. Victoires et Conquêtes. (En strophes). Orange, de l'impr. de Raphaël fils alné, 1833, in-8 de 16 pages. [5106]
- III. France (la), M. Mayeux et le Choléra. Épisode de l'histoire de France, publié d'après le manuscrit original. (En vers. Précédé d'une Notice sur M. Mayeux). Orange, de l'impr. de Raphaël lis alué, 1833, in-12 de 24 pages.
- IV. Entre onze heures et minnit, ou la Justice à la turque. Apropos historique en deux parties et en vers. Avignon, de l'impr. de Mae venve Guichard, 1833, in-8 de 24 pages, [5108]
- V. CEAVres d'un désœuvré: Promenades militaires de 1795 à 1815. De la France et de seg gouvernements, 1789 à 1835. Épisodes sérieuses (sic) et comiques de l'histoire de France, de 1793 à 1856. Tribulations d'armatiques, ou Voyages d'un comédien pendant les années 1835 et 1835. (Le tout en vers), Bordeaux, de l'impr. de Peletiugess, 1836, 3 broch. ensemble de 28 pages in 8. Autre édition. Pau, de l'impr. de Véronèe, 1837,

in-8 de 24 pages. — Autre édition. Chaumout, de l'impr. de Miot, 1838, in-8 de 48 pages, 1 fr. [5109]

VI. Arce MM. Desvergers [Chapeau] et Laurencin [Fromag-Chapelle]: Industriels et Industrieux, rerue de l'exporition de 1839, en trois tableaux, représentée sur le théâtre du Gymnase dramatique, le 1<sup>et</sup> juin 1839. Paris, J.-N. Barba; Bezou, 1839, 18-3, 30 c.

Faisant partie de la « France dramatique au XIX» siècle ».

VII. Portefeuille (le) d'un comédien de province, scènes de la vie des palais, des camps et des théâtres. Amiens, impr. d'¥vert, 1840, in-8 de 60 pages. [5111]

VIII. Avec MM. Poujol et F. Maillart: Uu service d'ami, vaud. en uu acte. Représenté sur le théêtre de l'Ambigu-Comique, le 19 avril 1840. Paris, Henriot; Milliez, Tresse, 1840, in-8, 30 c. [5112] Formant le nº 83 du . Répertoire dramatique.

IX. Apothéose et couronne poétique de Napoléon, stances. Albi, de l'impr. de Rodière, 1841, in-8 de 16 pages. [5113]

NEVEU DE L'ABBÉ MAURY (UN), pseudonyme.

Homme (l') aux trois révérences, ou le Comédien remis à sa place; étrennes à ces Messieurs, pour l'année 1790. Paris, Desenue, 1790, in-8 de 14 pages. [5114]

L'auteur essale de prouver qu'on ne saurait regarder un acteur comme un citoyen et comme un homme libre, parce qu'il est obligé de faire trois révérences, lorsqu'il veut parler au public, sur la scène.

NEVEU DE L'ARETIN (LE PETIT), pseudonyme.

Précis historique des causes de la révolution présente de la Cochinchine. Wembledon, 1791, iu-12. [5115]

NEVEU DE MON ONCLE (le), pseudon. [Jacq.-Aug.-Simon COLLIN, de Plancy].

Légendes des philosophes. Plancy, Société de S.-Victor, pour la propagation des bons livres; et Paris, Waille, 1849, in-16, 1 fr. 25 c. [5116]

NEVEU DE SCARRON (LE PETIT), pseudonyme [Joseph Berchoux].

Liberté (la), poëme en quatre chants. Paris, G.-A. Dentu, 1833, in-8 de ij et 56 pages. [5117]

755

NEVEU D'UN ÉVÊQUE (le), pseudon. [le comte Libri-Bagnano].

Concordat (le), le Code pénal et les Turcs, Bruxelles, Wodon, 1828, in-8. [5118]

NEVEU DE VADÉ (LE PETIT), pseudon. [N.-J. HARVANT]. Petit-Neveu (le) de Vadé, avec ceite épigraphe, tirée du Barbier

Petit-Neveu (le) de Vadé, avec ceite épigraphe, tirée du Barbiei de Séville :

Eh, Vive la joie l Qui sait si le monde durera encore trois semaines. Paris, 1791, pet. in-12. [5119]

Le petil-neren a beaucoup de l'originalité de son oncie, et l'auteur le fait briller par beaucoup d'esprit, de facilité à fair des vers, et une grando habitude de parier et d'écrire le langage des halles, langage plein de bons most, de calemolures, de rimes et de répilques sourcent très finse et très piquantes... Ce genre-là n'a pas un grand nombre d'admirateurs, mais il a néamonisso momérite, et nous canageous ceax qui l'aiment à se pro-curer cet ouvrage, où lis trouveront au moins de l'esprit, et l'esprit ploit toujours, de quelque manière qu'il la présente.

Petit.-Affich., 21 août 1791.

NEVEU DU PRIEUR OGIER (LE PETIT), auteur déguisé [de ROSTAING].

Matanasiennes: lettres suivies de notes sur des riens philologiques. Lyon, de l'impr. de Charvin, 1838, in-8 de 124 pages. . [5120]

Quatre lettres, signées E. N., et datées d'Angouième; les deux premières adressées à M. Breghot du Lnt, la troisième à M. Péricaud, la quatrième à M. Monfalcon.

NEY (le maréchal), duc d'Elchingen, prince de la Moskowa, apocryphe [BULOS].

Mémoires (ses), publiés par sa famille. Tomes 1 et 11. Paris, Fournier jeune, 1833, 2 vol. in-8, avec 2 cartes, 16 fr. [5121] La famillo du maréchal peut bien ayoir fourni des notes, mais il est positif que ces Mémoires ont été composés par M. Bulos.

NEZECHIUS (Nathan.), pseudonyme [Theodo. BEZA].

Adversûs sacramentariorum errorem pro verâ Christi præsentiå in Cœnâ Domini. Theopoli, 1574, in-8. [5122]

Draudii Biblioth. class. theol., p. 117.

N. FR. pseudon. Voy. LÉON DE SAINT-JEAN (le P.).

NIADE (Hippolyte), anagramme [Hippolyte EDAIN].

Six années de mariage. Paris, Remoissenet, 1832, in-8, 6 fr. [5123]

Le fond de cet ouvrage est historique. Il a été rédigé par M. Ch. Lepage sur des documents fournis par M. Edain.

NIBUATNIAS, ancien militaire, anagr. [Camille SAINT-AUBIN].

Siège (le) de Dantzick en 1807, précédé d'une Introduction sur les événements qui ont amené les Français devant cette ville, et d'un Précis sur l'Histoire de Dantzick, orné d'une carte. Rédigé sur le journal du siège, tenu par M. le maréchal duc de Dantzick (Lefebvre), et sur les Mémoires authentiques de plusieurs officiers généraux. Paris, Plancher, 1818, in-8.

NICAISE (le P.), fédéraliste, pseudon. [FREY, beau-frère de Chabot].

Aventures politiques du P. — . Paris, Girardin, 1793, in-18 de 72 pages. [5125]

NICANDER, apocryphe [le comte d'Albon].

Paresse (la), poëme, traduit du grec de --- (composé en français par le comte d'Albon). Paris, 1777, in-8. [5126].

NICASIUS (Celidonius), pseudon. [Joann. SINNICH].

Celidonii Nicasii Suberiensis, theologi, peregrinus Hierosolymitanus: sive tractatus quinque partibus, de quintuplici notitià peregrinantium per mundi hujus eremun in superuam Hierusalem, necessarià. Coloniæ et Parisiis, 1652, in-4. [5127]

NICKLOS (le comte Bethlem), auteur supposé [l'abbé-RE-VEREND].

Mémoires historiques du — sur les derniers troubles de la Transylvanie (composés par l'abbé Reverend, finis et publiés par Le Coq de Villeray). Amsterdam (Rouen, Machuel), 1734, 2 vol. in-12. [5128]

Réimprimés à la suite de « l'Histoire des Révolutions de Hongrie ». La Haye, 1739, 2 voi. in-4 et 6 voi. in-12.

NICKOLLS (le chev. John), pseudon. [PLUMARD DE DANGUIJ.] Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne, par rapport au commerce, etc.; traduites de l'anglais du — (composées par Plumard de Dangeul). Amsterdam (Paris, Estienne), 1754, im-12. [5129]

Un passage de la lettre de M. Suard à M. Boudou, éditeur des Œurres

de M. Pabbé Arnaud, Paris, 1996, 3 vol. in-8, dérange un peu l'idée que je me suis formée de John Nickolis en le plaçant parmi les pseudonymes. J'ai vu, dit M. Suard (p. 8) un ouvrage anglais sur le commerce, traduit par Dangeul, accuellil comme le roman le plus latéressant, réimprimé en quinze jours, et l'objet de l'entretien des soupers de Paris -.

Quant à moi, l'avais lu ces mots dans le Journel det Senants, édition de Hollande, année 1754, L. 3, 2º volume, p. 26: « L'auteur de cet ouvrage est M. de Dangeul. On le traduit en anglais, s'il ne l'est déjà ».

Favais iu encore cette réflexion dans le même journai, 1.5, p. 501:

L'écrivain qui a publiée el livre n'a pas besoin de recourir aux lamières étrangères, et ses talents le feront toujours soupconner, ou de n'empranter que les nous, ou du moins d'enrichir les originaux qu'il choisira pour modèles ».

Prévou termina a insi son extrait de l'ouvrage de Dangeui (Année Hitéraier, 4754, t. 5. p. 1491; « on a cherche insulienent à Londers Touvrage de John Nickolls: et cela me rappelle la supercherie louable de feu M. l'abbé Dubos, dans ses nizieria de l'angierere mei canenna; etc. Les Angelis, pour yê tere pas pris deux fois, viennent de traduireze teradiction». Dans la Table des matières du même volume, Fréron dit encore que les Renarques sout une traduction (1999posé) de l'angelis de cherchier John Nickollo (1990posé) de l'angelis de l'angelis

Dans sa Notice d'ouvrages sur le commerce, qui termine la traduction des Discours politiques de Home, l'abbé Le Blanc ell, en parlant des Remerguer sur le commerce : Cet ouvrage est assez comu par les trois déllons qui en ont été fities en moins de deux mois. Il vient d'en paraltre une traduction anglaise qui ne permet plus de douter dans quelle langue l'original à téé écrit et qui en est le vérizible auteur.

Le célèbre Anquetil du Perron était fortement persuadé que Plumard de Dangeul s'était caché sous le masque de Nickoils. V. l'Inde en rapport avec l'Europe, 4790, L. 2, p. 217 et suiv.

NICOCLÉON, pseudonyme [Mathieu de MORGUES].

Avertissement à Cléonville [ Jean Sirmond ] sur son « Avertissement aux Provinces ». 1632, in-8. [5130]

Et dans le Recueil des pièces de l'auteur.

NICOCLÉS, auteur supposé [l'abbé Gabriel BONNOT DE MARY]. Eatretiens de Phocion sur le rapport de la morale avete la politique, traduits du grec de —, avec des Remarques. Amsterdam (Paris), 1763, in-12; — Paris, 1763, 3 vol. in-18; — Paris, Didot jeune, an III (1795), in-4.

Il y a des exemplaires de la première édition et de la même date, qui portent le nom de Mably, avec les mots : Seconde édition. L'édition de 1783 est peu estimée.

Mably composa cet ouvrage, où il tend à prouver que le bonheur des peuples se fonde sur les mœurs, pour combattre un livre intitulé :  $De \ ta$ 

Félicité publique, qui parut vers l'année 1763, et dans lequel l'auteur place ce bonheur dans les progrès de l'esprit,

DE MANNE, Nouv. Rec. d'ouvr. anon-

Nous ne connaissons point le livre que Mably a combattu, ce ne peut être celui du marquis de Chastellux qui porte le même titre, car la première édition ne parut qu'en 1772.

NICOLAS (le père), pseudonyme.

Ami (l') du peuple des villes et des campagnes. Paris, de l'impr. de Renaudière, 5 mai 1815, in-8 de 8 pag. [5132]

Premier numéro d'un Recuell périodique qui n'a eu qu'une existence éphémère : il était en faveur de l'Empire, et finit vraisemblablement avec lui.

NICOLAS, pseudon. [SARRANS jeune], auteur de la Revue hebdomadaire qui a paru sous le titre de Salons de Paris, dans le journal « la Semaine ».

NICOLE (feu M.), apocryphe [Louis BULTEAU].

Traité de l'usure, ouvrage très utile à tous les Chrétiens, mais principalement aux marchands et aux négociants. Paris, Fr. Babuty, 1720, in-12. [5133]

C'ext hort que l'on donne cot ouvrage comme n'ayant point encore paru, et qu'on l'attribre à Nicole. Il a élémiprine in-14, de 50-14, à Mons, che a qu'on l'attribre à Nicole. Il a élémiprine in-14, de 50-14, à Mons, che Amiol, sous ce iltre: Le Faux dépôt, on Réfusicion de quelques erranz popuraiers touches l'aveur; et cet écrit cet set lo calibitativa, qui quilta une charge de secrétaire du roi pour entere, en 1672, dans 4 a congrégation de Statu-Maur en qualité de commit. L'avis important qui est à la tête de 1° Edition de 1730, est aussi dans celle de 516, sons le li tre simple d'Avertude de 1730, et aussi dans celle de 516, sons le li tre simple d'Avertude de 1740, et l'avertude et 1740 de 1740 et 1740 de 1740 de

NIEL (Jules), pseudon. [M<sup>11</sup> Louise OZENNE], auteur d'articles de littérature dans une ou deux Revues.

NIEPOWIE, pseudonyme potoniis, qui se traduti par i, en e dirai pas qui ple colonel FanaKrowski, Potoniasi au sevice de la Russiel. Dant un article d'un journul parisien, consacré au colonel Frankowski, nous avons lu que, sous le pseudonyme que nous citoss, il a publié quelques romans français, mais anus en indiquer un senf. Lest bles des auteurs de la ce libilographie de la France » ne nous en ont pas appris davanige, car ce pseudonyme n'y figure pas une seule fois;

à moins toutefois que l'on ne doire considérer cet officier supérieur comme l'auteur d'un livre d'un ordre plus élevé, qui a paru sous ce titre: Études philosophiques sur les grandes métropoles de l'Europe occidentale; par Gaetan Niépovié. Paris, Ch. Gosselin, 1840, îns.

NIEUPORT (de), nom nobiliaire [Ch.-Ferd.-Ant.-Flor. LE PRUDHOMME D'HAILLY, viconnte de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Nieuport.

NIGOOD, pseudonyme [le marquis Charles de VILLETTE].

Lettre anx auteurs du . Journal de Paris . (Questions à Despréaux : pourquoi cet esprit souple n'a pas donné des exemples dans tous les genres sur lesquels il a donné des préceptes). 20 avril 1787. [5134]

impr. dans le « Journal de Paris », les « Mémoires de Bachaumont », et puis dans les Œuvres de l'auteur, édition de 1788.

En se montrant le détracteur de Bolleau, le marquis de Villette a justement donné lleu, à La Harpe et à Palissot, de le courrir de ridicule. Aussi, en réimprimant cette lettre dans ses Œuvres, l'auteur y a-t-il fait des suppressions. Voy. le Boileau Daunon, 1825, t. 147, p. c.xxij.

NILENSE (le baron de), pseudon. [Jacq.-Aug.-Simon COLLIN, de Plancy].

Deux (tes) Robinsons. Plancy, Société de Saint-Victor, pour la propagation des bons livres; et Paris, Waille, 1849, in-32, avec grav., 20 c. [5135]

NILENSE (le frère Jacques), pseudon. [Jacq.-Aug.-Simon GOLLIN, de Plancy].

Guirlande catholique des douze mois de l'année. Tomes I à VI. Janvier-Juin. Plancy, Société de Saint-Victor pour la propagation des bons livres; et Paris, Waille, 1849, in-32. [5136]

Il a paru six volumes de cette petite collection et que l'on peut se procurer séparément.

T. 1st. Fleurs de Janvier, le mois de l'Enfant Jésus. Légendes,

élévations et prières, pour tous les jours du mois. In-32, gr. raisin, avec une miniature en or et en couleurs. 60 c.

Ce volume a été réimprimé sous le titre suivant : Mois (le) de l'Enfant-Jesus, lectures, méditations et prières pour tous les jours de janvier, receulilles par —. Paris, Paul Mellier (Sagnier et Bray), 1845, in-18 de 288 pages, avec 32 vignettes.

- T. II. Fleurs de Février, le mois du Cœur immaculé de Marie. Légendes, élévations, etc. 60 c.
- T. III. Fleurs de Mars, le mois de saint Joseph. Légendes, élévations et prières, etc. 60 c.

Ce volume a encore été réimprimé sous un autre titre: Mois (le) de saint Joseph, lectures, méditations et prières pour tous les jours de Mars, recnelllies par —. Paris, Paul Melller (Sagnler et Bray), 1845, in-18 de 288 pages, avec 7 vignettes.

- T. IV. Fleurs d'Avril, le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Légendes, élévations et prières, etc. 60 c.
- T. V. Fleurs de Mai, le Mois de Marie. Légendes, élévations et prières, etc., 80 c.
  - T. VI. Fleurs de Juin, le mois du Saint-Esprit.

N'IMPORTE, pseudon. [Adolphe PICTET, major sédéral d'artillerie].

Une Course à Chamounix, santaisie artistique, pour servir de

supplément aux « Lettres d'un voyageur ». Sec. édition. Paris, B. Duprat, 1840, in-12. [5137]

La première édition, aussi publiée à Paris, en 1838, a paru sous le nom de l'auteur.

N'IMPORTE QUI, pseudonyme,

Député (le) Émile de Girardin devant la Cour des pairs. Paris, Labitte, passage des Panoramas, n° 61, 1847, in-12 de 24 pages, 25 c. [5138]

N'IMPORTE QUI, pseudon. [Adolphe BAUDON, fils d'un banquier de Paris].

Socialisme (le) devant le bon sens populaire, ou Simples questions à MM. les socialistes. Paris, Sagnier et Bray, 1849, in-18 de 36 pages. [5139]

On doit au même auteur un autre petit ouvrage qui a paru sous le voile de l'anonyme, et qui est intitulé: Manuel à l'usage des écoles primaires rurales. Paris, Sagnier et Bray, 1849, in-18 de 72 pages, 10 c. NINA (Miss), auteur déguisé [M<sup>11</sup>\* Nina DUFF, sœur de M<sup>ost</sup> la comtesse A. d'Adhémar].

Marquise (la) de Senneville. Esquisse sur le faubourg Saint-Honoré. Paris, Comon, 1844, in 8 de 96 pag. [5140]

Extrait de la « Revue de Paris et de la province ».

NINNIN (l'abbé), professeur de seconde au collége de Navarre, pseudon. [l'abbé Batteux, professeur de rhétorique au même collége].

Observations de M. — sur un article du « Journal des Savants » du mois d'octobre 1750, concernant les Poésies d'Horace, traduites en françois (par le même abbé Batteux). Paris, Coignard, 1750, in-12 de 12 pag. [5141]

L'abbé Joly, de Dijon, qui travaillait alors au Journal des Savants, ayant fait quelque critique de la préface et de la traduction d'Horace par l'abbé Batteux, cet extrait occasionna la réponse que Batteux fit sous le nom de l'abbé Nionio.

NINON DE L'ENCLOS. Voy. LENCLOS.

NI-TAG (1), pseudon. [Anatole Demidor, aidé de M. Druc et autres écrivains]. Lettres sur la Russie (écrites à Paris). [5142]

Lettres sur la Russie (écrites à Paris). [5142] Imprimées dans le : Journal des Débats : de 1838 à 1840. Ces lettres

sont au nombre de quatorze, qui sont toutes sur des sujets différents, et que nous allons faire connaître.

Lettre 1". Journaux. 1'décembre 1838, p. 3. — Lettre 2". Rolet, 6 janr. 1839, p. 4. — Lettre 5". Proble meitline. 2 février, p. 5 et 4. — Lettre 4. Coup d'ail sur la littéraure ruus en 1835. 1'ê lêvr., p. 3 et 4. — Lettre 5". Travaux de l'Acadimi des seiences de Sain-Pétrebouy. 7 mars, p. 5 et 4. M. Demidot Traite dans cette lettre des deveure et des cherres de 1 déportation en Sibèrie, 10 mars, p. 7 et 4. M. Demidot Traite dans cette lettre des deveure et des cherres de 1 déportation en Sibèrie, umis la triste résilié a été exposée, dans son véritable jour, dans un article tetre semarquable, public en réponse à l'étifé de M. Antale De-midot sur la Sibèrie, dans le journal : le Temps -, du 31 mars 1839. — Lettre 7". De Expéritions sécnifiqués de l'Acadimi des activants de Saint-Pétrebouy. 30 avril, p. 3. — Lettre 8". De la forme pouvernementale de l'Ampire de muite. — Pouvoir l'aprile 18 mail, p. 3 et la — Lettre 9. De la forme

<sup>(1)</sup> Ni-Tag est l'abréviation du nom d'une usine Nijni-Tagwilsk, où se trouvent les riches mines de M. Anatole Demidol. Cette usine est dans le gouvernement de Perm, à 2,593 kilomètres de Pétersbourg et à 1,919 kilomètres de Moscou.

la Constitution politique de l'Empire de Russie. Le Conseil de l'Empire, le Senat, te Saint-Synode, 3 juin, p. 3 et 4. - Lettre 10°. De la Constitution politique de l'Empire de Russie. Les Ministres. 19 juin, p. 3 et 4 .- Lettre 11º, De la Constitution politique de l'Empire de Russie, Administration provinciale. 14 juillet, p. 3 et 4. - Lettre 12. Bes Conditions sociales en Russie. 28 juillet, p. 3 ct 4 .- Lettre 15°. Propriété littéraire. - Le Régime des prisons en Russie, 18 février 1840, p. 3 et 4. - Lettre 14. La Cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. 27 février, au feuilieton.

Toutes ces lettres sont siguées soit N. T. ou Ni Tag.

M. Druc et d'autres écrivains ont été les teinturiers littéraires de M. A. Demidof.

N. J. B. Voy. MONTALAN.

N\*, L\*, F\*\*\*, pseudonyme [DUFOUR].

Alonzo, épisode d'un roman espagnol trouvé à la Bibliothèque impériale, dans le même carton que Conaxa, et trad. par - . Paris, Germain Mathiot, 1812, in-8. [5143]

N. L. P., auteur déquisé [N.-L. PISSOT].

Histoire de plusieurs aventuriers fameux, depuis la plus haute antiquité jusque et y compris Buonaparte, etc. Paris, Mongie aîné, 1814, 2 vol. in-12. 5 fr.

NOAILLES (le cardinal de), archevêque de Paris, Ouvrages qui · lui sont faussement attribués :

I. Ordonnance et instruction pastorale de M. de Noailles (rédigée par M. J.-B. Bossuet), portant condamnation de l'Exposition de la foi (par M. de Barcos), du 20 août 1696, in-16. [5145]

Voyez la préface des Œutres posthumes de Bossuet, in-4, p. XXXV.

II. Réponse de Mgr. l'archevêque de Paris aux quatre Lettres de Mgr. l'archevêque de Cambray (attribuée communément à Jean Racine, de l'Académie française). 1697, in-12. [5146] Note de la main du président Bouhier.

NOBEL (Jean), anagr. [Jean LE Bon]. Voy. HÉTROPOLI-TAIN (l').

NOBLESSE DE FRANCE (LA), pseudonyme.

Protestations de - . émigrée dans les pays étrangers , contre la sanction donnée par le Roi à la prétendue Charte constitutionnelle. Coblentz, 1791, in-8 de 17 pages.

NOBODY (le cit.), pseudonyme [GRIFFET DE LA BAUME]. Messe (la) de Gnide, ouvrage posthume du - . Genève. (Paris), -801

1794, in-24. - Nouv. édition, augm. Genève, 1797, iu-24 de 92 pages. [5148]

'Cette plèce, qui est licencieuse, a été réimprimée à la suite de la 2º édit. des « Fragments des Vèpres, de Guide, et es Veillées de Vénus », ainsi que dans « les Fètes et Courtisanes de la Grèce », de Chaussard (Paris, 1801, 4 vol. in-8 et 4 vol. in-12).

Griffet, dans la préface de la première édition, donne quelques renseignements sur ce prétendu Nobody, jeune poète, né à Beauvais, en 4766. et qui se tua d'nn coup de pistolet, le 11 juin 1787.

NODIER (Charles de), membre de l'Académie française, bibliothécaire à l'Arsenal, mort le 25 janvier 1844. Ouvrages qui lui sont faussement attribués :

1. Dissertation sur l'usage des antennes dans les insectes, et sur l'organe de l'ouïe dans ces mêmes animaux, Besancon, an vi (4798), in 4.

Tiré à 50 exemplaires.

Ch. Nodier avait quinze ans lorsque parut cette Dissertation : Est-ce un sujet à traiter par un jeune bomme de cet âge, et n'est-il pas plus vraisem, blable de considérer M. F.-M.-J. Luczot, qu'on dit y avoir eu part, comme son véritable auteur, et Ch. Nodier, au plus, comme le blanchisseur; d'autant plus que quand jeune on s'est occupé d'histoire naturelle, cette science offre tant de charmes qu'on s'en occupe encore dans un âge plus avancé, et Ch. Nodier n'a rien fait imprimer depuis sur cette matière.

II. Archéologue, ou Système universel et raisonné des langues. Prolégomènes. Paris, de l'impr. de Didot aîné, 1810, in-8. [5150]

Tiré à 25 exemplaires.

C'est un Prospectus ou Préface d'un grand et important ouvrage qui n'a iamais été publié.

Ch. Nodier s'est hien gardé de faire connaître que ces Prolégomènes appartenalent à des recherches sur l'universalité des langues, par J.-Jos.-Aiex, David de Saint-Georges (onvrage entrepris sur nn plan encore plus vaste que le grand dictionnalre proposé par de Brosses), et dont Ch. Nodier a eu longtemps le manuscrit en sa possession. David de Saint-Georges, mort en mars 1809, n'a pu réclamer contre cette semi-publication.

Ne ponrrait-on inférer de cela que les quelques feuilles d'un « Dictionnaire de la langue écrite », Paris, 1813, in-8, publié sous le nom de Nodier, sont aussi un fragment de l'ouvrage de David de Saint-Georges On a dit que c'était un Specimen savant et profond d'un travall immense sous le rapport de l'érudition des étymologies, mais qui ne va que jusqu'à la syllabe Acc. Or, Ch. Nodier, néle 29 avril 1783, avait trente ans lorsque fut publié ce Specimen savant et profond d'un travail immense, Pouvait-il avoir assez de maturité d'âge et d'érudition pour entreprendre un travail uni n'est que dans les capacités d'un homme vieilli dans l'étude.

Qui pourrait affirmer que le manuscrit de David de Saint-Georges, que Cli. Nodier a eu longtemps en sa possession; ne lui a été très précieux pour les publications de linguistique qu'il a faites dans ses dernières années.

III. Jean Sbogar, Paris, Gide fils, 1818, 2 vol. in-12. [5151]

Souvent réimprimé, contrefait et traduit en langues étrangères.

ui à fait de la critique littéraire avec succès dans
le · Journal de l'Empire · , de 1802 à 1813, nous a affirmé que Jean Shogar

le « Journal de l'Empire », de 1802 à 1813, nous a affirmé que Jean Sboger n'était qu'une traduction libre ou une beureuse imitation du *Brigand de* Venise, de Lewis, l'auteur du « Moine ».

IV. Lord Ruthwen, ou les Vampires. Paris, Ladvocat, 1820. —
 Deuxième édition, augm. de notes. Paris, le nième, 1820, 2 vol.
 iii 12, 5 fr. [5152]

Nous ne savons d'après quelle autorité nous avons été conduit à attrihuer, dans notre « France littéraire », ce roman, qui a paru sous le volle de l'anonyme, à Charles Nodier. Il est reconnu aujourd'hui qu'il est du à la plume de M. Cyprien Bérann, d'Arles, ancien directeur des théâtres du Vandeville et des Nouveautés.

V. Voyages pittorsques et romautiques dans l'ancienne France, par MM. ch. Nodier, le barou J. Tayhor et Alph, de Cailleux, Paris, Gide fils; Engelmann, 1820 et ann, suiv. 12 vol. gr. in-fol., avec un très grand nombre de planches lithogr., tirées sur papère de Chine.

Magnifique ourrage, mais auquel les trois écrivains, que rappellent les frontispiecs, onte en poné part : checann a eus on faiser. Oué chât citol de Ch. Nodler, nous l'ignorons. Quant à celui de M. le baron Taylor, c'est M. Anédèc de Usena, son secrétaire et son biographe, qui a fut, au compté du baron, la partic historique des provinces du Languedoc, du Dauphinic, de l'Auvergne, de la Picardie, de la Bouragone, et reur celle de la Betelage. Qu'on juge ce qu'a pu écrire Ch. Nodler pour et ourragel.

VI. Dictionnaire universel de la langue française, rédigé d'après le Dictionnaire de l'Académie et ceux de Laveaux, Gattel, Roiste, Mayeux, Wailly, Cormon, etc.;,par M.Sl. Ch. Nodier et V. Verger, Paris, Belin-Mandar, 1822, 1827, 1829, 1832, 2 vol. in-8, 18 fr.

[5154]

- Dans l'article de « Mélanges de littérature et de critique » consacré au « Manuel du libraire », M. Nodier se moque, avec beaucoup d'esprit, «d'une
- société célèbre qui s'est constituée tout exprès pour faire un bon dic tionnaire de la langue française, et qui s'en occupe avec plus de patience
- » que de bonheur depuis cent cinquante ans au moins. Cela n'empêche
- · pas, ajoute le critique, qu'elle ne puisse y parvenir un jour. Quand on a
- · l'immortalité pour devise et l'éternité devant soi, on peut bien prendre

 son temps. il faut le dire pour la justification de l'Académie, el'e ignorait, sans doute, le procédé que M. Nodier n'a pas dédaigné pour la confection de son Dictionnaire.

Le Dictionnaire universel de la langue française publié sous les noms de MM. Ch. Nodier et V. Verger, est en entier de ce dernier. Les titres primitifs de ce Dictionnaire, stéréotypé, portaient aussi son seni nom.

Ch. Nodier n'a fait qu'y joindre une seconde préface, qui n'a même été ajoutée que plusieurs mois après la publication de l'ouvrage.

Une circonstance asser singuilère, c'est que Ch. Nodier est arrivé à l'Accadémie encore à temps pour revoir les deux ou trois dernières feuilles qui restaient à imprimer de son Dictionnaire, objet de ses plaisanteries : in e faut pourtant point en conclure qu'il ne se fût point terminé sans sa révision.

VII. Mémoires sur l'ancienne chevalerie; par La Curne de Sainte-Palaye. Nouvelle édition, avec une introduction et des notes, par M. Ch. Nodier. Paris, Girard, 1826, 2 vol. in-8, avec 2 planches color., 15 fr., et sur pap. vélin, 30 fr. [5155]

Nous avons imprimé dans notre « France littéraire », du vivant de Ch. Nodler, et il n'a pas réclamé, que le travail toutentier de cette éditiou avait été fait par Alexandre Basquistr, de Grenoble.

VIII. Faust, drame en trois actes, imité de Gæthe, par M. Antony Béraud et \*\*\*. Représenté sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 29 octebre 1828. Paris, Barba, 1828, in-8. [5156]

D'après une autre autorité, peu vérdique, nous avons encore été conduit à voir dans le ciblobrateur anoque d'Antory Bérad, Ch. Nodle; resi, a voir anous, dans notre - France littéraire , compris ce d'ame parmi les ouvrages de ce deraire ferviant. Cest une erreur qui a été repotite par N. Leroux de Lincy dans sa Notice bibliographique sur Ch. Nodier per peut de la company company de la compan

IX. Vocabulaire de la Insque française, extrait de la dernitre detition du « Dictionnaire de l'Académie », publié en 1855, par M. Ch. Nodier», membre de l'Académie française, et M. (Paul) Achermann. Tous les mots donnés par l'Académie ont été conservés : on y a ajouté les étymologies, la prononciation et un vocabulaire géographique. Paris, F. Didot; Hachette, 1856, in-8, 7 fr. 50.

Les xii pages d'introduction sont le seui travail que Ch. Nodier ait fourni pour ce Vocabulaire.

X. Paris historique : Promenades dans les rues de Paris, Paris,

P. Bertrand; Postel, 1837-40, 3 vol. in-8, avec 200 vignettes et gravures, 60 fr. [5158]

Cet ouvrage, publié sous le nom de Ch. Nodier, a été rédigé par M. Christian (Pirois). Voy, ce que nous en avons dit dans la note du nº 1069.

XI. Saône (la) et ses bords. Album dessiné par MM. Foussereau et Marville, gravé par M. Porret, publiés par M. Alex. Mure, de Pelaune, Paris, r. de Valois Batave, n° 5, 1835, in 8 de 60 pages et 14 gravures. [5159]

Ce petit overage a été poblé primitirement sans nom d'auteur pour le texte, mais Il parait qu'on a fait appès coup un nouvant frontiègle qui porte le nom de Ch. Nodier, comme auteur de ce texte; c'est au moins ce que nous appennent MV. Ch. Louanné et F. Bourquet dans leur «Litritature française contemporaine», t. II, page 336, article de M. Borel d'illautetrue, don soil issons » M. Borel est s'hauteur de la soiheur est sohut, qui a paru, en 1835, sons le nom de Charles Nodier, quoique cet écrivain en ais suelment reur l'introduction.

XII, Scine (la) et ses bords, par C., Nodier; vignettes par MM. Marville et Foussereau, publiés par M. A. Mure, de Pelanne. Paris, rne Saint Honoré, n° 245, 1836-37, in-8 de 192 pag., avec 48 vues, 7 fr. [5160]

Ouvrage publié en quatorze livralsons. : Il n'est pas plus de Nodler que le précédent.

N'en déplaise aux fansiques admirateurs de ch. Nodier, voilà de douz elleurs que nous arrachous de sa couronne littéraire; mais elle reste encore bien fournie, si le temps n'en détache pas d'autres. Il serait pourtant possible d'ajouter à notre liste des ouvrages qui portent le nom de cet écrivain et qui ne sont pas de lui, et d'autres pour lesquels il n's gobre fait que prêter son nom, comme, par exemple, la e Bibliodhèque d'annatique » publiée chez M= Dabo, qui porte aussi le nom de Ch. Nodier en première ligne; des personnes biens instruites assurent que toute la part de coopération de Ch. Nodier dans cette belle et malheureuse entreprise s'est réduite à une Notice sur M. Rayouaced, et à l'Examen de l'Omssis de M. Baour-Locmian Ch. Nodier n'était la qu'éditeur honoraire; il n'en touchait pas moins le plus fort traitement.

Ch. de Nodier a été l'objet de tant de notices biographiques qu'il deviendrait superflu d'en donner une nouvelle, quand même le plan de notre livre comporterait de la biographie. Mais toutes ces notices, véritables éloges académiques, sont écrites par des mains amies, et le littérateur qui en est le sujet y est tellement exalté, que l'on se prend, malgré soi, à douter de leur véracité.

Outre les Notices sur Ch. de Nodier. M. Tecleure a recueilli dans son » Bulletin du Bibliophila » tontes les précieures bribes, d'autres diraient reliques, qui ont été découvertes depuis la mor de l'Illustre défant. De son côté le baron de Réffienberg a publié dans son « Bolieni du bibliophila beige », une série d'anecdotes qui ont rapport à ce litérateur , et qui ont para successivement sons le titre collectif de Nodierana. Des l'instant que les bibliographes out cru devoir faire quelque chose pour la mémoire de Ch. de Nodier, pourquoi ne raconterions-aous pas aussi à nos lecteurs gnéques anecdotes que ses biographes ont tués on qu'ils n'ont pas connues. Nous parlerons d'abord d'une appréclation de Nodier, mois Nous parlerons d'abord d'une appréclation de Nodier, mois sui partie de Nodier, mois sui partie de Nodier, mois sui partie de Nodier, mois ne de Nodier ne de Nodier, mois ne de Nodier ne de Nodier

louangeuse que celles qu'ont faites ses amis, mais plus juste.

Le baron F. Reiffenberg, ainsi que uous l'avons dit, a recueilli uu Nodierana. C'est dans ce uouvel Ana imprimé, au t. II, p. 410, de l'estimable « Bulletiu du bibliophile belge» (1845), que uous empruntons cette appréciation.

d'Un littérateur, dout une imagination vive, impatieute, reproduit les impressions les plus intimes, nous écrit, dit le bar, de Reiffenburg, une lettre dans laquelle on remarque ces aperçus sur Nodier; si l'aimable auteur u'est pas traité avec indulgence, il ne l'est pas non plus sans justesse ui justice. On va voir :

« Yous parlez de Nodier. Il me semble qu'il a tout ainé à coutresens, de travers et à rebours, comme Rérange, moins heureux que lui peut-être, en renommée, quoique plus grand, à mon aris, en mérrie (1). Pour lui c'était un jeu que d'écrire; il se moquait de sen selecteurs comme Janin, et de lui même comme Bayle. Il ya e qui id du Montaigne et du Cousin. Un peu normand, un peu gascon, et francomtois seulement par je ue sis quelle libre allure qui tenait du voisituage de la Suisse. Il sacrifia trop au singulier, au Dieu inconnu. Ses pages sout comme ces toiles de l'Inde, mousesiliers légères, finement tissées, et dont vingt aunes passeraient dans une bague de 100005.....

 Ou disait de Nodier : c'est un grand essayeur. En effet il usa de tout, passa partont, se fit remarquer et lire partout, saus laisser

 <sup>(1)</sup> Bien fausse appréciation de la part du critique. Béranger est supérieur à Nodier de tout son taient et de la dignité de son caractère.

nulle part de traces profondes. Esprit de choix, juste, à reflets incertains; couleur vire, à unances pales; incisif et doux, junais naîf, mais teudre; se liant vite, fuyant de même et tournant le dos de bonne foi, sans rancune, à des gens qu'il avait cru adorer, mais qui lui étaient tout à coup devenus insupportables, autipathiques, odieux.

« Adieu, Mousieur, ¡Jai connu, aimé et perdir en peut d'années trois administrateurs de la Bibliothèpie de l'arsenal : Grozier, Treneuil, Nodier. Tout tombe autour de moi. C'est bienôt mon tour. Nous périssons et mourons peu à peu dans nos amis, nos goûts, nos arbres. Les regrets et les ruines ne font que m'attrister, je mourrai brûhant et fomant...»

Qui a tracá ces lignes spirituelles et méhanoliques? C'est un secret qu'il ne nons appartient pas de révêler pour le moment (1). La même leitre en donne la raison. A Nez-vous reçu mon paquet? nous dit l'ingénieux anonyme; je tire tous mes ouvrages à 30, 60 50 exemplières au plus, et je in en donne point autour de moi. Si on me lisait ici (2), on me la piderait. Je suis de ceux qui doivent écrire en Suisse, en Hollande, à Londres, et se mettre on masque de fer, car je ne dis que des vériés et on ne les aime guêres.

## ANECDOTES SUR CII. DE NODIER.

Une partie de cette première anecdote est encore tirée du « Bulletin du bibliophile belge », t. 1<sup>er</sup> (1845), p. 350 :

Charles Nodier, dilt bar, de Reiffenberg, vient d'être traité avec sévérité par l'écrivain qui a rédigé a notice pour le supplément de la Biographie universelle (3). Nous ne pouvons, en ce qui nous coucerne, souscrire à ce jugement amer, et nous préférons de beau-coup celui d'an homme d'infinient d'espris, M. Grille, bibliofhe-caire d'Angers, qui s'exprime aiusi dans une lettre ingénieuse qu'il nous adresse, et dont nous n'héstions pas à transprire un passege.

Le volle étali assez transparent pour qu'on ait pu deviner dans le temps,
 M. F. Grille, ancien chef de division des belles-lettres et des beaux-arts, au ministère de l'intérieur, depuis bibliothécaire de la ville d'Angers.
 A Angers.

<sup>(2)</sup> A Angers

<sup>(3)</sup> Cette notice a pour auteur le libraire L.-G. Michaud, l'éditeur même de « la Biographie universeile », il en a fait plusieurs autres qui respirent une aveugée passion. Toutes ne lui out pas porté bonheur. Voyez sur l'une d'elles la note du nº 4785.

quoiqu'elle n'air jas été destince à la publicité : \*.... Il a tout essaté, i cina calcré : il partait toujours et n'arrivait jamias. Flueur aimable, s'arrétant b une fleur, à une paille, et n'ayant jamais pu prendre la vie au sérieux. Un jour il dit qu'il allait en Tartaric. On le crut, et je fus chargé d'arranger son voyage. Je me rappelle que je m'en occupais dans un cabinet, dont les fenêtres mal closes, lais-saient passer et siffler l'air. Il gelait, j'avais un bon feu, mais neige tombait à flocons et couvrait mes vitres. Ma femme dormait à l'étage au -dessous. Il était trois ou quatre beures du main. Je me levai pour faire des arreités, des ordonnances, et aplairi à Nodier les difficultés d'une entreprise qui pouvait être périlleuse; pour lui éviter les embarras d'une absence qui destait être longue. Il demandait pour ceci à Lainé, ministre, une somme de 4,000 frances, et elle fut accordée. La moitié même fut payée par le trésor x.

Ni le baron de Reiffenberg ni M. Grille n'ont pu donner la copie de la curieuse demande de Nodire. Te hasard, que nous avons peine à nous expliquer, a mis eu notre possession l'original de cette demande, qui, selon toute apparence, aura été dérobé dans l'un des cartons du misistère. Voici la lettre de Ch. Nodier :

## Monsieur le Comte,

J'al peu de droits aux bienfalts du Roi, mais j'en ai l'habitude, et j'y joins une profonde confiance dans votre bienveillance particulière.

Accoutumé à voir en vous la providence des rogalistes malheureux, j'hésite d'autant moins à recourir à votre protection, que tous mes liens avec la France vont se rompre, ceux de la reconnaissance exceptés, et qu'à ce jour finissent toutes les prétentions qu'il m'a été permis de former. Antès-demain le pars pour la Tartarie.

Les considérations qui m'ont décidé à m'édagner de mon pays m'on taeu ma fortune por objet. Nos escellement mon sort est fort peu amélloré, mais le moindre détai dans les paiements qui m'étaient promis, derait le remettre en question, et c'est e qui m'est arrivé. Si vuus ne cropse pesdans votre justice que j'ai des droits à un secours, à une gratification actuelle, je quitte Paris dans un état très voisi da de besoin.

Un motif de pudeur, facile à expliquer, m'à détourné d'adresser cette demande à N. comute de Pratél Un-elme, sans intermédiaire. Sa bout-demande à N. comute de Pratél Un-elme, sans intermédiaire. Sa bout-demande à N. come son comment de la commentation de la c

Je me souviens d'ailleurs, Monsieur le Comte, avec bien de la reconnaissance, que vous avez daigné me témoigner, de votre propre bouche l'intention et le désir de me donner des preuves d'intérêt. Ce semiment me soutient, il me flatte, et si ma prière ne peut être exaucée, il me consolera.

Je suis avec respect,

Monsieur le Comte,

Votre très humbie et obéissant serviteur, Charles de Nodier (1). Ce 8 janvier 1818, rue et hôlei du Boulov.

H.

La seconde aucedote nous est particulière. Elle prouvera que le bon Nodier n'avait ni autant de sollictude qu'ou înt en prétait, ni grande bienveillance pour les personnes étrangères à sa coterie. C'était en 1826, et nous commencions l'impression de notre France littéraire ». Voulant faire un lure qui fût le moins imparfait possible, nous écrivinnes à toutes les personnes de cette épare qui avaient un nom en bibliographie, afin d'être dirigé par elles. Une seule voulut bien accepter cette ingrate tâche : ce ful l'excellent M. Weiss, et li revit les dix premières feuilles de fourtage. Après ce commencement de précieuse révision, M. Weiss eut besoin de faire un voyage à Paris, et descendit, comme d'hude, chez Nodier, son ami d'enfance. Un jour, Nodier s'enquit

<sup>(1)</sup> Cet originat porte une note au crayon qui a été faite au ministère et qui étabilt que Ch. Nodier avait déjà reçu à titre de secours extraordinaires, le 24 octobre 1816, 1,000 fr., et le 14 juillet 1817, 1,000 autres fr.

près de M. Weiss des travaux dont il s'occupait : la révision de « la France littéraire » fut citée dans le nombre, « Peste, dit Nodier, «c'est un grand travail (en parlant du nôtre), et cela doit t'être bien payé. - Au contraire, pas du tout; les travaux de bibliographie rapportent peu aux personnes qui ont un nom; Quérard n'est point connu, et par conséquent faiblement rétribué; j'ai vonlu seulement être utile à cette publication qui m'intéresse. - Tu as tort, il faut te faire paver ». Voilà Nodier, Le lendemain, l'excellent M. Weiss, qui tient beaucoup de notre La Fontaine, vint nous faire part de l'exigence de Nodier : il nons donna un rendez-vons pour que nous pussions causer de cette affaire avec le bibliothécaire de l'Arsenal. Mais au jour dit. M. Weiss avait rougi de la démarche que Nodier lui avait fait faire, ni l'un ni l'autre ne se trouvèrent au rendezvous. M. Weiss repartit, sans que nous le vissions, pour Besançon, où sitôt arrivé, il nous écrivit : « Je ne suis plus sous l'influence de Nodier, envoyez-moi donc vos épreuves comme par le passé, et qu'il ne soit plus question de la prétention que j'ai élevée contre mon gré ». Voilà ce qu'a fait celui auquel on ne prodigue pas l'épi. thète de bon, et qui la mérite plus que ne l'a jamais méritée Nodier. La prétention soulevée n'en produisit pas moins une gêne entre nous et M. Weiss; uous continuâmes de l'aimer, mais nous ne lui envoyames plus d'épreuves. Voulant reconnaître, autant que notre position précaire nous le permettait, sa préciense coopération momentanée, nous ne crûmes mieux faire que d'offrir à son ami Nodier un exemplaire de « la France littéraire » sur grand papier. Oninze jours après, il l'avait vendu, et un libraire du Palais-Royal, qui l'avait acheté, nous en demandait la suite au même prix que Nodier l'avait reçu ; le littérateur avait affirmé qu'il en serait ainsi ! Ioutile de dire que Nodier n'a jamais écrit une ligne sur « la France littéraire ».

## Ш.

L'histoire de la dédicace d'un ourrage de Nodier nous fournit notre dernière ancedote. Nodier a été l'inévitable pensionnaire des listes civiles des rois Louis XVIII et Charles X; aossi, à la chate de ce dernier, se troura-t-il dans l'embarras, parce qu'il perdait les secours qu'il obtenait sur sa cassette et sor les fonds de ses ministres, Pour sortir de cet embarras, le bon Nodier sous-

crivit une lettre de 3,000 fr., et tout fut dit. Tout autre eût pensé qu'à jour dit il avait un engagement à remplir, et qu'il fallait songer à se mettre en mesure. Cette pensée était trop peu poétique pour " Nodier: elle ne l'occupa point. L'échéance pourtant arriva.

On se présenta pour cette lettre de change pendant l'absence de Nodier. En rentrant, sa dame lui parla de la visite qu'elle avait reçue; pour rassurer Mme Nodier, son mari lui donna pour défaite que cette lettre de change était pavable chez Laffitte, quoique rien ne l'indiquât, et il n'y donna plus de suite. Mais n'ayant pas été payée à présentation, cette lettre de change fut protestée, et vingtquatre heures après, un délégué d'huissier se présentait à l'Arseual. C'est alors que Mme Nodicr expliqua que la somme réclamée était pavable à la Caisse Laffitte, et obtint du délégué d'huissier, contre l'usage, qu'il s'y présenterait. La caisse Laffitte ne trouva aucune écriture relative à cette lettre : mais les commis pensèrent que ce pouvait être une affaire particulière entre le littérateur et le banquier, et renvoyèrent à M. Laffitte lui-même, Cet homme, auquel tous les parlis n'out pas prodigué l'épithète de bon, fut pourtant assez généreux pour acquitter la lettre de change de Nodier, dont il n'avait point entendu parler. Ce procédé lui valut vraisemblablement une visite de la part de Nodier, ou bien un billet spirituellement tourné; mais ce qu'il y a de plus positif, c'est que la somme fut remboursée par la dédicace des « Souvenirs, Épisodes et Portraits, pour servir à l'Histoire de la Révolution et de l'Empire. » (Paris, 1831, 2 vol. in 8). Le désir de puiser à la cassette du nouveau souverain avait humanisé le vieux rovaliste, et par quelques publications quasi républicaines, et dans le nombre celle-ci, ilse rallia au parti de la meilleure des Républiques et à ses hommes.

Que prouvent ces auecdotes contre Nodier? Qu'il fut un faux bonhonme, et que du sacordoce littéraire il en fit un métier; il eût pu faire beaucoup pour la postérité, mais le présent le préoccupait davantage. On peut lui appliquer cette devise:

Tout pour et par l'argent.

NOELE (Petrus), pseudon. Voy. (aux additions) BEDEAU DE SAINT-SULPICE (UN).

NOEL ou NOUEL (Ed.). Voy. NOUEL.

500

NOISETTE (L.), cultivateur, botaniste et pépiniériste à Paris, auteur supposé.

1. Jardin (e) fruitier, contenant l'histoire, la description et la collure des arbres fruitiers, des fraisiers et des mellieures espèces de vignes qui se cultivent en Europe; des principes élémentaires sur la manière d'élever les arbres, sur la grefie, la plantation, la taille, et tout ce qui a rapport à la conduite d'un jardin fruitier. Par L. Noisette...; redigé, d'après ses notes, par L.-A. Gautier, D. M. Paris, Audot, 1813-24, in-d.

Cet ouvrage a été publié en quinze livraisons, chacune de 6 planches. Le prix de sonscription pour chaque livraison était : fig. noires, 2 fr. 50 c., et fig. color., 12 fr.

— Le même. Sec. édition, considérablement augmentée, et ornée de figures de tous les bons fruits connus, gravés sur de nouveaux dessins faits d'après nature, par P. Bessa. Paris, Audot, 1832 et années suiv., in-8, avec fig.

Cette secoude édition a paru divisée en deux parties, dont la première a pour objet les principes de jardinage et les instruments aratoires; la seconde comprend les flenrs. Cette édition a été publiée en trente livraisons, chacune de 6 planches. Prix de chacune: 5 fr.

II. Manuel complet du jardinier-maratcher, pépiniérise, hotrainte, flucritse te prasquise (rédigé par)M. Pierre Boitard, naturaliste). Paris, Rousselon, 1825-27, à vol. in-8, avec un grand nombre de planches, 40 fr. — Supplément-Paris, le même, 1828, in-8, 2 fr. [5162]

Cette édition a été reproduite en 1833 et années suivantes; comme une seconde édition, distribuée en trente livraisons, au prix de 75 c. chacune.

III. Manuel du jardinier des primeurs, ou l'Art de forcer les plantes à donner leurs fruits ou leurs fleurs, dans toutes les saisons. Paris, Roret, 1832, in-18, fig., 3 fr. [5163]

Ce volume, publié sous les noms de MM. Noisette et Boltard, est de ce dernier tout seul.

M. Noisette a pourtant rédigé quelques cataiogues des arbustes et des Beurs cultirés dans son jardin, et a fourni des notes et des articles pour le Bon jardinier -, depuis 1817, et pour le - Dictionnaire d'agriculture pratique -, publié en 1827, par M. le coute François de Neufchâteau.

NOISSOD, anagramme [E.-A. Dossion].

Épître au poète-cordonnier (M. François). Paris , Aubry, 1808, in-8 de 8 pages. [5164]

NOLLES (le sieur de), pseudon. [François D'ANORÉA, gentilbomme provençal].

Discours des hors Gouverneurs, tableau du gouvernement de Louis de Valois, comte d'Alais. Paris, 1645, in-8. [5165]

NOMOPHILE, aut. dég. [....... Nomophile DU NOUY], aut. de plusieurs articles dans la « Revue numismatique ».

NOMOPHILE MARCHOIS (LE) (1), pseudon. [PARDOULX DU PRAT].

Amas chrétien, ou Extrait de la poésie de Virgile, accommodé au Viel et Nouveau Testament, et reproduit en deux livres par Probe-Falconia, femme d'Adelphus Romain, mis en vers françois par — Lyon, Jean d'Ogerolles, 1557, in-8 de 69 pages. [5166

NORBERT (le P), pseudon. [Pierre PARISOT]. Voy. PLATEI (l'abbé C.-P.).

NORDVILLE (M. de), pseudon. [Philippe DU MOUCHET, avoca au parlement de Paris].

Remarques sur les douaires, ou aliments accordés aux veuves sur quelques différences entre les douaires parisien et normand 4766, in-12. [5167

V. le « Catalogue des Avocats » (1788), t. II, p. 83.

NORE (Alfred de', pseudon. [le marq. Adolphe de CHESNEL].

 Animaux (les) raisonnent. Examen philosophique de leur or ganisation, de leurs mœurs et des faits les plus intéressants de leu histoire. Paris, Delahaye, 1845, in-8, 3 fr. 50 c.

II. Livre (le) des jeunes personnes, ou Tableau moral de la Vi d'une femme, comme fille, sœur, épouse et mère. Paris, le même

1845, in-12. [5169 III. Coutumes, mythes et traditions des provinces de France

Lyon et Paris, Perisse, 1846, in-8, 6 fr. [5170 NOREW (M<sup>me</sup> la baronne Amélie de), pseudonyme [Alexi EYMEAY].

I. Laure et Maurice, ou le petit Tableau de famille. Paris, Dé sirée Eymery, 1840, in-18, avec 4 grav., 1 fr. 50 c. [5171

II. Vertu (la) en exemple, nouveaux Contes moraux; par M. l comte P. de Ségur et M<sup>ns</sup> la baronne de Norew. Paris, la mên

<sup>(1)</sup> Nomophile, l'ami des lois; Marchois, né dans la Marche.

1840, in-12, avec un frontispice et 3 grav., 3 fr. 50 c. — Deux alit. Paris et Limoges, Martial Ardant, 1846, in-12. [5172]

III. Orpheline (l'), ou Bonté d'une grand' mère. París et Liuoges, Ardaut, 1845, in-32. [5173]

IV. Album artistique, ou les Récréations de Victor Adam, avec exte instructif et amusant, par — . Paris, Fayé, sans date (1848), u-16.

1-16. [5174] V. Album de lecture. [5175]

NORGIAT (A.), anagramme [Alexis ROGNIAT, neveu du général du génie de ce nom].

Italie (l') conquise, ou Napoléon au champ de Marengo. Poème en XIII chants. Paris, Delaunay, 1837, 2 vol. in-18, 4 fr. [5176]

NORMAND (UN), auteur déguisé [le marquis Ph. de Chen-Nevière],

Historiettes baguenaudières. Aix, Aubin, et les libr. de la Normandie, 1845, in-8 de 156 pages, 2 fr. 50 c. [5177]

NORMANDIE (Charles-Louis, duc de), pseudonyme.

Doctrine céleste, ou l'Évangile de N. S. Jésus-Christ dans toute sa pareté primitive. Genève, 1839, in-12. [5178]

Ce livre doit être de l'un des partisans de l'imposteur Naündorff (Voy. l'article Louis-Charles de France), s'étant dit le fils de Louis XVI.

NORMANDIE (le duc de), pseudon, qui a été pris par les deux derniers imposteurs qui se sont dits fils de Louis XVI: Charles-Guillaume Naindorff, horloger allemand, et Claude Perrin (et uon Henri Hébert, comme nous l'avons dit t. III, p. 69, d'après M. Gisquel, fils de Jean Perrin, boucher à Lagnieu (Ain), et de Nairei Morel, son épouse, né à Lagnieu, le 7 septembre 1786, et qui a pris dirers noms, entre autres celui de bavon de Richemont (1), Voy, LOUIS-GHARLES DE FRANCE.

NORMANDIN frères, coiffeurs à Paris, auteurs supposés [J.-S.-E. JULIA].

Manuel du coiffeur et du perruquier, contenant l'histoire naturelle, chimique et médicale des cheveux, suivie de la toilette de la

<sup>(1)</sup> Nous donnerons à la fin de notre tome III de nouveaux reuselignements authentiques, comme la meilleure réponse à un article contre nous, qui a parn dans le journal l'Infexible, n° 19 et 20, article signé l'abbé De la Chapelle, l'une des mille et une dupes du sleur Claude Perrin.

tête, par MM, Normandin frères, coiffeurs, auteurs de « l'Art du coiffeur vengé » [Ouvrage composé par J.-S.-E. Julia]. Paris, rue Vivienne, nº 2 bis; Ponthieu, 1827, in-12, avec une pl., 4 f. [5179] Dans la préface de cet ouvrage il est dit que les ouvrages de M. Bory

de Saint-Vincent et ceux du chimiste Julia ont été mis fortement à conrribution. Considérer ce dernier comme l'auteur de ce livre, qui se recommande par une érudition peu ordinaire chez les coiffeurs, nous paraît au moins raisonnable. Fr. littér.

L'opuscule rappelé sur le frontispice de ce volume est intitulé « l'Art du

« colffeur vengé, ou Réflexions de Henri Normandin, relatives à l'art qu'il « exerce, sur son utilité, ses agréments, etc.; précédées de la · Notice « sur les perruques pylogènes, extraite des Annales de l'Industrie nationale et étrangère », Paris, Bachelier, 1824, in-8 de 20 pag. - Nous ne pensons pas que Julia en soit l'auteur.

NORVAIRE (Aimé G... de), nom abréviatif [Aimé GRIMAUD DE NORVAIRE].

Poésies diverses, suivies du Paganisme vaincu. Paris, au comptoir des imprimeurs unis; Delongchamps, 1846, in-12,

On trouve dans ce volume Henriquez ou le Cacique d'Haiti. Trag. en 5 a. et en vers.

NORVINS (de), nom abrev. [Jacques-Marquet de MONTBRETON DE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. • la France littéraire », à Norvins.

NOSTRADAMUS (Michel), astrologue. Imitations de ses prophéties, publiées sous son nom.

I. Recueil des révélations et prophéties merveilleuses de saincte Brigide, sainct Cirile et plusieurs autres saincts et religieux personnages, par Nostre-Dame le jeune. Venise, 1575, in-12. [5181] Très rare.

II. Véritables (les) prophéties de maître Michel Nostradamus, pour dix années. Dinan, Huart, 1816, in-8 de 16 pages.

- III. Véritables (les) prophéties de Michel Nostradamns, en concordance avec les événements de la Révolution, pendant les années 1789. 1790 et suivantes, et jusques et y compris le retour de S. M. Louis XVIII. Par L. P. (L. Pissot), Paris, Lesné, 1816, 2 vol. in-12, fig., 6 fr. [5183]
- IV. Nouveaux et vrais pronostics de Michel Nostradamus, calçulés et supputés très exactement d'après 'les observations des anciens; à commencer en l'année 1817 jusqu'à l'année 1821, inclu-

sivement, avec l'ouverture de son tombeau et un abrégé de sa vic. Avignon, Chaillot, 1817, in 8 de 16 pages. [5184]

V. Prophéties nouvelles et universelles de Michel Nostradamus, pour les années 1817 à 1820. Bordeaux, Lawalle jeune, 1817, in-12 de 12 pages. [5185]

VI. Prophéties curieuses de Michel Nostradamus, trouvées dans sa tombe, au moment de l'ouverture, dans l'église des Cordeliers de Salon, pour 1832 à 1839. Toulouse, Bénichet, 1832, in-8 de 8 pages. [5186]

VII. Prophéties curieuses de Michel Nostradamus, pour huit ans, depuis l'année 1835 jusqu'à l'année 1842 inclusivement. Clermont Ferrand, de l'impr. de Veysset, 1835, in-12 de 36 pages. [5187]

VIII. Petit (le) Liégeois de Michel Nostradamus pour l'année 1849. XIII année. Paris, Pagnerre, 1848, in-24 [5188] L'astrologue liégeois se nommait Mathieu Laensberg.

1X. Bonheur public (le), prophétie de Michel Nostradamus, translatée et mise en lumière par *Girault de Saint-Fargeau*, Paris, de l'impr. de Poussielgue, 1848, in-fol. de 4 pages. [5189]

X. Prophète (le) français, par —. Almanaclı journalier pour 1850, ou le Voyageur autour du monde. Paris, Pagnerre, 1849, in-24.

Enfin M. Eugène Bareste, après avoir publié un volume intitulé: Nostradamus (Paris, Maillet, 1840, in-12, avec un portrait), a fondé dans la même année un Almenach prophétique, dont le succès s'est soutenu par suite d'un engouement ridicule pour les prophéties de toutes sortes.

NOSTRADAMUS (Joseph-Victor), pseudonyme.

Almanach et prédictions charivariques pour l'année 1843. Paris, Gonon, 1843, in-18 de 36 pages. [5191]

NOTAIRE (UN), auteur déguisé [Émile MAILLARD, d'Angers, notaire à Aucenis]. Réformes à apporter à l'institution notariale. Angers, Cosnier et

Lachèse, 1846, in-8. [5192] Le même auteur a fait des articles pour le feuilleton du journal de

Maine-et-Loire. F. Gn.
NOUEL (Ed.), pseudon. [Edmond DE MANNE, employé au département des imprimés à la Bibliothèque nationale].

I. Femme (la) de chambre, ou Luxe et détresse, vaudeville en un acte (et en prose). Paris, Barba, 1831, in-8. [5193]

 Un dimanche à Londres, ou Vive la France. Esquisse vaudeville en un acte (et en prose). Paris, Malaisie, 1831, in-8.
 [5194]

M. De Manne a fait représenter sous le même pseudonyme un troisième vaudeville, le Mouchoir bleu, qui n'a pas été imprimé.

NOUGARET (Charlotte-Éléonore), âgée de six aus, aut. supp. [P,-J,-B, NOUGARET].

Hommage (l') de l'enfance, adressé au roi et à la reine. Paris, les march. de nouv., 1774, in-8. [5195]

NOUVEAU CONVERTI (UN), auteur déquisé.

Réponse d'- à la Lettre d'un réfugié, etc. Paris, Étienne Noel, 1689, in-12. [5196]

Attribué faussement à Pélisson.

NOUVEAU THÉOPHILE (le), apocr. [de La Charnays, gentilhomme nivernois].

Vers (les) satyriques et énigmatiques du ---. Paris, Hulpeau, 1626, in-12. [5197]

Ge volume n'est autre chose que le livre initiud : Ourrape porlique de de la Carang, pratifismes micronie. Pari, luipean, 1682. L'Imprimeur ne le vendont pas, a fait tout simplement effacer du titre les mois imprimés let en tialique, et il 3 substituté les autres ; pubs il a arraché les huits premiers feuillets, contenant l'épitre dédicatoire avec l'avertissement. Théophile Visudé class mort en 1698, Hilogran crut attière les halads en donnant son livre pour du Nouveur Méophile (Magasin excyclopédique, 50 ambé (1777), t. 3, p. 38).

A. A. B-n.

NOVALBA, pseudonyme.

Cocarde (la), et jusqu'à quel point il faut s'y fier et s'en défier. Paris, L'Huillier, 1814, in 8 de 8 pages. [5198]

NOVALIS, pseudon. [Frédéric-Louis de HARDENBERG] littérateur allemand, qu'il ne faut pas confondre avec le ministre d'État de Prusse; mort le 25 mars 1801.

Schriften, herausgeben von Ludwig Tieck und F. Schlegel.

Paris, Locquin; gebrueder Tétot, etc., 1837, in-8, 6 fr. [5299]

Premier volume d'une « Bibliothek deutscher Classiker ».

--- Die selben, Paris, Baudry, 1841, in-8, 4 fr. 50 c.

L'édition originale est de Berlin, 1802, 2 vol. in-8. Une 5° édition a élé publiée dans la même ville, chez Reimer, en 1832, 1 vol. gr. in-12.

- Saudy

NOVICE (UN), pseudonyme [SELIS].

Lettres écrites de la Trappe, par —; mises au jour par M\*\*\*\*, avec cette épigraphe: C'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, à ses devoirs. J.-J. Rousseau. Paris, Garnery, l'an 4 \*\* de la République (1790), in-12 de 130 pages. [5200]

Il hat volt dans l'ouvrage néme (ou règee l'iniérêt le plus touchant, le plus vil, et qui content d'allieras des recherels excireuses sur la maison de la Trappe) par quels dagré le novice arrive à une ferveur extréme, qui dégrèbre en une sepéce de délire, pais s'étair entièrement, sans cependant que la véritable plété es souffre. Les perplexités de ce jeune homme. A qui les décrets de la raison étaient chers, pour qui les principes de su religion étaient sacrés, finissent par un sage retour, qu'indique sa dernière lettre. Put. Alfah. Als sept. 1700.

N. S. G. (le C.) auteur déguisé [l'abbé Marie-Nicolas-Silvestre GUILLON, depuis évêque de Maroc].

Sur le respect dû aux tombeaux et sur l'indécence des inhumations actuelles. Paris, 1799, in-8 de 39 pages. [5201] N. S. G. P\*\*\*, auteur déguisé [N,-S. GUILLON-PASTEL].

Promenade savante des Tulleries, on Notice historique et critique des monuments du jardin des Tulleries, dans laquelle sont relatées les erreurs commis s' dans les précédentes descriptions. Paris, an vn (1799), in-8. [5202]

NUCERIN (J.), pseudon. [Jean GILLES, appelé ordinairement Nucerin, parce qu'il était né dans la petite ville de Noyers en Auxois].

Proverbes communs et belles sentences pour familièrement parler latin et français à tous propos, composés par—(traduits en verslatins). Lyon, Rigaud, 1556, in-16; Paris, Mesnier, 1602, in-12. [5203]

L'original français de Jean de La Verrie a été imprimé avec le latin dès 1519, à Paris. Hubert de Suzanne (Sussanœus) a donné une édition augmentée de ce recueil en 1552, in-8.

NUGENT (le comie Ch. de) nom abrev. [de NUGENT DE ROTHE], maître des requêtes. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire », à Nugent.

NUMA ARMAND (J.), auteur deguise [Armand JAUTARD].

I. Avec M. Albéric Second: la Peur du mal, comédie en un acte, mêlée de couplets. Théâtre de l'Ambigu-comique, le 31 mars 1842. Paris, Beck, 1842, in-8. [5204]

Falsant partie de la « Mosaïque, recueil de pièces nouvelles ».

23

II. Avec M. Max Revel [Max. Revellière]: les Petits Mystères du jardin Mabille dévoilés. Paris, rue d'Enghien, n° 10, 1844, in-29

in-32. [5205] NUS-FOLLET, auteur déguisé [Eug. NUS et Aug. FOLLET].

I. Adultère (I'), drame en trois actes. Représenté sur le théâtre Saint Marcel, le 21 septembre 1839. Paris, Gallet, 1839, in-8, 30 c. [5206]

Faisant partie de « Paris dramatique ».

II. Avec M. Ch. Desnoyers: Jacques le Corsaire, drame en cinq actes. (Théâtre de la Gaîté, le 4 mai 1844). Paris, Marchant, 1844, in-8, 50 c. [5207]

Faisant partie du « Magasin théatral ».

M. Eugene Nus est auteur de quelques autres pièces et de queiques autres écrits qu'il a signés Eug. Nus.

n

OBERN (le docteur), pseudon. [VOLTAIRE].

Dieu et les Hommes, œuvre théologique, mais raisonnable, par —; traduit par Jacq. Aimon [autre masque de Voltaire]. Berlin, Christ. de Voss, 1769, in-8. [5208]

Ouvrage de la composition de Voltaire, qul, sur le réquisitoire de l'avocat général Séguier, fut condamné au feu par arrêt du parlement de Paris, en date du 18 août 1770, et condamné par décret de la cour de Boure du 5 décembre de la même année, avec trois autres ouvrages, réunis sous le titre d'Evanglie du jour.

Ou a souvent confondu cet ouvrage avec un litre de métaphysique, de Sissous de Valmire, intitulé « Dieu et l'Homme». Amsterdam (Troyes), 1771, in-12 de 330 pages, et quelques biographes, trompés par la ressemblance des titres, ont reproché aux éditeurs des CEuvres de Voltairo d'avoir compris, parmi esse ouvrages, celoi de Sissous de Valmire.

L'ouvrage de Voltaire est du mois d'octobre 1769.

On en parte dans (es. Mémoires secrets., à la date du 2 novembre. Cest deux ans après que Voltaire l'eut publié que porat cletie de M. Sissons de Yalmire. L'auteur avait curvoje son ouvrage à Voltaire, qui loi en la occusa réception par une lettre du 27 décembre 1771, imprimée dison la Correspondance générale. Cette lettre est adressée à M. Sissous de Valmyre, avocad ur ola bibliège de Troyes, Four M. Durcoris, secretaire rédacteur du Tribanat », en avait une cople qu'il tenait de M. E.-T. Simon, de Troyes (mort en 1818), ancles hibliothécaire du «Tribunat». Elle advente de le limprimée dans le t. Il du « Supplément au Recueil des Lettres de M. Voltaire» (1808, avoit la Set 2 vol. in-12).

OBREGON (Marc d'), pseudon. [Vincent ESPINEL].

Relations de —, traduites de l'espagnol par le sieur d'Andiguer. Paris, J. Petitpas, 1618, 1633, in-8. [5209]

Livre curieux qui a servi de modèle pour le romau de Gil-Blas.

OBSERVATEUR (UN), ameur déguisé. [D. KNOX].

Lettres écrites par —, sur le démembrement de la l'ologne. 1793, in-8. [5210]

OBSERVATEUR (UN). Voy. J \*\*\* D.

ORSERVATEUR (UN), auteur déguisé [Albebt].

Véritables (des) causes qui ont amené la ruine de la colonie de Saint-Domingue, et des moyens certains d'en reprendre possession, et de vivre tranquillement à l'abri des nouveaux ouragans politiques; par —, ami de la paix, de la justice et de la vérité, témoin de tous les événements. Paris, Dentu, 1814, in-8, 2 fr. 50 c.

OBSERVATEUR (L'), pseudonyme [F.-A. HENRY].

I. Départ (le) d'Emma. Première élégie. A M<sup>ne</sup> Anaïs. — Les Regrets Deuxième élégie. A la même. Troyes, de l'impr. de Gobelet, D. S., in-8 de 4 pages. [5212]

II. Élégie à Mademoiselle ..... Troves, Goblet, S. D., in-8 de 4 pages. [5213]

III. Épître à M<sup>11</sup> Emilie Kinard (alors actrice au théâtre de Troyes), Troyes, Goblet, S. D., in-8 de 4 pages. [5214]

Ces trois opuscules n'ont point été annoncés par la « Bibliographie de la France » : ils ont été publiés de 1818 à 1822.

OBSERVATEUR ADMINISTRATIF (UN), auteur déguisé.

Lettres d' — à un député sor l'administration intérieure et sur la législation qui la régit. Paris, de l'impr. de Belin, 1833-85, in-8. [5215]

ll a été publió trois lettres : la dernière, de 1835, est sur la loi communale, et forme 76 pages.

OBSERVATEUR BON-SENS (L'), pseudonyme [Jean-Paul MARAT].

Lettres de — à M. de\*\*\*, sur la fatale catastrophe des infortunés Pilastre de Rosier et Romain, les aéronautes et l'aérostation. Londres et Paris, Méquignon, 1785, in-8 de 39 pages. [5210]

OBSERVATEUR DE LA MARINE (UN), auteur déguisé [FOR-FAIT].

Lettres d' -. Paris, an x (1802), in-8.

OBSERVATEUR HOLLANDAIS (I'), pseudon. [Jacob-Nicotas MOREAU, historiographe de France].

Norman, instoriographe de Francej.

I. Observateur (l') hollandais, ou Lettres de M. Van \*\*\* à M. H\*\*\*
de La Haye, sur les affaires présentes. La Haye (Paris), 1755-59,
5 vol. in-12. [5218]

Espèce de journal politique contre l'Angleterre, qui commença la réputation de Moreau comme publiciste.

L'auteur y développe avec talent les intérêts et la situation des divers États de l'Europe.

[5247]

Selon quelques bibliographes et les auteurs de la « Biographie universelle », ce recueil reuferme 47 lettres.

Il existe un volume de cet ouvrage qui a été tiré à part sous le titre de l'Europe ridicuie, ou Réflexions politiques sur la guerre présente. Cologne, 1757, ln-12.

II. Mémoires pour servir à l'histoire de notre temps, par — .
Francfort, 1757, 2 vol. in-12. [5219]

Ouvrage refondu dans la collection sulvante.

III. Mémoires pour servir à l'histoire de notre temps, contenant des réflexions politiques sur la guerre présente, par —; rédigés et augm. par M. D. V. (Emer de Vattel). Francfort, 1758-62, 30 vol. in-8.

Le quatrième volume est intitulé : Mémoires pour servir à l'histoire de notre temps, par rapport aux dissensions présentes entre la Grande-Bretagne et la république des Provinces-Unies au sujet des déprédations angloises sur mer.

Le cinquième a pour titre : Mémoires pour servir à l'histoire de notre temps, par rapport à la république des Provinces-Unis, recueillis du boilandois.

L'éditeur a donné six autres volumes sous le litre de Nomeaux Hamoires pour servir à Milatire de notre jourp. On touve dans cette suite les différents ouvrages donnés sons le titre de Point d'appui, etc., entre autres le Point d'appui, ou les lichtères précess des principales puissances ridé l'anglois de mylord Boltingbrocke. C'est la traduction de l'État précent de l'Europy, troche par ce trand publiciste. On trovou suissi dans cette suite le se différens poèmes attribnés à Chevrier, tels que l'écadiate, l'Abionitée l'Europy, trebanés de l'Amérinde et la l'Fusulaite.

Plusleurs morceaux de prose contenus dans cette suite sont du même Chevrier, entre autres le Point d'apput entre Thérèse et Frédéric et l'Histoire de la campagne de 1718.

Quelques exemplaires de la Prussiade et des autres poémos out été publies ésparément sous lettire de Perion sur l'histoire de source seups, 20 oi. 10-42. L'exemplaire que p'al eu sous les yeux contenait, au lieu de la Prussiade, poème nouveau en quatre chants, en vers héroi-coniques, par un amonyme (peu-être le major Gonnov). la Prussiade, poème en quatre chanté et en vers alexandrins, par M. de Saurigor. Aiusi, dans ces sortes d'exemplaires, on aubstituté l'éloge à la suire.

Il est probable que les Mémoircs politiques concernant la guerre et la palx, etc., par de Vattel, font partie de cette collection.

А. А. В.-я.

OBSERVATEUR IMPARTIAL (UN), auteur déguisé [A.-S. d'Arnay].

Lettres d'— sur les troubles actuels de la Hollande. Nimègue (Berne), 1787, in-8. [5221]

OBSERVATEUR IMPARTIAL (UN), auteur déquisé,

Almanach du thááire des Jeunes Élèves, de la ruc de Thionville. Dédié aux jeunes Élèves, pour l'an 1x. Contenaut des vers, des couplets, des hous mots et des anecdotes; précédés d'une Notice sur les principaux élèves, et sur les ouvrages nouveaux qui ont para sur ce thétare dans le cours de l'an vill. Par —, qui ne connaît ni Pierre, ni Jacques. Paris, Hugelet, 1801, in-18 de 90 pag., avec fix., 60 c. [5222]

OBSERVATEUR IMPARTIAL (UN), auteur déguisé [P.-Jean-Bapt.-Publicola Chaussard].

Pausanias (le) français. — Salon de 1806. — Ouvrage dans lequel les principales productions de l'école actnelle sont classes, expliquées, analysées, à l'aide d'un commentaire exact, raisonné, et représentées dans une suite de dessine exécutés et gravés par les plus habiles artistes y publié par —, Paris, 1807, in-8. [5223]

OBSERVATEUR IMPARTIAL (UN), auteur déguisé. Guizot et Lamartine, ou la Politique du cabinet du 29 octobre

jugée par —. Paris, Dussillion, 1843, in-8 de 94 pag. [5224]

OBSERVATEUR PHILOSÓPHE (UN), auteur déguisé [BIL-LAUD-VARENNE].

Question du droit des gens: Les républicains d'Haiti possèdentis les conditions requises pour obtenir la ratification de leur indépendance? Tome 1". Au Port-au-Prince, 1818 (an xv. de l'indépendance), in-4. [5225]

OBSERVATRICE (L'), auteur déguisé [M=e Victorine COLLIN], auteur, sous cette qualification, de quelques articles fournis à « la Mère institutrice », journal publié par M. Lévi.

OCIIOA (D.), pseudon. [Achille JUBINAL], auteur d'articles dans « le Voleur ».

OCTAVE, auteur déguisé [le baron Octave de CES CAUPENNE, anc. directeur du théâtre de l'Ambigu-Comigne].

Avec M. Tyrtée [Tastet]: la Réputation d'une femme, mélodr, en trois actes et dix tableaux, tiré des « Coutes de l'atelier ». Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le mardi, 22 mais 1832. Paris, Dondey-Dupré, 1832, in-8 de 80 pages. [5226]

OCTO, pseudonyme [J.-B. DUPUIS-DELCOURT].

 Avec MM. Palmir [Souriquer] et Rameau [J.-A.-F. Haini] ! Han d'Islande, mélodrame en trois actes et en huit tableaux, a grand spectacle, tiré de M. Victor lugo. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 25 janvier 1832. Paris, Barba, 1832, in 8, 2 fr. 50.

II. Avec MM. V. Ratier et Saint-Yves, [E. Déaddé]: Odette, ou la petite Reine, chronique-vaudeville du temps de Charles, le Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 avril 1832. Paris, Leclaire, 1832, in-8, avec une planche lithogr. [5228]

OCTOGÉNAIRE (UN), auteur déguisé [J. F. LE FÉLORE].

Vieille (la) muse picarde, recueil des couplets chantés dans les festins civils et militaires, à St-Quentin, en réjouissance du rétablissement de la famille des Bourbons sur le trône français. Vers 1816. [5229]

Resté manuscrit.

OCTOGÉNAIRE (UN), né en 1776, pseudon. [Alexandre Mazas, né beaucoup plus tard].

Trente (les) premières années de Henri V le Bien-Aimé, roi de France et de Navarre, ci-derant duc de Bordeaux, Récit fait en 1857, par —; contenant un aperçu des règnes de Louis XVI. Louis XVII., Charles X, Louis XIX. Paris, 1820, in-8, de 80 agges avec un portrait, 2 fr. 50 c.

OCTOGÉNAIRE (UN), auteur déguisé.

Journalisme (du), et du seul moyen pour le gouvernement de contrebalancer son action. Versailles, Dufaure, 1850, in-8, de 40 pages. [5231]

O. D..... et O\*\*\* D\*\*\* (la comtesse), auteur des « Mémoires et Révélations d'une femme de qualité sur Napoléon, Louis XVIII, Charles X et la cour de Louis Philippe, pseudon. [le barou de LAMOTHE-LANGON].

I. Femme (la) du banquier; par la comtesse O.... du.... Paris, Lachapelle, 1832, 2 vol. in-8, 15 fr. [5232]

 Duchesse (la) de Fontange; par M<sup>ne\*\*\*</sup>, auteur des Mémeires d'nne femme de qualité. Paris, Ménard, 1833, 2 vol. in-8, 15 fr. [5233]

III. Comte (le) de Saint-Germain et la marquise de Pompadour;

par M<sup>me</sup> de D<sup>\*\*\*</sup>, auteur des « Mémoires d'une femme de qualité », et de la « Duchesse de Fontange ». Paris, Lecointe et Pougin, etc. 1834, 2 vol. in-8, 45 fr. [5234]

IV. Cagliostro, ou l'Intrigaut et le Cardinal; par l'auteur des « Mémoires de M<sup>es</sup> Dubarry et de M<sup>lls</sup> Duthé « Paris, La Chapelle, 1834, 2 vol. in-8, 15 fc. [5235]

v. Audieur (l') au Conseil d'Élat. Histoire de l'Empire. Par la comtesse O. D..., auteur des «Mémoires sur Louis XVIII, le Consulat et l'Empire», «la Femme du banquier», «la Ducelisse de Fontange». Paris, La Chapelle, 1834, 2 vol. lin-8, 45 fr. [5236] VI. Roi (le le la risette: ten l'auteur des « Mémoires de M<sup>em</sup> Du-

barry ». Paris, La Chapelle, 1836, 2vol. in-8, 15 fr.

VII. Espionne (l') russe, ou la Société parisienne. Par M<sup>me</sup> lacomtesse O. D.... Paris, La Chapelle, 1838, 2 vol. iu-8, 15 fr. [5238] Pour les autres ouvrages cités dans les litres que nous venons de donner, Voy. les articles Debarry, Detrié, Frame de Coalife.

ODIN (le comte Maxime), auteur supposé [Ch. NODIER].

Smarra, ou les Démons de la nuit, songes romantiques. Tradde l'esclavon du — (composé en franç. par Ch. Nodier). Paris, Ponthieu, 4821, iu-12, 3 fr. [5239]

O. D. M. DE B., anteur déguisé [O.-D. MICAUD, de Besançon].
A Némésis, à l'occasion de sa satire à M. Persil, (n° du 8 janvier 1832), (En vers). 20 janvier 1832. Paris, de l'impr. de Félix Locquin, 1832, in-8 de 14 pages.

[5240]

O'DONNOR (Andrew), pseudonyme [A. FONTANEY].

Parlement (le) anglais en 1835. I. La Chambre des Communes.

II. La Chambre des Lords.

[5241]

Impr. dans la \* Revue des Deux-Mondes », IV\* série, t. III (1855).

ODRY (Charles), célèbre acteur bouffen du théâtre des Variétés,

anteur supposé. Odry, à l'exemple de Frédéric Lemaitre, a mis son nom a trois pièces, et, comme lui, n'a jamais écrit pour le théatre : les auteurs qui l'ont

et, conne lui, n's jamais écrit pour le thétère : les auteurs qui l'out improvisé vaudevillites au M. N. Courac et LAARLE, fu lui a curcer attribule une part dans » le Conne Odyr , de M. Josselin de la Salle et Vanderbuch, et dans » la Bande jogues », de NM. Achille Dartois et II. Dupla, au même titre que pour test perfecientes, par plaisanteire. D'autres éctivains out fait de la même façon, un pôte de Ch. Odyr. Nous wans sous son one il \*Troit l'estrainera(1851), qui sont de M. Montigyr. 2º la Complainte de Clara Frendel (1826), qui est de Marion du Mersan ; n. 2º les Cornichous, couplets, qui nont d'un des MM. Dartols. Une seuler quaire factifes attribuées à Odry est véritablement de lui : ce sont tes condamms, poine en deux chains (1826), et cela de son propra evalunta, dit.il, januis fait autre chose que cette plaisanterie, qui ne signific reles parbe às composition l'auteur à brités à plume :

OENOPION, pseudon, de BOIVIN sous lequel ses poésics latiues ont été insérées dans le volume intitulé « Poetarum ex Academia Gallicia». Parisiis, 1738, in-12; — Hagæ Comitum, 1740, in-8.

OFFICIER (UN), auteur déquisé,

Voyage dans les parties intérieures de l'Amérique; trad. de l'angl. (par *Le Bas*). Paris, 1790, 2 vol. in-8.

OFFICIER (UN), auteur déguisé [l'amiral TCHITCHAGOFF, ancien ministre de la marine russe].

Relation du passage de la Bérézina, par — , présent à l'affaire, écrite d'abord en anglais et traduite en français par un anonyme. 1814, in-8. A.-A.-B.-R. [5243]

C'est vraisemblablement une autre édition de cette traduction qui a paru sons le titre de Relation imparitale du passege de la Rérézina, par l'armée francaise, en 1812, par un témoin oculaire. Paris, Barrois l'ainé, 1814, în-8 de 48 pages avec une carte.

Plus sard l'amiral Tehitchagoff, réfugié en Angleterre, a fait paraître dans le Foreign Quarierly Review, n 25, aril 1841, des extraits de ses Mémoires, qui ne sont pas favorables à la Russie. Ces extraits renferment aussi une relation du passage de la Bérézina, qui eté critiquée par le général Danilersky, dans un ouvrage qui a été traduit en français, sous ce titre :

Le Passage de la Berésina (vic.), tradult du russe du général Danilerski. d'après des documents subentiques, orné de douze plans de batallies et de positions, et précédé d'un Arant-Propos (par le traducteur, M. Jaq., 78440), Paris, Impr. de Cosson, 1842, gr. In-8 de 258 pages, avec dis planches.

L'Avant-Propos, signé T.....y, ne remplit pas moins de 64 pages.

OFFICIER A DEMI-SOLDE (UN), pseudon. [Louis-Amédée de BAST].

Ma destinée, épître d' — à un de ses amis, étudiant en médecinc. Paris, Gillé, 1811, in-8, de 11 pages. [5244]

OFFICIER ALLEMAND (UN), auteur déguisé.

Lettre d' — au Spectateur (du Nord), sur la guerre, la situation actuelle des armées, les probabilités qui se présentent pour la campagne prochaine. M.... 20 mars 1797. — Impr. dans le Spectateur, n° de mars 1797. Deuxième Lettre, sur la guerre présente. 18 avril. Ihid., — avril 1797. p. 115-138. [5245] Ces deux lettres sont signées D...

OFFICIER AU CORPS IMP. DU GÉNIE (UN), auteur déguisé [Adrien Le ROUX].

Adriennes (les), nouvelles recueillies et mises en vers. Paris, Giguet et Michaud, 1805, in-18, sur grand raisin, 2 fr. 50 cent. [5246]

OFFICIER AUTRICHIEN (UN), auteur déguisé [le prince de Ligne].

I. Fantaisies militaires. 1780, in-8. [5247]

Réimpr. à la snite de l'ouvrage suivant.

II. Préjugés militairès. — Fantaisies militaires. Kralovelhota,

1780-83, 2 vol. in-8. [5248]
OFFICIER AUTRICHIEN (UN), auteur déquisé [le général

OFFICIER AUTRICHIEN (ON), auteur negative file general major STUTTERHEIM, mort vers 1812].

Guerre (la) de l'an 1809 entre l'Autriche et la France. Avec car-

tes et plans. Tome 1" (et unique). Vienne, de l'impr. d'Ant. Strauss, 1811, in 8. [5249]

OFFICIER D'ARTILLERIE (UN), auteur déguisé [TRONSON DU COUDRAY].

Lettres d'— à un officier-général, sur les questions qui agitent l'artillerie relativement aux changements qui y ont été faits depuis 1764. Amsterdam, Arkstée et Merkus (Paris), 1774, in-8. [5250]

Cet ouvrage a été reconnu par Tnoxson pu Coupax, dans la Discussión neuelle, Saint-Juban nous appered, p. 161 du Mémoire sur les nouveauxsystèmes, édition de 1776, que l'édition de ces Lettres, adressée à la revær Duchesne, à Paris, en 1773, yaqué été salsie, on en fit paraître une autre édition (celle que j'ai décrite), dans laquelle on avait changé seulement la page première.

OFFICIER D'ARTILLERIE (UN), auteur déguisé.

Correspondance d'— pendant la campagne de 1814. [5251] Imprimé à la suite du nº 2858.

OFFICIER D'ARTILLERIE (UN), auteur déguise [Paul-Chr.-Elis. de Merlin].

39995

Château (le) de Carqueranne, singulier roman. Paris, Risler; Corbet aîné, 1839, in-8, 5 fr. [5252]

OFFICIER D'ARTILLERIE A CHEVAL (UN), auteur déguisé [Paul-Louis Courier].

Commandement (du) de la cavalerie et de l'équitation. Deux livres de Xénophon, traduits en français. Paris, Eberhart, 1812, in-8. [5253]

OFFICIER D'ARTILLERIE HOLLANDAIS (UN), auteur déquisé [de MUSLY].

Remarques d'—, sur une brochure qui a pour titre : « Observations et expériences sur l'artillerie » (du chev. d'Arcy). Maestricht, 1776, iu-8. [525a]

OFFICIER DE CAVALERIE (UN), pseudon. [Jos.-Elz.-Dom. BERNARDI, jurisconsulte].

Influence (de l') de la philosophie sur les forfaits de la Révolution. Paris, A.-A. Lottin, 1800, in-8. [5255]

OFFICIER DE DRAGONS (UN), auteur déguisé [de Mon-DÉSIR].

Manuel du dragon, extrait des principales ordonnances relaites aux dragons, etc., avec un détail historique sur l'erigine de ce corps. Paris, 1779. — Nouv. édition, corrigée et augm. Paris, Cellot, 1781, in-12. [5256]

II. Manuel pour le corps de l'infanterie, extrait des ordonnances relatives à l'infanterie française. Paris, de l'impr. royale, 1781, in-12. [5257]

OFFICIER DE DRAGONS (UN), auteur déguisé.

Roman (le) pris par la queue. Paris, 1802, 2 vol. in-12 [5258] Voy. le Mag. encycl., 8° ann., 1803, t. VI, p. 134.

OFFICIER DE DRAGONS (UN), auteur déguisé [Sim. COIF-FIER DE MORET].

Cheveu (le), précédé du Voyage, conte en vers libres. Paris, Fréchet, 1808, 2 vol. in-12, 3 fr. [5259]

OFFICIER DE DRAGONS (UN), auteur déguisé [le marq. Roger de GINESTOUS].

Satire du XIX<sup>e</sup> siècle. Paris, Deutu, 1821, in-8 de 32 pages. [5260]

OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR (UN), auteur déguisé.

Observations sur le rétablissement, au budget de la guerre, du supplément de solde dans Paris, Paris, impr. et libr. militaire de Gaultier-Laguionie, 1842, in-8 de 8 pages. [5261]

OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR (UN), pseudon. [Ed. GARNOT, libraire].

Derniers événements de Paris, racontés à la France républicaine. Paris, Garnot et Barba, 1848, in-8, 25 c. [5262]

OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR (UN), auteur déguisé [le général OUDINOT, duc de Reggio].

Précis historique et militaire de l'expédition française en Italie. Marseille, 1849, in-8. [5263]

Si ce Précis n'est pas l'œuvre de M. Oudinot, c'est du moins une émanation de sa pensée.

OFFICIER D'INFANTERIE (UN), auteur déguisé [LANNOY, officier au régiment de Cambrésis].

Loisirs d' -. Bruxelles, 1784, in-8.

OFFICIER D'INFANTERIE (UN), auteur déguisé.

Examen de la question militaire belge, dans ses rapports avec les intérêts généraux du pays, pour servir de réponse à M. H. Maridal. Brucelles, Desprez-Parent, 1844, in-8, 1 fr. [5265]
OFFICIER DE L'ARCHEVEOUE DE LYON (UN). auteur de-

guisé [DEMIA, directeur-général des écoles de Lyon]. • Trésor clérical pour acquérir et conserver la sainteté ecclésiastique. Lyon, Certe, 1682, in-8. [5266]

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

OFFICIER DE L'ARME (UN), auteur déguisé.

Instruction sur les devoirs de la gendarmerie dans son service ordinaire et extraordinaire. Paris, Léautey, 1849, broch. in-18. [5267]

OFFICIER DE L'ARMÉE BELGE (UN), auteur déguisé.

Recueil de rapports militaires, suivi de l'Itinéraire du colonel Difour, de l'Itinéraire de l'agenda d'état-major et des données pour évaluer le développement de toutes armes dans les camps, marches, manœuvres, etc., etc. Bruxelles, Van Roy, 1845, in-8, 3 fr.

[5268]

II. Guerre (la) des bois et la guerre des montagnes, avec des

[5264]

rapports sur la défense et l'attaque d'un bois et sur l'attaque et la défense d'une grande chaîne de montagnes. Supplément au Recueil des rapports militoires. Bruxelles, Van Roy, 1847, in-8, 1 fr. 50 c. [5269]

OFFICIER DE L'ARMÉE D'AFRIQUE (UN), auteur déguisé. Quelques mots sur le trésor d'Alger. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, S. D. (1830), in-8 de 16 pages. OFFICIER DE L'ARMÉE D'AFRIQUE (UN), auteur déansisé

[le lieutenant-général DESPREZ, chef d'état-major-général].

Journal d'—. Paris, Anselin, 1831, in-8 avec un plan, 5 fr. 50 c. [5274]

OFFICIER DE L'ARMÉE D'AFRIQUE (UN), auteur déguisé [A. DE LATOUR-DUPIN].

Expédition de Constantine. — Impr. dans la Revue des Deux-Mondes, 1v série, tom. XIII (1838). [5272] OFFICIER DE L'ARVIÉE DU ROY (UN), auteur déguisé

[STOUPE, officier Suissel.

Religion (la) des Hollandais, représentée en plusieurs lettres écrites par — . Cologne, Marteau, 1673, in-12. [5273]

OFFICIER DE L'ARMÉE EXPÉDITIONNAIRE (UN), auteur déguisé [Fernel, chef de bataillon, employé à l'état-major de l'expédition].

Campagne d'Afrique en 1830. Paris, 1h. Barrois père et Duprat, 1831, in-8 de 152 pages, avec un portrait, un plau et cinq tableaux, 5 fr. — Seconde édition, corrigée et augmentée. Paris, les mêmes, 1831, in-8 de 256 pages, avec portr., plan et lableaux, 5 fr. [52714]

La dernière édition porte le nom de l'auteur.

OFFICIER DE LA GARDE ROYALE (UN), auteur déguisé [C. DE MÉRY, accien référendaire en la chancellerie de France].

Mémoires d'un officier français, prisonnier en Espagne, ou Relation circonstanciée de la captivit du corps de l'armée française sous les ordres du général Dupont, dans l'Andalousie et sur les pontons, en rade de Cadix, en 1808; suivi de la relation de la deportation, en 1809, des officiers, sous-officiers et soldats français, aux lies Majorque, Minorque et Cabrera; des nailheurs qu'ils yont essuyés, de leur départ pour l'Angeletrer et de leur retour en France, en 1814; accompagnées de considérations générales, de pièces justificatives, d'un plan de la rade de Cadix, indiquant la position des pontons, et d'un plan de l'île de Cabrera. Paris. Boulland, 1823, in-8 avec pl. grav., 5 fr. [5275]

Reproduits en 1829 comme une seconde édition, avec un titre ne portant que Mémoires d'un Officier fronçais, prisonnier en Espagne, et avec le nom de l'auteur.

OFFICIER DE LA MARINE (UN), auteur déguisé.

Extralt du journal d'— de l'escadre de M. le comte d'Estaing. Sans lieu d'impr., 1782, in-8 de 93 pages. [5276]

OFFICIER DE LA MARINE EN NON-ACTIVITÉ (UN), auteur déguisé [Robert].

Nécessité (de la) d'employer quelques marins auprès des négociateurs français, etc. Paris, Renaudière, 1814, in-8. [5277] OFFICIER DE LA 32° DEMI-BRIGADE (UN), pseudonyme [CHANU, alors professeur d'histoire au collége Henri IV].

Bibliothèque populaire.... Campagne d'Italie par Bonaparte, avril 1796 — octobre 1797. Paris, F. Didot, ...., in-18. [5278]

OFFICIER DE L'ANCIEN ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE (UN), auteur déguisé [le colonel Édouard Le COUTURIER, né à Falaise].

Réflexions sur le nouveau corps royal d'état-major, etc. Paris, 1819, in-8 de 40 pages. [5279] OFFICIER DE L'ÉTAT-MAJOR (UN), pseudon. [P.-L. BE-

RAUD, procureur de la commune de Lyon pendant le siège, et depuis, conseiller à la Cour royale de Lyon, mort en 1836].

Histoire du siége de Lyon, ou Récit exact des événements qui ses not passés dans cette ville, sons le commandement du général Précy, et des horreurs qui s'y sont commisse par ordre des proconsuls Collot-d'Herbois, Albitte, Fouché (de Nantes), et autres scélérats; par — du siége, échappé au carnage, et retiré en Suisse. Lausanue, 1795, in-8 de 115 pages.

C'est au moins la seconde édition : la première a. été publiée sous le titre de Relation du siège de Lyon, contenant le détail de ce qui s'est passé, etc. (Neuchatel en Suisse), 1794, in-8. — Cet ouvrage a été aussi réimprimé à Paris, en 1795, sous le titre que porte le nº 3280

OFFICIER DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DU RHIN (UN), ament déguisé [DELANGLE].

Mémoire sur la trigonométrie sphérique, et son application à la confection des cartes. Paris, an 1x (1801), iu-8. [5281]

OFFICIER DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE FRANÇAISE (UN), auteur déquisé [le général GUILLAUME, de Vaudoncourt].

Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre entre la France et la Russie en 1812, avec un Atlas militaire. Paris, Barrois l'aîné, 1817, 2 vol. in-4.

Quelques exemplaires portent sur le titre la date de Loudres, 1815.

OFFICIER DE L'ÉTAT-MAJOR RUSSE (UN), auteur déguisé [le général Jomini].

Observations sur la dernière campagne de Turquie. Saint-Pétersbourg, déc. 1828, in-8 de 29 pages. [5283]

OFFICIER DE MARINE (UN), auteur déguisé.

Et une de plus! Histoire véritable. Impr. de G. Haas, à Bâle. Paris, Levrault, Schœll et Gio, au XII (1803), in-24 de 142 pages. [5284]

OFFICIER DE MARINE (UN), auteur déguisé [WILLAUMEZ].

Exercices et manœuvres du canon à bord des vaisseaux du Roi, ex fêglement sur le mode d'exercice des officiers et des équipages. Nouvelle édition, augmentée de nouvelles manœuvres du canon des deux bords, et de plusieurs tables de pointage, extraites de Churruca, Paris, Bachelier, 1815, în-8 de 80 pag., 6 fr. [5285]

OFFICIER DE MARINE (UN), auteur déguisé [G. LAIGNEL]. Seul (du) moyen de faire avec succès la guerre à l'Angleterre. Paris, 1815, in-8. [5286]

OFFICIER DE MARINE (UN), auteur déguisé [BOURGEOIS, lieutenant de vaisseau].

Quatre-vingt-treize millions.

[5287]

Imprimé dans « le Correspondant », tome XV (1846), pages 77 à 91. OFFIGIER DE SANTÉ (UN), auteur déguisé.

Esquisse historique et médicale de l'expédition d'Alger, en 1830, par —, atlaché au quartier-général de l'armée d'Afrique. Paris, de l'impr. d'Ambr.-Firmin Didot, 1831, in-8 de 130 pag., avec 4 planches lithogr. [5288]

OFFICIER DU CONTROLE (UN), auteur déguisé.

Examen des observations présentées à l'Assemblée nationale, au nom du comité de la marine, à l'occasion de la discussion du budget de l'exercice de 1849. Toulon, de l'impr. de Laurent, 1849, in-8 de 32 pages. [5289]

OFFICIER DU CORPS D'ARTILLERIE (UN), auteur déguisé [DU PUGET].

Essai sur l'usage de l'artillerie. Amsterdam et Paris, V° Desaint, 1771, in-8. [5290]

OFFICIER DU CORPS ROYAL D'ÉTAT-MAJOR (UN), auteur déguisé [COOLS DESNOYERS].

Vie d'Agricola. Traduction de Tacue (avec des notes). Paris, F. Didot, 1819, in-8 de 126 pag., 3 fr. [5291]

OFFICIER DU DÉPARTEMENT [DE LA MARINE] (UN), auteur déguisé,

Réflexions sur le matériel de la marine. Paris, Bachelier, 1821, in-8 de 76 pages. [5292]

Tiré à 100 exempl, qui n'ont pas été destinés au commerce.

OFFICIER DU GÉNIE (UN), auteur déguisé.

Faut-il fortifier Bruxelles? Réfutation de quelques idées sur la défense des États. Bruxelles, Périchon, 1850, gr. in-18 de 111 pag., 1 fr. 25 c. [5293]

OFFICIER DU GÉNIE PRUSSIEN (UN), auteur déguisé.

Exposition et description d'un système de fortification polygonale et à exponnières, Essai sur la science de la fortification, arrivée à on état actuel de perfectionnement. Trad. de l'allem. par Théodore Parmentier. Paris, Corréard, 1850 in-8, avec 2 pl. [5294] [5294]

OFFICIER DU ROI (UN), auteur déguisé [Bernardin de SAINT-PIERRE].

Voyage à l'île de France, Amsterilam et Paris, Merlin, 1773.

Voyage à l'Île de France. Amsterdam et Paris, Merlin, 1773, 2 vol. in ·8. [5295]

OFFICIER EMPLOYÉ A L'ÉTAT-MAJOR (UN), auteur dég.
[Hippolyte PONCET DE BERMOND, petit-neveu de Vauvenargues].
Garde royale (la) pendant les événements du 26 juillet au 5 août

1830. Avec cette épigraphe : Fais ce que dois, advienne que pourra. Sec. édit. Paris, G.-A. Dentu, 1830, in-8 de xij et 119 pag. [5296]

OFFICIER FRANÇAIS (UN), aut. dég. [le chev. Fr.-Auguste THESBY DE BELCOURT].

Relation ou Journal d' --- , au service de la Confédération de

Pologne, pris par les Russes et relégué en Sibérie, Amsterdam; 1776, in-12. [5297]

OFFICIER FRANÇAIS (UN), aut. deq. [de Romance, marquis de MESMON].

I. Voyage en Espagne et en Portugal dans l'appée 177h , par le major W. Dalrymple, trad. de l'anglais par - . Paris (Bruxelles). 1783. iu-8. [5298]

II. Introduction à l'Histoire de la guerre en Allemagne, en 1756. ou Mémoires militaires et politiques du général Lloyd, traduits de l'anglais, et augmentés de notes et d'un Précis sur la vie de ce général, par - Londres, Bruys, 1784, in-4.

III. Philosophie (la) de la guerre, extrait (par Guill, Imbert) des Mémoires du général Lloyd, traduits par -- . Paris, Barrois aiué, 1790, in-18. [5300]

OFFICIER FRANÇAIS (UN), pseudon. [Marie-Joseph CHÉNIER]. Lettre à M. le comte de Mirabeau, sur les dispositions naturelles.

nécessaires et indubitables des officiers et des soldats français et étrangers. 25 juin 1789, in-8. [53017 Très rare.

vicaire].

OFFICIER FRANÇAIS (UN), pseudon. [l'abbé D...., grand-Lettre à M. le comte de Lally... [5302] Écrit rempli de calomnies contre Lally.

Il existe une Réponse du comte de Lally Tolendal à M. Cabbé D...,, grand vicaire, auteur de l'écrit intitulé : Lettre à M. le comte Lally, par un officier français. Londres, De Boffe, mai 1795, in-8 de 25 pages.

Un erratum qui se lit sur la page 24 dit que « c'est par une méprise de · l'imprimeur, que l'écrit auquel M. le comte de Lally répond est intitulé -· Lettre par un Officier français. li faut lire par un Gentilhomme français. »

OFFICIER FRANCAIS (UN), aut, deq. [SAVARY DE SAINT-LO]. Notions sur la rade de Cherbourg, sur le port Bonaparte et sur

leurs accessoires. Cherbourg, an XIII (1805), in-8. OFFICIER FRANÇAIS (UN), de la Légion-d'Honneur et de

plusieurs académies, aut. dég. [RÉVÉRONI SAINT-CYR]. Essai sur le mécanisme de la guerre. Paris, Magimel, 1808, in-8. [5304]

OFFICIER FRANCAIS (UN), auteur déquisé.

Voyage en Russie, pendant les années 1812, 1813, 1814 et 1815, 24

d'après les Mémoires d' --- (rédigé par Babié de Bercenay). Paris, 1816, in-8. [5805]

Nous pensons que ce voyage cité par A.-A. Barbier, sous le nº 23,562 de son Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, n'est autre que celui que nous citons cl-après dont le titre serait ici trunqué.

OFFICIER FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [le comte de MON-TRAVEL, chef d'escadron].

Voyage d' — , prisonnier en Russie, sur les frontières de cet empire du côté de l'Asie; Observations intéressantes sur les meurs, les usages et le caractère des habitants de la rive gauche du Volga, près la mer Caspienne. Publié par M. Hue, employé à la poste aux lettres), Paris, Plancher; Delanay, 1817, in-8, 3 fr. [5306]

Voyez le précédent numéro.

OFFICIER FRANÇAIS ÉMIGRÉ (UN), aut. dég. [de La TOCNAYE].

 Promenade autour de la Grande-Bretagne, précèdé (sic) de quelques détails sur la campagne du duc de Brunswick. Edimbourg, 1795, in-8.

II. Causes (les) de la Révolution de France et les efforts de la noblesse pour en arrêter le progrès. Édimbourg, 1797, ou Copenhague, 1800, in-8. [5308] III. Promenade d'un Français dans l'Irlande, Londres, 1797, in-8.

[5309] Les numéros I et ill ont été reproduits dans l'ouvrage suivant :

Promenades d'un Français dans la Grande-Bretagne, en trlande, en Suède, en Norvège, etc. Brunswick, 1801, 4 vol. in-8.

OFFIGIER-GÉNÉRAL (UN), au service de S. M. le roi de Prusse, auteur déguisé [le colonel GUISCHARDT],

Principes de l'Art militaire, extraits des meilleurs ouvrages des Anciens. Berlin (Lyon), 1763, 2 vol. in-8. [5310]

Cet ouvrage est le même que les Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains, etc., dont la première édition a paru avec le nom de l'auteur à La Haye, en 4758, 2 voi. in-4.

OFFICIER GÉNÉRAL (UN), auteur déguisé.

Mémoire sur le nouveau système d'artillerie. 1775, in-8. [5311] C'est une seconde édition. La première fut insérée dans la « Collection

authentique des Mémoires présentés à MM. les maréchaux de France ». F. Gr. OFFICIER GÉNÉRAL (UN), auteur déguisé [Franç.-Réné-Jean de POMMEREUL]. Campagne du général Bonaparte en Italie, pendant les années

Iv et v de la République française. Paris, Plassan, 1797, in-8.
[5312]
OFFICIER GÉNÉRAL (UN). pseudon. [François GUILLOIS, gen-

OFFICIER GENERAL (UN), pseudon. [François GUILLOIS, gendre du poète Roucher].

Appel aux générations futures, sur la convention de Paris, faite le 3 juillet 1815 ; par — , témoin des événements. Genève (Belgique), 1817, in-12 de vij et 81 pages [5313]

Cet écrit a été réimprimé clandestinement en France, en 1820, sans date, in-8 de viij et 81 pages.

Sons le nº 1146 de son Dictionnaire des ouvrages anonymes et psendonymes Barbier a attribué, à tort, ce livre au général baron Philibert de Fressinet.

OFFICIER GÉNÉRAL (UN), auteur déguisé [le comte Claude : François de RIVAROL].

I. Essai sur les causes de la Révolution française; suivi de deux Lettres à milord \*\*\*, et d'une pièce de vers inédite. Paris, de l'impr. de Boucher, 1827, in-8 de 52 pag., 1 fr. 50 c. [5314]

Les principales causes de la Révolution sont, suivant M. de Rivarol, la correption des mennt, la philosophie, la destruction des jéstules, les parlements, et surtont la faiblesse de Louis XVI. - Les rois faibles, dicil, - en parlant de la France extuelle, sont les Réux de feurs peuples. If laut - tenir la verge haute pour contenir les Français. Bonaparte les frapps - d'abord avec une verge de fer, c'éstait seue; mais essuite il la fit rougir - au feu, c'était trop. En dernier résultat, if fluit à la France plus de gouvermement que de constitution : à l'Angeletrer, plus de constitution que de gouvernement -. Cette courte clusion fait connaître assez les principes d'h. Rivard, et la portée de sez vues politiques.

II. Guillaume-le-Conquérant, tragédie en cinq actes; suivie du Véridique, comédie en un acte; par — . Paris, Delaforest, 1827. in-8, 4 fr. [5315] La préface est signée: le comte de Rivarol, etc. Ces deux nièces n'on.

point été représentées.

OFFICIER GÉNÉRAL (UN), auteur déguisé [le comte Armand

Forces (des) militaires de l'Empire russe, en l'année 1835, ou Mon Voyage à Saint-Pétershourg, par le lieutenant-général comte

de DURFORT].

de Bismarck, trad. de l'allem. par — . Paris, de l'impr. de Bourgogne, 1837, in-8. [5316]

OFFICIER GÉNÉRAL (UN), ayant combaltu à Waterloo, auteur dégusé.

Rectification de quelques faits relatifs à la campagne de 1815. Paris, de l'impr. de Bourgogne et Martinet (1844), in-8 de 16 pag. [5317]

Extrait du « Spectateur militaire », cahier de décembre 1844.

OFFICIER GÉNÉRAL DE LA MARINE (UN), auteur déguisé [Gabriel BORY, de l'Académie royale des sciences et plus tard de l'Institut].

Mémoires sur l'administration de la marine et des colonies. Paris, Pierres, 1789, 2 vol. in-8. [5318]

C'est la rémino des trois écrits sulvants, que l'auteur avait d'àp publiés ésparément: Némoire sur les établissaments d'un conseil de marine; Essai sur la population des colonies à suere, impr. en 4776 et en 4780; Mémoire sur le système à suivre dans une guerre purement maritime avec l'Angletere, impr. en 4780.

OFFICIER GÉNÉRAL FRANÇAIS (UN), prisonnier de guerre en Autriche, en 1799, ant. dég. [MEXER, général de brigade français].

Lettres familières sur la Carinthie et la Styrie, adressées à M<sup>\*\*</sup> Bianchi, de Bologne. Paris, Prault, 1800, in-8 de 208 pages, 2 fr. 50 c. [5319]

OFFICIER HOLLANDAIS (UN), auteur déguisé [DREVON].

Voyage en Suède, contenant un état détaillé de sa population, de

son agriculture et de ses finances; suivi d'un Abrégé de son histoire, etc., depuis Gustave I jusqu'en 1786 inclusivement. La Haye, Gosse, 1789, in-8.

OFFICIER PIÉMONTAIS (UN), auteur déguisé.

Simple Récit des événements arrivés en Piémont, dans les mois de mars et d'avril 1821. Paris, Méquignon fils aîné; et Lyon, Perisse frères, 1822, in-8 de 212 pag. [5321]

MM. Ies Auteles du stémortet catholique, ayant dit, dans leur numéro du mois d'avil 1845, que Nibe dé Natire, al 170 en croyat, quelques curieux indiscrets, avait publié, sous le masque d'un officier piémontaisune relation de la dernière révolution du Piémont, jai circ que le 780. Relatives Récit - était l'ouvrage auquel nos journalistes faissient allusion; mais japapriés de M. le comate de Mastre que mademonielle as sour "avait ries appriés de M. le comate de Mastre que mademonielle as sour "avait ries papriés de M. le comate de Mastre que mademonielle as sour "avait ries pariés de M. le comate de Mastre de mandre de la comate la comate de la co publié sur la révolution du Piémont; il a écrit à M. le comte O'Mahony pour le prier de démentir cette fausse annonce, mais sa réclamation est restée sans effet.

Note de A .- A. Barbiera

OFFICIER POLONAIS (UN), pseudon. [Alexis François ARTAUD DE MONTOR, mort membre de l'Institut].

Histoire de l'assassinat de Gustave III, roi de Suède, par -- , témoin oculaire. Paris, Cl. Forget, 1797, in-8 de 182 p. [5322]

OFFICIER PRUSSIEN (UN), auteur dégnisé [Charles-Guillaume HENNERT, lieutenant à Reinsberg].

Il esta uteur des trois pières suivantes, imprimées à la suite de la traduction de « l'illistoire des deraites enuopagnes et ologications de Gintare Adolphe, en Alfemagne (du comte Coleras Goulde Priment), Berlin, Decker, 1772, la-4, assort: « l'ablean des impériaux et des Suédois; 2º Remarques sur les principaux évelements de cette llistoire; 3º Discours sur les balailles de Breitenleid et de Lutzen, avec des plans ievés sur le terrain.

OFFICIER PRUSSIEN (UN), auteur déguisé.

Campagne du duc de Brunswick contre les Français en 1792, traduite de l'allemand d'— (par un anonyme, et revue par M. Desrenaudes, avec une préface par M. Feydel). Paris, Forget, an III (1795), in-8. [5323]

OFFICIER ROYMISTE (UN), aut. dég. [le comte de ROMAIN, ancien colonel d'artiflerie].

I. Souvenirs d'—, contenant son entrée au service, ses voyages en Corse et en Italie, son émigration, ses campagnes à l'armée de Condé, et celle de 1815 dans la Vendée; par M. de R\*\*\*, ancien colonel d'artillerie. Paris, A. Égron, 1824, 3 [art. en 2 vol.—7.111]. Paris, livert, 1829, 4 vol. En tout 3 vol. in-8, 18 fr. [5534]

II. Récit de quelques faits concernant la guerre de la Yendée, relatifs sentenent aux habitants de l'Anjou qui y prirent part aux époques principales de cette guerre mémorable, faisant partie des Mémoires publiés sous le titre : « Souvenirs d'un officier royaliste », par M. de R...., aux colonel d'artillerie. Paris, L.-F. Hirert, 1829, in-3 de 248 pages. [5325]

Cet ouvrage se trouve toujours broché à la fin du tome til du précédent.

-OFFICIER RUSSE (UN), dut. dég. [le colonel de BOUTOURLIN, aide-de-camp de S. M. l'empereur de Russie].

Tableau de la campagne d'automne de 1813, en Allemagne, depuis la rupture de l'armistice jusqu'au passage du Rhin par l'armée française; avec une Carte topographique des environs de Leipzig. (Revu par M. le baron de Jomin), Paris, Arthus-Bertrand, 1817, 18326; Irableaux et J plan, 5 fr., 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326; 18326

OFFICIER SUISSE (UN), auteur déguisé [BARTHEZ DE MAR-MORIÈRES].

Observations sur une brochure de M. Weiss (intitulée « Coupd'œil sur les relations »). En Suisse, 1793, in-8. [5327] OFFICIER SUPÉRIEUR (UN), auteur déquisé [Jean-Julien-

Michel Savany].

Mémoire politique et historique des insurrections de l'Ouest, par —, qui a été chargé d'une partie des opérations relatives au rétablissement de la tranquillité intérieure. Paris, Moutardier, av III (1800), in-8.

Premier travail qui a servi de base aux volumes publiés chez Baudouin : « Guerres de la Vendée et des Chouans, etc ». F. Gr.

OFFICIER SUPÉRIEUR (UN), auteur dég. [DUFRESNE DE LA CHAUVINIÈRE].

Projet d'ordonnance sur la réorganisation de la garde nationale de Paris. Paris, de l'impr. de Lefebvre, 1820, in-8 de 132 pag., 3 fr. [5329]

OFFICIER SUPERIEUR (UN), pseudon. [P.-R. Auguis].

Napoléon et la Grande-Armée, précédé d'une Introduction historique sur l'origine et les principaux événements de la Révolution française jusqu'à l'époque où Bonaparte prit le commandement en chef de l'armée d'Italie. Paris, Dalibon, 1821, 2 vol. in-8, 15 fr. [5330]

OFFIGIER SUPÉRIEUR (UN), aut. dég. [le général LOVERDO]. Extrait du Journal d'—, attaché à la deuxième division de l'armée d'Afrique. Paris, Anselin, 1831, in-8, avec 2 plancles, 3 fr. [534]

OFFICIER SUPÉRIEUR DE L'ARMÉE (UN), aut. dég. [Fr.-L. DEDON, lieutenaut-général d'artillerie].

I, Mémoires militaires sur Kehl, contenant la relation du passage

du Rhiu et Moselle, sous le commandement du général Moreau; et celle du siége de Kehl. L'on y a joint le Précis des opérations de la campagne de l'an IV. Strasbourg, Fr.-Geo, Levrault; et Paris, Fuchs, an v (1797), in-8 de 125 pag., avec une carte.

II. Relation du passage du Rhin effectué le 1er floréal an v , entre Kilsett et Diersheim, par l'armée de Rhin-et-Moselle, sous le commandement du général Moreau : l'on v a joint une carte très exacte du cours du Rhin dans cette partie ; par l'auteur des « Mémoires militaires snr Kehl ». Strasbourg, 1797, in-8.

OFFICIER SUPÉRIEUR DES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE (UN), habitant dans la Vendée avant les troubles, aut. déq. [Jean-Julien-Michel SAVARY].

Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République française, ou Annales des départements de l'Ouest pendant ces guerres, d'après les actes et la correspondance du comité du salut public, des ministres, des représentants du penple en mission, des agents du gouvernement, des autorités constituées, des généraux Berruyer, Biron, Canclaux, Rossignol, Santerre, Léchelle, Kléher, Marceau, Turreau, Moulin, Hoche, etc., et d'après les réglements, proclamations et bulletins du conseil supérieur et des chefs des Vendéens et des Chonans. Paris, Baudouin frères, 1824-25, 6 vol. in-8. [5354] Cet ouvrage fait partie de la « Collection des Mémoires relatifs à la ré-

volution française ». Vov. le nº 5528.

OFFICIERS AU CORPS ROYAL D'ARTILLERIE (LES), auteur déquisé [de ROSTAING].

Tables du toisé des bois et du poids des fers, à l'usage de MM. les officiers du corps royal d'artillerie, calculées par - . Dijon, Frantin, 1777, iu-12. [5335]

OFFICIERS DE L'ARMÉE (DES), pseudonyme [LE FRANÇAIS]. Projet d'instruction sur le service des bouches à fen, présenté au consité central de l'artillerie, etc. Metz, Collignon, 1816, in-8.

M. Le Français passe pour le principal rédacteur de ce projet.

OFFICIERS DU RÉGIMENT DU ROI (LES), auteurs déguisés [MM. de COMPIÈGNE et de MOLIAN].

Réponse des Officiers du régiment du Roi au Mémoire imprimé

au nom des soldats députés de ce régiment. Paris, Devaux, 1790in-8 de 62 pages. [5337]

OFFICIERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE ROUEN (LES), pseudon. [THOURET].

Adresse de remercîment présentée au Roi par — en assemblée générale. Rouen, 1789, in-8 de 15 pag. [5338]

Cette Adresse, signée de 31 officiers municipaux, a été rédigée par THOURET.

OFFICIERS QUI SE TROUVAIENT A BORD DU KENT (UN DES), auteur déguisé [le major Mac-Grégor].

Récit de la perte du bâtiment de la compagnie des Indes le Kent, par — . Tradnit de l'anglais (par le baron de Staēl). Paris, Servier, 1826, in-12 de 128 pages, 1 fr. 50 c. [5339]

OGER LIBAN ERBERG, pseudon. [Dom GERBERON].

Défense (la) des censures du pape Innocent XI et de la Sorbonne contre les apologistes de la morale des Jésuites, soutenus par le père Moya, jésuite, sous le nom d'Amadeus Guimenius. Cologne, Pierre Marteau, 1690, in-12 de 76 pages. [5340] Piaclus, Baillet, dom Philippe, Le Cerf et dom Tassin n'ont polnt contu

ce pseudonyme. Voyez Prosper Marchand, Dictionnaire historique. L. II, page 91 b; et Le Clerc, Bibliothèque universelle, L. XVIII, p. 177.

A. A. B. B.

OGIER (F.); pseudonyme [DE BALZAC].

Apologie pour M. de Balzac (rédigée en partie par do Balzac luimème). Paris, Marlot, 1627, in-4. [5341] Voy, le Dictionnaire de Bayle, article Balzac.

.

OIES DE STRASBOURG (LES), pseudonyme,

Pétition des — à la Chambre des Pairs. Paris, de l'impr. de Cosson, 1821, in-8 de 11 pages. [5342]

OINVILLE, nom nobiliaire [Jacques-Nicolas DESVAULX, baron d'], maréchal de camp. Pour la liste de ses ouvrages, voyez • la France littéraire », à Desvaulx.

OISIF (UN), pseudon. [Julien Chanson, prote de l'impr. Poisson, de Caen].

Almanach récréatif pour 1849, contenant le calendrier, des prédictions météorologiques, etc... et un choix d'énigmes, charades, dits ou peu connus, etc. recveilli par -, Caen, Poisson et fils, 1849, in-18. [5343] Le même éditeur a publié pour la même année et dans la même impri-

1º Le Mathieu Laensberg républicain, almanach des bons natriotes pour

2º Le vrai Mathleu Laensberg et le véritable Nostradamus ressucité, pour 1849.

3º Almanach du commerce de Caen (1849).

M. Julien Chanson a été de plus l'éditeur à Caen : 10 d'un journal polltique Intitulé : l'Echo des clubs et associations, etc., fondé après le 24 février 1848, et qui a eu cing mois d'existence; 2º d'un journal littéraire intitulé le Diable rose, qui a paru du 8 octobre 1848 au 6 mai 1849, et dont la collection forme 57 numéros. Geo. M .- c .- L.

OISIF DE PROVINCE (UN), pseudonyme [G. GUY].

Lettre d' - à un journaliste de Paris, [5344] Signé G. G\*\*\*.

Impr. dans . le Correspondant ., t. IV, 1831, p. 55.

OL. (P.), pseudon. [le P. Joseph de TEXEIRA, dominicain portugais].

Traité parenétique, c'est-à-dire exhortatoire, auquel se montre par bonnes et vives raisons, arguments infaillibles, etc. le droit chemin et vrays movens de résister à l'effort du Castillan... par - , battu du temps et persécuté de la fortune; traduit de langue castillane en langue françoise par J.-D. Dralymont, seigneur de Yarleme, [anagramme de Jean de Montlyard, seigneur de Melèray]. Imprimé à Aix, 1597, in-12. [5345]

Article de Montlyard, dans le Dictionnaire de Pr. Marchand.

Les initiales P. Ol. désignent Pierre Olini, nom sous lequel le P. de Texeira a voulu faire passer son livre.

OL \*\*\* (MHe d'), pseudonyme [le marquis de XIMENES]. Lettres portugaises en vers. Lisbonne (Paris), 1759, in-8. [5346]

Réimprimées à la suite des « Quatre parties du jour » , de l'abbé de Ber-

nis, Francfort-sur-le-Mein, 1760, in-8. C'est l'imitation en vers de la première et de la quatrième des célèbres « Lettres portugaises ».

OLD BOOCK, archéologue, pseudon, [J.-P. SCHMIDT, maître

des requêtes, ancien chef de division au ministère des cultes, inspecteur des monuments religieux, etc.

Églises (les) gothiques. Paris, J. Angé et C (X. Dumoulin), 1837, in-12 de 212 pages, 2 fr. [5347]

OLD NICK, pseudonyme [Emile-Dauran FORGUES].

 Arec M. Ad. Joanne: Histoire générale des Voyages, de découvertes maritimes et continentales, depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours. Traduité de l'angl, de W. Desborough Colley, et continuée jusqu'à nos jours par M. d'Avezac. Paris, Paulin, 1840-41, 3 vol. in-12, format angl., 10 fr. 50 c. [5348]
 H. Petités (legh bibieres de la Vie bumaine, Paris, Fournier, 1841,

gr. in-8, orné de 50 grandes vignettes à part, et 200 sujets dans le texte, par Grandville, 45 fr. [5349]

111. Notice biographique de Shakspeare, 1843. [5350]

III. Notice biographique de Shakspeare, 1843. [5

Impr. à la tête de la « Galerie des personnages de Shakspeare... », par Am. Pichot (in-8).

IV. Chine ouverle (la), aventures d'un Fan-Koueïdans le pays de Tsin; ouvrage illustré par Auguste Borget. Paris, Fournier, 1864, gr. in-8, orné de 50 vignettes à part, et 200 sujets dans le texte, 45 fr. [5351]

M. Porgues, sons ce pseudosyme, a domné av "National" un grand nombre de fenilietosi de critique literiare, t. ets remarqualhes, et que les anis de la saine critique désireraient voir un jour rassemblés : il a en part à la la rédaction des "Français peinits par eux-mêmes "pour lesquels il si e ècrit les types de l'Associe et de la Méranais; aux e Etrangers à Paris ». (Paris, 8484); il at ét pendant quelque temps fun des rédacteurs de la - Revue des Deux Mondes », et l'est sajourc'h nui de plusieurs autres recueils parmi lesquels noss citerons la «Freue histanaique».

OLENIX DU BOURG-L'ABBÉ, pseudon. [J.-P. CAMUS, évêque de Belley].

Anti-Basilic pour répondre à l'Anti-Camus. Paris, 1644, in-4.

[5352

OLIBRIUS, pseudon. [Raymond BRUCKER], auteur de quelques articles de journaux.

OLINCOURT (G. d'), nom anobli [F. GIGAULT, d'Olincourt].

Ponr la liste de ses ouvrages, voy. • la Littérature française contemporaine », à Gigault d'O.

OLIVET (l'abbé d'], nom abrév. [l'abbé Joseph Toulien d'Olivet, de l'Académie française]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire » à Olivet.

OLIVIER (le comte), nom anobli [Jean de LA TAILLE].

Histoire abrégée des singeries de la Ligue; par J. D. L., dit —, excellent peintre. Sans nom de ville, 1596, in-8. [5353]

OLLEMIRUS, pseudonyme [Dan.-Guilielm. MOLLERUS].

Ollemiri Pedis admiranda. Argentinae, 1666, in-12. [5354]

OLLENIX DU MONT-SACRÉ, anagr. [Nicolas de MONTREUX].

I. Premières (les) Œuvres poétiques de —. Paris, 1587, in-12.

II. Bergeries (le 1" livre des) de Juliette, auquel, par les amours des bergers et bergères, l'on voit les effets différents de l'amour, avec cinq Histoires comiques racontées en cinq journées par cinq bergers. Paris, 1588, 2 vol. in-12. — V édit, Paris, ..., in-12. — Tours et Paris, 1592, 1598, in-8.

n-12. — Tours et Paris, 1592, 1598, in-8. [5356] III. Chastes (les) et délectables Jardins d'Amour, semez de divers

discours et histoires amoureuses. Paris, 1594, in-12. [5357]

IV. Amours de Cripiton et Lydio Paris 4595 in 8, 1604 in 42

IV. Amours de Criniton et Lydie. Paris, 1595, in-8; 1601, in-12.

v. Arimène (l') d' --. Paris, 1597, in-8. [5359]

VI. Espagne (l') conquise par Charles-le-Grand, roi de France. Nantes, Dorion, 1597-98, 2 vol. in-12. [5360]

VII. OEuvre (l') de chasteté qui se remarque par les diverses fortunes, adventures et fidèles amours de Griniton et de Lydie. Paris, Buon, 1598, in-12. [5361]

VIII. Amours de Cléandre et de Domiphile, par lesquelles se

remarque la perfection de la vertu de chasteté. Paris, Buon, 1598, in-12. [5362]

IX. Cléopâtre, tragédie. Paris, 1598, in-12. . [5363]

X. Joseph le chaste, tragédie saincte. Paris, 1601, in-12. [5364]
 XI. Arcadie (l') française de la nymphe Amarille, tirée des Ber-

geries de Juliette, de l'invention d'Ollenix du Mont-Sacré. Paris, 1625, in-8. [5365] Ces Bergeries sont assez languissantes et peu recherchées. Nicolas de

Ces Bergeries sont assez languissantes et peu recherchées. Nicolas de Montreux est auteur de quelques autres ouvrages, et entre autres d'un seizième volume des Amadis. OLLINGAN (d'), anagramme [Charles Ancillon].

Traité des eunoques, dans lequel on explique toutes les différentes sortes d'eunques, quels rapps ils ont ienus, et quel cas on en fait, etc. On examine principiement s'ils sont propres au mariege, et s'il leur est permis de se marier, et l'on fait plusieurs remarques curieuses et divertissantes, à l'occasion des eunques. Paris, 1707, in-12 de 187 pages. [5366]

Ouvrage assez mai écrit, mais rempli d'érudition. On voit seulement qu'elle n'est pas profonde, car l'auteur (pag. 64) prend au sérieux la plaisanterie quo Fontenelle publia contre Rome et Genève, sous le titre de . Méro et Ebégu »; au surplus, il ne fut pas le scul trompé.

OLUSI-LIPPEPHI, anagramme. Voy. LOUIS-PHILIPPE.

OLYMPE (M<sup>-0</sup>), aux. supp. Ce nom est celui d'un collaborateur supposé de Marion du Mersan, à deux pièces de théâtre ; ce présonn était celui de sa femme, qu'il avait improvisée auteur, fain de lui obteuir les entrées du théâtre où elles ont été représentées. Yoy, « la France litteraire ». à Du Mersan.

OMBRE (UNE), pseudonyme [DESESSARTS fils, avocat].

Physiologie des Champs-Élysées, illustrée par Porret. Paris, Desloges, 1842, in-32 avec vignettes, 1 fr. [5367]

OMÉGA, pseudonyme.

Poésics lyriques d'Anacréon de Théos, en grec. Édition avec sommaires, des arguments et des notes. Lyon et Paris, Perisse, 1835, in-12. [5368]

Est terminé par quelques imitations en vers français.

OMNIBUS (L'), pseudonyme.

Mari (le) curieux, comédie en un acte et en vers. Représentée sur le théâtre de Brest, le 26 janvier 1836. Brest, Come et Bonetreau, 1837, in-8. [5369]

O. N., pseudonyme [Émile-Dauran FORGUES].

Sons ces initiales, celles de son non littéraire, ce spirituel et consciencieux critique, dont nous avous dél') parlé pag. 378, a conce écrit : 1 en le fuilliton hebdomadoire dans le journal : le Commerce -, sons le litre de: te Tablere et lé Mande Causarie; 29 un chapitre de 11 lissione de 5811 . Initiale : Année litréraire, dont il y a quelques exemplaires tirés à part (m-12 de 29 jacqué) 3º Violette, chorque et Opérin, 255, finité de \*\*\*\* Imprimée dans le feuilleton du « National », en septembre, octobre et uovembre 1349. ONITRAMA (Aletophilus), theologus, pseudon. [Ġ. de Witte].

Provocatio ad ex. P. Martinum Harney pro lectioue S. Scripturae
in linguis vulgaribus facta ab — . In-4 de 4 pag. [5370]

ONUPHRE, auteur déguisé [Onuphre-Benoît-Claude MOULIN].

Lettre sur la souscription sollicitée en faveur des Grees, par les libéraux, sous le nom de M. le contre de Rais-Flassan, grec d'origine et chevalier de plusieurs ordres; insérée dans le Journal «Undépendaut» et « la Gazette universelle de Lyon» du 1<sup>st</sup> septembre 1821. Sinivie de remarques et ornée de l'ébauche de portrails assez ressemblants. Lyon, de l'impt, de Boursy, 1821, in-8 de 29 apges.

OPHELOT DE LA PAUSE, pseudon. [J.B.-Claude ISOARD, connu en littérature sous le nom de DELISLE DE SALES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Deliste de Sales.

OPTATUS GALLUS, pseudon. [Carolus HERSENT, Ecclesiæ Metensis cancellario].

Opiati Galli de cavendo schismate, liber paræneticus, prima die januarii, Lugduni ad ecclesiæ Gallicanæ archiepiscopos et episcopos. (Parisiis), 1640, in-8. [5372]

Ce volume, lacéré et brûlé la même année, en vertu d'un arrêt du parlement, est très rare. Il est dirigé contre le patriarchat dont le cardinal de Richelleu semblait vouloir se revêtir.

Ce patriarchat a encore été le sujet de l'ouvrage snivant :

Michaelis Rabardet S. J. Optatus Gallus (Car. Hersent) benigna manu sectus, tarde sed aliquando. Parisiis, 1641, in-4.

Ce jésuite pensait que la création d'un patriarche n'aurait rien de schismatique, et que le consentement du Pape n'était pas plus nécessaire pour constant'in la l'avait été pour établir les patriarches de Jérusalem et de Constantinople.

OR (Louis de l'), Voy, L'OR (de).

ORATEUR SANS-SOUCI (l'), pseudonyme.

Harangue patriotique de —, prononcée en présence des trois ordres, à l'ouverture des États-Généraux. Versailles, de l'impr. des États (Orléans), 1789, in-8 de 45 pages. [5373]

ORDRE (d'), nom nobiliaire [Du Wicquet]. Pour la liste des

onvrages de quatre membres de cette famille, voy. « la France littéraire », à Ordre.

OREB (Pierre), pseudon. [Mos Leluault-Mancelière].

Abel de Laflaie. Paris, Renduel, 1838, in-8, 7 fr. 50 c. [5374]

Roman imprimé pour le compte de l'auteur, et que la médiocrité n'a pas permis à l'éditeur de mettre en vente. Deux seuls exemplaires ont été brochés pour le dépôt à la direction de la librairie.

ORESME (Nicolai), episcopus, apocryphe (Guillelmi de SANCTO-AMORE]:

Liber magistri Nicolai Oresme, episcopi de Auti-Christo et ejus ministris, ac de ejus, adventu, siguis, propinquis sinul remotis, ex diversis sacrarum scripturarum testimoniis elegantissimè compilatus. [5375]

Imprimé dans le t. 9 de l'Amplissima Collectio de D. Martène.

Rondet, dans le Mercare de France, octobre 1730, p. 61.
Cet ouvrage, plein de réflexions sensées, solides et judicieuses, a été
composéentre 1930 et 1970, dans le temps de la varance de l'Empire, après
la déposition de Frédéric II. Il n'est donc pas de Nicolas Oresme, qui ne
aquit qu'en 3. (Article de M. Romillo.)

ORFEUIL (Wolf), pseudon. [Nic. LE CAMUS DE MÉZIÈRES]. Esprit (l') des almanachs. Analyse critique et curiense des almanachs, taut anciens que modernes. Paris, 1782, 2 vol. in-12, [5276]

ORIENT (A. D. et A d'.), pseudonyme [VIAL, ancien négociant].

I. Peste de Paris (la). Avril 1832. Paris, de l'imp. de Leclère,
1832, in-8 de 32 pages, 50 c. [5377]

En vers alexandrins.

Cette pièce, anonyme, a été reproduite à la fin de l'ouvrage suivant.

II. Révélations (les) de Saint-Jean, histoire prophétique de l'Église, depuis, Jésus-Christ jusqu'à la consommation des siècles, mise en discours mesuré. Paris, Jeanthon, 1839, in-8, 6 fr. 50 c. [5378]

Les lignes sont mesurées, inégales pour leur longueur, comme pour leurs pieds et non rimées.

On a broché à la suite le numéro précédent.

III. Destinées (des) de l'âme, ou de la Résurrection, de la préscience et de la métempsycose, avec un Précis des prophétles qui

1, 1,000

regardent l'Église, pour reconnaître le temps présent et les sigues . de l'approche des derniers jours. Paris, au comptoir des imprimeurs-unis (Comon), 1846, in-12, ½ fr. [5379]

IV. Accomplisement des prophéties, faisant suite au livre des Destinées de l'âme s. Tome l'. Contenant l'Histoire abrégée de l'Église jusqu'à la fin des temps; l'Explication complète de l'Apocalppe, et une Réfutation du livre de « l'Origine des cuttes de Dupuis. Tome II, contenant les prédictions sur l'avenir de l'Église et l'explication véritable du magnétisme animal. Tome III, la Philosophie du magnétisme, ou les Rapports de l'âme humaine avec les esprits invisibles. Paris, même adresse, 1847-50, 4 vol. iu-12, [15380]

L'ouvrage doit avoir un quatrième volume.

ORIGINAL (UN), pseudonyme [A.-M. LOTTIN].

Recueil de chansous faites par — . Lotinopolis (Paris), 1781, 2 vol. in-12. [5381]

Ce Recueil n'a pas été mis en vente. Feu Merlin, libraire, en possédait un exemplaire où toutes les lettres initiales ont été remplies par l'auteur.

ORIGENES, pseudonyme [Richardus Simon].

Novorum bibliorum polyglottorum synopsis. Ultrajecti, 1684 in-8. [5382]

Sous un autre pseudonyme. Rich. Simon a publié un autre ouvrage sur le même sujet. Voy. le nº 139.

ORILE, pseudonyme [GOMBERVILLE].

Exil (l') de Polexaudre et d'Ericlée. Paris, 1619, 1629, in-8. [5385]

On attribue ce livre à Gomberville. (Note manue. de Lenglet du Fresnoy).

ORIVAL (le barou d'), pseudonyme [l'abbé SAAS).

Avis du — au comte de Varack sur ses Mémoires (Mémoires composés par de Croismare, conseiller au parlement de Rouen). Cambray, aux dépens du public, 1751, in-12 de 15 pages [5384]

ORIVE (d'), pseudonyme [Prosper-Parfait GOUBAUX].

Avec M. Gustave Lemoine: Une femme malheureuse, drame en ciuq actes, précédé d'un prologue. Représenté sur le théâtre de la Gaîté, le 2 mai 1837. Paris, Morain, 1837, in-8, 60 c. [5385] ORLEANAIS (UN), auteur dequisé [GARNIER DU BREUIL].

Voyage historique, statistique et descriptions pittoresques dans le département de Loir-et-Cher. Orléans, Coignet-Darnault, 1835, in-8. [5386]

Au verso de la page 63 l'on annonce la prochaine publication d'un ouvrage du même auteur, un « Voyage à Chantilly, fait en 1788 », donnant la description du château détruit en 1793, ouvrage qui n'a peut-être pas été Imprimé.

ORLÉANOIS (UN), auteur déguisé [Jousse, conseiller au présidial d'Orléans].

Lettre d' — à un de ses amis, sur la nouvelle « Ilistoire de l'Orléanois », par le marquis de Luchet. Bruxelles, Emm. Flon, et Paris, De Bure, 1766, in-12. [5387]

ORLÉANS (Louis-Antoine-Philippe d'), duc de Montpensier. Voy. MONTPENSIER.

ORLIX (D') et PLEMPIUS, professeurs en médecine à Louvain, pseudon. [de ROUVIÈRE].

Physique (a) d'ozage, contenant, avec, un discours sur la núdecine, la description du corps humain, par M. Arderius, poise l'explication des maladies, et de leurs remèdes, tirée des principes de la méclanique et de la philosophie de M. Descartes. Paris, Auboin, 1664, in 142.

ORMEGIGNY (L'), Voy. L'ORMEGREGNY,

ORNOY (d'), pseudonyme [Alexandre BASSET].

Mort (la) du roi de Rome. Drame en un acte. Paris, Marchant, 1832, in-8 de 24 pages, 1 fr. 50 c. [5389]

Représenté sur le théâtre du Panthéon, le 26 août 1852.

ORSINI (Julia), sihylle du faubourg St-Germain, pseudon. [Simon BLOCQUEL?]

Grand (le) Esteilla (1), oul'Art de tirer les cartes, contenant, etc., le tout recueilli, et mis dans un nouvel ordre et corrigé par — Lille, de l'imprimerie de Bloquel, Paris, tes march. de nouv., 1839 in-12 avec grav. et un tableau, 3 fr.; et in-18.

<sup>(1)</sup> Etteila et non Esteilla est l'anagramme d'Aliette auquel on doit plusieurs ouvrages sur la carionomancle.

ORSINI (Mme Virginie), pseudonyme [Mme Virginie BAUDOUIN, née Mortemart-Boisse, femme du propriétaire du « Moniteur parisien »].

PROBE?

Heures de l'enfance, poésies. Paris, Delloye, 1839, in-8, avec 32 frontispices, 8 fr. [5391]

Cette dame a fourni, sous ce nom d'emprunt, des articles à divers recueils.

ORTIS (Jacopo), pseudonyme [Ugo Foscolo, littérateur italien, condamné à mort par l'Autriche, et qui parvint à se réfugier à Londres].

Ultime Lettere di -, tratte dagli autografi. (Nuova ediz.) Parigi, Teof. Barrois figlio, 1815, 1824, in-12; - Parigi, Dufour e Co; Baudry, 1825, in-12, con rame, [5392]

- Lettres de -, traduites de l'italien sur la seconde édition. par M. de S\*\*\* (de Senonnes). Paris, Pillet, 1814, 2 vol. in-12, 4 fr.

Cette traduction a été reproduite, la même année, sous le titre du Proscrit, ou Lettres de Jacopo Ortis, Paris, Lefèvre; et, en 1820, sous celui d'Amour et Suicide, ou le Werther de Venise, Paris, Dentu.

- Les mêmes, sous le titre de « Dernières Lettres de (traduites par M. Trognon). Paris, Delestre-Boulage, 1819, in-8, 5 fr. - Les mêmes, sous le même titre, traduites... (par M. Mignot). Lyon, Kindelem, 1823, in-12.
- Jacopo Ortis, traduit de l'italien par M. G\*\*\* (Gosselin, archiviste du dépôt des fortifications), Paris, Dauthereau, 1829, 2 vol. in-32.
- Jacques Ortis; par M. Alex. Dumas. Paris, Dumont, 1839. in-8 .- Deuxième édition. Paris, Desessarts, 1846, in-8, 7 fr. 50 c. C'est la même traduction que la précédente, retouchée par le fécond écrivain. Voy. ce que nous en avons dit sous le nº 2008.
- Le même ouvrage, de la même traduction, précédé d'un Essai sur la vie et les écrits d'Ugo Foscolo, par Eugène de Montlaur, et suivi d'une traduction inédite de ses œuvres choisies, par M. L. Delatre. Paris, Ch. Gosselin, 1842, in-12, format anglais, 3 fr. 50 c.

ORTOFILO AUSONICO. Voy. AUSONICO (O).

OSCAR, auteur déquisé (Louis-Oscar MAILLART, bls naturel du frère de l'auteur de « Léonidas » (Pichat), dont il prend quelque-25

fois le nom), artiste et auteur dramatique, directeur du théâtre du Panihéon, ensulte de celui de Beaumarchais (1).

Avec M. E. Vanel: Dix-neuf coups de canon !!! à propos en un acte, mélé de couplets. Représenté sur le théâtre de la Porte-Saint-Antoine, le 29 août 1838. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1838, In-8.

[5393]

OSIUS (Fr.), auteur déquisé [Fransc. ORIUS].

I. Dispunctor ad Merillium, seu de variantibus Cujacii interpretationibus in libris digestorum dispunctiones 53, auctore Osio Aurelio (Francisco Ory). Aurelia, 1642, in-8. [5394]

Réimpr, dans le Trésor d'Ever. Otton.

II. Pactum renunciationis, dissertatio de pacto dotalibus instrumentis adjecto, ae puella quam paler aut cognatus elocat, patri vel cognato succedat (auctore Fr. Osio, scilice Fr. Ory). Aureliis, 1664, in-4; et dans le tome 7° du Meerman: Novus thesaurus juris, [5395] Ory a change fr en s par amour para l'antiquité, parce que la lettrer

Ory a change I? en s par amour pour l'antiquite, parce que la lettre r n'a pas été inventée avec les autres lettres de l'alphabet. (Ottonis Thesaurus, t. 5.)

OSSIAN, barde du III\* siècle, auteur supposé [James MACPHERson, littérateur anglais du XVIII\* siècle].

Ossian's Works, translated from the gallic language. (A new

edition). Paris, Barrois, 1783, ½ vol. in-12. [5396]
Poems (the) of Ossian, translated by James Macpherson, esq. A
new edition, carefully revised and corrected. Paris, Amable Costes,
1830, 2 vol. in-18, 2 fr. 50 c.

Ces deux volumes forment la première livraison d'une « Bibliothèque choisie des elassiques anglais et italiens », entreprise par MM. Glashin et Biagioli.

 Garthon, poème, traduit de l'anglais, par M<sup>me\*\*\*</sup> (la duchesse d'Aiguillon, mère du ministre, et Marin). Londres, 1762, in-12.
 Témora, poème épique d'Ossian, traduit d'après l'édition an-

glaise de Macpherson, par le marq. de Saint-Simon, 1774, in-8.
— Ossian, fils de Fingal, poésies galliques, traduites de l'anglais

de M. Macpherson, par *Le Tourneur*. Paris, Musier fils, 1777, 2 vol. in-8.

- Le même, sous ce titre : Ossian, fils de Fingal, barde du IIIº



<sup>(1)</sup> Annuaire dramat, de Bruxelles, vut année, p. 14.

siècle. Poésies galliques, traduites sur l'anglais de Macpherson, par Le Tourneur. Nouvelle éditiou, revue, corrigée et augmentée, ornée de gravures. Paris, Dentu, an VIII (1799), 2 vol. in-8, 8 fr., et sur pap, fin, 12 fr.

- Le même, de la même traduction, augmentée des poèmes d'Ossian et de quelques autres bardes, traduits de l'anglais de M. Smith, pour servir de suite à l'Ossian de Le Tourneur, et précédée d'une Notice sur l'état actuel de la question relative à l'authenticité des poèmes d'Ossian, par M. de Ginquené, Paris, le même, 1810. 2 vol. in-8, avec gravures, 12 fr., et sur pap. vélin superfin, 24 fr. L'édition de 1810 est la meilleure de cette traduction : quelques incorrections en ont disparu, et l'on a mis plus de clarté dans les notes du

Discours préliminaire de Le Tourneur. - Poèmes d'Ossian et de quelques autres bardes, pour faire suite

à l'Ossian de Le Tourneur, traduits de l'angl. de Smith, par Hill [masque de David de Saint-Georges et A.-G. Griffet-Labaume]. Paris, 1795, 3 vol. in-18.

Traduction estimée. David de Saint-George l'avait revue avec le plus grand soin pour une nouvelle édition. Cette traduction a été insérée dans la précédente édition de 1810.

- Les mêmes, traduits par Le Tourneur, David de Saint-Georges (et Griffet-Labaume). Paris, Dufart, an vt (1798), 7 vol., in-18, fig., 5 fr.

C'est la réunion des deux traductions précédentes.

- Chauts (les) de Selma, poème imité d'Ossian, par P.-A.-M. Miger, Paris, 1798, in-18.
- Ossian, barde du IIIe siècle. Poésies galliques, en vers fraucais : par Baour-Lormian. De l'impr. de Didot l'aîné. - Paris. Didot l'aîné, an IX (1801), in-18 de 264 pages, 1 fr. 50 c., et sur format in-12, pap. vélin, 6 fr. - IV édition. Paris, L. Janet, 1818, in-18, fig., 5 fr., et sur pap. vélin, 10 fr. - Autre édition (5°). suivie des Veillées poétiques. Paris, Gayet, 1827, in-8.

Ces imitations furent faites sur l'invitation de Bonaparte qui aimait beaucoup les poésies qui portent le nom d'Ossian.

- Traductions et imitations de quelques poésies d'Ossian, ancien poète celte; par Charles d'Arbaud de Jouques, Paris, Pougens, an IX (1861), broch, in-8, 75 c.

L'auteur promettait une traduction complète en vers des poésies que nons avons sous le nom d'Ossian, mais il ne l'a jamais publiée.

- Catheluïna, ou les Amis rivaux, poème imité d'Ossian, et mis en vers français, d'après la traduction en prose de Letourneur, par le général D\*\*\* (Despinoy). Paris, Dentu, an 1x (1801), in-8 de 31 pages.
- Traduction libre, en vers, des chants de Selma d'Ossian; suivie des Dangers des règles dans les arts, poème, et de quelques autres poésies; par J.-J. Taillasson. Paris, Barran, 1802, in-8 de 38 pages.
- Guerre (la) de Thura, poëme imité d'Ossian, par Alexis Saint-Michel. Paris, de l'impr. de Valade, 1813, in-8 de 16 pag.
- Fingal, poëme d'Ossian, et autres poésies galliques en vers français, par A. Saint-Michel. Paris, Rosa, 1819, in-18 de 6 feuilles.
- Ossian, chants galliques, traduits en vers français par E.-P. de Saint-Ferréol. Paris, Caussette, 1825, in-18, 3 fr.
- Ossain, barde du III siècle; poémes galliques, recneillis par James Mac-Pheron, traduction revue sur la deruière édition anglaise, et précédée de Recherches critiques sur Ossain et les Calédoniens; par P. Christian [Christian Pitois]. Paris, Lavigne, 1842, in-12, format anglais, 3 fr. 50;
- Ossian. OEuvres complètes, traduction nouvelle, précédée d'une Notice sur l'authenticité des poëmes d'Ossian; par Aug. Lacaussade (de l'Ile Bourbon). Paris, Delloye; Garnier frères, 1842, in-12 format anglais.
- M. de Saint-Geniès avait aussi annoncé, en 1835, une Traduction nouveille et complète d'Otsian (en prose), qui cût formé un vol. in-fol. de 400 pages avec deux estampes, mais cette traduction est encore inédite jusqu'à ce jour.

La question de l'authenticité des poésies d'Ossian a été soulevés et résolue affirmativement par M. Patrin-Graham (voy. le Mag. encycl., XIII° ann. 1808, t. II, pag. 150); par Ginguené, en tête de 
la traduction des poémes d'Ossian, par Le Tourneur, édition de 
1810, et par M. Lacaussade, à la tête de sa traduction des mêmes 
poémes; mais sur quoi est appuyée cette assertion? sur une conjecture. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en reproduisant ici 
l'opinion d'un savant qui nous paralt avoir plus approfondi cette 
question que les écrivains que nous venons de citer, opinion à 
laquelle nous nous rangeons.

Avant-propos du morceau d'histoire littéraire du baron d'Eckstein, intitulé: De la Poésie des Gaels irlandais et écossais, imprim. dans le t. XYI du «Catholique» (1829).

Cet Ossian de Macpherson, dont le vrai nom est Oisian, n'est qu'une amplification de rhéteur, pâle et dernier reflet d'un cycle de mythes hérofques appartenant aux Fins ou Scots : ce sont les guerriers de l'Irlande et de l'Écosse ; ils font aussi partie de la nation des Gaëls de race celtique. Ce que Macpherson a pu recueillir de fragments originairement ossianiques, il l'a noyé dans un déluge de mots emphatiques, orné d'une pompe ridicule ; et des portions entières des poëmes qu'il a publiés peuvent bien être sorties de son cerveau. Mais si, pour mettre cette poésie barbare en harmonie avec le goût sentimental de son temps, il s'est permis de beaucoup altérer, de beaucoup amplifier, il n'a rien inventé, quant aux faits. Onoique sa naissance et son origine fussent gaëliques, il comprenait sans donte très imparfaitement ce langage qu'il avait désappris dès sa jeunesse : c'est ce que pronvent les uombreuses errenrs dont fourmille la prétendue traduction de l'Ossian primitif, hérissée de difficultés, et dont le sens a fréquemment échappé à son imitateur.

Si Jamis poète se nomma Ossian, nous ne pouvous rien posséder de Ini. L'Ossian de la fable iriandaise est un personage mythologique étrangement défiguré. Barde et héros de race fénienne ou scotique, cet Ossian semble nous cacher une autique divinité des Tratha Danan op ponités d'Irlande, dont l'histoire est bien loin d'être éclaircie, et que l'on entrevoit d'une manière vague sous ce voile héroïque et poétique. On ne posséde pas encores ur le continent une connaissance assez approfondie des antiquités irlandaises pour se liver a l'étament que demaderait cette question.

La poésie héroïque des peuples de l'antiquité est empreinte d'un cartere double. D'une part, elle représente des meuers rèelles, celles par exemple des divers clans militaires de la tribu des Fins ou Scots, des guerriers irlaudais originels: c'est tantôt le Clanna Miliadh, tantôt le Clanna Baosgaine.

D'autre part, changeant le caractère des divinités de l'ancienne religion naturelle, cette poésie leur donne une coulcur historique.

Depuis l'époque où les tribus guerrières eurent soumis cette contrée à leurs armes, une foule de Maithes irlandais, appartenant à la tribu des Tuatha Danan, beaucoup de divinités secondaires qui se rattachaient à une époque de civilisation pontificale ou patriarcale, revêtirent la forme de guerriers, de rois, de hieros. C'est une transmutation évidente, à laquelle sont habitués tous cœu qui ont approfondi les traditions mythologiques des peuples divers. De même, et dudiant les poémes hérojques, persans, indiens, helléniques, germaniques, si l'on compare les héros qui y prirent un rôle avec les fables qui se rapportent aux dienx de la nature, on ne tarde pas à reconnaître qu'un grand nombre de ces êtres qui prennent part à l'action ne sont que des puissances naturelles, métamorphosées en hommes.

Il s'est établi toutefois une sorte de compromis entre ces deux espèces de personages qui se son fréquemment confondus. Quel-quéois, mais non généralement, les races héroiques, pour ajouter à l'illustration de leurs chefs, ont fait de ces héros des incarnations de divinités appartenant à d'anciens mythes. Plus souvent cependant le héros d'une tribu militaire n'est qu'une divinité ancienne adoptie par cette tribu, revêtue par elle d'un caractére nouveau, et changée en guerrier, en personage héroique. Sous cette forme nouvelle, le dieu devenu homme préside à toutes les entreprises de la tribu, qui croit rehausser par là sa gloire et ajouter à sa splendeur. Macfarlan a bublié l'Ocssin écossis dans la laugue orifiziale (1).

Macarrair à punite l'Ossair dessais dans la langue triginale (1), accompagnée d'une traducion latine. Il est impossible d'y voir autre chose qu'un reflet pâle et affaibli, une contre-épreuve altérée de l'Ossian irlandais, type primitif de ce nouvel Ossian.

Nous re connaissons l'Ossian irlaudais que par des fragments très incomplets. Mais le grand ouvrage de Keating renferme des documents précieux qui nous permettent provisoirement d'entrevoir, dans cet Ossian défiguré, l'empreinte d'un autre Ossian moins effacé que l'Ossian écossais. Plus tard, la publication des originaux nous permettra peut-être d'asseoir un jugement plus solide.

La fable héroïque irlandaise n'existe plus sous sa forme primitive. Mais telle que nous la possédons, il est certaiu qu'elle se rattache à une tradition antérieure à la fable héroïque des Écossais, D'abord l'Écosse n'a pas été le théâtre véritable des événements que célèbre l'Ossian écossais. Les Scots ou guerriers irlandais, lorsqu'ils couquirent (peut-être avec les secours des anciens Galédoniens, gaëli-



<sup>(1)</sup> Londres, 1807, 3 vol.

ques d'origine, c'est-à-tier de la même souche qu'eux) cette partie de l'Écosse que les l'Éties possédient, trausportrèret dans leur noureau domaine leurs divinités et leurs héros sous forme de souvenirs polétiques ou d'autres traditions. On sent que les souvenirs originaux et vivaces de la mère-patrie ont dû se trouver un peu effacés, que la poésié de ces mythes anciens a dû prendre une teinte plus pâle dans cette patrie nouvelle.

Cette poésie scotique ou fénienne, c'est-à-dire héroïque, que nous appelons assez mal à propos poésie ossianique, est certainement tout aussi ancienne dans sou type original que le sont les Fins eux-mêmes, c'est-à-dire le gouvernement du clan militaire, qui usurpa l'empire en Irlande et déposséda les pontifes et les agriculteurs d'une date plus ancienne. Quand s'accomplit l'usurpation du Clan militaire? nous l'ignorons. Mais il est probable qu'elle n'est pas de beauconp antérieure à l'ère chrétienne, du moins si l'on en juge par l'analogie de ce qui se passa dans les Gaules, et par la fréquente mention des pirates belges, assujettis par les Tuatha-Danan (anciens pontifes), qui perdirent leur pouvoir, le cédèrent aux Belges, et ne le reconquirent sur ces derniers que pour succomber aux armes des Scots ou Féniens). L'ère héroïque des Irlandais commence à cette époque, et se termine à l'invasion des Normands, pendant le nenvième siècle. Dans cette ère héroïque se confondent et s'enlacent les souvenirs d'un druïdisme primitif, de ce druïdisme réformé, et ceux des conquêtes religieuses accomplies par les moines et missionpaires chrétiens. La vivacité de ces traditions ne s'est point effacée dans la poésie irlandaise. La poésie écossaise eu conserve à peine quelques traces, et offre par conséquent beaucoup moins d'intérêt.

Daus la pocisi écossaise, plus moderne, les combais des Fins ne se renferment plus bins que les roises de l'friande, et à étendent bine plus bins que les rivages d'Ecosse. Le thédite e àgrandit; nous voyons les guerriers de Lochlin et les Scandinaves y jouer un rôle. Dans les fragments reouellis par Neating, ces anciens Fins n'ont auonne connexion avec les guerriers de Lochlin, qui ne font leur apparition que beaucoup plus tard et se montrent absolument indépendants de la poèsie des Fins. Si les bardes du moyen âge ont, dans la suite, confondu l'ère des anciens Fins avec l'ère de l'avassion scandinave, le fond de la vieille tradition poétique n'a point été aliéré par cette confission; a sons retrouvous econer ces souverins d'une époque confission; a sons retrouvous econer ces souverins d'une époque

antérieure, sinon sous leur forme originale, du moins avec assez d'indépendance pour que le sonvenir de l'irruption danoise ne l'ait pas totalement effacée.

Je m'attacheral à étudier successivement et d'une manière individuelle chacun des anciens héros fénieus qui jonent un rôle dans la tradition poétique; et je comparerai constamment la poésie ossinique écossaise avec la poésie irlandaise, que l'un nomme communément ossainque. Le premier exemple, eclui de Cuchullin, prouvera combien la poésie écossaise a tout altéré; en effet, elle place en Écosse le règne de Fingal et fait entre Cuchullin dans le cercle Méroique qui s'était formé dans l'Ulster à la même époque. D'abord Fingal n'appartient pas à l'Écosse, mais à l'Irlande; puis il est beaucoup plas moderne que Conclullin. Ce dernier appartient à une série de mythes qui portent une empreinte druidique plus marquée. Autour de Connor, souverain de l'Ulster, se groupent ces héros dont Cachullin fait partie, et que la poésie écossaise a tout à fait déplacés.

OSTALIS (le chev. d'), auteur supposé [de BOILEAU].

Voyages et Réflexions du —, ou ses Lettres an marquis de Simiane. Paris, Prévost et Royer; Méquignon, 4787, 2 vol. in-42. [5397]

OSTROGOTHUS (André), pseudonyme [DES ROTOURS]. Quelques réflexions sur les motifs auxquels on attribue la rareté du numéraire, etc. 1797, in-8. [5398]

OTRANTE (le duc d'). Voy. FOUCHÉ.

OUROUCH, pseudon. [François DANTON], autenr de l'art. intitulé: le Louvre, imprimé dans « Paris pittoresque ». (Paris, 1837, 2 vol. in-8). [5399]

OUVRIER (UN), auteur déguisé.

Bon sens (le) d'un ouvrier. — Le Travail et les travailleurs. [5400]

Excellent morceau imprimé dans le feuilleton du journal intitulé l'Unité nationale », not des 18 mai 1848 et jours suivants.

· OUVRIER (UN), auteur déguisé.

Sur l'organisation du travail. Angoulème, de l'impr. de Lafraise, 1849, in-8 de 12 pages. [5401]

OUVRIER (UN), auteur déguisé.

Réflexions politiques et morales sur les maux de la Société. Base



de la démoralisation, ravages qu'elle a produits, et remèdes pour la guérir. Suivies de l'instruction paternelle sur le même sojet. Montpellier, de l'impr. de Martel aîné, 1850, in-18 de 36 pages. [5402]

OUVRIER SANS OUVRAGE (UN), pseudon. [Paul FÉVAL, l'un des rédacteurs du journal « le Pamphlet »].

OUVRIER TYPOGRAPHE (UN), auteur déguisé.

Soldats (les) du Pape. (Chanson). Paris, de l'impr. de Maistrasse, 1849, in-8 de 2 pages. [5403]

Six couplets.

OUVRIER TYPOGRAPHE (UN), auteur déguisé [MERCIER, ouvrier imprimeur alors chez M. Brière, rue Sainte-Anne].

Propriété (de la) par l'association et de l'organisation du travail par la corporation collective. Paris, de l'imprimerie de E. Brière, 1849, in-8, 50 c. [5404]

Un premier titre : Système social pratique, ou Théorie des intérêts matériels. Prospectus de l'ouvrage :

La question de l'organisation du travail occupe en ce moment tous les esprits. Organisation du travail! L'avenir de la République est tout entier dans ces trois mots! Mais que d'obstacles à váincre, que de résistances à surmonter pour arriver à la solution pacifique de cette question!

Lorsque des ntopies dont le bon sens des travailleurs saura faire justice se produisent chaque jour avec nne si effrayante profusion, ne sera-t-il pas permis à un travailleur, si humble qu'il soit, de soumettre à l'appréciation de ses frères le fruit de ses méditations et de son expérience?

Les droits politiques qui viennent d'être si largement accordès à l'ouvriere ne seront qu'illusiories, natuque cell-nici, comme sandri, extera sous l'influence puissante du maître, de l'exploiteur ou du capital. L'émancipation des classes couvrieres su mopen d'une organisation qui les rende propriétaires des instruments du travail, voils le but qu'il fant attelhorie. Cette émancipaide est la base de mellieur système social, comme, au point de vue politique, là République est la meilleure forme de gouvernement.

Faire arriver le travallleur, par l'association collectire, à la propriété vien instruments de production, l'affrachier du servage sons lequel il a génil jusqu'tci, et cela en sanvegardant entiFerement les intérêts des possesseurs acunés et en respectant la propriété, et els the but de l'auteur, distison de la Prance en diverses zones, saivant le prix des objets de consomantion, de la vreu du travallleur, sialiters réglés son les différentes zones; division des travailleurs par classes, selon l'intelligence, l'aptitude et l'habilet de chacun maniamum de salatie pour l'ovujer intelligeur. OUVRIÈRE DE PARIS (UNE), pseudonyme.

Ouvrières (les) parisieunes. Série d'articles imprimée dans le journal « le Crédit», dans le commencement de 1849. Le type : les modistes à Paris, a été reproduit par « le Voleur », dans son numéro du 28 février 1849.

OZANAM, apocryphe [LE CLERC].

Pratique (uouv.) de la géométrie sur le papier et sur le terraiu, avec un nouvel ordre et une méthode particulière, en français et en allemand. Berne, A. Hagueuet, 1699, in-12. [5406]

OZELLI (W.), anagramme [Eugène WOILLEZ, l'un des neveux de M=\* Woillez et auteur de quelques petits ouvrages de morale.

P\*\*\* (le marquis de), auteur supposé [de MORBIDI].

Lettre de M. le marquis du P\*\*\* (du Pourpris), à un geutilhomme de ses anus, sur les études et sur la méthode de M. de Morbidi. Paris, J. Boudot, 1707, in-8.

P\*\*\* (M. de), pseudonyme [Mass MEHEUST].

Mélisthènes, ou l'Illustre Persan, nouvelle. Paris, Prault, 1732. in-12. [5408] L'abbé Lenglet, dans ses notes manuscrites, attribue à madame Me

neust le Mélisthènes dont îl est ici question; ce n'est pas le même ouvrage que l'Histoire de Mélisthène, par feu M. de Saint-Hyacintie, 1725, în-12, et qui n'est pas de Saint-Hyacinthe. Voyez une notice de ces deux romans très médiocres, dans la nouvelle

voyez, une notice de ces deux romans très médiocres, dans la nouvelle édition du Chef-d'œuvre d'un inconnu, avec des notes, par Leschevin. Paris, 1807, in-8, t. 2, p. 413.

P\*\*\* (l'abbé), pseudonyme [P.-F. LE COQ DE VILLERAY].

Critique des « Lettres philosophiques » de Voltaire. Cologne, 1737, in-12. [5409]

Il y a des exemplaires qui portent pour titre : Réponse aux Lettres philosophiques de M. de p\*\*\*; par le R. P. D. P. B. Basie (Reims), 1735, in-12. L'abbé Goujet a revu l'ouvrage du prétendu bénédictin, avec l'auteur, avant l'impression.

P..., pseudonyme [Thomas CARERRE, D. M.].

Réponse à la Lettre raisonnée de Louis XX (Adrieu de La Croix), médecin de la faculté de Perpignan. 1743, in 4 de 31 pages. [5610]

P\*\*\* (l'abbé, auteur supposé [BARRETT].

Homme (l'), ou le Tableau de la vie, Histoire des passions, etc... trouvée dans les papiers de — . Francfort, 1765, 6 part, in-8. [5411]

P..., vice-consul à E..., pseudonyme [de CHASTELLUX].
Discours sur les avantages ou les désavantages qui résultent pour
l'Europe de la découverte de l'Amérique. Londres et Paris, Prault,
1787, in-8 de 68 pages. [5412]

P\*\*\* (Mme S.), nom déguisé [Mme Sophie PANIER (1)].

I. Préire (le). Paris, Ponihieu, 1820, 4 vol. in-12, 10 francs.
[5413]

II. Vieille (la) fille; par M<sup>ma</sup> S. P<sup>\*\*\*</sup>, auteur du « Prêtre ».

Paris, Chaumerot jeune, 1822, 2 vol. in-12, 5 fr. [5414]

Ce roman a d'abord été publié en divers articles dans les « Annales de

la littérature et des arts ».

A. A. Barbier, sous le nº 19108 de ses anonymes présente ces romans comme étant de madame Lacan, depuis madame Gottu, ou plutôt de M. de Lourdoueix : la dernière version est la plus vraisemblable.

m. de Lourdoueix : la dermière version est la pius vraiscumbanie.

Car Mie Sophie Panier reçoit, dit-on, pour ses ouvrages des conseils de
M. de Lourdoueix.

De Manne. nº 2035.

M. de Lourdoueix.

111. Contes mythologiques; par madame Sophie P\*\*\*. Paris, Lad-

vocat, 1823, 2 vol. in-12, 6 fr. [5415]

IV. Ecrivain (l') public, ou Observations sur les mœurs et les usages du peuple au commencement du XIX siècle, recueillies par

feu Le Ragois, et publiées par madame Sophie P\*\*\*, auteur du « Prêtre », etc. Paris, Pillet ainé, 1825-26, 3 vol. in-12, ornés de gravures et de vignettes, 10 fr. 75 c. [5416] V. Richesses (des) du pauvre et des misères du riche; par ma-

dame Sophie P\*\*\*. Paris, Pillet ainé, 1829, in-12, 3 fr. [5417]

Il y aurait autant à gloser sur la paternité de ces trois derniers ouvrages que sur les deux précédents.

On a encore sous le nom de cette dame des Nomelles, insérées dans divers recueils; telles sont celles intitulées : l'a jeune républicain en 1853 (dans le tome x du Livre des Cent-et-en); les Diférentes manières de voir-(dans le tome x du Salmigoudis); l'in et une font un (dans le tomo v des Heures du soir, etc., etc.

M. De Manne, sous les nºº 460 et 1401 dans ses anonymes, attribue à cette dame la traduction de deux romans anglais, qui parait être plus certainement de Mºº la comtesse Molé, ou de M. Alfr. Fayot.

P... (J.), ancien élève de l'École polyiechnique, auteur supposé [FARRÉ — PALAPRAT, D. M., grand-maître des Templiers]. Recherches historiques sur les Templiers et sur leurs croyances

religienses. Paris, Dentu; Delaunay; Porthmann, 1835, in-8 de 70 pages. [5418]

Les initiales J. P...., qu'on lit sur le titre y ont été mises pour faire croire que M. Plivard, jeune adepte, était l'auteur de cette brochure.

Belie-sœur d'un ancien marchaud de lalnages de la rue du Four Saint-Germain,

P..., ancien typographe, aut. dég. [ALKAN aîné, ancien typogr.] Lettre aux rédacteurs du « Jonrnal des Débats ». [5449]

Impr. dans les « Annales de la typographie », première année, in-6, nº du 1<sup>st</sup> juillet 1839.

nº du 1" juillet 1839. Cette lettre renferme de séricuses objections sur les conditions d'un

bon livre, et des réflexions profondément sensées à propos de l'excentricité do certaines innovations introduites dans la librairie. PABLO, pseudon. [G. MATHIEU-DAIRNWOELL, auteur d'articles

PABLO, pseudon. [G. MATHIEU-DAIRNWOELL, autenr d'articles dans le « Corsaire du Midi ».

PACATUS (Eumenins), pseudon. [le P. HARDOUIN].

Pro Eumenio Pacato ad Norisium. (Versus 1690), in-4 feuille volante. [5420]

Le P. Handouin a pris ce masque pour critiquer quelques endroits du livre du P. Noris, Annus et epocha Sgro-Macedonum.

Les quatre pages d'Eumenius Pacatus ne se trouvent point parmi les œuvres du P. Hardouin. Le P. Noris les a cependant réfutées dans sa Paranesis ad V. C. J. Harduinum, etc. Amstelodami, 1709, in-12. Cardinal, Noris Opera, in-fol. L. 3.

PACIFIQUE (le P.), nom de religion [Claude-François Rous-SELET, Augustin réformé], auteur d'une Histoire et description de l'église royale de Brou, ouvrage estimé. Voy. «la France littéraire», à Rousselet.

PADILLA (Luis de), pseudon. [LEPOITEVIN DE SAINT-ALME], auteur d'articles dans divers journaux.

PAGE DE LA COUR IMPÉRIALE (UN), auteur déguisé [Émile-Marco de Saint-Hilaire].

Mémoires et Révélations d'—, de 1802 à 1815. Paris, au Palais-Royal, galerie d'Orléans, n° 38 et 39, 1830, 2 vol. in-8, 15 fr. [5421]

PAGÉS (Émile), pseudon. [Louis BERGERON], écrivain politique, rédacteur du « Journal du Peuple», du « Charivari» et du « Siècle », auteur dramatique et nouvelliste.

cte », auteur dramatique et nouveinste. I. Fables démocratiques. Paris, anx bureaux du «Charivari» et du «Journal du Penple», 1839, in-18, 1 fr. 25 c. [5422]

II. Avec M. Albéric Second: Un neveu s'il vous plaît, folie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 14 octobre 1839. Paris, Miffiez, 1839, in-8, 30 c. [5423]

III. Avec M. Michel Delaporte: l'Andalouse de Paris, vaudeville en un acte. (Théâtre de la Porte Saint-Antoine, 23 août 1840). Paris, l'Éditeur, rue N.-D. de Nazareth, 1840, in-8, 15 c. [5424]

IV. Avec M. Bricet: l'Officier de marine, vaudeville en un acte (théâtre des Délassements-Comiques, le 30 mars 1847). Sèvres, de l'impr. de Cerf, 1847, in-8. [5425]

M. L. Bergeron a écrit dans divers journaux démocratiques, parmi lesquels nous comprenons « le Siècle », sous les initiales E. P. Il est un des auteurs, sous son nom ilitéraire, de « Paris au dix-neuvième siècle. Recuell de scènes de la vie paristenne» (Paris, 1840, in-4).

PAILLASSE DE L'AUTRE MONDE (UN), pseudon. [le baron d'AGIOUT, fils d'un intendant militaire].

Acrobates (les) du jour, revue mensuelle, paraissant le 15 de chaque mois. (Première livraison, et unique). Paris, Thénard-Dumousseau, s. date (1847), in-8 de 32 pag. aven vignettes dans le texte. [5426]

Cet ouvrage devait former 2 vot. in 8 sur grand-jésus, orné de 24 lithographies et plus de 200 vignettes dans te texte.

PAIR (UN), auteur déguisé [le comte Molé].

Observations sur le dernier budget, adressées par — aux deux chambres, à l'ouverture de la session. Paris, Ladvocat, 1822, in-8.

Constitutionnel, 8 juln 1822.

PAIR DE FRANCE (UN), auteur déguisé [le comte de PRADEL]. Consultations épitolaires, on Recueil de quelques lettres écrites par un membre de la Chambre des communes d'Angleterre, et par —, sur divers sujets politiques. Paris, Le Normant, 1822, in-8 316 pages.

PAIR DE FRANCE (UN), auteur supposé [RABAN].

Lettre d' - à M. de Châteaubriand. Paris, vers 1826, br. in-8.

PAIR DE FRANCE (UN), aut. supp. [le baron de LAMOTHE-LANGON et autres].

Mémoires et Souvenirs d' —, ex membre du Sénat-Conservateur.

Paris, Tenou, 1829-30, 4 vol. in-3, 30 fr. [5430]

Le pair que l'on présente comme ayant écrit ces Mémoires est le comte

Le pair que l'on présente comme ayant écrit ces Mémoires est le comte Fabre, de l'Aude. Le canevas de ces Mémoires appartient au baron de Lamothe-Langon. Les deux premiers volumes ont été refaits, en partie, par M. Guillemard, avocal, et les deux derniers par M. L'Héritier (de l'Ain), ou plutôt par M. Lardier.

Une « Histoire secrète du Directoire, » Paris, Ménard, 1832, 4 vol. in-8, est aussi attribuée au comte Fabre, de l'Aude, mais elle n'est peut-être pas plus authentique que le n° 5425.

PAIR DE FRANCE (UN), auteur supposé [J.-H.-R. CAPEFIGUE?]. Statistique parlementaire. I et II. La nouvelle chambre des députés. III. La chambre des pairs.

putés. III. La chambre des pairs. [5431]
'Imprimée dans la Revue des Deux-Mondes, 111e série, tomes III et IV

PAIR DE LA GRANDE BRETAGNE (UN), auteur supposé [l'abbé Lenglet du Fressoy].

Lettres d' — à milord archevêque de Cantorbéry, sur l'état présent des affaires de l'Europe; traduites de l'anglais, par le cheralier Edoward Melton. Londres, Inn\$s (Paris), 1745, in-12. [5432] Ouvrage de la composition de Lenglet du Fresnoy.

PAIX (le prince de la), nom anobii [don Manuel GODOY, favori de Ferdinand VII, prince de la Paix, duc d'Alcudia, prince de Bassauo, comte d'Evora-Monte, ancien premier ministre du roi d'Espagne, généralissime de ses armées, grand-amiral, etc.].

Mémoires (ses), traduits en français d'après le manuscrit espagnol, par J.-G. d'Esménard, lieutenant-colonel d'état-major. Paris, Ladvocat, 1836-37, 4 vol. in-8, 30 fr. [5433]

It y a tout lien de croire que ces mémoires n'ont point été écrits par Godoy.

PALAEOLOGUS (Phileremus), pseudonyme [P. Martinus Lan-

DENOY].

De Oratione dominică liber, ex variis S. Augustiui sententiis con-

textus. Parisiis, 1673, in-12. [5434] Explication de l'Oraison dominicale, trad. du latin, par Guillaume Le Roy. Paris, 1674, 1688, in-12.

PALAEOPHILUS (Vincentius), pseudonyme [G. de WITTE].

 Refutatio prodroma Libelli famosi, cui titulus: Breve Memoriale, extractum ex prolixiore de statu a progressu Jansecismi in Hollandia: adornata à Vincentio Palaeophilo, 1698, in-ú. [5ú35]

L'ouvrage que G. de Witte réfute dans cet écrit est celui que le P. Doucin, jésuite, lit imprimer à La Haye, en 1697, sous le titre du « Mémorial abrégé touchant l'état et les progrès du jansénisme en Hollande ». II. Gratia triumphans de novis Liberi Arbitrii decomptoribus, inflatoribus, deceptoribus: ac presertim scribillatore notarum brevium in Refutatione prodromam « brevis Memorialis », etc. 4699, in-12 de 82 pages. [5346]

PALAEOPHILUS (Desiderius), pseudonyme [G. de WITTE]. Imago Pontificiae Dignitatis penicillo sacrarum scripturarum ac

Imago Ponunciae Diginiaus penicino sacrarum scriptorarum ac traditionis native delineata: ubi quid Pontifici Romano competat, vel non competat: collectis ex Ecclesiastica supellectile documentis, luculenter, ac compendio demonstratur. 4704. [5437]

PALAEOPHILUS (Germanus), pseudonyme [G. de WITTE]. Mendax Judicium, sive Resolutio practica Quaestionis de Recidi-

vis, convulsa ex SS. Patrum firmissimis apertisque Dogmatibus. 1700, in-12 de 15 pages. [5438]

PALAIDOR (M. de), pseud. [J. Bruslé DE MONTPLEINCHAMP]. Festin nuptial dressé dans l'Arabie heureuse, au mariage d'Esope,

de Phèdre et de Pilpai avec trois Fées (Esopine, Phédrine et Pilpine), divisé en trois tables. A Pirou, en Basse-Normandie (Bruxelles), chez Florent-à-Pable (J.-B. Léener), à l'enseigne de la Vérité dévoilée, 4700, pet. in-8. [5439]

Voyez « l'Original multiplié, ou Portrait de Jean Bruslé, namurois ». Liége, 1712, in-8, p. 14.

PALEFRENIER-PHILOSOPHE (UN), pseudonyme.

Ecuric (l') et le Cheval, fantaisie équestre. Bordeaux, Feret fils, 1850, in-32 de 64 pages. [5440]

PALEOPISTUS (Joan.), pseudonyme [G. de WITTE].

Apologia pro Clero Ecclesiae Batavorum Romano-Catholicae, seu, Rationes obquas Clerus censuit in locum Rim. Archiepiscopi Sebasteni, non esse illicò recipieudum D. Theodorum Cokkium. 1702, in-4 de 79 pages. [5441]

PALINGÈNE (Marcel), pseudonyme [Pierre-Ange MANZOLI, poète latin du XVI\* siècle, né en Italie].

Zodiaque (le) de la vie humaine, ou Préceptes pour diriger la conduite et les meurs des hommes trad. du poème laitn de —, avec des notes, par de *La Momerie* (et une préface par *J. Rousset*). La Haye, 1731; Londres, Le Prevost (en France), 1733, 2 vol. in-12.

J. Rousset se chargea de diriger la première édition.

PALLADIUS SANCTUS AUGUSTINUS DISCIPULUS, pseud. [G. de Witte].

- I. Spongia notarum quibus V Propositiones famosas denuo aspersit Martinus Steyaert, theologus Lovaniensis, obducta per —. 1688, in-4 de 32 pages. [5443]
- Il y a la tâte une petite préface qui en expose le sujet. Un écrit de Nicole, qui vensit de paratire, et latulité : Disputifien en schedule quotemn recte probet damatas Propositiones in Jansevie esse, forme la première partie de cellui-L. La seconde partie est de G. de Witte, et a pour titre : Appealai est distributionem wir cruditi. Emetado Capitis (5, libr 3 de 1, libra de la companie de lours ess forme en companie de livre de Jansenius, et que Jansenius bien loin d'avoir enseigné les hérésies qu'on lui attribue, les a combattue de lourse ess forme de la companie de la tourse de la companie de lourse ess forme.
- II. Assertionis Notarum in Propositiones V famosas adversus 
   Spongiam » iis oppositam, crisis. 1688, in-4. [5444]

  Contre Stevaert.
- PALMAN (Eugène de), pseudonyme [Hippolyte REGNIER D'ES-TOURBET].
- Histoire (l') de tout le monde. Paris, Dureuil, 1829, 3 vol. in-12, 9 fr. [5445]
- M. Ch. Rabou a eu part au dernier volume.

PALMARÈZE (la marquise de), pseudon. [MÉRARD DE SAINT-JUST].

OEuvres de —. Partout et pour tous les temps. (Paris, 1789), 3 vol. in-18.

Même ouvrage que celui anonyme, intitulé: Espiégleries, joyeusetés, bons mots, folies, etc. Kehl, 1789, 3 vol. ln-18, tirés à 100 exempl., dont 60 en papler ordinaire et 40 en papler fin.

- Il est dit, page 134 du troisième volume, que ces trois volumes étaient imprimés depuis douze ans, et qu'ils furent saisis par les agents, les vils esclaves du despote Le Noir, blen digne élève de son institutenr, de son maltre Sartine.
- Il y a un panégyrique de la Magdelaine ; tout l'ouvrage est extremement libre. A.-A. B.R.

PALMEZEAUX (C. de), nom abréviatif [CUBIERES DE PAL-MEZEAUX]. Pour la liste de ses ouvrages voy. « la France littéraire », à Cubiéres de P.

111

PALMIR, pseudonyme [SAUTIQUET], l'un des trois auteurs de « Han d'Islande », mélodrame en trois actes (1832). Voy. Octo.

PALTEAU (F. de), nom abréviatif [FORMANOIR DE PALTEAU].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre « Francé littéraire », à

Formanoir de P.

PANAGE (1), pseudonyme [François-Vincent TOUSSAINT], Mours (les). Amsterdam, 1718, 1755, 3 part. iu-8. — Amsterdam, la Compagnie, 1760, 1763, iu-12. — Nouv. édit., revue et corrigée. Berlin, 1767, 1771, 3 part. in-12. [5447]

Ouvrage souvent réimprimé depuis. Il en existe plusieurs critiques : les plus remarquables sont celles de l'abbé Jér. Richard (1748) et de l'abbé Nonnote (1757).

PANALBE (C. B. de), pseudonyme [Charles Brugnor, de l'Académie de Besançon; né à Paiublanc, d'où il a tiré son pseudonyme

en le latinisant].
Éloge de la Folie, par *Erasme*. Traduction nouvelle. Troyes,
Cardon, 1826, in-8, avec une gravure, 5 fr. [5448]

PANAM (M\*\* A.-P.-H.-Alexandre), opoc., [Philarète CHASLES], Mémoires d'une jeune Groeque, contre le due régoant de Saxe-Cobourg-Sallfeld, et le prince Léopold son frive; suivis de la Viepolitique de ces deux princes, de leurs aventures amoureuses et des principaux événements qui se sont passés depois 1808 jusqu'au Congrès de Vérone. Paris, l'Auteur, rue de la Chaussée-d'Antin, 1825, 2 vol. in-12, 10 fr. [5649]

Deux prospectus de ces Mémoires ont été publiés, l'un en 1824, et l'autre en 1825, promettant ces scandaleux Mémoires en quatre volumes, mais il n'en a été publié que deux.

PANCATAGÈLE, pseudonyme [CORVISART, fils du célèbre médecin de ce nom, le baron Corvisart, ancien médecin de Napoléon]. Olla Prodrida. (En vers alexandrins). Paris, Eug. Reuduel, 1832. in-8 de 56 pages, 1 fr. 50 c. [5450]

PANCKOUCKE (C.-L.-F.), imprimeur-libraire de Paris, ancien secrétaire de la présidence du Sénat.

Pages 576 à 579 du tome vi de « la France littéraire » nons avons déjà fait connaître des excentricités de cet imprimeur-libraire,

<sup>(1)</sup> Mot tiré du grec, répondant à celui de Toussaint.

en qui la vanité s'était faite homme; nous en aurions beaucoup à ajouter, plus extravagantes les unes que les autres, telles que la pose projetée d'un rail-way aux abrots de es maison, son testament, monument d'orgueil poussé jusqu'à l'extrême ridicule; mais ce n'est point ici la place. Notre tâche, ici, est d'établir que la réputation d'étrudit que cet habile éditeur a voulu se faire, est loin d'être in-contestée, et nous allons en donner deux preuves à l'occasion de la traduction de l'actie qui porte son nom.

I. Germanie (la), traduite de Tucite (na P.-Aug.-Mar. Miger), avec un nouveau commentaire, extrai de Montesquive et des principaux publicistes; le rapprochement des mours germaines avec celles de Romains et de divers autres peuples, particulièrement avec celles de la nation française; des notes historiques et géographiques; une table chronologique indiquant les progrès des difficrentes peuplades de la Germaine, leurs envahisements successifs eleurs établissements; la traduction des principales variantes extraites de tous les commentateurs de Tactice (Par le mémo.) Paris, C.-I.-F. P. Panckoucke, 1824, in-8, avec un Atlas in-ú de 16 pages de texte et 2 planches.

Le texte latin se trouve en regard de la traduction.

On a sovent émis en doute que fes Panckouche fit le seul et véritable auteur de la tradecion des Cétares de Teicle, publice sous son nom, en 1851 et années suivantes pleaucoup de personnes out pensé que M. le professeur Jaics le Perrot a vais consenit à servir la vanide de Panckouche, en traduisant Tacte sous son nom. S'il y a quelque chose de vrai, tout n'est posse entièrement vrai, ainsi que le provent les deux faits autenits (4, nous espérous qu'un jour, des personnes en sachant plus que nous, viennemente de l'action de la commande de l'action la lut, travail d'érendition entreples pour venger son circle parrain, par son admission à l'Institut, de l'échec qu'il avait antérieurement éponce pour le représentation autionale.

La traduction de la Gernanie est l'œuvre de Niger. Niger, on 1825 ou 1824, avail un pressant hesoin d'argunt, et pour le saistiner. Il compas sur as traduction de Tacite. Il alla d'abord la présenter à l'un de nos liberires-dificues pe loga renarqualle par le gott; tansi este publication ne pouvait s'adjoindre à aucune des nombresses collections que ce libraire publiàlic. Celui-dilique Panchocote à Niger comme l'homme qui povarie s'arranger de sa traduction, si, surtont, il ne s'était point encore occupé de cette partie des course de Tacite. Niger vi Panchocote, est sa traduction convint à ce deminer. La question d'acquisition du manuscrit fut débuttue hapu près en est entres. Yous sur peus oin de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur près en est entres. Yous sur peus oin de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur près en est termes vious sur peus oin de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur près en est entres. Yous sur peus oin de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur près en est entres. Yous sur peus oin de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur près en est entres vious sur peus oin de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur près en est entres. Yous sur peus oin de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur l'apur près en est peus de 2, dont , fuil Panchocrie à l'apur l'

Nigers, in se pais vos estates de votre manuscrit. Un moyen popera, pe me pais vos estates de votre votre de votre votre de votre votre de votre votre votre de votre votre de votre votr

11. Bibliographie de C. C. Tacite (par Léop.-Aug.-Const. Hesse). In-8 de sir et 95 pages, avec un fac-simile du manuscrit de Tacite écrit an XY\* siècle, un deuxiènne de la deruière page de l'édition princeps de Tacite, et un troissème de la première page des « Annales de Tacite », imprimées en 1515.

Impr. à la fin du tome vii (1858) des Œuvres de C. C. Tacite, traduites par C.-L.-C. Panckoucke. Réimpr. à part sous le titre de Notice sur C. C. Tacite, 1858, gr. in-8 de 96 pages. Les quatorze pages préliminaires sont consacrées à l'examen des édi-

tions principa de Tacite, et des mss. de cet immortel historien.

La façon dont Panckoucke est devenu l'auteur de ce travail est beau-

coup plus originale que la précédente. L.-A.-C. Hesse, l'auteur de « la Bibliothéconomie » (qui a eu l'honneur de deux éditions), publiée sons le nom de Constantin, était commis chez Panckoucke plusieurs années avant que celui-ci ne songeat à se poser compe philologue, comme traducteur de Tacite (1). Hesse se falsait vieux, et craignalt par cette raison d'être réformé d'un four à l'autre. Hesse révait au moyen que cela pe lui arrivat que le plus tard possible: il le trouva à force d'y rêver. Parmi ses travaux, Hesse comptait une laborieuse hotice bibliographique de Tacite, dont il avait parié plusieurs fois à l'auteur de cet article. Panckoucke n'en ayant polut mis à la tête du premier volume de sa prétendue traduction, coutre i usage ordinalre, llesse profita d'un jour de l'an pour offrir à san patron, au lieu de bonbons ou d'oranges, le fruit... de ses longues recherches sur les maauscrits, les éditions princeps, les éditions et les traductions de l'historien latin. Son présent fut accucilli avec joie; mais cet hommage mettait Panckoucke dans un très grand embarras, Imprimer dans son Tacite, le travaji d'un de ses employés, et avec le nom de cet employé, quand celui du traducteur de la Germanie ne lui avalt pas convenu! Panckoucke ioua l'homme inécontent vis-à-vis de son commis. Hesse s'en aperçut

<sup>(1)</sup> Panckoocke, homme savant en tout, avait pourtant le malheur d'ignorre que son conmis ne vouint pas freisser la vanité innée de son patron, s'etait fait très petit pour publier son livre : ce dernite ne vouint pas obserueir la réputation d'un homme qui avait publié, dès 1603, en 35 pages, en latin et en francia, des fragments de la vie d'Agricola.

surpris, celui-ci voulut, à tout prix, savoir de Panckoucke en quoi il avait démérité de sa bienveillance depuis son hommage. Le chevalier de la Légion-d'Honneur, l'imprimeur et l'éditeur Panckoucke essaya de moyens de diplomate (fitre, du reste, auquel notre éditeur se croyait le droit de prétendre comme à tant d'autres). Votre travall, fait avec soin, dit-il au pauvre négociateur, vons a pris beancoup de temps, je ne vons parle pas d'érudition, vous êtes mon commis. Vous avec cru m'être utile dans ma publication académique. Je vous en remercie. Malheureusement, M. Hesse, le philologue, n'exclut nas le bibliographe, et le travail que vous m'avez offert au jour de l'an, je l'avais fait moi-même, et Panckoucke mentait; jo l'al là, dans mon secrétaire (mals il ne le montra pas). Mais comme je ne veux pas, philologiquement parlant, que vous avez perdu votre temps, et pour que vous retrouvlez ma physionomie radieuse à votre encontre, vous allez me faire un recu de 500 fr. nonr la transcription d'une Notice littéraire de Taclte, faite par moi. Hesse, à cet arrangement, conservalt sa place (HISTORIQUE). C'est ainsi que Panckoucke est devenu l'auteur d'un travail qu'il avait si peu fait, que, contrairement à l'usage, ce libraire n'a donné ce travail qu'à la fin du dernier volume de sa traduction de Tacite, après que llesse le lui eut remis, au lieu de le donner a la tête du premier.

Ainsi que nons l'avons dit, llesse avait parlé plusieurs fois de son travail à l'auteur de cet article; mais encore llesse avait raconté à un de ses amis le savant belléniste Dübner, la vaniteuse transaction que lui avait Imposée l'habile Panckoucke.

Hesse est mort queiques années avant son patron. Panckoucke, bomme partout et toujours vaniteux, tiat à ce que l'on sût qu'il avait mis de l'empressement à faire une pension à la veuve d'un de ses employés, mais il ne fut pas question de son collaborateur. Exce homo!

III. Ile (l') de Staffa et sa grotte basaltique, dessinées et décrites par C.-L.-F. Panckoucke, Paris, Panckoucke, 1831, in-fol. avec 12 planches et uue carte. [5453]

Cet ouvrage devait être un Foyage pittoresque aux Iles Bébrides, ainsi que le porte le faux-titre des trois livraisons publiées, et avoir vingt-cioq vues; mais Panckoncke n'a publié que la seule partie dont nous venons de donner le titre.

Cette publication n'était qu'une mystification à l'airesse des érmilis, car die n'est que d'écalque d'une publication du commencement de ce siècle, et que nous avons vun, portant justement le titre de l'appar pitoreque aux îtes tiérrièes. Mais Panckouche vouluit être immortel, regnirole ou étranger; cette publication, fort houreusement ignorée, fair ressuediée par lui, et cette appropriation lui valuit le titre d'associé correspondant de la Société des antiquaires d'Étailhouarg.

PANCKOUCKE (M<sup>me</sup> Ernestine), femme du précédent. Poésies de Gαthe, traduites pour la première fois de l'allemand par M<sup>me</sup> E. Panckoucke. Paris, G.-L.-F. Panckoucke, 1825, in-32, 3 fr. [5454]

Traduction qui ne contient qu'une bien faible partie des poésies de Gothe, puisqu'en allemand elies forment deux gros volumes; elle fait partie de la \* Traduction de tous tes chefs-d'œuvre classiques \*, publiée chez M. Panckoucke.

Cette traduction de poésies allemandes les plus difficiles à rendre dans notre langue, est de plusieurs commensaur de la maison Panckoucke, qui out voulu en faire bonneur à la maîtresse de la maison : Il y a dans ce petit volume un peu de traduction du respectable Aubert de Vitry, beaucoup de M. Loèr-Hériaur, et de Mer Panckoucke... pas du tout

## PANCKOUCKE (Ernest), fils des deux précédents.

M. Ernest Panchoucke et a ususi homme de lettres : ninsi l'a voulu son père. Toute la famille de ce Tidère devait être lettrée, M. Ernest Panchoucke a été présenté par son père comme l'un des tradocteurs d'illurace, et l'on a imprimé à part l'épler de ce poère le a Julius Florus, de la traduction (en prose) de M. Ernest Panchoucke (1852, la-86-623 p.), le actel pière que, soeto toute apparence, il aist traduit. Et est sust l'un de ceux de Sièrèque le philosophe, Mais il a traduit, à lui tout soul, leus Fables de Phêdre (1853), qui peut contester l'authenticit des assertions de M. Pauckoucke, éditeur l'ne sont-elles pas sur des couvertures impri-

Malheureusement M. Ernest Panckoucke a trop d'esprit pour accepter la réputation de traducteur que son père lui a imposée.

## PANCRACE (le docteur), pseudonyme.

Lettre du docteur Pancrace à la signora Vittoria sur la prééminence de l'homme sur la femme. In-8 de 26 pages. [5455]

Réponse de la signora Vittoria, le Sexe vengé, ou la Prééminence de la femune sur l'homme. A Brest, 1733, In-8 de 18 pages. F. Gr.

## PANDOCHEUS (Elias), pseudonyme [G. POSTELLUS].

taten aut versimilitudinem versantium, que nou solum inter cos qui hodie infidelium, judeorum, hereticorum et catholicorum nemine vocantur, orue sunt et vigent, sed jam ab admisis per peccatum circh nostrum intellectum tenebris fuere inter ecclesia: peculiaris et communis membra, scriptore Elià Pandocheo. Basilex, 1547, u. 8. [5456]

PANGLOSS (le docteur), pseud. [Simon-Nicol.-Henri LINGUET].

Cacononade (la), histoire politique et morale, trad. de l'allemand
du —, par le docteur lui-même, depuis son retour de Constanti-

79907

nople. Cologne (Paris), 1766, in-12.— Nouvelle édition, augmentée d'une Lettre du même auteur. Berne et Paris, Cellot, 1767, in-12; Paris, 1797, in-12. [5457]

Ce fut le 4º chapitre du Candide, de Voltaire, qui fit nattre cet écrit.

PANGLOSS (Martin), pseudonyme [MM. RIGOT et H. TULLY].

Diligence (la) de Brives-la-Gaillarde. Folie parade en un relai, mélée de couplets, de coups de fouet, etc. Représenté sur le thêare de la Porte Saint-Antoine, le 18 novembre 1837. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1837, in 8. [5458]

PANGRAPHO (Henriquès), maître ès-arts de l'Université de Salamanque, pseudonyme [Turpix].

Voyage à Ceilan, ou les Philosophes voyageurs; ouvrage publié par —. Amsterdam et Paris, de Hansy, 1770, 2 part, in-12. [5459] Dix ans plus tard, eet ouvrage a été reproduit ou rélmprimé sous le titre de les Philosophes aventuriers. Amsterdam et Paris, 1780, 2 vol. In-12.

PANNONIUS (Coelius), pseudonyme [Fr. GREGORIUS].

Collectanea in sacram apocalypsim S. Joannis. Parisiis, 1541.— Venetiis, 1547, in-8. [5460]

Ces nons, Cerlius Pannonius, viennent de ce que l'auteur était prieur des barnabites de Saint-Étiene, a mont Ceilius, et qu'il était Hongrois de nation, quoiqu'on l'ait fait mal à propos Italien. Aussi les Collectures in Contice Conticerant de notre auteur farent-lis imprimés à Vienne, en Aurriche, en 1881, in-foil, sous le nome Gerégorie. De P. Le Long s'est trompé en distinguant Gregorius Crelius Italias Barnabita de Ceilius Pannolus, autrement Pannolis Ardreya, Lambacher, p. 49. A. A. B. B. s.

PANORMITA (Antonio), pseudonyme [BECCATELLI].

Speculum boni principis, sive vita Alphonsi regis Arragoniæ, primùm 1v libris confusè descripta ab —, aucta à Joan. Santes, vel Santeno. Λmst., Lud. Elzev., 1646, in-12.

— Génic (le) d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile, d'après l'original latin d'Antoine de Palerme, par M. de la Can\*\*\* (Méry de la Canorgue). Paris, de Hansy, 1765, in-8.

PANSMOUSER (Gottlieb), pseudonyme [LINDSEY, Anglais].

Partage (le) de la Pologne, en sept dialogues en forme de drame, ou Conversation entre des personnes distinguées, dans laquelle on fait parler les interlocuteurs, conformément à leurs principes et à leur conduite, par —; traduit de l'anglais, par Milady ···, duchesse de \*\*\* (M. Gérard de Rayneval, consul de France). Londres, Elmsly, 1775, in-8. [5463]

Ceux qui ont attribué ce pamphiet au comte Mirabeau étaient dans l'erreur, comme l'a fait judicieusement observer Miger à A. A. Barbier, en lui citant la lettre de Frédéric II à Voltaire, en date du 26 mars 4775.

PANTAZES, pseudonyme pris par le savant helléniste Adamance CORAY pour une publication dont le titre nous échappe.

PANURGIUS (Vincentius), pseudonyme [Joan.-Bapt. MORIN].

Vincentii Panurgii epistola ad Cl. Virum Joannem-Baptistam Morinum, etc., de tribus impostoribus. Parisiis, 1654, in 4. [5464]

L'auteur de cette pièce est J.-B. Monin lui-même, et les trois prétendus imposteurs auxquels il en veut, sont : Gassendi, Neuré et Bernier, qui n'avaient pas approuvé ses visions, tant astrologiques que mathématiques. (Dictionnaire de Pr. Marchand, au mot Impostoribus.) A. A. B-m.

PAOLI, apocryphe [F. Turben].

Discours de — aux Corses, sur l'entreprise des François. [5065] l'ignore si c'est une traduction ou une imitation d'un poème hollandais de Hockvæx, libraire à Leyde, ou si celui-el a traduit ou imité la pièce de Twêm: le fait est qu'il y a beaucoup de ressemblance entre ces deux pièces.

PAOLO (Fra), nom de religion [Paolo SARPI]. Pour la liste des ouvrages de lui qui ont été traduits en français, Voy. notre « France littéraire », à Sarpi.

PAPENHAUSEN (Wolf.-Ernesti à), pseudon. [Ant. Brunus].
Oratio libera Wolfangi Ernesti à Papenhausen, liberi Baronis
(Antoni Brunt). 1646, iu-4. [5466]

Contre l'abbé de Morgues, qui y opposa: Bruni spongia, etc. Parisiis, 1647, in-4. (Niceron, t. 35, p. 383.)

PARACELSE (Théophile), pseudon. [Aurèle-Philippe-Théophraste BOMBAST DE HOHENHEIM, né à Zurich, en Suisse, en 1493], célèbre comme alchimiste,

Ses ouvrages ont été réunis longtemps après sa mort, arrivée en 1341, sous le titre de « Paraceisi opera omnia, medico-chimico-chirurgica ». Genevæ, 1638, 3 tomes en 2 vol. in-fol.

Les Français ont et assez de bon sens pour ne point donner dans les sottises de ce fon; néanmoins, on a publié la traduction d'un de ses ouvrages sous le titre suivant:

Toison (la) d'or, ou la Fleur des trésors, en laquelle est méthodiquement traité

de la pierre des philosophes; traduit de l'allemand. Paris, 1612, in-12 avec figures.

Volume rare du temps d'Osmont (1768), et qu'à cette époque II disait valoir de 6 à 7 fr.

Dans le siècle suivant on a imprimé en français un Abrégé de la doctrine de Paroceise. Paris, 1729, ln-12.

PARASITE LOGÉ A POUF DANS UN GRENIER (UN), pseudon. [J.-P.-R. CUISIN].

Vie (a) de garçon dans les hitels garnis de la capitale, ou De l'amour à la minute; petite galerie galante, pituresque, sentimentale et philosophique, faisant voir la lanterne magique des intrigue des hitels garnis. Paris, ao Palais-Royal, 1820, in-18, 1 fr. 50 cent.

— Denxième édition, rerue et corrigée, Paris, les princ. libr. dn Palais-Royal, 1823, in-18.

La dernière édition porte pour second titre : ou Cujas, Esculape el l'Amour, etc.

PARCIEUX (de), pseudonyme [le comte Antoine RIVAROL], sous lequel ce spirituel écrivain s'est fait connaître pendant quelque temps.

PARCTELAINE (Q. de), nom abrév. [QUATRE-SOUS DE PARC-TELAINE]. Pour la liste de ses ouvrages, Voy. « la France littéraire », à Quatre-Sous de P.

PARENNIN (le P.), auteur supposé [LA VICOMTERIE]. Voy. CONFUCIUS.

PARESSEUX (UN), pseudonyme.

Délassements (les) d' — Paris, Oufroy, 1792, petit in-12 de 122 pages. [5468]

Voy. « l'Alm. des Muses », 1792, p. 255. Le véritable titre de ce volume est » les Délassements d'un paresseux », par un C. R: d'E. A. C. D. L., membre de plusieurs académies et de la Société anacréontique des Rosati d'Arras.

On ne doit pas s'attendre que l'onvrage d'un paressenx soit très soigné. On y rencontre cependant des morceaux assez bien fails.

Note du temps.

PARESSEUX BEL-ESPRIT (UN), auteur déguisé [STICOTTI]. OEuvres d'—, pendant la güerre; par S\*\*\*, comédien de S. M. le roi de Prusse. Berlin, 1760, in-8. [5469] PARIEU (de), nom abréviatif (ESQUIROU DE PARIEU), ministre de l'Instruction publique en novembre 1849.

PARIS (H.), pseudonyme [Mile de HAZA].

Tablettes grammaticales. Aualyse généalogique des principes de la grammaire française. Atlas de 16 tableaux avec texte explicatif et modèle d'exercice. Paris et Leinzig, 1842, in-4. [5470]

PARIS (Claudius de), theologo, pseudonyme [Claudius de La Place].

Libri de Clericorum sanctimonià, etc. Parisiis, 1650, in-8. [5471]

Glaude de La Piace, recteur de l'Université, s'est nommé dans la seconde édition de cet ouvrage, donnée en 1670, lu-8.

A. A. B.—a.

PARISAU, apocruphe [DESPRÈS].

Roi (le) Lu, parodie du roi Léar, en un acte et eu vers. Paris, 1783, in-8. [5472]

PARISIEN (UN), religieux de la compagnie de Jésus, auteur déquisé [le P. DUBBEUIL].

Perspective (la) practique, nécessaire à tous peintres, gravours, sculpteurs, architectes, orfères, brodeurs, ct., et autres se servant du dessin. Paris, Melchior Tavernier., 1662-1647-1649, 3 vol. in-4. [5473] On III, dans la Biopraphie unicersette que le libraire Langlois publica.

1651, une novetle édition, augmentée par l'auteur en plusieurs endroits, notamment d'un traitée de la perspective militaire, ou mitotheo pour élevre sur des plans géométraus. 3 vol. in-4, et encore Paris, Bezallier, 1679; et deas une note, que quelques bibliographes ont pérécule que en riest que l'édition de 1618, dont on a renouvelé le frontispies. Le Mauvil du libraire partée dectue proprietée comme d'un ouvrage estimle, étod ni il n'a qu'une seule édition, quolque plusieurs excemplaires portent une date différente. D. M.—w.

A. A. Barbier, sous le nº 14042 de son « Dictionnaire des anonymes », cite les prétendues éditions de 1631 et 1679, mais elles ne portent plus aux frontispiecs, comme la première, par un Pertsien, religieux..., mais par un Père de la compagnie de Jénux.

PARISIEN (UN), auteur déguisé [L'ESCALOPIER].

Discours de la Ville de Paris à M. le Prince, sur son retour.

Paris, 1651, in-4.

[5474]

PARISIEN (UN), plus patriote que ceux qui en usurpent le nom, auteur déquisé.

Erreurs (les) du peuple, par rapport au Clergé, avec une épigraphe tirée de Racine. Paris, 1791, in-8 de 68 pages. [5475]

PARISIEN (UN), auteur déguisé [P.-F. PALLOY].

Hotumage d'un Français à son souverain. Stances sur la paix générale avec les princes alliés, dédiées à sa patrie, par —, en juin 1814. Sans lieu, ni nom d'imprimeur et sans date, in-8 de 14 pages. [5476]

Signé : Palloy, habitant de la commune de Sceaux-Penthièvre.

PARISIEN (UN), pseudon. [le baron Fr. de REIFFENBERG]. Epître d'— à la statue d'Erasme. Paris, 1825, brochure in-8. [5477]

PARISIEN (UN), auteur déguisé [M. R...., officier supérieur de cavalerie].

- I. Voyage épisodique et anecdotique dans les Alpes, Paris, de l'impr. de Plassan. — Quai Voltaire, n. 15, 1829, in-8, 4 f. 50 c. [5478]
- II. Lettres (deux) sur la Russie. An rédacteur de la Liberté. Impr. dans le journal « la Liberté », nº des 13 et 14 avril 1848.

PARNY (le chev. de), nom nobiliaire [Évariste-Désiré DES-FORGES, chevalier, puis vicomte de PARNY]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire, » à Parny.

PAROY, nom nobiliaire [Jean-Philippe-Guy LEGENTIL, marquis de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire, » à Paroy.

PARRHASE (Théodore), pseudonyme [Jean LE CLERC].

Parrhasiana, ou Pensées sur diverses matières de critique, d'histoire, de morale et de politique, avec la défense des divers ouvrages de M. Le C. Amsterdam, 1699-1701, 2 vol. in-12. [5480]

PARRHASIUS (Aulus-Janus), pseudonyme [Jean-Paulus Pa-RISUS], commentateur latin de l'Art poétique d'Horace publié par Bernardin Martiran. Paris, 1533, in-4. [5481]

On a heaucoup d'ouvrages du même auteur publiés sous le même masque, soit de son vivant, soit depuis sa mort. PAROISSIEN DE SAINT-ROCH (UN), auteur déguisé [l'abbé de BOULOGNE].

Lettre d' — à J.-B. Boyer, se disant évêque métropolitain. 1798, in-8 de 39 pages. [5482]

PARTHENAY (l'abbé de), pscudon. [J.-B. DESROCHES DE PARTHENAY].

Histoire de Pologne sous le roi Auguste II. La Haye, Van Duren, 1733, 4 vol. in-12. [5483]

Voy. « l'Examen critique des Dictionnaires historiques », de A.-A. Barbler, au mot DESROCHES.

PARTHENIUS PHILANDER, pseudon. [Léopold-L.-B. SCHAF-FRATH].

Partheuii Philaudri, apud Soc. Jesu quondam discipuli, Ibis in Celas veteres et Gallos modernos. Cairi in £gypto, 1799, typis Buonapartianis, prostat in officină ad signum hyœnæ, iu-4, plag. 1, 5548.1

PARTICULIER (UN), auteur déguisé [l'abbé de Gourné].

Lettres (trois) à un seigneur de la Cour, ou Observations irénafques sur la science métallique et le style lapidaire, et en particulier sur les deux inscriptions proposées et actuellement tracées sur le plâtre, à la place de Louis le Bien-Aimé. Avignon et Paris, Panckoucke, 1765, in-8.

Tous les bibliographes s'accordent à désigner comme rares et tirés à un petit nombre, et comme n'étant pas entrés dans le commerce, trois opuscules de l'abbé de Gourné, formant en tout 110 pages imprimées avec netteté et élégance, mais sans luxé. Cette œuvre, publiée sous le voile de l'anonyme, a pour titre général : Lettres d'un particulier à un seigneur de la cour; chaque lettre a ensuite un titre spécial; la première est ainsi annoncée : Première lettre d'un particulier à un seigneur de la cour , ou observations irénaiques sur la science métallique et le style lapidaire, et en particulier sur les deux inscriptions proposées et actuellement tracées sur le plâtre, à la place de Louis-le-Bien-Aimé, in-8 de 31 pages; la deuxième porte l'énoncé de: Seconde lettre, etc., et contient 47 pages. La dernière est/inscrite de la même manière avec les mots : Troisième leure, etc., et renferme aussi 51 pages. Toutes trois contiennent à la dernière page la suscription d'Avignon (Paris), 1765, et se trouvent à Paris, chez le sieur Panckoucke, libraire, rue et près la Comédie-Françoise. La première lettre est datée de Paris, ce 8 aoûs de l'année chrétienne vulgaire 4763, et la troisième et dernière est écrite de la Bibliothèque des Jacobins Suint-Honoré, le 6 sentembre 1734.

Pierre-Mathias de Gourné, prieur commendataire de Sainte-Maric de

Taberniaco, étalt né à Dieppe, le 23 février 1702. Il composa plusieurs outrages historiques et se fit une toute petite réputation littéraire. Il mourais, vers 1770 à ce que l'on cevit, probablemen à l'apris. Son portrait a cié peint par J. Le floux, et farvé pour servir à la voite de Denneirer, avec cette légende tifre de Virgile : Lambi funtible oraye, pour exprimer sans doute la manière assez vigourense dont Il repoussa les coups de bontoir de la critique.

Cet abbé bel-esprit imagina d'écrire des lettres sur les inscriptions de Paris et de censurer celles qui étaieut adoptées; il les fit imprimer à un nombre peu considérable pour tert edistribuées aux personnages éminents de la Cour. L'exemplaire principal que nous possédons porte sur la garde, de la main rorore de l'auteur, la dédicace suivante :

A Monseigneur

Monseigneur le duc de Chaulnes,
 En son hôtel, à Paris.

· L'ABBÉ DE GOURNÉ,

\* Fateor, andax sum, sed non mendax ».

Sur le revers du même feuillet on lit les observations sulvantes, écrites par la même main qui décèle une certaine fatuité d'auteur :

« Comme ce petit ouvrage n'est point de nature à être mis dans les « mains du volgaire, on s'est bien gardé de le faire colporter dans Paris,

de l'annoncer dans les journaux et dans les gazettes, et de l'exposer en
 vente chez les Ilbraires, ainsi que l'éditeur l'avoit imaginé d'abord.

Mais d'un autre côté l'auteur, qui a fait des frais d'impressiou, vonlant

remplir son objet capital, s'est fait un devoir d'adresser respectueuse ment à leurs altesses séréniss, les princes du sang, aux grands officiers

ment à leurs altesses séréniss, les princes du sang, aux grands officiers
 de la couronne, aux ministres et aux membres des consells de sa ma-

« jesté, aux seigneurs nationaux, soit ecclésiastiques, soit séculiers, aux

présidents et aux procureurs généraux des parlements, aux intendants

« des différentes provinces, et autres personnes lettrées et intéressées par « inclination, par devoir et par état à la gloire du roy, à l'honneur de la

 inclination, par devoir et par état à la gioire du roy, à l'honneur de le nation et aux prosgrez des sciences ». (Voyez Lettre 3°, pag. 50).

Cet exemplaire, après avoir appartenu au duc ce Chaulnes, passa dans la riche bibliothèque de M. Hyacinthe-Théodore Baron, doyen de la Faculté de médecine de Paris; sou étiquette, ornée de ses armes et de sa devise:

Mihi res, non me rebus, en charge encore la garde.

Toutes les bibliographies et les biographies, d'accord sur ce point, disent que cette hrochure est tirs rare, sans doute parce qu'elle ne fut pas livrée au commerce; mais on voit par la ubte qui précède que la distribucion en fat passibhement étendue, et, ce qui le provurerait, éest qu'outre l'accomplaire dont il vient d'être question, et qui est de plas enricit d'un poil portrait gravé de l'abbé de commé, nous en possédons troit autres, joints à diverses brochures et reliés dans des recueils de plèces. Il y a done souvent des livres qui, sons le rapport de la rarcité, valent moins que leur réputation, comme aussi il en existe possédons tre egent de mirite au suprême degré, quand personne ne s'en doute.

Artlı. Dinaux, Voyage dans une bibliothèque de province, p. 39-4t.

PARTISAN DE DESCARTES (UN), auteur déguisé [CAIL-LEAU, libraire].

Automatie des animaux, suivie de Quelques Réflexions sur le Mahométisme et l'Agriculture. Paris, 1783, in-12. [5486]

PASCAL (l'abbé Stanislas), pseudon. [l'abbé llenri CONGNET, chanoine honoraire de Soissons], auteur d'un Mois de Marie, en grec et en latin. (1835).

PASSAC (de), nom nobiliaire [Philibert-Jérôme GAUCHER DE PASSAC]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire. » à Passac.

PASSAVANTIUS (M.-Bened.), pseudon. [Théodore de BEZE], auteur d'une Epistola de Petrum Lyseum, impr. pour la pre-mière fois en 1593 dans un recueil latin intitulé: Anti-Choppinns... réimprimée dans la nonvelle éditien des « Epistolarum obscurorum virorum ad Dn. M. Ortuinum Gratium volumiue duo ». Londini, 1710. in-12.

PASSENANS (P. D. de), pseudon. [l'abbé Paul DUCRET, curé de Passenans (Jura)].

Russie (la) et l'Esclavage dans leurs rapports avec la civilisation européenne, ou de l'Influence de la servitude sur la vie domestique des Russes, sur leur existence civile, morale et politique, et sur les destinées de l'Europe; par M. P. D. de Passenans. Paris. P. Blanchard, 1822, 2 vol. in-8, 7 fr. [5,687]

A la ponctuation du titre on volt que l'auteur a voulu qu'on prit le nom du lieu de sa résidence pour celui de sa famille.

PASSERAN (le comte de), auteur supposé [VOLTAIRE], Épître aux Romains, Sans date (1768), in-8 de 42 pages, [5488]

Publice comme une traduction de l'Italien du comte de Passeran. Cette épitre a été réimprimée dans le Voltaire de Beaumarchais, éditiou in-8, t. 33, page 426, comme traduite de l'Italien du comte de Corbera.

Il est question de cette Epitre dans les « Mémoires secrets » , du 45 août 1768.

Cette Epitre fut condamnée par décret de la cour de Rome, du 1<sup>er</sup> mars 1770, avec six autres ouvrages de Voltaire.

PASSERANI, nom nobiliaire [Albret Radicati, comte de].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France httéraire », à Passerani

PASSE-VENT PARISIEN, pseudonyme [Antoine CATHELAN].

Passe-Vent Parisien, répondant à Pasquin-Romain, de la vie de ceux qui se disent vivre selon la réformation de l'Évangile, Lyon, 1556, in-12. [5489]

Voy la note de La Monnoye, dans la « Liste des auteurs déguisés », de Baillet.

PASTEUR (UN), auteur déguisé [de Soustelle].

Réponse d'— à certaines questions importantes qui lui ont été faites par une personne qui a succombé sous l'effort de persécutiun. Rotterdam, 1686, in-12. V. T. [5490]

PASTEUR (UN), auteur déguisé.

Pourquoi y a-t-il tant de malades dans la campagne, ou Conseils sur la santé donnés aux laboureurs. (Vers 1830), in-32, 10 c. [5491]

PASTEUR OCTOGÉNAIRE DU MONTOIS (LE), auteur déquisé.

Complainte poétique du —, sous une scule et même rime. Sens, de l'impr. de P.-H. Tarbé, 1776, in-12 de 4 pag. [5492]

PASTORINI, pseudon. [Charles WALMESLEY, évêque de Rama, mort vers 1807].

Histoire générale de l'Église chrétienne, tirée principalement de l'Apocalysne és. J. Jean; oursage trad, de l'anglais de —, par un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur (dom Wilson). Rouen, Le Boucher, et Paris, Durand neveu, 1777, 3 vol. in-12.

PATISSIER ANGLAIS (UN), pseudon. [DESSALEURS l'aîné, fils de l'ambassadeur à Constantinople].

Lettre d'un — au nouveau Cuisinier, avec un extrait du Craftsman. Sans date (1739), in-8. [5494]

Cette lettre est contre la préface des Dons de Comms, faite par les PP. Brumoy et Bougrant, jésultes. Elle a été réimprimée sans l'Extrait du Craftsman, mais avec quelques corrections et additions, in-12.

A. A. B-R.

PATRE PYRÉNÉEN (UN), auteur déguisé [M. MOULLE], Code (le) de l'enfant de Christ, ou les Dissertations réligieuses d' —, Ourrage qui a été soumis à l'examen de îl. de Quéten, asrochevêque de Paris, et dédité au clergé. Paris, Debécourt, 1880, 18-8, 5 fr. [5495] PATRIGUES Armacanus (Alex.), pseudom. [Corn., JASSKUIS]. Mars (le) français, ou la Guerre de France, eu laquelle sont examinées les raisons de la justice prétendue des armes et des alliances du roi de France, mise au jour par Alex. Patricius Armacanus, et traduite de la troisième édition (par Ch. Hersent), 1637, in-8.

La première édition latine est de 1635, in-fol.

PATRIOTE (UN), auteur déguisé [de ROCHEMONT].

Réflexions d' — sur l'opéra français et sur l'opéra italien, qui présentent le parallèle du goût des deux nations dans les beauxarts, Lausanne, 1754, in-8. [5497]

PATRIOTE (UN), auteur déguisé [BELLEPIERRE DE NEUVÉ-GLISE].

Ynes (les) d' —, ou la Pratique de l'impôt. Avignon, 1761, in-12. [5498]

PATRIOTE (UN), auteur déguisé [l'abbé Pey].

Tolérance (la) chrétienne opposée au tolérautisme philosophique, ou Lettres d'— au soi-disant curé sur son α Dialogue au snjet des protestants ». Nouv. édition. Fribourg et Malines, 1785, in-12. [5499]

PATRIOTE (UN), auteur déguisé [P.-L.-Cl. GIN].

Nouvelle Lettre d' — à un magistrat, sur les questions agitées à l'occasion de la prochaine tenue des États-Généraux, 1788, in-8 de 31 pages. [5500]

PATRIOTE (UN), auteur déguisé.

Vœux (les) d' --. (Nouvelle édition des treize premiers Mémoires des « Scupirs de la France esclave », ouvrage attribué à Jurieu. 1689, in-4). Amsterdam (Paris), 1788, in-8. [5501]

PATRIOTE (Dom), pseudonyme.

Moine citoyen (le), avec cette épigraphe : Cni tributum, tributum. 1789, in-8 de 19 pages. [5502]

PATRIOTE (UN), auteur deguise [AUBERT DE VITRY].

Quatre (les) cris d' — . Paris, Volland, 1789, in-8. [5503]

11. Encore quatre cris, ou Sermon d' - à prononcer par l'abbé

F... (Fauchet) dans la chaire de quelques districts. Paris, 1789. in-8. [5504]

PATRIOTE (UN), auteur déguisé.

Veux d'— sur la Médecine en France, où l'on expuse les moyens de fournir d'habiles médecins au royaume, de perfectionner la médecine et de faire l'histoire naturelle de la France, avec cette épigraphe: Il faut jointre la Philosophie à la Médecine et la Médecine à la Philosophie. Il IPPCERATE. Paris, Garnery et Cab. Bibl., 1789, in-8 de 241 pages.

Il est bon de savoir que cet ouvrage a été écrit dans le temps que tous les plans, tous les priest s'afaressient plas au red qu'à la sation ; mais la forme ne fera strement rien à ceux qui ne cherchent que le fond, et qui siment nieux storic comment on réforme ces abus, que de savoir comment on les exprime. Cet ouvrage, au surplas, paraît contenir des vues utiles.

Note du temps.

PATRIOTE (UN), auteur déguisé.

France (la) viviliée par l'industrie et par les travaux publics dans la capitale et dans les provinces du royaume. Paris, r. S. Martin, n. 2, 1790, in-8 de 32 pages. [5506]

PATRIOTE (UN), auteur déguisé.

Lanterne (la) mágique, ou Fléaux des aristocrates, étrennes d'—, dédiées aux Français libres: ouvrage dans lequel on verra tout ce qui s'est passé de plus remærquable depais l'Assemblée des Notables jusqu'à présent, orné d'estampes et de couplets analogues. Berne et Paris, dame Dubois, 1790.

PATRIOTE (UN), auteur déguisé.

Avis d' — aux émigrants, poème en 240 vers. Paris, Favre et Lecour, 1791, in-8. [5508]

Production fortement pensée et énergiquement écrite; elle n'a pas besoin pour être lue de la sanction d'un anonyme dont on peut à juste titre soupconner le mérite et les connaissances. Journ. de Paris, 29 déc. 1791.

PATRIOTE (UN), auteur déguisé.

Petit mot d' — à l'Assemblée nationale, du 13 juin 1791. In-8 de 10 pages. [5509]

Ce pamphlet, d'un style ferure et énergique, est à l'ordre du jour. On y trouve heaucoup de raisons et point d'injures; les bonnêtes gens de l'Assemblée nationale sont les premiers à y applaudir; mais les grands pensionnaires de la liste civile le trouveront fort mauvais.

Note du temps. 27

ш

PATRIOTE (UN), auteur déquisé,

Société (la) des Amis de la Constitution, établie à Beauvais, vengée par —. Paris, 1791, in 8 de 20 pages. [5510]

PATRIOTE (UN), aux. dec. [JAXXT-FONTENAX, de Grenoble]. Domine (le) saleum fac Regem, ou Coup d'œil rapide, politique et moral des principaus événements qui ont eu lieu depuis la proscription de ce chant religieux et national, jusqu'au retour de Louis-le-Désiré, Grenoble, Baratier, 1814, in-8 de 68 pages. [5514]

PATRIOTE (UN), anc. capitaine-commandant dans la X\* É-giou [GARON, docteur-médecin, chirurgien-major en retraite].

Émile de Girardin et Cavaignac, ou la Guerre à un homme. Paris, de l'impr. de Jules Juteau (1848), in-8 de 8 pages. [5512]

PATRIOTE (UN), auteur déguisé.

But et développement de la grande idée napoléonienne. (Conseils aux électeurs, en huit couplets). Le Mans, de l'impr. de Tousch, 1849, in-4 de 2 pages. [5513]

PATRIOTE BELGE (UN), auteur déguisé.

Mort (la) de Septembre, drame en six tableaux, en prose. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1834, in-16. [5514]

PATRIOTE DE 1789 (UN), pseudon. [le comte Adolphe de Ribbing].

 Réveil (e) du lion, ou l'aris dans les immortelles journées des 27, 28 et 29 juillet 1830. Précis des événements, heure par heure, et récapitulation des nombreux traits de courage, de patriotisme, de désintéressement et d'humanité qui honorreont à jamais la population parisienne, suivi d'un chant triomphal. Paris. Lerosey, 1830, in-18. [5515]

II. Roi (le) des Français et sa famille. Paris, Barba, 1833, in-18.
[5516]

PATRIOTE DU VAL DE TRAVERS (UN), aut. deg. [H.-C. DUBOIS].

Histoire du gouvernement de Neuchâtel sous la domination prussienne, depuis 1807 jusqu'en 1832; par —, publiée par *Ulysse Guinand*. Lausanne, 1833, in-8. [5517]

Kote du tempi.

PATRIOTE FRANÇAIS (UN), aut. dég. [l'abbé VILLETARD].

Motifs de consolation au Clergé, ou Réflexions proposées par —

sur le décret de l'Accomblée patienche du 2 parembre 4780, accombre 4780, accombre

sur le décret de l'Assemblée nationale, du 2 novembre 1789, concérnant les biens du Clergé. Paris, Leclerc, 1790, in-8 de 34 pag. [5518]

L'auteur réduit ces réféctions aux trois questions suivantes : \*P l'Églies -a-tellé été propriétaire dans son institution 3 \*P Quand l'est-ellé externe de l'est-ellé externe l'est-ellé externe l'est-ellé externe l'est-ellé son unishbes au Clergé l'Ect trois questions sous décébbés sur les preverse les plus convaignente. Cépnidant on peut douter que toute l'éloquence du . Patrioté français s'utiene à bout de persader les gross hérifichiers au point de les faire applus d'ir à la révolution présente. Les saints pères de l'Égliss, dont l'autorité vietat l'àponi de ses arquentes, servient pout-l'été les sessions autres de l'égliss, dont l'autorité vietat l'aponi de ses arquentes, servient pout-l'été les sessis cambles d'est-

PATRIOTE LUXEMBOURGEOIS (UN), auteur déguisé [le P. de Waha, jésuite].

sentir toute la justesse, et de les mettre à profit.

Fidèle (le) et vaillant gourerneur, représenté dans l'Bistoire de la vie et de la mort de Jean d'Allamont, par —. Seconde édition (publiée par Thomas des Hayons, seigneur du village des Hayons, près de Bouillon). Lifeç, Streel, 1688, in-12 de 268 pag. [5519] La première édition parut en técnit

PATRIOTE PARISIEN (UN), auteur déquisé [YVON].

Réflexions d' — sur la Révolution, dédiées à ses frères d'armes de la garde nationale. Paris, 1790, in-8 de 24 pages. [5520]

PATRIOTE VAUDOIS (UN), auteur déguisé [Samuel PORTA, avocat].

Adresse à la nation française, présentée au général Brune, Lausanne, 1798, in-8. [5521]

PATRIOTE VOYAGEUR (UN), auteur dégaisé [ROUX, alors sergent-major du district des Prémontrés].

Nouveau (le) Mississipi, ou les Dangers d'habiter les bords du Scioto. Paris, Jacquemart, 1791, in-8 de 44 pages. [5522]

PATRIOTES (DEUX), auteurs déguisés.

Plan de finâtice, ou Nouveau Moyen de liquider la dette publique, en treize années, sans impôt ni emprunt. Paris, Desenne, etc., 23 mars 1790, in-4 de 21 pages. [5523]

Voy. les « Annonces de bibliographie moderne », 1790, t. II, pag. 1.

PATURNEAU, anagr. [Alphonse-Henri Traunpaur, chevalier d'Optianie].

Essais poétiques d'un ancien militaire. Vienne (en Autriche), 4783, in-8. [5524]

PATUROT (Jérôme), pseudon. (1) [Louis REYBAUD, aujourd'hui représentant du peuple].

Idoles (les) d'Argyle. [5525]

imprimées dans le . National », en janvier 1845.

H. Coq (le) du Clocher; par l'auteur de « Jérome Paturot ».
Paris, Michel Lévy frères, 1845, 2 vol. in-8, 15 fr. [5526]
Impr. dans le même journal, de juin à août 1845.

L'un et l'autre ont paru avec la signature : Jérome Paturol.

PAUL (le frère), ermite des bords de la Seine, pseudon. [Paul-Philippe GUDIN].

Graves Observations faites sur les bonnes mœurs. Paris, 1779, in-12. [5527]

Ces observations, qui ne sont que des contes, ont été réimprimées en l'an xII (1804), sous le nom de l'anteur, avec des Recherches sur l'origine des contes. Paris, Henrichs, 2 vol. in-8.

Gudin prit encore le nom de frère Faul pour critiquer les idées systèmatiques de Court de Gebelin. Voy, le Mercure de France du mois de janvler 1780, et le Monde primitif de Gebelin, t. 8. La Dixmerie parait avoir répendu à Gudin sous le nom de frère Pardun. A. A. B.—n. PAUL (l'abbé), ancien professeur d'éloquence, etc., apocryphe

[SALGUES].

Cours de rhétorique française à l'usage des jennes rhétoriciens

Cours de rhétorique française, à l'usage des jeunes rhétoriciens. Lyon, Fr. Matheron, 1810, 1820, in-12. [5528] Salgues m'a falt l'honneur de m'écrire que cet onvrage renfermait les

legons qu'il avait données à ses élèves lorsqu'il professalt la rhétorique an collège de Sens.

<sup>(</sup>i) Tout le monde sait que Jérôme Patrort est le nom du héros du premier roman de monser de l'auteur. M. Repland a trouve phissand d'en publice quècques autres sons le nom de ce héros si amusant. Les Belges, en le contregiant, ont sait et cemple; s'estamois l'un d'eux a det doublement perfide à l'égard de M. Reyband, car il lui a volé ses l'ures et sa réputation : M. Wahleu s'ampriné en 1883 Jérême Patrors de la recherché dues position section : M. Quelques chapilers des Mémoires de Jérôme Patrors, passent, déceive et illipaide, et a mis a ces deux ouvrages le nom de M. It. Roble I Il partique chez nos voldes, jui n'est pas inécessaire d'avoir ménes quelque peu de consaissances on bistière létéraire, prou d'external Intéglés contrelecteur.

PAUL, auteur déquisé [Paul-A. FAYOLLE].

Journée du Mont Saint-Jean. Paris, M<sup>oot</sup> Ladvocat, 1818, in-8 de 40 pages. [5529]

PAUL, écrivain dramatique, auteur déguisé [Paul de Musset], de qui l'on aurait, à ce qu'il paraît, deux pièces jouées et imprimées sous ce prénom, qui est le sien.

PAUL, auteur déquisé [Paul FOUCHER].

Avec M. Paul Faulquemont [Paul Lamarle]: le Prisonnier sur parole, drame en trois actes. (Théâtre Beaumarchais, le 16 juin 1846). Paris, V<sup>e</sup> Jonas, 1846, in-8, 50 cent. [5530]

PAUL DE SAINT-GERMAIN (Ch.), pseudon. [Jean-Charles PAUL, de Marseille].

Deux (les) Courtisanes, ou les deux Destinées. Roman de mœurs. Paris, Hipp. Souverain, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr. [5531] Reproduit en 1844, sous le titre de Cécile et Clara, ou les Deux Courtisa-

nes. Paris, le même.

PAUL L'EDILE, psendonyme [Aug. MAQUET], auteur d'une

Revue municipale dans le Constitutionnel (n° des 15 et 27 juin 1846).

PAUL ROBERT (Sir), pseudon. [L.-F. RABAN].

1. Une Courtisane. — Impr. dans le feuilleton du journal « la Patrie », à partir du 10 mai 1846.

 Mystères (les) du Palais-Royal, ou les Confessions de Pied-de-Fer. Paris. les princip. lib., 1847, 2 vol. in-16, avec vignettes. [5532]

 Mémoires de Pied-de-Fer, suite des « Mystères du Palais-Royal ».

Ces deux ouvrages ont paru d'abord dans un journal judiciaire Întitulé
Petit Courrier des Tribunaux »; ils devaient être imprimés à part et
former un certain nombre de volumes; mais le premier seulement l'a
été, et encore en le coupant beaucoup.

Le même écrivain a encore publié, sous ce pseudonyme de sir PAUL ROBERT, un grand nombre de feuilletons qui ont été imprimés dans « le Cabinet de lecture, l'Artiste, la Gazette de la jeunesse, la Gazette des fem-4008, la France musicale, l'Audience, la Chaire catholique », etc.

PAULIN, nom qui a été pris par deux auteurs dramatiques : MM. Paul Duport et Gombault.

PAULIN, pseudon. [LAVENAS, ancien huissier à Evreux].

Nouveau Forundaire d'actes sous seing privé, d'après les disposi-

tions des Codes civil et de commerce, et l'opinion des meilleurs commentateurs, avec l'indication des cas où le timbre et les droits d'euregistrement doirent être fixes et proportionnels d'après les lois de la matière, suivi du pélitionnaire, donnant le modèle de toutes demandes, pétitions, etc. Paris, Lebizre, 1833, in -12, 3 fr. 155341

Ce volume avait paru l'année précèdente avec le véritable nom d'autenr; mais n'ayant pas obtenu de succès on refit un nouveau frontispice, sur lequel on sabstitua un nouveau nom d'auteur au précèdent.

## PAULINE. Voy. CÉLÈBRE COURTISANE (UNE).

PAULMY (Antoine-René de VOYER D'ARGENSON, marquis de).
Pour la liste des ouvrages publiés sous son nom, voy notre
« France littéraire », t. VI, p. 641.

· II en était du marquis de Paulmy comme du duc de La Vallière, il trouvalt plus simple de se faire attribner les ouvrages qu'il ne faisait pas, que de faire les ouvrages qu'on aurait pu lui attribuer. La modestie de Contant d'Orville a fait toute la réputation du marquis de Paulmy. En même temps qu'on exigeait que M. d'Orville eût du mérite pour deux, on ne voulait oas lui permettre d'avoir de l'ambition littéraire pour un seul. Tout était profit pour le marquis de Paulmy, membre de l'Académie française, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, il était couvert de tous les honneurs littéraires, et le pauvre M. Contant d'Orville était dans un coin de la bibliothèque de M, de Paulmy, qui, depuis l'aube du iour jusqu'au soir, faisait pour la gloire de M, le marquis d'infatigables recherches, composait les savants Mémoires que M. le marquis daignait enrichir de son nom, les nombrenx ouvrages qui faisaient, dans toute l'Europe, à M. le marquis la réputation de l'un des plus profonds érudits. C'est ainsi qu'il a composé cette immense compilation intitulée : Mélanges d'une grande bibliothèque (Paris, 1779-84, 70 vol. in-8); M. de Paulmy avait une fort belle bibliotbèque. Jedéfie aux plus intrépides de ses panégyristes de rien ajouter à cet éloge ».

P. R. A-s. Présace envoyée de Berlin, p. \$5-36.

PAULNY (Paul de), pseudon. [le baron de SAINT-POL], rédacteur de la partie théâtrale de « la France musicale ».

PAULUS STUDENS, élève en droit à l'Université de Liége, pseudon, [P,-S.-Victor HENAUX].

Souvenirs d'un Étudiant. Poésies universitaires par — Liége, Félix Oudart, 1844, in-18 de 126 pages, [5535]

Ce Recueil est destiné à giorifier la vie d'école, et, en effet, il s'y trouve par ci par là quelques vers d'écoliers, mais d'un écolier qui devientra unfailliblement docteur. Il y a dans ce livre, si mignon et si frais, de l'esprit et du feu; la correction et la sévérité du goût viendront plus tard. Plus de ces vers surtout tombant deux à deux, plus de ces séries de rimer maculties qui se suivent auss interruption. M. Poulus Studies, qui domo déjà de grandes espérances, a d'excellents modèles dans sa famille, car it est le frère des auteurs du « Nal du pays » et de « l'Histoire constitutionentel des Lifegions. » Sir faut tout dire, M. Paulus Studient s'àppelle, on réalité, M. P.-S. Victor Hennux. Il noss pardomera, je l'espère, cette indiscrettion. Be de Relifenberg, nafett, du Briblioph, Allegt, 1. 1\*\* p. Natidiscrettion. Be de Relifenberg, audit-t. du Briblioph, Allegt, 1. 1\*\* p. Nati-

PAULYANTHE, Voy. POLYANTHE.

PAUSE (Henri Ophellot de la). Voy. OPHELLOT.

PAUVRE ACTEUR (UN). Voy. JOANNY.

PAUVRE DIABLE (UN), pseudon. [DU WICQUET D'ORDRE].

Vie (la) et les dolcances d'—, pour servir de ce qu'on voudra aux prochains États-Généraux. « Enfin, toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essis de ma vie, qui est pour l'interne santé exemplaire assez «. Cambraï, Berthoud, 1789, in-8 de 120 pages.

Réimprimée dans la même année. On a du même auteur : Naru, fils de Chinki, histoire cochinchingise, qui peut servir à d'autres pays , et de suite à celle de Chinki, son père. Londres, 1776, in-8.

PAUVRE DIABLE (UN), auteur déguisé [J. FRÉMOLLE (1), cordonnier et poète, à Bruxelles].

I. Histoire d'un pauvre diable. Prospectus, in-18 de 7 pages. [5537] Cette histoire devait paraître à Bruxelles, chez Ilubiou, en t vol. in-12. Un second prospectus annonce l'Illitoire d'un paurre diable, ou les Tribu-

tations d'un protétaire, par J. Frémolie. in-12 de 12 pages. Un troisième enfin parut en 3 pag., in-8.

II. Un pauvre diable à M. le marquis de Chabannes, à l'occasion de son départ pour Paris, annoncé dans sa dernière brochure. Bruxelles, J.-T. Tallois, 1829, in 8 de 7 pages. [5538]

46 rers suivis de notes. Le marquis de Chabannes, descendant du chère La Palisse, était alors retiré à Braxelles, où il ne cessait d'imprimer des brochures en rime et en prose, il partageait avec Frémolte et Bousmar l'aitention de ceux qui aiment à étudier certaines aberrations de l'entendement homain.

<sup>(1)</sup> On trouve dans le t. iii du « Builetin du Bibliophile belge », p. 471-78, de piquantes particularités sur cet homme de lettres sans lettres, et l'indication des opuscules qu'il a publiés seus son véritable nom.

111. Correspondance de M. le marquis de Chabannes et du pauvre diable, l'igue offiensive et défensive entre ces deux personnages contre MM. les journalistes de Brytelles, Formule du Traité, Appel au geure humain. Invocation poétique à Saturne, par Frémolle. Bruxelles, J.-T. Tallois, 1829, in-12 de 15 pages. [5339]

Par un de ses billets au marquis, Frémolie lui adresse sou Portrait moral de Guillaume I<sup>es</sup>.

PAUVRE DIABLE (LE), pseudon. [Louis JOUADAN, aujourd'hoi rédacteur du « Siècle »] auteur, alors qu'il n'était qu'écolier, d'articles de critique, de nouvelles, etc., etc., dans un journal de Toulon, sa ville natale.

PAUVRE DIABLE (UN), auteur déguisé.

Mémoires d'—, avec cette épigraphe: Miseris succurrere disco. Extraits. Lyon, de l'imp. de Rossary, 1829, in-8 de 64 pages. [5540]

PAUVRE HERE (UN), auteur supposé [MM. DELCOUR et Gustave de BONNET].

Mémoires d'—, Paris, l'Auteur, rue Hauteville, nº 41, 1829, 4 vol. in-12. — Deuxième édition. Paris, Denain, 1830, 4 vol. in-12, 12 fr. [5541]

Ce roman a donné lien à un procès en police correctionnelle, lutenté au va suducurs par le géoéral Desponatarex, qui crut y découvrir des passes attentatoires à son honneur. Les auteurs, convaineus de diffinaution, reernet condamnés à remplacer, par des cartons, tous les passages incriminés. Voy. le « Courrier des Iribunaux » et autres journaux du 3 octobre 1829.

De là il est résulté ela réimpression de nouveaux frontispices pour la première et unique édition.

PAUVRE TRAVAILLEUR (UN), moitié bourgeois et moitié villageois, auteur déguisé.

Réflexions (les) d'un bon villageois à ses concitoyens. Paris, de l'impr. de Desoye, 1849, in-8 de 4 pages. [5542]

PAUVRE VILLAGEOIS (UN), sans autre science ni étude que celle de Jésus crucifié, auteur deguisé [Jean AUMONT].

Ouverture (l') du royaume de l'Agneau occis dans nos cœurs, avec le total assujétissement de l'âme à son divin empire, etc. Paris, Béchet et Billaiue, 1660, in-4. [5543]

Le privilège, de cette même année, est donné a Maurice en Gall, prêtre

de Morlaix, sans doute éditeur de l'ouvrage. Dans l'approbation, l'auteur est appelé J.-A. Lair.

L'auteur de cet ouvrage est un paysan de Montmorency, homme très pieux, mais très mauvais écrivain; il se nommait Jean Aumont, Voyez l'Histoire du diocèse de Poris, par l'abbé Le Beuf, article Montmorency.

P. A. V. D., auteur déquisé [P.-A. vicomte d'Aubusson].

Modèle d'un nouveau ressort d'économie politique, ou Projet d'une nouvelle espèce de banque, qu'on pourra nommer banque rurale. Amsterdam, 1772, in-12. [5444]

Réimprimé avec différents morceaux du même auteur sur l'économie politique, auquet il donna le titre d'Albuconiana. Paris, Laurent, 1789, in-12.

PAVILLON (Nic.), évêque d'Alet, apocryphe [Vincent RAGOT, vicaire-général de ce prélat].

Rituel (le) romain du pape Paul V, à l'usage du diocèse d'Alet, en latin, avec les instructions et les rubriques eu françois, par —. Paris, Savreux, 1667, in-4. [5545]

PAYEUR A L'ARMÉE D'AFRIQUE (UN), auteur déguisé.

PAYSAN (UN), pseudonyme [CARACCIOLI].

Lettre d'- à son curé. (1789), in-8 de 25 pages. [5547]

PAYSAN (UN), pseudon. [G. BRACCINI, anc. offic. de cavalerie].

I. Dix (le) décembre et le treize mai. Paris, Garnier frères, 1849, in-32 d'un quart de feuille, 5 c. [5548]

Un grain de bon sens. Réflexions électorales. Chartres, Garnier, et Paris, Michel Lévy frères, 1849, in-8 de 16 pag. [5549]

PAYSAN (UN), auteur déguisé [ANDRÉ, paysan].

Lettre d'— aux paysaus et aux ouvriers, ses frères. Boussac, de l'impr. de Pierre Leroux, 1849, in-8 de 4 pag. [5550] Ecrit socialiste.

PAYSAN CHAMPENOIS (UN), pseudon. [de Colmont, anc. receveur-général].

A Timon, sur son Projet de Constitution. Paris, Michel Lévy frères, 1848, in-18 format auglais, 50 c. [5551] PAYSAN DE CHAILLOT (UN), pseudon. [FOUGERET DE MON-BRON, sons le masque de Grillot le bedeau].

Discours (en vers) prononcé au Roi par -- 1744, in-4 de 8 pag.

Catalogue mss. de l'abbé Goujet.

PAYSAN D'EURE-ET-LOIR (UN), pseudon. [G. BRACCINI, ancien offficier de cavalerie].

Appel aux paysans de la France. Charlres, Garnier, et Paris, Michel Lévy frères, 1849, in-8 de 12 pages. [5553]

PAYSAN DE LA VALLÉE AUX LOUPS (UN), pseudonyme [H. de LATOUCHE].

Epître à M. de Châteaubriand. Paris, Ponthieu, 1824, iu-8 de 24 pages. — 2 édition. Paris, Ladvocat, 1824, in-18 de 29 pages. [5554]

Un court avertissement de la 2º édit. est signé : H. de Lateuche.

PAYSAN DE L'ARIÈGE (UN), pseudonyme.

Castelpenent. Légende du comté de Foix. Tarascon, 1833. [5555] Impr. dans la « Revue du Midi », t. III (1833), p. 13-30.

PAYSAN DES LANDES (UN), pseud. [DALLIES, de Bordeaux]. Vérités sur les landes de la Casoogne et sur la culture forestière des pins. Paris, Bouchard-Huzard, 1841, in-8 de 114 pages, plus 5 pages non chiffrées et deux tableaux. [5556]

PAYSAN DES PYRÉNÉES (UN), pseudonyme,

Almanach populaire des assurances, pour l'année 1846. Paris, tous les libraires; Pilout, 1845, in-16, 50 c. [5557]

PAYSAN DU BAS-RHIN (UN), aut. déguisé [Jean KERGOET]. Lettre d'— à un pays qui est à Paris. Le Mans, de l'imprim. de Galienne, 1849, in-8 de 8 pages. [5558]

PAYSAN QUI A ÉTÉ SOLDAT (UN), pseudon. [G. BRACCINI, ancien officier de cavalerie].

Armée (l') et le Socialisme. Simples réflexions sur la question du

moment, Chartres, Garnier, et Paris, Michel Lévy fréres, 1849, in-8 de 36 pages. — Deux. édition. Ibid., 1849, in-32 de 32 pag.

PAYSAN SEXAGÉNAIRE (UN), auteur déguisé.

Recueils de chansons populaires (sept) pour la présente année 1848. Reims, de l'impr, de Luton, 1848, in-12 de 12 pag. [5559\*] P. B. A. G. D. N., auteur déguisé [Pierre Bois, ancien curé de Novers, diocèse de Sisteron].

Abrégé du Traité des Études. Avignon, 1754, in-12. [5560] Cet ecclésiastique a composé d'autres ouvrages anonymes.

P. B. L., auteur déquisé [le P. Bernard LAMBERT].

Vérité (la) et l'innocence vengées contre les erreurs et les impostures d'un livre anonyme (du sieur Picot), initiulé « Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le XVIII\* siècle ». Paris, Brajeux, 1814, in-8, 5 fr. [5561]

P. C. L. J. (M.), auteur déguisé [M. P.-G. LE JEUNE, curé de Clérey].

Principes pour l'acceptation de la Constitution civile du Clergé. Troyes, Sainton, 1791, in-8 de 74 pages. [5562]

P. D. C. (M.), auteur déquisé [PIRAULT-DES-CHAULMES].

Voyage à Plombières, en 1822, suivi du poème latin de Čamerarius (de Thermis Plombariis), texte et traduction. Paris, Guillaume, 1823, in-18. [5563]

Le poème de Camerarius se trouve dans le «Tractatus de Balnets, omnia quæ extant apud Græcos, Laținos et Arabas ». Venetiis, 1555, in-fol.

P. D. G. (le). Voyez Grinderghen (le prince de).

P. D. L. (M.), auteur déguisé [M. PAPON, de l'Oratoire]. Voyage littéraire de Provence. Paris, Barrois l'aîné, 4780, in-42. [5564].

Réimprimé, en 1787, avec te nom de l'auteur. Paris, Moutard, 2 vol. in-12.

P. DE LA C. DE J. (UN), auteur déguisé [le P. Pierre DAGO-NEL, jésnite].

Avis chrestiens, particuliers et importants pour acheminer un chacun à la perfection de son état; tirez des OEuvres de S. François de Sales. Paris, S. Cramoisy, 1631, in-8. [5565]

P. D. R., auteur déguisé [Pierre DE ROSNEL].

Traité sommaire de l'institution du corps et communauté des marchands orfèvres sous Philippe de Valois. Paris, 1662, in-4. V. T. [5566] P. D. R. D. L. S. D. L., auteur déguisé [Pierre de LANGRE].

Tableau de l'inconstance et instabilité de toutes choses. Paris, Abel l'Angelier, 1607, in-8. [5567]

Note manuscrite du xvrre siècle.

- P. D. S. D., auteur déguisé [Pierre DUGAMP, sieur d'ORGAS]. Satires et Réflexions sur les errenrs des hommes et les nouvellistes du temps. Paris, Gabriel Quinet, 1690, in-12. [5568]
- P. D S. S. (LE), auteur déguisé [le P. Jean DEVAU DU SAINT-SAGREMENT].

Réponse pour les religieux Carmes au livre (de de Haitze, sous le nom de P. Joseph) intitulé « les Moines empruntés ». Cologne, 1697, 1698, in-12. [5569]

P. DU COLLÉGE DE FRIBOURG EN SUISSE (UN), auteur déguisé [Louis GOTTOFREY, natif d'Echallens au canton de Vaud, et professeur en théologie au collège de Fribourg].

Réglement de la Vie utile à toute sorte de personne. In-16. [5570]

PECHEREL (Jules), pseudon. [CHABOT DE BOUIN].

Moutard (le) des faubourgs, vaudeville en un acte, représenté sur le théâtre du Temple, dirigé par M. Dorsay, le 25 octobre 1836. Paris, Delamarre, rue du Bac, n° 126, 1836, in 8 de 12 pages. [5571]

PÉCHEUR (UN), auteur déguisé [le P. de CLUGNY].

 Dévotion (la) des péchenrs. Lyon, Briasson, 1685. — Seconde édition, augmentée. Lyon, le même, 1689. — Troisième édition, Lyon, le même, 1701, in-12.

- II. (Avec le P. Bourrée, de l'Oratoire) : le Manuel des Pescheurs. Dijon, 1686, in-12. — Seconde édition. Lyon, 1696, in-12. — Troisième édition. Lyon, 1713, in-12. [5573]
- III. Oraison (de l') des pécheurs. Lyon, Briasson, 1689, 1701, in-12. [5574]
- Sujets d'oraison pour les pécheurs, sur les saints et les saintes les plus remarquables, etc. Lyon, Briasson, 1696, 2 vol. in-12. [5575]
  - V. Sujets d'oraison pour les pécheurs, tirés des épîtres et évan-

giles de l'aunée; et sur tous les mystères de N. S. J.-C. Lyon, Briasson, 1696, 5 vol. in-12. [5576]

PÉCHEUR PÉNITENT (UN), auteur déguisé (Pierre PATRIX OU PATRIS].

Miséricorde (la) de Dieu sur la conduite d'nn pécheur pénitent. Blois, 1660, in-4. [5577]

PECHT (Jérôme), pseudon. [Philibert AUDEBRAND], auteur de quelques articles dans l'un des journaux ou recueils de la capitale.

PÉCOR, anagramme [CORPÉ], auteur de la Sultane pour rire, vaudeville, qui ne paraît pas avoir été imprimé.

PEDESTRIAN TRAVELLER (A.), auteur déguisé [le comte Arm.-Bon-Louis Maudet de Penhouet].

Tour (a) through part of South Walles. London, printed by Thons. Bailly, 1795, in-8. [5578]

PEINTRE (UN), pseudon. [GAUTIER DE MONTDORGE]. Réflexions d'— sur l'Opéra. La Have, 1743, in-12. [5579]

PEINTRE D'HISTOIRE (UN), auteur déguisé [11\*\*\*, peintre helge].

Album du salon de 1845.... Bruxelles, 1845. [5580]

PEINTRE GENEVOIS (UN), auteur déguisé [Rod. Toepfer]. Réflexions et menus propos d'—. Dixième opuscule. Genève, 1839, broch. in-8. [5581]

PEIRESC (de), nom abréviatif [Nic.-Cl. Fabri de Peiresc], Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire », à Peiresc.

P. E. L., auteur déguisé [Pierre-Edouard LEMONTEY, mort membre de l'Académie française].

Raison, folie, chacun son mot, petit cours de morale mis à la portée des vieux enfants. Paris, Déterville, 1801, in 8. — Troisième édition. Ibid., 1816, 2 vol. iu 8. [5582]

PELISSIER (Georges), pseudonyme [BREUGIÈRE DE BARANTE].

Observations sur le Pétronne trouvé à Belgrade. Paris,
V. Hortemels, 1694, in-12. [5583]



PELLEGRIN, pseudonyme [le baron Frédéric-Henri-Charles de LA MOTTE FOUQUÉ]. C'est sous ce pseudonyme que le baron, d'origine française, a publié ses premiers essais.

Voy. « l'Ann. dram. » pour l'année 1844. Bruxelles 1844, in-18, p. 164.

PELLEPORE (de), nom nobiliaire [A.-G. LA FITTE, marquis de PELLEPORE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « France littéraire » à La Fitte.

PELLIER (P.), on P. DU PELLIEL, gentilhomme breton, voleur littéraire [LUCINGE].

Histoire de l'origine, progrès et déclin de l'empire des Turcs. 1614, in-8. [5584]

Lucinge, qui n'était point mort, comme le croyait Pellier, et se trouvait alors à Paris, attaqua le contrefacteur en justice, et obtint à grand peine là restitution de sa propriété. (Lud. Lalanne, curies, littér., p. 144.)

PELVERT (l'abbé), pseudomyme [l'abbé Boo-François Ilvièra, théologien janséniste, ne à Rouen, le 5 août 1714, mort à Paris, le 85 janvier 1781], Pour la liste de ses outrages, voy. le L. VII de notre « France littéraire », au nom Pelbert. PÉRÉTRANT (Jacques), cousin de M. Reluisant, pseudon.

Lettre au rédacteur du Bulletin polymatique... de Bordeaux (sur les énigmes, logrogriphes, etc., aux combinaisons). — Impr. dans ce recueil, ann. 1842, p. 45. Une lettre en réponse, signée T. M., a été imprimée pages 198-203 du même volume. [5585]

PENHOET (Olivier et Tanneguy de), pseudonyme [Olivier MAINGUET, neveu de Du Mersan, et \*\*\*].

Polichinelle, drame en trois actes, par —, et illustré par Cruishanck. Paris, de l'impr. d'Everat, 1835, in-18, avec une gravure et figures dans le texte. [5586]

PENHOUET (M. de), nom abrév. [le comte Armand-Bon-Louis MAUDET DE PENHOUET]. Pour la liste de ses ouvragés, voy. « la France littéraire », à Maudet de P.

PENN (Civique). Voy. CIVIQUE.

PENNEC (le R. P. Cyrille), pseudonyme [D.-L. MIORCEC DE KERDANET].

Dévot (le) pélerinage de Notre-Dame du Folgoet. Rennes, Duchesne, 1825, in-18, 1 fr. [5587] PENSIONNAIRE DE LA RÉPUBLIQUE (UNE), anteur deguisé. Délassements (les) d'une Philosophe : Almanach dédié à la Convention nationale. Paris, Favre, au III (1795), petit in-12. [5588]

Ce volume contient principalement l'Héroine républicaine, comédie.

PÉPINOCOURT (le sieur), pseudonyme [Jean BERNIER, de Blois, médecin].

Réflexions, pensées et bons mots qui n'ont point encore été donnés. Paris, de Luynes, 1696, in-12. [5589]

PERCE (Ch. de), nom abrév. [Gabriel-Louis CHANVEL DE PERCE].

Percej.

Régime et éducation des bêtes à laine, in-12. [5590]

PERD-LA-RAISON (le sieur), pseudonyme [les frères Fr. et Cl. PABFAIT].

Etrennes calotines, 1729. [5591]

PERDRIX (J.-B.), cocher, pseudonyme [l'abbé Toussaint-Jacques MAYNEAU].

Absolutisme dévoilé, ou Révélations et réfutations des abus au moyen desquels l'ancienne noblesse et le haut clergé ont toujours asservi ou tenté d'asservir les peuples, et notamment depuis la Restauration. Paris, Delaunay, 1831, in-8, 7 fr. 50 cent. [5592]

PERE (UN), auteur déquisé [CONTANT D'ORVILLE].

Étrennes d' — à ses enfants. Paris, Grangé, 1770-73, 3 parties in-12. [5593]

PÈRE \*\*\* (LE), prêtre de l'Oratoire, auteur déguisé [le P. TA-BARAUD].

Traité historique et critique de l'élection des évêques. Paris, Lacloye, 1792, 2 vol. in-8. [5594]

P. AUGUSTIN DÉCHAUSSÉ (UN), auteur déguisé [le P. Ra-PHAEL].

Vie (la) et les vertus de Jeanne Perraud, religieuse du tiers-ordre de S. Augustin. Marseille, Garcin, 1680, in-8. [5595]

PÈRE DE FAMILLE (UN), ancien avocat au Parlement de Paris, auteur déguisé [LORDELOT].

I. Prières chrétiennes tirées des Psaumes, avec une prière par-

ticulière pour le Roi, et pour demander à Dieu la paix; dédiées au Roi. Paris, 1708, in-16. [5595\*]

II. Entretiens du Juste et du Pécheur, sur la proposition: L'homme souffre beaucoup plus de maux pour se damner que pour se sauver; dédiés à MM. de l'Académie françoise. Paris, 1709, in 12. [5506]

PÈRE DE FAMILLE (UN), pseudonyme [d'ALBERTAS, de TOU-LON], rédacteur actif du « Correspondant », première série, de 1829 à 1831, et dans lequel on trouve de lui les lettres suivantes:

I. Lettres (dix) à M. le rédacteur du • Correspondant » (contre l'Université). [5597]

Ces Lettres, ainsi que les autres que nous allons citer, portent toutes fictivement Bayonne comme le lieu où elles ont été écrites. La première de ces dix lettres porte la date du 14 avril 1829, et la neuvième, celle du 14 février 1830, Nous ignorons la date de la dixième.

- Lettre à M. le rédacteur du « Correspondant » (sur la nouvelle transformation de l'église Sainte-Genevière en Pauthéon). —
   Ibid., t. III (1830), p. 27. [5598]
  - III. Du budget du Clergé. Ibid., et. III (1830), p. 123-37.
    [5599]
- Au rédacteur du « Correspondant » (en faveur de l'éducation des petits séminaires). Bayonne, le 4 novembre 1830. Ibid.,
   3 décembre 1830. [5600]
- V. A M. le rédacteur du « Correspondant » (sur la liberté d'enseignement). Bayonne, 24 janvier 1831. — Ibid., t. III (1831), p. 367. [5601]
- VI. A M. le rédacteur du « Correspondant » (sur la rétribution universitaire). Bayonne, le 16 avril 1831. — Ibid., t. IV (1831), p. 123. [5602]
- VII. A M. le rédacteur du « Correspondant » (sur une institution établie à Marseille par MM. Méry et Combaz). Bayonne, 17 mai 1831. Ibid., t. IV (1831), p. 205. [5603]
- VIII. A M. le rédacteur du « Correspondant » (sur le monopole universitaire, à l'occasion d'une institution particulière fondée par

l'abbé Lacordaire). Bayonne, 24 mai 1831. — Ibid., t. IV (1831), p. 221. [5602]

IX. A M. le rédacteur du « Correspondant » (sur l'arrêt de la Cour royale, contre MM. Lieryns et Loriol, fondateur d'une institution en debors de l'Université). Bayonne, 3 juillet 1831.— Ibid., t. IV (1831), p. 316. [5605]

X. Au même (sur la liberté de l'enseignement). Bayonne, le 12 juillet 1831. — Ibid., t. IV (1831), p. 341. [5606]

PÈRE DE FAMILLE (UN), aut. déguisé [le chev. ARTAUD DE MONTOR].

MONTOR].

Choisissez | Ou la foi et la Charte, ou le monopole universitaire.

Paris, Adr. Leclère, 1845, in-8 de 112 pages. [5607]

PÈRE DE FAMILLE ANGEVIN (UN), auteur déguisé [Eugène TALBOT, alors substitut du procureur du roi].

Lettre aux Jésuites d'Angers, à propos de la Réplique au discours de M. l'avocat-général Belloc. Angers, 25 novembre 1844. Angers, Cornilleau et-Maige, sans date (1844), in-8 de 30 pages. [5608]

Le Discours de rentrée prononcé par M. Belloc, en novembre 9844, à été inprimé. L'auteur a pris pour sujet la vie et les ouvres de Pierre Aju. l'un des hommes qui ont le plus honoré le barreau d'Angers et la magistrature angerine. Me Belloc, en historien fiéble, avait elé conduit magire de coudour gerier de la coudor et la financia de l'angers et la magistrature angerine. Me Belloc, en historien fiéble, avait elé conduit magire du coudory les jésuites. Ceux d'Angers s'en Indignèrent, et publièrent aussitôt :

Réplique au Discours de M. l'avocat-général Belloc, par des Catholiques. Angers, de l'Impr. de Cosnier, 1844, ln-8 de 20 pages.

C'est contre cette Réplique de mauvaise foi qu'est dîrigé l'écrit, très remarquable, de M. Eug. Talbot.

PÈRE DE FAMILLE PÉTITIONNAIRE (UN), pseudonyme, [MM. le comte Charles VILAIN XIIII, Van BOMMEL, évêque de Liège, et autres].

Trois chapitres sur les denx arrêtés du 20 juin 1829, relatifs au collége philosophique. Bruxelles, Vanderborgt, 1829, in-8. [5609]

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. Louis RICHEOME].

Lettre d'—, sur le point des profès et des coadjuteurs spirituels,

proposé par Théophile Engène, 1615, in-8. [5610] Voy, le n. 2284.

111

28

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. J.-B. MAUBAGE],

Impureté (l') combattue sous les auspices de Jésus et de Marie. 4° édition. Namur, Albert, 1690, in-12. [5615]

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. Gabriel Antoine].

 Lectures chrétiennes, par forme de méditations, etc. Nancy, 1736, 2 vol. in-8.

II. Méditalions pour tous les jours de l'année. Nancy, 1737, 2 vol. in-8. [5617]

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), docteur en théologie, auteur déguisé [le P. de CAUSSADE].

Instructions spirituelles, en forme de dialogues sur les divers états d'oraison, suivant la doctrine de M. Bossuet, évêque de Meaux; par — Perpiguan, J.-B. Reynier, 1711, in-S. 5518] Le P. Gabriel Arrouxs, Jésuite, a été l'éditeur de cet ouvrage. On en a donné un abrêgé en 1728, petit in-12.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. BONAFFOS DE LA TOUR].

Vie (la) de Jean-Jacques Daumond, écolier au grand collège de Toulouse. Toulouse, P. Robert, 1745, in-12. [5619]

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. François BENING].

Bouclier (e) d'honneur, où sont représentés les heaux faicts de très généreux et puissant ségienur, feu messire Louis vile Récton, seigneur de Crillon... appendu à son tombean pour l'immortelle mémoire de sa magnaminté. Bruxelles et Paris, Desprez, 1759, in 12, pages 197 à 324.

Cet ouvrage n'est autre chose qu'une Oraison funchre composée en l'honneur d'un des plus grands capitaines du xvi sicele. Ce Discours fut prononcé en 1615 dans l'église cathédrale d'Avignon, par le B. P. Bening, jésuite.

Cette bizarre production eut, en 1616, deux éditions coup sur coup, la première à Avignon, in-8, et la seconde à Lyon, in-4.

L'édition de 1750 de cette Oraison funèbre, sons le titre de « Boaclier d'Öbnneur», étalt faite pour étre joint a un « Vie du brave Crillon», que Mile de Lussan finsait alors imprimer, Four complèter le deuxième volume, Mile de Lussan imagina d'y jointre cette Oraison funèbre, dont les pages furent numérolèes sedon l'ordre qu'elles occupaint dans ce volume. Ce mon-

ceau ésist déjà imprime lorsqu'on communiqua à Nº de Lassan d'autres ceau ésist déjà imprime lorsqu'on communiqua à Nº de Lassan d'autres de pièces plus indiressantes, triese de divers écrits composés en l'homent pour son héros. L'auteur les subtaints à la place de l'Orsison qu'elle supprime de son livre, mais qui fut néamons mised dans le commerce. Voil suprime quel on voit aux pages de ce discours une signature qui indique la suite d'un tome second.

PERE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. Fressancourt].

Médiations sur la vie de Jésus-Christ, par le vénérable père Nicolat Lancicius, de la compagnie de Jésus; pour tous les jours et les fêtes principales de l'année, traduites du latin en français par un père de la même compagnie. A. M. D. G. Paris, Poussielgue Rusand, et Lyon, Pélagaud, 4849, 2 vol. in-12, 6 fr. [5621]

On doit au P. Fressancourt quelques autres traductions et des recueils de pièces, le tout imprimé à Toulouse.

PÈRE DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS (UN), auteur déguisé [le P. Nicolas Bossicart, professeur au collège Thérésien].

Éléments de l'architecture civile, par le P. J.-B. Izzo, trad. de l'italien, par —. Vienne (1776), in-8. [5622]

PÈRE DE L'ORATOIRE (UN), auteur déguisé [le P. J.-Fr. SENAULT].

I. Vie (la) de la mère Magdeleine de Saint-Joseph, religieuse

carmélite déchaussée. Paris, Camusat, 1645, in-4. — Nouvelle édition, revue et augmentée (par le P. Talon). Paris, Le Pelit, 1670, in-4. [5623]

II. Vie (la) de J.-B. Gault, évêque de Marseille. Paris, Le Petit 1647; Ibid., V° Camusat, 1649, in-12. [5624]

PÈRE DE L'ORATOIRE (UN), aut. dég. [le P. CORDIER].

Manuel chrétien pour toutes sortes de personnes, ou Heures nouvelles à l'usage de Rome et de Paris. (Nouvelle édition, avec des suppressions et des additions). Paris, Lottin, 1719, in-12. [5625] Réimprimé en 1736, etc.

La première édition de ce livre fut publiée, en 4690, sous le titre de Manuel chrétien, divisé en cinq parties. Paris, Lambert Roulland, in-12, et anonyme.

PÈRE DE L'ORDRE DES MINIMES (le R.), aut. dég. [l'abbé, MEY].

Lettre du -, sur le sacrifice de la Messe. (1779), in-12. [5626]

PERE INCERTAIN (LE), pseudonyme [Claude - Théophile DUCHAPT, conseiller à la Cour royale de Bourges].

Lettre du — aux électeurs. Bourges, de l'impr. de Souchois, 1827, in-12 de 12 pages. [5627]

PÈRE MINEUR DE L'OBSERVANCE RÉGULIÈRE DI LORRAINE (UN), aut. déquisé [Jacques Saleur, cordelier].

Clef (la) ducale de la sérénissime, très auguste et souveraine maison de Lorraine. Nancy, Charlot, 1663, in-fol. [5628]

PÈRE PICPUS (UN), pseudonyme [l'abbé Marc-Antoine REYNAUD, curé].

Délire (le) de la nouvelle Philosophie, ou Errata du livre intitulé : « la Philosophie de la Nature » (de Delisle de Sales), adressé à l'auteur, 1775, in 12 de 74 pages. [5629]

PERE RÉCOLLET (UN), aut. dég. [Romain CHOCQUET].

Tableau raccourci des vertus héroiques de sainte Aye, comtesse de Haynaut. Mons, 1640, in-8. [5630]

PÈRE RICHE DE SIX ENFANTS (UN), aut. dég. [THIROUX].
Sur l'éducation nationale et publique; opuseule esquissé par

—, 1791, troisième année de notre liberté, in-8. [5631]

PÈRE THÉOLOGIEN DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), auteur déquisé [le P. Annat].

Libelle (le) intitulé : • La Théologie morale des Jésuites » (par Arnauld), contredit et convaincu en tous ses chefs. Paris, Henault, 1644, in-8. [5632]

PÉRÉFIXE (HARDOUIN DE BEAUMONT DE), mort archevêque de Paris, le 1<sup>st</sup> janvier 1671, auteur douteux.

Histoire du roy Henry le Grand, composée par —. Paris, 1661, in-4, et Amsterdam, 1661, in-12. [5633]

Premières éditions d'un livre qui a été réimprimé une multitude de fois, et que l'on réimprime encore chaque jour.

• Quoign'il parcises sous le nom de Péréfitze une Histoire de Henry IV, je n'oue trop dire qu'elle soit de lui, parce que Mezera, l'has "ûne fois, s'ous vanté, mesme publiquement devrait gens à qui je l'ai ou d'ûre, que cetoit let qu'il roit faite. Mezera à pe en fournir les matériaux, mais il semble comme certain qu'un sutre y a donné la forme, tant il y a de différemee extre est pet net, pur et coulant de cette llistoire et le style de Mezerai », (L. Le GENDER, » les Historiens de France », 1719, 1n-12, pag. 197.)

PEREGRINUS, pseudomyme [S. VINCERT DE LERISS]. C'est sous ce nom que S. Vincent de Lérins composa, en tôsé, un traité contre les hérésies: Commonitorium Peregrini. A.-A. Barbier a'a rien dit de ce pseudonyme. La meilleure édition de cet ouvrage est celle qu'Etienne Balbare a insérée dans Salviani et Vincentii opera. Parisis, 1663, 1669, 1684; Cambridge, 1687, et Brême, 1688, in-8. F. Gn. [5633]

Le Traité de S. Vincent de Lérins a été plusieurs fois traduit en français, mais avec son véritable nom : la première, séparée, par de Frontignères (Paris, 1684, in-12), et la seconde à la suite des Ocuvros de Salvien, traduites par le P. B. (Bonnet) de l'Oratoire, Paris, 1700, 2 vol. in-12.

PERFGRINUS, pseudonyme, a donné une nouvelle édition, augrentée, d'un ouvrage d'astrologie, initiulé: La Clef d'or, ou l'Astrologue fortuné devin.... trad. de l'italien d'Albumazzar de Carpenteri. (Avignon, J.-A. Joly, 1815, 1820, 1833, in-12.)

PEREGRINUS, pseudonyme qui cache trois écrivains.

Ane (l') d'or, recueil satirique. Paris, Lavigne, 1842, in-32 de 128 pages. [5634]

PERENNA (Gabrielle et Gabrielle-Radegonde), de Salon, sibylle provençale de la ligne de Nostradamus, pseudonyme [M<sup>ma</sup> Gabrielle PABAN].

Art (†) de dire la bonne aventure dans la main, on la Chiromancie des Bohémiens, etc. Paris, Lerouge, 1818, in-18, avec deux gravures, 4 fr. 25 c. — Sec. édition, revue et augmentée, sous ce titre : l'Art de dire la bonne aventure dans la main et dans le marc de caée, accompagée des Horscoepes, on le moyen de connaître sa destinée par les constellations de la naissance; de l'Art de tirer les cartes, de l'Explication des songes et des visions; ouvrage combiné sur les livres qui onus restent des plus fameux devins, sorciers et astrologues. Paris, le même, 1819, in-18, avec deux gravures, 1 fr. 25 c..— IV\* édit. Paris, Locard-Davi, 1838.— V\* édit. Ibid., 1842, in-18.

Les deux deroières éditions portent pour titre, ainsi que la seconde : l'art de dire la bonne ementure dans la main et le marc de café. Mais le prinom de la sibylle n'est plus ni Gahrielle, al Radegonde, mais Aldégonde que porte aussi le numéro sulvant. Nous pennons que ce numéro sulvant est la xé édition du même livre sous un autre titre. PERENNA (Aldegonde), sibylle polonaise, pseudonyme [Mais Gabrielle Paban].

Art (!) de tirer les cartes et les tarots, ou Cartomancie française, éxpuienne, italienne et allemande, moyen infailible de dire la bonne aventure, expliqué d'ayris les découverts profondes des Égyptiens, des Bohémiens, des sibylles et des cabalistes célèbres de tous les pays. Par — unis en ordre et publié par M. Collin, de Phacy, Paris, Mongie ainé, 1826, in-18.

PÈRES DOMINICAINS (LES), pseudon. [Ch.-L. RICHARD]. Réponse des — aux remarques insérées dans le a Journal des savanis ». 1771, in-12. [5637]

PERETTE DE LA BABILLE (Mile), pseudonyme.

Louanges des Dames, en prose et en vers, discours prononcé par — dans la grand'salle du Palais de Tourne-è-tous-vents. Lyon, de Jussieu, 1736. [5638]

PEREYRINO (Raphaël), pseudonyme [Antonio PEREZ, favori de Philippe II].

A côté de son infinence dipionatique, Antonio Perez en excraçit un autre qu'il décligant peut-tère, e qui sauré son nom de l'orbit. L'histoire l'avail à peu près subilé, en effet, ionque la critique, appele à chercher les traces de l'infinence espaguele das notre litterature, retrouva tout à coup, avant les lettres de Voitere, avant le jargon prétentience de l'hôte de flambouillet, les ouvrages longens incomas d'Antonio Perez, ses Mémotires, publiés à Londres sons le pendonyme de Raphale Praxarmon, ses Lettres écrites à Nª « Gollari, les, l'Nª Pisnai, l'Anyanne, à Eperson, Villeroy, Nevers, Montmoreacy, Montpossier. Et voit q'un finitain illitairie fut tout à coup décourante. Ce bel esprit, quintessement, produment, comment de l'article de l'article

- Saisie de ce côté, la physionomie de Perez a quelque chose de solemate de bonffin, de pidant et d'inergique, de grandiose emphase et de minutieux cultime, qui parle vivement à l'espeil. Dans un livre dont le seul mauscrit existe, il a raconté la mort de Philippe I avec des couleurs dignes de Tacite (1). Parmi ses apophthegmes politiques, on en trouve qui reivellent la plus perfondes et la plus sérieuse comaissance du cœur humain;

<sup>(1)</sup> Imprimé en entier dans l'ouvrage intituié « Ant. Pérez et Philippe li », par M. Mignet, p. 268.

mais, d'une autre part, on ne trouverait rien de comparable, dans nos plus prétentieux épistoliers, à l'absurde raffinement de ses lettres familières ». MIGNET, Ant. Perez et Philippe II.

PERGAMI. Voyez BERGAMI.

PERICALDUS (Aonins), nom latinisé [Aut. PÉRICAUD, alors bibliothécaire de la ville de Lyon].

Calendrier des Muses, dans lequel on trouve à chaque jour la date de la mort d'uu poète. Imprimerie de Kindelem, à Lyon. A'u Mont-Parnasse, 1822, iu-8 de 16 pag. [5639]

PERIANDER, pseudonyme [J.-A. PORTNERUS], auteur d'une Vie latine de F. Gniet, commentateur de Térence, imprimée avec une édition de ce comique latiu. (Argentorati, 1657-58, 2 vol. in-12.)

PÉRIER (Casimir), président du couseil des ministres de Louis-Philippe. M. Linca y a été le rédacteur officiel de la présidence du conseil sous trois ministres, parmi lesquels Casimir Périer comptait. C'est alors le publiciste Lingay qui est auteur de tous les disconrs de l'homme d'État.

PERIERS (Bouaventure DES). Voy. (au suppl.) DES PERIERS.

PÉRIGORD (A.-B. de), pseudonyme [Horace RAISSON].

I. (Avec M. Léon Thiessé): Nouvel Almauach des Gourmands, servant de guide daus les moyens de faire excellente chère, dédié au veutre. Paris, Baudouiu frères, 1825, in-18, 3 fr. 50 c. [5640]

II. Cuisine naturelle. L'art d'apprêter d'une manière simple, économique et facile, toute espéce de mets, viandes, légumes, piasons, pâtisseries, conserves, fruits, boissons, cinq cents recettes rédigées et classées dans l'ordre alphabétique; suivies de la Cuisine des malades et éconvalesceus. Paris, de l'impr. de Jules Didot, s. d., in-8 de 16 pages à 2 colona., sur pap, parchemin vélin, 30 c.

PÉRIPATÉTICIEN (UN), auteur déguisé [le P. DANIEL].

Nonvelles difficultés proposées par — à l'auteur du « Voyage du monde de Descartes « (le P. Daniel), touchant la conuoissance des betes, avec la Réfutation de deux défenses du système général du Monde de Descartes. Paris, Benard, 1693, in-12. [5642] PERISTOPHORIUS (J.), pseudonyme [P. GUICHARD DE BEUR-REVILLE].

Pseudo-diva Ballencuriana, sen in Ascelinà colendà vana religio; disquisitore J. Peristophorio, Parocho Macropolitano (P. Guichard de Beurreville, oratorii D. J.). Elentheropoli (Trecis), 1711, in-8 de 32 pages. [5643]

L'anteur obtint de sa brochure tout le succès qu'il pouvait désirer, et le cuite de sainte Asceline a été aboil dans le diocèse de Troyes. (Note manuscrite de l'abbé de Saint-Léger.)

PERMISSION (Bernard BLUET, plus connn sons la qualification qu'il à était arrogée, de comte de), personnage très excentrique du XVI siècle. Il était né en 1566 au village d'arbères, près de Dironne, dans le pays de Gez, de pareus pauvres qui l'employaient à la garde des tronpeaux. Bluet se fit plus tard charron, mais quitta bientôt son état pour contri les aventures. Vers la fin de ses jours il vint en France voir le grand empereur Théodose (c'est le nom qu'il donne à Heari IV), qui ne fit rien pour lui. Pierre de l'Étoile en parle comme d'un fou courant les rues (-Journal de Heari IV-, tome III, apoge 126), vendant de petic livres aux personnes de la Cour qui inf áissient quelques aumônes. On conjecture qu'il mourrut de misère, à Paris, yers l'an 6060, On a de lu 1060, on la de lui rut de misère, à Paris, yers l'an 6060, On a de lui fou de la cour qu'il mourrut de misère, à Paris, yers l'an 6060, On a de lui de l'arche d

Record de foutes les CEuvres de Bernard de Bluet, d'Arbères, comte de Permission, chevalire des lignes des treixe cantons suisses; et ledit conte de Permission vons avertit qu'il ne sait ni lire ni écrire, et n'y a junais appris; mais par l'impiration de Dieu, etc. conduite des anges, et par la bontie et la méséricorde de Dieu, etc. In-12, avec quelques figures gravées sur bois. On y voit le portrait de l'anteur, qui perpénente un singulier personage. [5648]

Le Recuell dont on vient de little e l'utte, copié exactement, est divisée ne Util Irrea imprimisé séparâment, on en voit la description dans la «libbilographie instructire» de De Bure, 1. IV, er 2900, d'après l'exemplaire de Gaignas, le plus compiés que l'en commat alors. C'est un tissu d'extravagances que qualques personnes, dis-so, ont eu la patience de litre pour en trouver l'explication mais c'était perdere une peine insulte. Les premiers livres constimment des sentances, des oraisons, des prières et des visions. Les livrets Sc et So d'ient la liste des personnes dont Bleut avait reur des présents depuis son arrivée en France; et Cest an 72º livre que commence le récit des mille particlarités curiesses de sa vie, en l'entremblant de détails obscènes et de réflections qui provent qu'il joignaît à un penchant décidé pour toutes éts idées apperstitieuxes, beancop d'orgueil et de crédulité. Sa vanité l'a conduit à se donner tonjours le beau rôle dans les mésaventures qui lui sont arrivées et qu'il raconte assez naïvement.

L'exemplaire du Reweil de toviei de Generes de Bernard de Biset, que possédait la bibliothèque Mac-Carthy, contenait de plus, sous le titre de : Dernières Generas de Bernard de Biset, d'Arbères, etc., les livres 141 à 173, jusqu'au neuvème jour d'arrif 1665. Il en existe un exemplaire très complet à la Bibliothèque nationale.

On trouve une bonne Notice sur ce curieux personnage dans la « Biographie des bonnues célèbres du département de l'Ain », par M. Depery, chanoine, vicaire-général de Belley (aujourd'hui èvêque de Gap). Bourg, 1835-40, 2 vol. 1n-8, t. II, p. 90 à 94.

PERQUIS (M.), pseudonyme [Louis DUMAS].

Réponse de —, maître de philosophie, d'humanités et de typographie, à la Lettre d'un professeur anonyme de l'Université de Paris (Crevier). Paris, de Witte, 1731, in-12. [5645]

La lettre de Crévier est sur le Pline du P. Hardouin. Paris, 1725, ln-12, qui fut suivie de deux autres.

PERRIER (Michel), apocryphe [P. Cusson, D. M.].

Bradyspermatismo (de), seu tardiore seminis emissione, dissertatio. Monspeliensis, 1761, in-4. [5646]

Cette Dissertation, publiée sous le nom de Mich. Perrier, est attribuée à P. Cusson. M. Vict. Broussonet l'a reproduite en entler dans un volume qu'il a publié, en 1802, sous ce titre : Thesaurus academicus medicorum, crhibens dissertationes rarieres et selectiores prasertim Monapélienses, inc8.

PERRIER (Jules), prête-nom [A. MICHIELS].

Un entrepreneur de littérature (M. Arsène Houssaye). Sceaux, de l'impr. de E. Dépée, 1847, in-8 de 44 pag., 50 c. [5647]

L'auteur étabili dans cet écrit que le grand ouvrage sur les peintres pubilé par M. Ars. Houssaye, n'est qu'un plagiat contanuel de Descantante et de celul que M. Michiels toi-même a publié, suif les nombreux contre-sens ansa quelques traductions que M. Ars. Houssaye et aix senturé à faire; que les granures de Touvrage de ce dernier ne sont que celles de la Galerie des peintres famands, hollandais et allemands -, de Lebrun.

PERRIWIG (sir J.), pseudonyme [Amédée PICHOT].

Littérature rétrospective. I. La Semaine de Du Bartas. [5648] Impr. dans le tome XLIX de la · Revue de Paris · (1835).

PERSAN EN ANGLETERRE (UN), pseudonyme [LITTLETON, Anglais].

Lettres d'.-., à son ami à Ispahan. Nouvelle traduction libre de l'anglais (par *Peyron*). Londres et Paris, J.-P. Costard, 1770, in-12. [5649] PERSIUS TREVUS, pseudonyme [Petrus Servius, medicus romanus].

Persii Trevi ad librum de serolactis Stephani Roderici Castrensis Lusitani exercitationes privatæ, Parisiis, 1622; Romæ, 1634, in-8-[5650]

Placcius, p. 494.

PERSONNE, pseudonume.

Une intrigue par les fenêtres. Bruxelles, 1844, 3 vol. in-18.

[5651]

Bibliographie, de la Beigique, ann. 1844, nº 496.

PERSONNE DE DISTINCTION EN HOLLANDE (UNE), auteur déguisé [le baron Pierre-Antoine de HUYBERT KRUYNINGEN].

Puissance (la) d'un roi d'Angleterre, mise en parallèle avec le ponvoir du Stathouder et Gouverneur des Provinces-Unies en 1751, écrit par — Londres, Dodsley, 1754, in-4; La Haye, Detune, 1778, in-8.

PERSONNE DE QUALITÉ (UNE), aut. dég. [de Soulsché]. Traité (Nouv.) de l'Antechrist, dans lequel on prouve que l'Églisse romaine et son clergé sont le grand Antechrist, etc. 1698, in-12. Imprimé sur papier jaune. [5653] on a de cet devrirai plusieures opuscules du même genre. Voy. le Cata-

on a de cet ecrivain plusieurs opuscules du meme genre. voy. le catalogue de Mac-Carthy, t. 1, nº 966.

PERTINAX, citoyen du canton de Vaud, pseudonyme [Fréd.-César de LA HARPE].

Réponse de — an très honoré Monsieur l'ancien landamman Muret, membre du Conseil d'État. Lausanne, (août) 1830, broch. in-8. [5654]

PERVENCHE, pseudonyme [DELEURIE fils, d'Angers, alors avocat à la Cour royale de cette ville), auteur du fenilleton dans le Journal de Maiue-et-Loire >, en 1845.

PESCHEUR (UN), Voyez PÉCHEUR,

PESCHIER (le sieur DU), pseudonyme [de Barry, gentilhomme auvergnat].

Comédie (la) des Comédies. Paris, 1629, in-8. [5655]

C'est une satire contre Baizac. Voy. la « Bibliothèque française » de Sorel. Seconde édition, 1667, in-12, p. 126.

PETIT BONHOMME DE FACTIEUX (UN), âgé de 25 ans, ca-

poral sous Napoléon, général présentement, créateur et grand'croix des ordres libéraux de la Violette et de l'Œillet rouge, pseudonyme [A.-B. MALLET DE TRUMILLY].

Paradis (le) sur terre, ou le Bonheur des factieux. Histoire très véritable, dédiée, à titre d'encouragement, à tous les brouillons jeunes et vieux, présents et futurs, de la machine ronde, par —. Pièce trouvée dans les papiers d'un vieil incorrigible, et composée, on le suppose, en 1816 ou 1817, par A. B. M. T. (En vers). Psêris, Pelicier, 1822, in-8 de 20 pages.

PETIT COLIMAÇON (LE), pseudonyme.

De notre misère, inséparable de la nature de notre être, et des moyens que nous avons tous d'y remédier par nous-mêmes. Paris (de l'impr. du Cercle social), an III (1794), in-8. [5657] Ouvrage fort singulier, tiré à petit nombre, et qui n'a pas été mis dans le conumerce.

PETIT COUSIN DE RABELAIS (LE), pseudonyme [DAQUIN DE CHATEAULYON].

Eloge de Molière en vers, avec des notes curieuses. Londres (Paris), 1775, in-8. [5658]

PETIT DE BARONCOURT [et le général Jomini, son beaupère].

Tableau politique et statistique de l'empire Britannique dans l'Inde, examen des probabilités de adurée et de ses moyens de défense en cas d'invasion; par M. le général comte de Biornxitierna. Traduit librement de l'allemand, avec des notes et un Supplément historique par M. Petit de Baroncourt. Paris, Amyot, 1842, in-8 de 526 pages, avec une carte, 8 fr. [5659]

La traduction du livre du comte de Biornstierna est de M. Petit de Baroncourt; mais le chapitre XIX ou Supplément de ce volume, est de M. le général Journi; co supplément est lui-même no nouvrage intitulé: Précis historique de la lutte entre la France et l'Angleterre dans l'Inde, qui remplit les pages 31 l. 356.

PETIT-FILS DE GRIMM (LE), pseudonyme [H. Beyle], auteur de Lettres dans les journaux anglais.

PETIT HOMME ROUGE (LE). Voy. SIBYLLE (UNE).

PETIT-MAITRE (UN), pseudonyme [Dieres, avocat].
Trois (les) âges de l'Amour, ou Porteseuille d'—. Paphos, 1769,

in-12. - Autre édition, pour servir de supplément à la « Galerie des Femmes » (de M. E. de Jouy. Par l'auteur de cette Galerie). Paris (Amsterdam), 1802, 2 vol. in-12, avec 2 grav. Alnsi qu'on le voit, Jouy s'était approprié l'ouvrage de Dières.

PETIT NEVEU (1) DE BOCCACE (LE), pseudonume [PLAN-CHER DE VALCOUR].

Petit (le) Neveu de Boccace, ou Contes nouveaux en vers. 1777, in-8; - 1781, in-18. - Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, par M. Pl\*\* D. Amsterdam (Montargis), 1787, 2 vol. in-8. [5661]

PETIT PÈRE ANDRÉ (LE), religieux augustin réformé, nom de religion [BOULLANGER, né à Paris d'un magistrat de ce nom].

C'est un pseudonyme à ajonter à la liste de Barbier.

Feller fait mourir le petit P. André en 1657, agé de quatre-vingts ans. Saint-Sprin, dans son édition de « Boileau » (t. II, p. 206), et Tabaraud, dans la . Biographie universelle », le font mourir le 21 septembre 1657, âgé de solvante-dix-neuf ans.

Ce prédicateur trivial, naif et populaire, monta en chaire dans les principales villes de France, pendant cinquante-cliq ans. La relne-mère et le prince de Condé l'aimalent. Il contribua à plus d'une réforme, et comme il le disait lui-même : Il obligea à résidence plus d'un évêque et fit rougir plus d'une coquette. Il a laissé des Sermons et d'autres ouvrages mannscrits conservés d'abord

dans le couvent de la reine Margnerite, au faubourg Saint-Germaln, et depuis à la Bibliothèque du roi. Il n'a publié que son Oraison funèbre de Marie de Lorraine (Feller dit :

Marie-Henriette de Bourbon), abbesse de Chelles, PETIT PROPHÈTE DE BOEHMISCHBRODA (LE), pseudon,

le baron GRIMM . Petit (le) Prophète de Boehmischbroda, 1753, in-8; - La Haye,

1774, in-12. Réimprimé dans le « Supplément à la Correspondance de Grimm », publ. par A.-A. Barbier, Paris, Potey, 1814, In-8.

Vov. la note du nº 2911.

PETIT-RADEL (Louis-Charles-François), bibliothécaire-admi-



<sup>(1)</sup> Pour d'autres ouvrages portant pour noms d'auteurs la qualification de Petit-Neveu, V. les no 5115 (le Petit-Neveu de l'Aretin), 5117 (le Petit-Neveu de Scarron), et 5119 (le Petit-Neveu de Vadé).

nistrateur de la bibliothèque Mazarine, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Voy. ce que nous avons dit pag. cxlj de l'introduction de ce livre sur les obligations que Petit-Radel a eues à M. Trillac pour quelques Notices de « l'Històire littéraire de la France », t. XVI à XIX.

PETRONIUS (Titus), écrivain latin. Ouvrages qui lui ont été faussement attribués.

I. T. Petronii Fragmentis Albae Graeciae recuperatis et editis à Francisco Nodotio. 1693. [5663]

Ces fragments sont de la composition de Nonor. Voy. la page xxiij de l'Introduction des Supercheries, et aussi le nº 5583 de ce livre.

imprimés avec une édition latine de Pétronne, publiée par le même, Paris, 1685, in-têz, et aussi dans la version française qui a paru sous ce titre : « Petrone », en latin et en français, suivant le manuscrit trouvé à Beigrate, traduit et enrichi des remarques et de figures par Franç. Nodol. Paris (Amsterdam), 1698, 2 vol. in-8. — Cologne (Amsterdam), 1699, 3 vol. in-8.

II. Fragmentum Petronii, ex bibliothecae S. Galli antiquissimo mss. excerptum, nunc primûm in lucem editum; gallicê verit a ca notis perpetuis illustravit Lallemandus, S. theologiae doctor. 1800, pet. in-8. [5664]

Ce fragment est de la composition de Jos. Marchena. Voy. la pag. xxvj de l'Introduction des Supercherics.

G. Peignot a donné les historiques, de ces deux supercherles dans son « Dictionnaire raisonné de bibliologie », t. III (1804), p. 250-51, et dans son « Répertoire bibliographique universel » (1812), p. 168.

PEUCHET (J.), archiviste de la police, apocryphe [le baron La-MOTHE-LANGON].

Mémoires tirés des archives de la police de Paris, pour servir à

l'histoire de la morale et de la police, depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. Paris, Levavasseur, 1837-38, 6 vol. in-8, avec portr. et facsimile, 45 fr. [5665]

Sous le nº 2032 nous avons dit que ces Mémoires ont fourni deux épisodes à M. Alex. Dumas pour son « Comte de Monte-Christo ».

PEUPLIER (UN), pseudonyme [l'abbé MÉTHIVIER, d'abord curé de Bellegarde, et alors curé doyen de Neuville-aux-Bois (Loiret)]. Mémoires d'ouire-tombe d'—, mort au service de la République.

Paris, Sagnier et Bray, 1850, in-18. — III édit. Ibid., 1850, in-18 de 108 pages. [5666]

PEUREUX (UN), pseudonyme.

-

Nous faut-il la République oui ou non? Paris, Lévy, place de la Bourse, n° 27, 1848, in-32 de 32 pages. [5667]

PEZAY (le marquis MASSON DE), voleur littéraire [DAVID].
Traduction en prose de Catulle, Tibulle et Gallus; par l'auteur

des « Soirées helvétiennes ». Paris, Delalain, 1771, 2 vol. in-8.

[5668]

• MASON DE PESAY, mestre-de-camp de dragons, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, mort en 1777, s'est fait bonneur de cette traduction; mais elle est de M. DAVID, commissaire-ordonnateur des guerres, et premier secrétaire de M. le prince de Montbarrey, ministre de la guerre. (Note revuete sur l'exemplaire de DESSATE DE BOISSY).

P. G. B. (LE), auteur déguisé [le P. GERDIL, barnarbite, depuis cardinal].

Réflexions sur la théorie et la pratique de l'éducation, contre les principes de J.-J. Rousseau. Turin et Paris, Durand, 1763, in-8. [5669]

J.-J. Rousseau écrivit, dit-on, après avoir la cette réfatation: « Voilà « 1,71n que écrit publié contre moi que j'aye trouvé digne d'être lu en ensetier. Il est fàcheux que cet estimable auteur ne m'ait pas compris ».

P. H., marquis de C. (M.). auteur déguisé [Paul HAY, marquis de CHATELET].

Traité de la politique de France, par M. P. H., marquis de C. Cologne, P. Marteau (Amsterdam, Elzevier), 1660; — Le même, revu, corrigé et augmenté d'une seconde partie, Utrecht, Elzeviers, 1670; — Le même, augmenté d'une seconde partie, avec quelques réfletaions sur ce Traité, par le sieur l'Ormegregay (P. Du Moulia le jeune). Cologne, Marteau, 1677, 1680, in-12.

Cet onvrage a eu deux éditions en 1669.

PHALANTÉE (Sylvain), membre de l'Académie des Arcades, associé correspondant de l'Académie tibérine, l'un des fondateurs de celle de Smyrne, pseudomyme [Pierre DAVID, consul-général de France à Smyrne, plus tard député].

I. Alexandréide (l'), ou la Grèce vengée, poème en XXIV chants.

Paris, F. Didot, 1826-27, 2 vol. in-8.

[5671]

Le second volume a paru avec le véritable nom de l'auteur, et de nou-

Le second volume a paru avec le véritable nom de l'auteur, et de nouveaux faux-titre et titre ont été imprimés pour le premier, suf lesqueis le pseudon, adopté par l'auteur a disparu. II. Athènes assiégée, poème. Paris, F. Didot, 1827, in-8 de 36 pages, 4 fr. [5672]

S'est vendu au profit des Grecs.

PHARASMOS (Jonas), pseudonyme.

Almanach du prophète Merlin, contenant l'histoire et les prophèties de Merlin, un grand nombre d'anecdotes et de choses curienses, les douze prédictions d'une sorcière de village, un choir d'époques remarquables, une petite Bistoire de Paris, etc.; publié par— Pour l'an 1821, Paris, Cailloi, 1820, in-32, 50 c. [5673]

P. H. D. C., auteur déguisé [Paul HAY DE CHATELET].

Traité de l'éducation de monseigneur le Dauphin. Paris, Hénault, 1664, in-12. [5674]

PHÉBUS, le capucin du lieu, pseudonyme.

Néant sur la requeste du curé de Fontenoy, son vicaire, le marguiller et maître d'école de ladite paroisse. A Fontenoy, 1745. [5675]

PHÉNICE (Thrasibule), pseudonyme [Théodore de Bèze].
Comédie (la) du Pape malade, à laquelle ses regrets et com-

plaintes sont au vif représentés, et les entreprises et machinations qu'il dit avec Satan et ses suppôts pour maintenir son siège, sont découvertes. (Genève), chez Jean Durand, 1584, in-16. — Autre édition. Genève, Forest, 1591, in-16. [5676]

L'édition de 1591 se trouve avec le Marchand converti, tragédie excellente, en laquelle la vraie et fausse religion, au parangon de l'une et de l'autre, sont au vil représentée (trad, du latin de Thomas Naogeorgus, par Jean Crespin), et imprim. pour la première (à Génève), en 1538, in-8.

PHIHUHU, pseudonyme [FRÉDÉRIC II, roi de Prusse].
Relation de —, émissaire de l'empereur de la Chine en Europe.

traduit du chinois. Cologue, Pierre Marteau, 1760, in-12 de 29 pag. [5677]

Philibu voyage à Constantinople et à Rome. Il écrit de la six tettres à Fempereur de la Chine, où il critique les meurs des Turcs : il 3 y élève avec une violence extréme contre l'Eglise romaine, qui croit la Trinité, l'Incamation, la Transanbistantiation, etc. Il se moque de tout le cérémontal des papes, ét s'irrite de la protection que le souvernin pontife accorde aux justiles portugais, qui sont, étid. I, les sassasins du roi de Portugal. Le roi de l'accorde d de Prusse, Francisic il, auteur de cette brochure mal faite et forte imple. en a fait tirer fort peu d'exemplaires. (Article du P. Brotier.)

Cette Relation n'a point été insérée dans les Œuvres primitives de Frédéric iI, en 4 vol. in-8.

PHILADELPHE (Eusèbe), cosmopolite, pseudonyme [Nicolas BARNAUD].

Réveille-Matin (le) des Français et de leurs voisins. Édimbourg, James, 1574, in-8. [5678]

Cet ouvrage a été aussi attribué à Théodore de BRZE.

Cujas, dans le t. VIII de ses Œuvres, col. 1260, donne cet ouvrage à Hugues Donneau. D'autres l'attribuent, avec plus de fondement peut-être, à Nic. BARNAUD.

L'ouvrage suivant, qui se rattache à celul ci, le prouverait :

Dia'ogi ab Eusebio Philad-l: ho. Cosmopolità (Nicolao Barnaud). in Gallorum et cæterarum nationum gratiam compositi; quorum primus ab ipso anctore recognitus et auctus, alter verò in lucem nunc primum editus fuit. Edimburgl, 1574, in-8.

Le premier de ces Dialogues, dirigé contre les principaux instigateurs de la Saint-Barthélemy, parut dès 1573. Les deux ont été trad. en francals sous le titre de le Béveille-matin des François..., et ils attirèrent des désagréments à leur auteur. Lafin, beau-frère de Beauvais-la-Nocle, l'avant rencontré à Bâle, dans la rue Fromentière, lui donna un grand soufflet, Barnaud, étant seul, ne se défendit pas. Voy. J .- J. Frisii Bibliotheca Gesneri in epitomen redacta, p. 833, édition de 1583. Voy. aussi le Dictionnaire de Prosper Marchand, article Barnaud, p. 87.

Il existe des exemplaires qui portent le titre snivant :

Dialogi duo de vità Caroli 1x regis Galliarum reginæque matris ejus ab Eusebio Philadelpho, cosmopolità, Edimburgi, 1574, in-8,

PHILADELPHE, et PHILADELPHE-MAURICE, auteur déguisé [Philadelphe-Maurice ALHOY], auteur, en société, sous ces prénoms, de cinq pièces de théâtre imprimées. Voyez « la Littérature française contemporaine », t. Ier, p. 18, au nom Alhoy.

PHILADELPHE, pseudonyme, auteur d'une Notice sur Cujas, impr. dans la « Revue du Midi », t. X (1835), p. 300-16. [5679]

PHILADELPHUS (Eugenius), pseudon. [Fr. Annat, S. J.].

I. Eugenii Philadelphi exercitatio scholastica tripartita, contra novam rationem tuendi physicas præmotiones liberorum agentium, etc. Cadurci, 1632, in-8. [5680]

Réimprimée à Paris en 1662, in-4, à la suite de la Scientia media, du même auteur. 111

II. Scientià (de) medià, unà cum exercitatione scholasticà Eugenii Philadelphi et appendice ad Guillelmum Camerarium. Parisis, 1662, in-fa, et dans le 1" vol. des « OEuvres du P. Annat », 1666, 3 vol. in-fa. [5681]

PHILALETHE, pseudonyme [Marie CUREAU DE LA CHAMBRE].

Observations de — sur un livre intitulé: « Optatus Gallus ».

[5682]

Impr. à la fin des - Œuvres posthumes de Guy Coquille ». Parls , 1650, in-4. Contre le nº 5372.

PHILALETHE, pseudonyme [Ch. DRELINCOURT].

Lettre d'un habitant de Paris à un de ses amis de la campagne, sur la remontrance du clergé de France faite au roi par M. l'archevêque de Paris, écrite en 1656, et signée Philalèthe. In-4. [5683]

Cette lettre est de Ch. Drelincourt. Voy. Bayle et Benoît, Histoire de l'édit de Nantes, t. 5, p. 208.

PHILALÈTHE (Eusèbe), pseudonyme [dom CLÉMENCET].

Lettres d'— à M. François Moreuas, sur son prétendu « Abrégé de l'Histoire ecclésiastique » de Fleury. Liége (Paris), 1753, 1755, 1759, in-12. [5684]

La troisième édition est très augmentée.

PHILALÈTHES (Germ.), Eupistinum, pseudonyme [Charles de BBIAS, carme déchaussé, dont le nom de religion était le P. Charles de l'Assomption].

Thomistarum triumphus, etc. Duaci, 1672-74, 3 vol. in-4. [5685]

PHILALETHES (N.), pseudonyme [dom Gerberon].

Morale (a) des Jésnites jusement condamuée, dans le livre du P. Moyra, jésnite, sous le nom d'Amacdarus Guimeneus, par la bulle de notre S. P. le pape Innocent XI; traduite en françois par —.

1681, in-12. [5686]

PHILALETHES (Irenaeus), pseudonyme [G. de WITTE].

I. Quaesita Satisfactio Fidei et Doctrinae oblata omniposcenti secundum Declarationem circa articulos Doctrinae in Belgio controversae, per Ex. D. J. L. Hennebel, S. T. D. postulabat — 4704, in-5 de 14 pages. [5687] 77/20/27

11. Expostulatio non pacifica adversus Responsionem simulate pacificam Martini Steyartii ad Declarationem D. Hennebel novissimė evulgatam. Expostulabat —. 1701, in-4 de 16 pag. (5688)

Cet écrit est fait à l'occasion d'une « Responsio pacifica » et d'un petit écrit intituté - Consilium pacis », de Steyaert, aussipt de la déclaration de Hennebel, dans lesquels Steyaert prétendait tracer le véritable moyen pour procurer une pair stable et durable et mettre fin à tous les troubles des Pays-Bas.

PHILALÈTHES, pseudonyme [Philippe LE FERVRE].

Songe (le) de — Secorde édition, augmentée de l'Histoire d'Eripe, Milézienne, trad. du grec de *Parthénie*, et de quelques Poésies diverses. Amsterdam, 1750, in-12. [5689]

PHILALETHES, pseudonyme [LE FEVRE DE BEAUVRAY].

Loisirs littéraires de —. 1756, in-8. [5690]

PHILALETHES, pseudonyme [FREDÉRIC II, roi de Prusse], auteur de l'Épitre dédicatoire au Pape de la Vie d'Apollonius de Thyane, traduite par de Castillon. (Berlin, 1774, et Amsterdam, 1779, 4 vol. in-12.)

PHILALETHES, pseudonyme [le prince JEAN DE SAXE, frère du roi], auteur d'une traduction en vers allemands de « l'Enfer » de Dante. (Dresde, 1833-40, in-4.)

PHILALETHI (le chev.), Vénitien, pseudonyme [le P. DUFOUR, dominicain].

Explication de quatre paradoxes qui sont en vogue dans notre siècle; ouvrage traduit de l'italien du P. Concina. Aviguon, J. Girard (Auxerre, Fournier), 4751, pet. in-12. [5691]

PHILAMANDOR, pseudonyme.

Victor et Marie, ou les Amants vertueux. Paris, Lecointe et Durey, etc., 1825, 2 vol. in-12. [5692]

PHILANA, pseudonyme [Deville, professeur à Sens].

Revolutioniana, ou Anecdotes, épigrammes et saillies relatives à la Révolution. Paris, Maradan, an x (1802), in-18. [5693]

PHILANDRE (le pasteur), pseudonyme.

Noces (les) d'Anti-Leziue, comédie extraite des discours de la Contre-Lezine, ou Louange de la Libéralité, par le pasteur —, napolitain; trad. de l'italien en français. Paris, 1604, in-12. [5694]

PHILANTHE, pseudonyme [le P. Florent Bon].

Triomphes (les) de Louis-le-Juste, dédiés à Sa Majesté par un religieux de la Compagnie de Jésus, du collège de Rheims, 1629, in-4. — Nouvelle édition, revue et augmentée de plusieurs pièces. Rheims, Constant, 1630, in-32.

PHILANTROPE (UN), citoyen de Belan, auteur déguisé
[C. LAMBERT].

Abolition de la noblesse héréditaire en France, proposée à l'Assemblée nationale, 1790, in-12.

PHILANTROPE (UN), auteur déguisé [M\*\*\*, de Marseille].

I. Pourvoyeur (le) d'une maison d'aliénés, discussion, drame en quatre actes, en prose. Paris, Garnier, Pissin, Morain, Barba, 1839, in-8 de 40 pages, 1 fr. [5697]

 M alentendus (les) tragiques, ou les Maisons de fous, drame philosophique en quatre parties. Paris, Pissin, Ladrange, 1841, in 8 de 44 pages. [5697\*]

PHILANTROPE (UN), auteur déguisé.

Projet d'association agricole, réalisable avec l'intervention de l'État à peu de frais. Paris, de l'impr. de Juteau, 1849, in-12 de 60 pages. [5698]

PHILANTROPOS, citoyen du monde, pseudon. [Onésime--Henri de Loos].

Diadème (le) des Sages... Paris, Mérigot, 1781, in-12. [5699]
PHILANTROPUS, pseudonyme [Frédéric-César de La Harpe].

Lettres de —, sur une prétendue révolution arrivée en Suisse, en 1790, extraites de la Gazette anglaise, « the London chronicle », trad. et accompagnées de notes. Paris, Batillot frèr. », an VI (1798), broch. in-8.

PHILÀRMONIÂLECTRYÔN°PTEKBÉPHALIOKINGÔOVADIBDINN, pseudcnyme [M\*\*\* employé supérieur du Gymnase musical].

Dictionaire aristocratique, démocratique et mistigorieux de musique vocale et instrumentale, dans lequel on trouve des digressions sur l'hipipatrique, la gastronomie et la philosophie herméstique et concentrée, pour consoler les personnes qui du vent de bise ont été frappées au nez, et récréer celles qui sont en la misérable servitude du tyran d'Argencourt; le tout aussi à l'basge des gens qui OWE

vodent raisonner de l'art musical à tort et à travers, sans blesser les lois ridicules du bon sens, îdis en ordre par—, publié en lantenois par Krissetauphe Cédécol, docteur ferré, marqué et patenté, professeur de castagnetes dans tous les Conservaioires natonaux, étragnes et autres, cei, raduit par Ydábhitustiphéjáldenpéah, nacleur de boyaux. (Paris, ¾= Gonlet) Prix marqué: 100 fr., prix musical, illusoire et dérisoire : 1000 fr., prix met, à la volonié du narchand; partout et nulle part, 100,803,000,600(1836), in-18 de 252 pages, avec vignettes noires intercalées dans le texte.

Ouf! Ajoutons encore que le faux-titre porte Dictionnaire burlesque, et que le titre a la forme d'un verre à pied.

L'auteur de ce Dictionnaire a-t-il trouvé au moins un fecteur qui ait bien compris ses plaisanteries. Nous en dontons.

PHILARMOS, pseudonyme [Marie de LA FRESNAYE, de Barfleur, au département de la Manche], professeur de langue française et de mathématiques à Paris.

- Lucien en belle luureur, ou Choix de ses Dialogues les plus gais, en forme de schreis et en vers libres. Paris, Lerouge Jeune, 1806, in-8. Seconde édition. Paris, Setier; Blanchard; l'Auteur, 1816, in-8 de 16 pages.
   II. Yoyago de Lycomède [.... Arrighi] en Corse, et sa relation
- historique et philosophique sur les mœurs anciennes et actuelles des Corses, à un de ses amis. Dédié à S. A. I. Mgr le prince Louis, connétable de l'Empire. (En italien et en français, de la traduction de M. de La Fresnaye). Paris, Lerouge, 1806, 2 vol. in-8 de v-307 et 219 pages. III. Muséum (le) pindarique, où se tronvent à la fois la sublimité
- de l'esprit, le bon sens, et conséquemment la boussole de la Vie, la science du véritable bonheur de l'Honme. Paris, Setier; Blauchard; l'Auteur, 1816, in-8 de 16 pages. [5704]
- JV. Nouvelle traduction des Satires de Perse. Paris, Setier; Blanchard; l'Auteur. 1816, in-8 de 40 pages. [5705]

La première satire et le commencement de la seconde sont traduits en vers; le reste de la seconde et les quatre autres en prose.

V. Rencontre extraordinaire. Paris, de l'impr. de Setier, 1816, in-8 de 4 pages. [5706]

Contient l'imitation de « la Colombe », ode d'Anacréon.

- VI. Diviue (la) dramaturgie del l'Univers, ou Tableau virant de la sagesse de Dieu et de ses étonnantes dénarches dans les merveilles de la nature, pour éclairer l'esprit sur le commencement, le progrès et la fin du monde; par un philosophe grec cosmo-philharmoniste, et trad. par —. Paris, Setier; Blanchard; l'Anteur, 1817, ins de 16 pages.
- VII. Première Pythique, ode snblime de *Pindare*; traduite pour la première fois en vers français. Paris, l'Auteur, 1820, in-8 de 16 pages, 1 fr. [5708]

Cette traduction a eu une seconde édition dans la même année.

- VIII. Odéon pindarique. Première olympique de Pindare, trad. en vers français. Paris, l'Auteur, 1820, in-8 de 16 pages, 1 fr. 3° édition. Ibid., 1826, in-8. [5709]
- Au-dessous du titre de la troislème édition on lit: Un million et plus à aganer pour ceux qui foront ou feront faire une traduction en vers français, meilleure que la présente. Le corps du biblet est signé: le prince de la Poésio lyrique, l'endosseur, Apollon avec les Muses: et payable au porteur, sur les sommest du Pinde ou de Paransas frânçais.
- IX. Énergie (l')et la fermeté d'un peuple magnanime et d'un véritable honnête homme. Paris, l'Auteur, 1821, in-8. [5710]
- X. Nouvel (le) Anti-Lucrèce, oratoire psalmique, ou Hymne à Dieu, imitée du grand poète russe Derjavinn. Paris, l'Auteur, 1824, in-8 de 16 pages, 1 fr. [5711]
- XI. Cantate symphonique et dialoguée en forme de ballet dramatique, pour célébrer la fête du couronnement. Paris, l'Auteur, 4825, in-4 de 8 pages. [5712]
- XII. Magnanime (le) dévouement de Missolonghi, au très honorable Georges Canning, premier ministre du royaume d'Angleterre. Paris, passage Véro-Dodat, nº 1, 1826, in-8 de 8 pages. [5713]
- XIII. Dévouement (le) de Missolonghi et son apothéose, dithyrambe en scènes dramaliques. Paris, l'Auteur, 1828, iu-8 de 20 pages. [5714]
- XIV. Incantation trilogique d'Apollou, ou les Prévisions du dieu de la Lyre éclectique, pour les années 1830, 31, 32, etc. Sur

le genre classique et le genre romantique. Paris, de l'impr. d'A. Pihan Delaforest Morinval, 1829, in-8 de 8 pages. [5715]

XV. Ode sur l'expédition d'Alger par les Français. Paris, de l'imp. de Marchand-Dubrenil, 1830, in-8 de 8 pages. [5716]

XVI. Hymnes patriotiques. Avant, pendant et après la grande semaine de juillet 1830. Paris, l'Auteur, 1830, in 8 de 32 pages. 157471

XVII. Infaillible (l') triomphe de la Pologne sur l'envahissement des Russes et de tous les tyrans. (En vers). Paris, de l'impr. de Barbier, 1831, in-8 de 16 pages. [5718]

XVIII. Hymne héroïco-scéuique et triomphale à la manière du cigne dircéen. Paris, de l'impr. de Barbier, 1831, in-8 de 16 pag. [5719]

Contient trois pièces de vers non dialoguées, avec des notes.

XIX. Oraison (l') dominicale, ou le Pater noster, traduit en vers français. Paris, de l'impr. de Ph. Cordier, 1841, in-8 de 8 pages. [5720]

Suivi de la traduction en vers de l'Ave Maria, du Credo, etc.

PHILLERUTHÈRE de Leipzig, preudon. [Richard BENTLEY]. Fripounerie (a) laïque des prétendus esprits forts d'Angleterre, on Remarques de —, sur le « Discours de la liberté de peaser » (d'A. Collins), trad. de l'anglais (par Armand de La Chapelle). Amsterdam, Weststein, 1738, în-12.

L'original anglais est intitulé: Remarks upon a late Discourse of frethinking in a letter to T. H. D. D. London, 1713, in-8. La traduction française est faite sur la 7e édition anglaise.

PHILELEUTHERUS Helvetius, pseudon. [Joan.-Jac. ZIMMER-MANN].

Miraculis (de) quæ Pythagoræ, Appollonio Thyanensi, Fr. Assisio, Dominico et Ignatio Loyolæ tribuuntur, libellus. Duaci, 1734; Edimburgi, 1755, in-8. [5722]

PHILEREME (l'abbé de), pseudon, [l'abbé de BARCOS].

Sentiments (les) de —, sur l'oraison mentale. Cologne, 1696, et Anvers, 1698, in-12. [5723]

Voy. le Moréri de 1759.

Réhnprimés avec une édition du « Traité de la Prière (par Nicole). An-

vers, 1693, 2 vol. ln-12, où l'on trouve à leur suite la « Réfutation de ces scutiments » (par Nicole).

PHILESIUS Vosgesigena, pseudon. [Matth. RINGMANN].

Grammatica figurata; odto partes oracionis secundom Donati cidionem et regulam Remigii fid imagninibus expresses, ut pueri jucundo chartarum Indo faciliora grammaticæ præleffia discere et exercere queant. Deodati (S. Dié), per Gualterum Lud., 1509, in-6.

PHILÈTES (M.), pseudon. [l'abbé Guill -André-René BASTON, docteur de Sorbonne].

Lettres de —, curé catholique dans le diocèse de R...., en Angleterre, à MM. les curés du diocèse de Lisieux, en France, protestant contre les mandements et instructions pastorales de leur évêque, des 20 décembre 1773 et 13 avril 1774, qui ordonneut des conférences et des retraites ecclésiastiques. Loudres, 1775, in-8.

PHILETYMUS S. T. Baccal. formato, pseudon. [Libertus Froidmont].

Somnium Hipponeose, sive de controversiis theologicis modernis Angustini judicium, relatore — Parisiis 1641, in -8. [5726] Stockmans est présenté mal à propos par Moréri comme auteur de cet, ouvrage: telle est l'opinion de Paquot dans ses Mémoires. A. A. B.-n.

PHILHELLÈNE (UN), aut. dég. [Marc-Antoine JULLIEN, de Paris]. Coup-d'œil sur l'état actuel des affaires des Grecs. (Extr. de la

« Revue encyclopédique »). Paris, de l'impr. de Rignoux, 1828, in-8.

[5727]

BHU HELLÈNE (UN) enteur décuiré le prince Adem CAATO-

PHILHELLÈNE (UN), auteur déguisé [le prince Adam CZATO-RISKI].

Essai sur la Diplomatie, manuscrit d'—, publié par M. Toulouzan. Marseille, Feissat; Paris, Firmin Didot, 1830, in-8, 6 fr. [5728]

PHILIASTRE (Evonyme), pseudon. [Conrad GESNER].

Trésor des remèdes secrets, traduit du latin en françois (par Barthélemy Ancau). Lyon, 1557, in-4; 1558, in-8. [5729]
Le P. Niceron n'a pas connu cette traduction.

La première édition de l'original est de Tiguri, 1525, in-8. Réimprimé en 1538.

PHILIATRE (P.), professeur à l'école de Médecine de Montpellier, pseudon. [Victor BROUSSONET].

Notes pour servir à l'histoire de l'École de Médecine de Montpellier, pendant l'an vi (1798), recueillies par —. Montpellier, G. Izar et A. Ricard, an vii (1799), in-8. [5730]

PHILIBERT (Emmanuel-Robert de), pseudon. [l'abbé Jean-Antoine Gazaignes].

Annales des soi-disant Jésuites. Paris, 1764, 5 gros vol. in-4.
[5731]

C'est un recueil de tout ce qu'on a imputé de mal aux Jésuites : on y trouve quelques renseignements précieux sur cette Société célèbre.

PHILIBERT (1,-C.), pseudon. [ ... LEGENDRS, ancien Consciller an Parlement]. On dit que des fautes graves obligèrent ce personnage 4 quitter le corps anquel il appartenait, et qu'il se cacha sous le, nom de Philibert, qui était pent-être l'un de ses, prénons; alors, il s'occupa de travant "scientifiques et publia de 1797 à 1805, six ouvrages dont cinq élémentaires en botanique, qui sont rappelés au tome VII de la « France littéraire », au nom Philibert.

PHILIBERT, nom pris par deux auteurs dramatiques, pour des paris de vaudevilles : MM. Mouton et Rozet.

PHILIBERT et PHILLIBER, auteur déguisé.

I. Schwarzenbok, nouvelle. — Impr. dans la « Revue du Midi », t. 3 (1833), p. 326-37. [5732]

II. Bohémieune (la). — Ibid., t. 5 (1834), p. 292-308. [5733]

PHILIDOR (A. D.), pseudon. [André DANICAN, célèbre compositeur de musique, né à Dreux, en 1726, mort à Londres, le 31 août 1795].

Danican a composé la musique de plusieurs opéras-comiques, entre autres de ceux d'irreinde et de sorrier, ainsi que de Poñas réculiuir é flusore, avec la traduction française (es prose) du P. Sanadon (Paris, Praul, 1730, in-4). Danican était grand amateur des joux d'échecs et de dannes, et il a écrit sur ces joux deux, ourrages à l'usage de leurs amateurs. Si la musique de Phillibr n'explus cisculés, aes rigèes pour les échecs et les dannes sont encore partiques. Nous consainsons de lui :

I. Analyze (l') (sic) du jeu des échecs, contenant une nouvelle méthode pour apprendre en peu de temps à se perfectionner dans ce noble jeu. Avec cette épigraphe : Ludimus effigie belli. VIDA. Londres (Paris), 1749, în-8 de xix et 162 pages. — Autre édition. Londres, 1777, în-8 sur papier ordinaire et sur papier fin, [5734].

Plusieurs bibliographes, jusques y compris Mercier, abbé de Saint-Léger, dont nous avons une note inedite sur Philidor, lui attribuent un livre initiudé: Essai sur les échecs que personne n'a vu. C'est indubitablement à l'édition prémière de l'énalyse que cette citation se rapporte. — L'édition de 1717 est beacoup nius estimée que celle qui l'a précédée.

— Analyse du jeu des échecs, par A. D. Philidor, avec une nouvelle notation abrégée, et des planches on se trouve figurée la situation du jeu pour les renvois et les fins de partie, par l'auteur des « Stratagémes des échecs » (Mentigny). Nouvelle édition. Paris, et Strasbourg, Anmad Kemig, 1903, 1812, in -121, avec le portrait de l'auteur, à fr. — Autres éditions. Paris, Cansette, 1820, 1830, in -18 avec 29 planches, à fr.

Il en existe aussi plusieurs éditions sans date.

Les spéculateurs en librairie ont publié, sous le nont de Philidor, un • Almanach des jeux, ou Académie portative •, 1791, 1808, parce qu'ils y ont compris les règles des échecs, mais Philidor est étranger à ce livre.

- Le même ouvrage, en espaguol: Analisis del juego de ajadrez; por A. Filidor. Edicion aumentada con un tratado de estralagemas (por Montigni). Traduccion de D. C. de Algarra. Paris, Rosa, 1846, in-12.
- II. Traité du jeu de dames à la polonaise, par le sieur Philidor, de l'Académie de Paris, Avec cette épigraphe :
  - Savoir la marche est chose très unie,

    Jouer le jeu est le fruit du génie.
  - Rousseau, Épitre à Marol.

Amsterdam, Gaspard Heintzen, impr.-libr., dans le Warmoestraat, vis-à-vis le Wygendam, 1785, in-12. [5735]

Co volume se compose de viji pp., y compris le titre et le faux-titre, d'un feuillet blanc au recto, et contenant au verso un damier numéroté; de 33 pages; d'une Lettre écrite à Madame\*\*\*, en lut encopant le Traité du jeu de dame à la polonaise, 8 pages, et d'une table des chapitres, un feuillet non chiffré.

Aucun bibliographe n'a parlé de ce volume, et nous en devons la connaissance à un bibliophile distingué, qui ne se potes pas ca amaieur des soites (soit soitists) et autres bablioles que recherchent nos soi-disant amateurs de liver, à M. Charles Bruxer, avocat, chef de bureau au ministère de l'inférien, assex véribablement bibliophile pour nous avoir promis sa collaboration à notre Encyclopédie du bibliothécaire, livre que nous avons déclaré n'être pas à l'usage des maniaques qu'on appelle bibliomanes, bibilotaphes, etc., etc.

Nous avons deux honnes Notices sur Audré Danican : la première Imprimée dans le « Magasin encyclopédique », 4 « année, 1735, L. IV, p. 433, et dans la « Biographie universelle », L. 34, au nom Pilitior.

Ce compositeur était le père du général royatiste Auguste Danican qui, condumé à la piene de nort par la commission militaire du Thétre-Français, se sauva beureusement en Angleterre et y publia trois pamplotes courte les républicaies d'alors: les régional démanqués (1996), le Floue des youns et des systematrieurs (1997) et Cassandre, ou quéques Réfections ser la général la la Attacho, d'ansi le déché de Holstein, ou l'est mort, après une résidence de vinçt-inuit ans, en décembre 1898, à l'âge de quatre-vingtcinque, sai, la la siste de volumieux. Members amançaire.

La posiérité de Daniean Phillidor n'est pas éteinte. Nous trouvous dans le n's 3'un nouveu journal, e l- Journal du plaisir , vun article intéresant intitule: les Joueurs d'éches. Phillidor, signé A. Danieas Phillitors, il Justices 2'yî la Connattre comme le petit-lish degonpositeur Phillidor; il doit donc être lo lis du général mort à l'accheo. C'est une réponse à un article de M. Mey, portant la moleculité, qui avail part dans le premet article de M. Mey, portant le moleculité, qui avail part dans le premet active de la consecue de l

PHILIDOR R..., pseudon. [Joseph-Henri FLACON, dit Ro-CHILE, avocat aux Conseils du Rol et à la Cour de cassation]. Sous ce masque, notre avoca a composé, en société, six vaudevilles qui son rappelés dans le tome 8 de notre » France l'ittéraire » au nom Rochelle.

PHILIPPE, plagiaire [Jean LE CLERG]. .

Analyse chronologique de l'Histoire universelle. Paris, Lambert, 1752, in-8; — Paris, Louin, 1756, in-4. [5736]

Cet ouvrage n'est, à quelques passages près, qu'ane traduction de celui que lean Le Cierce publie en latin sons le ture comparalem historie universatis, ret. Amstelodami, 1606, in-8, et Lelpzig, 1707, in-8. Si on cu crotil te - Dictionaire e de Moréri, foriginal en méritait pas une second édition, encore moins une traduction française. Cependant une anonyme le public en français à Amsterdam, nor 1730, pet. la-8 de 270 pag. Le style de Philippe de Prétot est beaucoup plus pur que Celui du traducteur d'Amsterdam. Comme il no partie al de Foriginal ai du traducteur d'Amsterdam. Comme il no partie ai de Foriginal n'el tarducteur qu'a précèdie, on ne sait s'il a traduit de nouveau l'ouvrage de J. Le Cierc, o s'il s'est connecté de retolucre la traduction imprimab à Amsterdam.

A. A. B-R.

PHILIPPE, nom commun à quaire auteurs dramatiques : MM. Bourguet (Adolphe), Delavillenié, ancien acteur de la Porte Saint-Martin : Dumanoir et Roustan, ancien acteur du Vaudeville.

PHILIPPE (frère), nom de religion [F.-Philippe BRANSIET], supérieur-général actuel des Prères des Écoles chrétiennes (†). Lo F. Philippe est auteur, en société de Louis Constantin, le précédent supérieur, d'une trentaine d'ouvrages élémentaires à l'usage des écoles dirigées par les frères de cet ordre. Il sont paru avec l'indication : par L. C. et P. P. B. Clichés, ils ont déjà eu un grand nombre d'éditions,

PHILOLAUS, pseudonyme [Ismaele BOUILLIAUD].

Philolai, sive Dissertationes de vero systemate mundi libri V. Amstelodami, 1638, in-4. [5787]

PHILOMARIE (O.), pseudonyme.

Hymnes à Dieu et à la Sainte Vierge, poésie et musique de —. Paris, à l'église de la Madeleine, 1843, in-4. [5738]

PHILOMATHUS, pseudonyme [Fabii, cardinalis CHISII, postea Alexandri VII, Pont.-Max.]

Philomathi musae juveniles. Colon. Ubiorum (Amstelod.), 1645, in 8. — Parisiis, typ. reg., 1656, in-fol. [5739]

PHILOMNESTE (G. P.), A. B. A. V., pseudonyme [Gabriel PEIGNOT, ancien bibliothécaire à Vesoul].

I. Amusements philologiques, ou Yarietés en tous genres, contenant: 1º une Poétique curieuse, relative à toutes les espèces de vers singuilers, bizarres et d'une exécution difficile, avec des exemples figurés; 2º une Notice sur les emblèmes des fleurs, des arbres, des animaux, des couleurs, des cartes, etc.; un Vocabulaire étymologique des différents genres de divinations; 3º une Nomenclature du chant ou cri des principaux oiseaux des quatre parties du mande, terminée par la Philomela, et suivie des variétés amusantes et instructives; 4º un Dictionaire des découvertes anciennes et modernes; des détails sur la longévité, sur la superstition de quelques grands hommes; une chronologie des auteurs célèbres classés par

Le même dont un portrait peint par notre célèbre Horace Vernet, exposé au Salon il y a quelques années, a fait l'admiration de tous les visiteurs,

ordre de matières; un tableau statistique de la France; un aperçu de la réduction successive da li Ure numéraire depuis Charlemagne; de la variation du marc d'argent; du prix des dearées avant la découverte de l'Amérique; une Notice sur les diamants, avec un tableau de leur évaluation; un rapport des monnaies étrangères au franc, etc. Paris, A.-A. Renouard, 1808, in-8 de xix et al00 pag.—Seconde édition, revue, corrigée et augmente. Dijon, Victor Lagier, et Paris, A.-A. Renouard, 1823, in-8, 6 fr., et sur papier fin, 7 fr. (57a0)

Le livre de 1823 est moins une nouvelle éditinn qu'un nnuvel nnvrage sous le méme titre, et beaucrup plus considérable. Le chaix des matériaux est meilleur, dn propre aveu de l'auteur, et l'impression infiniment mieux soignée.

Il a été tiré de la première édition 8 exempl. sur pap. vélin. La dernière a été tirée à 2000 exempl., dont 500 sur carré fin , et 20 sur grand pap. vélin.

C'est un recueil singulier qui réunit les contrastes les plus piquants, et qui, spus l'apparence de la fatilité, cache une fustruction réelle, et fournit une fnule de antions utiles ou curieuses. On y parle de tnut; vnus y trouverez des acrostiches et de l'astronomie, des bouts-rimés et de la statistique, de la murale et des carrés magiques, des vers latins et français, anacycliques, bâtelés, hrisés, macaroniques, léonins, burlesques, rhapaliques, etc.; puis des natices bien faltes sur tantes les déconvertes importantes et sur les inventeurs ; des articles de physique amusante ; de la linguistique et de la biblingraphie; des emblèmes tirés des trais règnes de la nature, des renseignements géographiques ; puis une chronologie des écrivains les pins célèbres classés par nrdre de matières; enfin les choses les pins bizarres et les plus fniles avec les documents les plus importants et les plus exacts. Si jamais livre a mérité le titre de mélanges curieux et instructifs, c'est bien certainement celui-là. Un feune homme qui aurait lu ce volume avec attention, pourrait, dans la société, faire le savant sans tomber dans le pédantisme, et même il étonnerait souvent les personnes jes plus Instruites, etc., etc., etc.

L'auteur avait en portefenille de Nouveaux Amusements philologiques, renfermant des variètés en tous genres, qui pourraient former 2 vnl. in-8. Peignnt, page 24 de sa Nutlee, dit que, de tous ses écrits, les Amuse

ments philologiques unt été les plus dépécès : De trus côtés, dit-il, j'en ai retronvé des lambeaux plus ou mnins longs; mais on a eu beau les faufiler parmi d'autres rapsodies du même genre, je les al reconnus au

« premier comp d'œii, et jamais je n'al été tenté de crier au voleur ».

11. Livre (le) des Singularités. Dijon, Lagier, et Paris, Frautin, 1841, in-8, 6 fr.; sur pap. collé des Vosges, 7 fr. [5741]

A la iln du volume est la Notice de quelques ouvrages de M. G. Peignot. Si jamais un livre s'est recommandé à la curiosité publique, c'est assu-

rément le Livre des Singularités. Son titre seul promet plus d'une surprise et plus d'un pissifs, et l'ouvrage contier est foin de démentir cette attente. Voici la description qu'en donne l'auten l'al-même: « Pour toute préface, es ami lecteur, nouves d'iron finachement que ce Leire de singularités un nouveage à part, un recuell fantasque, sérieux, burlesque, érreult, firitoire, grave, amusant, factieux, during le plant, des cettes de singularités productions de l'autentifié par l'auten

Le nom de Peiguot est rassurant contre l'ennui doni il menace son iecteur. Cenx qui ont lu son livre aensent que ce n'est que pour préluder aux singularités de l'ouvrage, qu'il montre dès le début un auteur disant du mal de son œuvre.

Le Livre des Singularités, au contraire, tal, confirmera le rang si honorable qu'il occupe depais hongtemps armi l'étile de son bibliophiles. Ce l'bre est le dépôt d'une partic de ce que l'auteur a remarqué de pius ori ginal, de pius curieux et de plus digne d'être conservé, dans les lectures de quarante années de sa vie. L'histoire, la théologie, les sciences, les elettres et les arts, les hommes grands et petits, auceins et modernes, figurent dans son recueil sous d'es rapporté sussi bizarres qu'intéressants, il est presque impossible d'en donner une idée compête par une simple analyse. On se bornera à transcrire ici le sommaire de chaque classe des nombreux objets qu'il renferme.

Antégénésie, ou occupations de Dieu avant la création.

CREATION DE L'HOMME, poème redivivisé du xvie siècle.

ONOMATOGRAPHIE AMUSANTE, Croix des sorciers, etc.

RÉVERIES RENOUVELÉES DES GRECS. SINGULAUITÉS NUMÉRIQUES Offrant des résultats extraordinaires.

DE LA GASTRONOMIE, aphorismes, règles, goûts et détalis biographi-

ques et curieux à l'usage des gourmands.

LETTRES SINGULIÈRES de papes, de rois, princes et autres, tant nationaux qu'étraugers.

DOCUMENTS bizarres empruntés aux Anglais.

VARIÉTÉS microscopiques, bagues hiéroglyphiques, arcaniques, etc.

CHANT DU ROSSIGNOL, texte pur avec la traduction, etc.

VARISTÉS SIBLIOGRAPHIQUES; petit cabinet d'amateur, composé de dix ouvrages et de dix tabieaux, estimé la modique somme de deux militons, prix coûtant.

Pièces neligieuses, singuières et curieuses, de différents siècles, etc.

III. Prédicatoriana, on Révélations singulêres et annusañes sur les prédicateurs, entremélées d'extraits piquants des sermons bizarres, burlesques et facétieux, préchés tant en France qu'à l'étranger, notamment dans les XV, XVI et XVII siècles, suivies de quelques mélanges curieux, avec notes et tables. Dijon, Lagier; et Paris, Pelissonnier, 1841, iu. 8, 6 fr.; sur pap. collé, 7 fr. [5742]

Voiià encore un voiume à ajouter à la nombreuse collection des ana,

C'est une galerie curiense des orateurs sacrés, anciens et modernes, dont on a conservie les overein, soit à raison de leur manière de préches, noit a raison des heureux effets qu'ils ont produits dans leur temps. Nons avons recueilli sur chacan d'eux bon nombre d'anecòdes la pispart assez piquantes, et nous lès avons entremèlère d'extraits plus en moiss longs des sermons les plus singuliers et les plus hizarres prèchés dans les xxx, xxvi et xxvi siècles. U, B,

PHILONAGRE (Christophe), pseudon. [Dom Joseph Cajot]. Éloge de l'âne, lu dans une séance académique. Aux dépens du loisir, 1782, petit in-12. [5743]

il existe une précèdente édition qui porte pour titre : Éloge de l'Asne, par un docteur de Montmartre. Londres et Paris, 1769, pet, in-12.

PHILONE (Messer), pseudon. [L. DES MAZURES].

Josias, tragédie de —, traduite d'Italien en français (ou plutôt composée en français par L. Des Mazures). Genève, F. Perrin, 1556, in-4; — Ibid., Gabriel d'Augy, 1583, in-8.

Bibliothèque française de Du Verdier, t. 11, p. 565.

II. Adonias, tragédie, vrai miroir ou tableau et patron de l'estat des choses préseutes, etc. Lausanne, Jean Chiquelle, 1586, in-8. [5745]

Pièce écrite en faveur des Calvinistes.

PHILOPATER (Andr.), pseudon. [P. PEARSONIUS, S. J.].

Elizabethæ reginæ Angliæ, edictum in Catholicos, promulgatum 29 novembris 1591, et ad idem Andrae Philopatri, responsio. Lugduni, 1593, in-8. [5746]

Cet ouvrage a été traduit en français la même année, sous le titre de Réponse à l'édit, eff., qui parut le 29 novembre 1591.

PHILOPONUS (Honorius), pseudon. [Casparis PLAUTI, vel PLAUTINI, abhatis Seidenstaetensis in Austrià inferiore].

Nova typhis: transacta navigatio novi orbis Indiæ Occidentalis, etc. Parisis, 1621, petit in-fol. [5747]

Barbler, sous le nº 20605, en cite une édition de la même date, mais sous la rubrique Lentiae.

PHILOPHOS (M.....s), jeune aléthophile, pseudonyme.

Extrait de mes lectures : aux amateurs de l'enseignement mutuel. Chartres, Labalte, 1829, in-8 de 20 pages. [5748]

PHILORADIX. Voy. ARISTOPHANE PHILORADIX.

PHILOSOPHE (UN), auteur déguisé [le P. ROCHON, jésuite de Bordeaux].

Lettre d'—'à un cartésien de ses amis (publiée par le P. Pardies, jésuite). Paris, Jolly, 1672, in-12. [5749]

Cette lettre est signée R. J. On a cru que ces initiales désignaient le P. Rapin; mais elles appartiennent au P. Rocnox, jésuite de Bordeaux. Le P. Pardies a mis cette lettre en état de paraltre. Voyez la Biographie universille, au mot Pandus.

PHILOSOPHE (UN), pseudon. [Cl. LIMOJON DE SAINT-DIDIER]. Lettre d'— sur le secret du grand œuvre. Paris, 1688, in-12, V. T. [5750]

Note manuscrite de Lenglet du Fresnoy.

PHILOSOPHE (UN), auteur déguisé [l'abbé DUHAMEL].

Lettres d'— à un docteur de Sorbonne, sur les explications de M. de Buffon. Strasbourg, Schmouck (vers 1751), in-12. [5751]

PHILOSOPHE (UN), auteur déguisé [THOURNEYSER].

Lettre d'—, dans laquelle on prouve que l'athéisme et le déréglement des mœurs ne peuvent s'établir dans le système de la nécessité. Genève, Antoine-Philibert, 1751, in-12. [5752]

PHILOSOPHE (UN), auteur déguisé [POIVRE].

Voyages d'—, ou Observations sur les mœurs et les arts des peuples de l'Afrique, de l'Asse et de l'Amérique. Yerdon, 1768, in-12. — Nouvelle édition, augmentée d'une Notice sur la vie de l'auteur (par Dupont de Nemours). Paris, 1786; — Nouvelle édition (augmentée de plusieurs morceaux de l'auteur). 1797, in-5.

5753

PHILOSOPHE (UN), auteur déguisé [ISOARD, connu sous le nom de DELISLE DE SALES].

Essai sur la tragédie, 1772, in-8. [5754]

PHILOSOPHE (UN), pseudon. [le P. François-Xavier, religieux de l'ordre des Capucius, bibliothécaire du monastère de Rouen].

Grammaire française raisonnée. Paris, Barrois l'ainé, 1789, iu-12. [5755]

PHILOSOPHE (UN), auteur déguisé.

Réflexion d'-, sur la liaison des lumières et de la vertu au sujet d'une lettre de Voltaire.

Impr. dans le « Mag. encycl. », 20° ann., 1815, t. III, p. 377.

PHILOSOPHE (UN), confident de ces dames et de ces demoiselles, pseudonyme.

Roite (la) à la malice, ou les Ruses ou astnces des femmes. Paris. rue des Macous-Sorbonne, nº 17, 1849, in-18. [5757]

PHILOSOPHE ANGLAIS (LE), auteur supposé [l'abbé Prévost]. Histoire de M. Cléveland, fils naturel de Cromwel, ou le Philosophe anglais, écrite par lui-même et traduite de l'anglais (composé par l'abbé Prévost). Utrecht (Paris), 1739, 8 vol. in-12. [5758] Réimpr, plusieurs fois.

PHILOSOPHE BIENFAISANT (LE), surnom donné à STANISLAS LECKZINSKY, roi de Pologne. Pour la liste de ses ouvrages, vov. notre « France littéraire », à Leckzinsky.

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (UN), auteur déquisé [Isaac PAPIN]. Vanité (la) des sciences, ou Réflexions d'- sur le véritable bonheur. Amsterdam, 1688, in-12. [5759]

Niceron, t. X, 2º partie, p. 122.

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (UN), auteur déguisé [l'abbé GUIDI]. Jugement d'- sur les écrits pour et contre la légitimité et la nécessité de la loi du silence. Paris, 1760, in-12. V. T. [5760]

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (UN), auteur déquisé [l'abbé Francois PICARD DE SAINT-ADON, prêtre du diocèse de Rhodez, de la ville de Saint-Cosme en Ronergue, docteur de Sorbonne, doyen du Chapitre royal de Sainte-Croix et de la Chrétienté d'Étampes, diocèse de Sens, en Bourgognel,

Vérités sensibles de la Religion. Maximes d'un philosophe chrétien. Gémissements d'un solitaire, sur les désordres de la plupari des chrétiens. Paris, Butard, 1768, in-12.

En prenant les lettres initiales des phrases du dernier de ces trois ouvrages, on trouve les noms et qualités que nous donnons en tête de cette note.

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (UN), pseudon. [Mile PLISSON]. Maximes morales d'-. Paris, 1783, petit in-12, [5762] ш 30

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (UN), auteur déguisé [A.-J. ROUYER, maître ès-arts de l'ancienne Université de Paris].

Paladin (le) de la Meuse. Observations impartiales d'..., ou Accord des lumières de la raison et des vérités de la foi ; par A.-J. R\*\*\*\*\*. Bar-le-Duc, de l'impr. de Choppin, 1818, in-8 de 86 pages. § 55631

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (UN), auteur déguisé.

Relation de la mission d'Avignon en 1819. Avignon, Anbanel, 1819, in-12 de 96 pages, 50 c. [5764]

PHILOSOPHE DE FERNEY (LE), pseudon. [J.-P. Baissor]. Lettres philosophiques sur Saint-Paul, sur sa doctrine, etc., et sur plusieurs points de la religion chrétienne considérés politiquement; trad. de l'anglais par —, et trouvées dans le portefeuille de M. V., son ancien secrétaire (attribuées à Brissot). Neuchâtel, 1783, in-8.

PHILOSOPHE DE SANS-SOUCI (LE), auteur déguisé [FRE-DÉRIC II, roi de Prusse].

OEuvres du —. Au donjon du château, 1760, 2 vol. in-12; — Berlin, 1763, 3 vol. in-12. [5766]

PHILOSOPHE DU NORD (UN), pseudon. [L.-R. BARBET]. Loge centrale des véritables Francs-Maçons, ou Lettre d'— à Me\*\* la princesse de V\*\*\*. Paris, Michelet, an x (1802), in-12, 2 fr. 50 cent. [5767]

PHILOSOPHE DU PALAIS-ROYAL (UN), pseudonyme. Roman (le) sans titre, histoire véritable ou peu s'en faut. Paris, 1788, 2 vol. in-12. [5768]

PHILOSOPHE GARÇON (UN); pseudonyme.
Almanach du mariage pour 1735. Paris, 1735, in-16. [5769]
PH\*\*\* INC... (UN). Voy. PHILOSOPHE INCONNU.

PHILOSOPHE INCONNU (UN), auteur déguisé [d'Atremont, gentilhomme français, suivant l'abbé Lenglet].

Tombeau (le) de la pauvreté, dans lequel il est traité clairement de la transmutation des métaux et du moyen qu'on doit tenir pour y parvenir. Francfort, Droullmann, 1672; Paris, d'Honry, 1681; Lyon, 1684, avec une clef, in-12. [5770] PHILOSOPHE INCONNU (LE), quieur déguisé [l'abbé Albert BELIN].

Aventures (les) du —, ou la Recherche et l'invention de la pierre philosophale. Paris, Jacq. de Laize de Brêche, 1674, in-12. [5771]

Cet ouvrage ainsi que le précédent pourraient blen être du même auteur, quoique attribués à deux personnes différentes.

PHILOSOPHE INCONNU (LE), auteur déguisé [le marquis L.-Cl. de SAINT-MARTIN]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre « France littéraire », à Saint-Martin.

PHILOSOPHE PARISIEN (UN), pseudonyme [BIDAUET DE MONTIGNY].

Épitre au roi. Paris, Mathey, 4744, in-4 de 8 pages. [5772] Suivant l'abbé Goujet, dans son Catalogue manuscrit, l'auteur n'avait alors que vingt-quatre ans, Aujourd'hul des poètes se révèlent à seize.

PHILOSÓPHE PROVINCIAL (UN), auteur déguisé [l'abbé CHAMPION DE PONTALIER, ex-Jésuite].

Variétés d'—; par M. Ch...... le jeune. Paris, De Hansy, 1767, in-12. [5773]

PHILOSOPHE TYPOGRAPHE (UN), pseudonyme.

Appel à la liberté, au bon sens et à la vérité, ou Réponse au Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la vieu de l'impression, et par la publication des écrits, gravures, etc., présente à tout peuple libre le à tévrier 1790, par —. Avec cette épigraphe: Credich propter quod locutus aum. A Sardis, de l'Imp. de la Raison, à la source des lumières (Paris), 1790, in-8 de 31 pages.

Le projet de loi en question venait à peine d'être imprimé lorsque parut cet écrit; il est intitulé :

cet ecrit; il est initiale:
Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression et par la publication des écrits et des gravures, présenté à l'assemblés
nationale par le Comité de Constitution, le 20 janvier 1790. Paris, Baudouin,

1790, In-8 de 24 pages.

Ce projet est d'uisé en trois parties: la première traite des délits qui peuvent se commettre par des écrits imprimés et de leurs peleos; la secondo, des personnes qui seront responsables de ces délits; la troitone de l'Instruction des procès pour délits de la presse et du jugement par lesense les saccessés doivent étre condamnés ou abousés doivent étre condamnés ou abousés.

PHILOTAS, pseudonyme [L.-Aug. LEGRAND DE LALEU]. Philotas. 1780, in-8.

Philotas. 1780, in-8. [5775]
PHILOTEE, bachelier à Paris, pseudonyme [le P. GONTERY,

Correction fraternelle faite à M. Du Moulin, ministre du Pont-Charenton. Paris, 1607, in-12. [5776]

PHILOTHAUME, pseudonyme.

Explication physique de la Fable, ou Introduction à l'intelligence des philosophes, en deux parties. Paris, Papillon, 1724, in-12. [5777]

PHILOTHÉE, pseudonyme [Joachim Forgemont, selon le P. Lelong, t. I, nº 7088].

Lettre envoyée à M. Edmond Richer, doctenr, etc., par nn sien, ami qui charitablement lui montre les erreurs de son livre « De Eccles, et polit, protestate ». 1614, in-8. [5778]

PHILOTHÉE, pseudon. [L. BOUCHER].

Portrait de S. François de Sales, par sa chère — . Paris, 1665, in-8. V. T. [5779]

PHITAKER (J.-Gilb.), pseudon. [Gabr.-Ant.-Jos. HÉCART].

Anagrapheana, sive Bibliographiae peculiaris librorum ana dicto-

rum, iisque affinium prodromus. Valenciis, 1821, in-12 de 34 pages. [5780]

PHOCÉEN (UN), auteur déguisé [Ant.-Fr.-Hipp. FABRE]. Némésis médicale, recueil de satires. Paris, rue du Petit-Lion-

Saint Sulpice, n° 9, 1840, deux séries en 24 livraisons, formant 2 vol. in-8, 40 fr. [5781] La 12° satyre de la 2° série, ou la 24° de la collection, intitulée : Mes Adieux, Conclusion, est algade : F. Fabre.

P. H. S. D. C. (M.), auteur déguisé [Paul HAY, seigneur de Chatelet].

Traité de la Guerre, on Politique militaire. Paris, Girard, 1668, in-12. [5782]

Voy. le nº 5670.

PHYLARETHES (J.-E. D.), pseudon. [Isaac-Étienne d'Argent]. Lettres sur divers sujets, écrites de Paris, à un magistrat de province. A Chrysinople, chez Philalethe, à la Pensée (Paris, Vallat-la-Chapelle), 1764, in-12. [5783]

Ces lettres ont été annoncées en 1763, sous le nom de l'auteur.

PHYLLARQUE, pseudonyme [le P. GOULLU].

Lettres de — à Ariste (Balzac). Paris, 1627 et 1628, 2 vol. in·12. [5784]

PHYSIGEN (UN), auteur déguisé [le P. REGNAUT., jésnite]. Lettre d'.— sur la philosophie de Newton, mise à la portée de tout le monde; par M. de V. (Vollaire). Paris, 1738, in-12. [5785] Voy la table du t. XII des « Réflexions sur les ouvrages de littérature », par l'abbé Gnach.

PHYSICIEN DE NUREMBERG (LE), C. G., auteur déguisé [C. G. Le Roy].

Lettres sur les animaux. 1768, in-12. — Nonvelle édition, augmentée. Paris, Saugrain jeune, 1781, in-12. [5786]

Ces lettres ont paru, pour la première fois, dans le Jeurnal étranger et dans la Cazette tittéraire de Scame et Annacu. On les tronve aussi dans le troisième volume de Farétés littéraires de ces deux autenrs. M. Roux-Fazillac en a publié nue édition avec le nom de l'auteur. Paris, 1802, ln-8.

A. A. B.—B.

## PHYSIOPHILUS (Joannes), pseudon. [Ignace de Born].

Essai sur l'histoire naturelle de quelques espèces de moines, décrites à la manière de Linné; traduit da latin de l'ouvarga initulé: 3 pécimen monachologia methodo Limeană tabulis trimis amis illustratum (auctore barone de Borna, quoudăm consiliario Josephi II., vel polius Herman, Argentoratense. Aug. Vindelicorum, 1783, in-d), et orace de figures, par Jean d'Antimoine (Broussner). A Monachopolis, J'Rab, in-8. [5787]

— Le même onvrage, sous ce titre: Monachologia, Monachologie illustrée de figures sur bois (traduction de Broussomet, avec le texte en regard). Paris, Paulio, 1844, in-12 de 96 pages, avec des figures intercalées dans le texte.

L'original latin a paru sous ce titre : Joannis Physiophili specimen monachologia, methodo Linneand tabulis tribus arais illustratum. Augusta Vindelicorum, 1783, in-4.

Ouvrage composé par trols savants d'Allemagne, d'après le conseil du ministre Ignace pa Bonn, et du consentement exprès de Joseph II.

Il existe deux nouvelles éditions de l'original latin, intitulées : Joannis

PHYSIOPHILI opuscula. Continent monachologiam; accusationem Physiophili; defensionem Physiophili; anatomiam monachi; collegit, edidit et præfatus est P. Aloysius Martius. Augustæ Vindelleorum, 1784, ln-4.

est P. Aloysius MARTIUS. Augustæ Vindelicorum, 1784, ln-4. Chacune de ces éditions a 117 pages; mais celle qui paraît la plus récente n'a que 3 planches, l'autre en a 6,

Cet ouvrage a été inséré dans la collection des « Cérémonles religieuses », édition de M. Prudhomme.

PICARD (Lonis-Benoft), de l'Académie française, pseudonyme [René PERIN], auteur d'une Notice sur Molière, imprimée en tête d'une édition des Œurves de ce célèbre comique, publiée par les frères Bandoein, 1827, 6 vol. in-8. — Picard ayant promis cette Notice, elle fut annoncée; mais Picard mourut, la notice fut composée par M. R. Périn, et parut sous le nom de l'Académicien.

PICARD (Léon), pseudonyme [Antoine BAYARD], auteur dramatique.

I. Bonheur (le) dans la retraite, comédie-vaudeville en un acte.

Paris, Barba, 1838, in-8, 1 fr. 50 cent. [5788]

II. Avec M. J.-F.-A. Bayard (son frère): Mathias l'Invalide, comédie-vaudeville en deux actes. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8. [5789]

III. Avec le même : la Marchande à la toilette, comédie-vaudeville en deux actes. Paris, 1840, in-8. [5790]

PICHARD (le docteur Fr.-Louis), auteur supposé [Claude La CHAISE].

Maladie des femmes. Des nicérations et des uicères du col de la matrice et de leur traitement. Paris, l'Auteur; Germer-Baillière, 1848, in-8, avec 8 planches et un tableau, 8 fr. [5791]

PICHAULD (Anatole), pseudon. [Reinier-Hubert-Ghislain CHALON (1), de Mons].

Une éxécution révolutionnaire à Mons, en 1794, (Extrait du « Messager des sciences historiques »). Gand, 1842, in-8. [5792]

PICHERY (Jules), auteur déguisé [M. BRETEAU, née Pichery, aucienne maîtresse de pension, aujonrd'hui libraire à Paris.]

- I. Projet sur l'agriculture, présenté à l'Assemblée nationale. Paris, de l'impr. de Pollet, 1848, in-8 de 8 pages. [5793]
- II. Guide (le) politique, examen critique et raisonné du gouvernement républicain, contenant, etc. Paris, Breteau, 1848, in-32 de 64 pages, 50 cent. [5794]
- III. Économie politique. La Situation, moyen d'établir et de conserver l'équilibre entre l'étlément producteur. L'Industrie... met Commerce. L'Étlément producteur.... fournit; l'Industrie... met en œuvre; le Commerce.... distribue. Paris, Guillaumin, 1889, in-8 de 48 pages.
- IV. Gouvernement démocratique (du). Paris, Garnier frères, 1849, in-8 de 32 pages, 30 cent. Aspect démocratique. Paris, les mêmes, 1849, in-16 de 16 pages. [5796]

PICKERWILL, pseudon. [Amédée PICHOT], antenr d'articles dans la « Revue de Paris ».

PIC-LOUP (Marc-Roch-Luc), citoyen de Nanterre. Voy. GOBE-MOUCHE (L.).

PICOTIN/le R. P.), de la Société de Jésus, pseudon. [SALGUES].

L'êtrenes aux Jésuites, pour l'édncation des personnes pieuses attachées à la Société. Paris, rue des Possés-Saint-Gérmain-l'auxerrois, n° 24; rue Vivienne, n° 8; Ponthieu; Mongie, 1836, n-18, 2 fr. 50 cent.

Reproduit sous le titre de Calendrier jénuitique pour l'année 1827, etc.; par Thomas. Paris, A. Dupont, 1827, in-18.

II. Catéchisme (petit) des Jésuites, à l'usage des écoles, colléges, noviciats, petits séminaires et congrégations dirigées par la Compagnie. Paris, Moutardier, 1827, in-18, 2 fr. [5798]

PICTOR (Gabriel), pseudon. [A. JAL].

Manuscrit de 1905, ou Explications des salons de Curtius, au vingtième siècle. Paris, Δ. Dupont, 1827, 2 vol. in-12. [5799] Réimpr. dans la même année.

PIEDFORT (Athanase), pseudon. [Charles GILLE].

Histoire de M. Louis Bonaparte, racontée par...., sergent de la

2° du 3° du 4°°, à Jérome Gauvin, conscrit du Calvados, sur lequel ou peut fonder les plus grandes espérances. Le tout en style de caserne approprié au sujet. (En vers). Paris, rue Dauphine, nº 24, 1848, petit in-folio de 2 pages à 3 colonnes, 5 cent. [5800]

Nº 4 des trentes feuilles publiées en faveur de la candidature du général Cavaignac à la présidence de la République (par le Père André, pseudonyme d'Adolphe Rion).

PIERCHAMEUS (Morinus), pseudou. [Symphor. CHAMPIER]. Galliæ Celticæ, ac antiquitatis civitatis Lugdunensis, que capu est Celtarum, campus a Morino Pierchameo editus. Lugduni, 1529 et 1537, in-fol. [5801]

PIERRE (le Czar), apocryphe [LA BEAUMELLE]. Lettre dn — à M. de Voltaire, sur son « Histoire de Russie ».

1761, in-12. [5802]

PIERRE, auteur déguisé.

Pensées offertes à l'humanité. Dijon, de l'impr. de Carion, 1826, in-8 de 40 pages. [5803] Tirées à 400 exemplaires qui n'ont pas été destinés au commerce.

rices a 100 exemplaires qui il ont pas ese destines au commerc

PIERRE...., de Lyon, auteur déguisé.

Mort (la) de Danton, drame en 3 actes. Lyon, Louis Perrin, 1839, in-8. [5804]

Mort (la) de Mirabeau, drame en 5 actes, en vers; par l'auteur de « la Mort de Danton ». Lyon, Isidore Deleuze, 1841, in-8. [5805]

PIERRE (le capitaine), auteur déguisé (?)

Botanique (la). Seconde édition, entièrement refondue et enrichie du « Langage de Flore ». Laon, Oyon, 1845, in-18, 4 fr. [5806]

Nous ignorons la date de la première édition.

PIERRE-ALBERT, pseudonyme [le chev. L.-A. PIEYRE, fils du baron Jean Pieyre].

Impressions d'un touriste en..... et en Allemagne. Paris, Dubochet et comp., 1843, in-8 de 165 pages. [5807]

PIERRE B\*\*\* L\*\*\*, auteur déguisé.

Vœu (le) national. Invocation au soleil, suivie de son lever. (En vers). Paris, Trouvé, Petit, etc., 1823, in-8 de 16 pages. [5808]

PIERRE BRABANCON, Vov. BRABANCON.

PIERRE C., auteur déquisé.

Chansons. 1<sup>er</sup> nnméro. Lyon, de l'impr. d'Ayné, 1832, in-18 de 36 pages, 50 c. [5809]

PIERRE DE LA FOSSE, de la rue des Morts, pseudonyme.

Vampire (le), mélodrame en 3 actes. (Pot Pourri). Paris, Martinet; Castrique, 1820, in-8 de 16 pages, 40 c. [5810]

Cette parodie ne fut pas la seule qui fut composée à l'occasion du mélodrame joué en 1820 à la Porte St-Martin, sous le titre de : «le Vampire». Nous connaissons encore :

1º Encore un Vampire, ou Fanfan-la-Tulipe sortant de la Porte St Martin; par Emile L. B. Paris, Renard, 1820.

20 Jacques Fignollet sortant de la représentation du Vampire de la Porte St-Martin; pot-pourri par A. R. (P.-J. Rousseau). Parls, Martinet, 1820, in-8.

PIERRE DE NORMANDIE, pseudonyme.

Révolution (la) de juillet 1830 et le règne Louis-Philippe 1", roi des Français, 1830-1848, Pot-ponrri tragi-comique en 600 couplets, suivi de notes et orné d'un portrait de Sa Majesté. Paris, de l'impr. de Plon, 1848, 1 vol. in-12. [5814]

PIERRE DE SAINT-LOUIS (le R. P.), nom de réligion [Ban-TRÉLEMY], carme, dont le nom de famille était Barthélemy, poète que son extravagance a rendu aussi fameux qu'avrait pu le faire un talent distingué; né à Vauréas, diocèse de Vaison, en 1626, mort dans le couvent de Pinetti, au milleu des Alpes, vers 1684.

 Magdelaine (la) au désert de la Sainte-Baume en Provence, poème spirituel et chrétien, en XII livres. Nouv. (2°) édit. Lyon, 1700, in-12. [5812]

La première édition est de 1668; elle fut reprodulte en 1674. L'édition de 1700, que nous citons, n'est elle-même que la reproduction de celle publiée dès 1674.

La Monogo a Inséré co poème dans son a Recueil de pièces chôisies, tant en prose qu'en cres ». La Hay, 1716, a Voi. les, il avertid cans la préfice qu'il ne reproduit ce poème que pour divertir le lecture par le ridicuie de sa composition ; puis il ajoute : Tous les défauts que les écriraius judicieux évitent avec soin, le bon moine, auteur de cette pièce originale, s'est rendu Ingénieux à les recherche. On peut dire qu'il y a réesas, et que, si on avait propose un prid epoèsie pour les vers oi entreait le phèbes i ep juis raffice, et le galinatias le pius exquis, le poème de la Magdelane l'avait infailiblement remporé; en effet, il etdifficile d'imaginer rien de plus burlesque, ni de plus plaisant que les métaphores que l'auteur emploie continuellement.

 Éliade (l'), ou Triomphes et faits mémorables de saint Élie, patriarche des Carmes, poème héroïque divisé en trois chants; précédé d'une Notice historique sur l'auteur, par M. l'abbé Follard, chanoine de Nimes, Aix, Pontier, 1827, in-8 de 104 pages. [5813]

Première édition, Le P. Pierre de S. Louis, a dit l'abbé Foliard, a beacomp mieux rivesis dans ce poème que dans le précédent. Le l'al la d'un bout à l'autre. Poserai le dire, au hasard de me faire des affaires auprès de M. et de Ne- Bacier: l'Éliade est un plus grand chef-d'eurre dans sou genre que l'illaide dans le sies mil Combien MM. les romantiques doivent avoir d'obligation à l'éditeur anonyme de l'Éliade: ce poème manquait à leur admiration.

La Notice sur le P. Plerre de S.-Louis avait déjà été imprimée dans le « Mercure » de juillet 1730.

Du vivant du R.-P. Pierre de S.-Louis un anonyme avait publié « Hélie, poème héroïque en six livres ». Paris, de Sercy, 1661, in-12; mais l'Éliade n'avait point été imprimée.

Le P. Pierre de S. Lonis est auteur de quelques autres pièces de vers de la même force que ces deux poèmes, mais qu'on a su l'indignité de laisser ensevelis dans l'oubil. Les poètes du xvine siècle, craignant d'être éclipsés par le P. Pierre, se sont opposés à ce qu'on les réimprimàt.

PIERRE DE S. ROMUALD (le P.), pseudon. [P. GUILLEBAUD]. Trésor chronologique. Paris, 1642, 3 vol. in-folio. [5814]

PIERRE et PAUL, pseudonyme [Paul de LOURDOUEIX].

J. Histoire de trente heures, Précis anecdotique, politique et

militaire des faits qui ont précédé, signalé et suivi la mémorable journée du 24 Février 1848. Paris, Garnier frères, 1848, in-18 de près de 200 pages, 1 fr. [5815]

II. Gaie politique (la). (Chants de Paris). Première livraison (et uuique). Paris, de l'imp. de Sapia, 1888, in-8 de 4 pages. [5816] Cete livraisou renferme deux chansous : l'Arbre de la Liberté et File de là!

III. Plaisantes (les) mésaventures de M. l'Effaré. Actualité. Paris, Garnier frères, 1848, in-12 de 67 pages, 50 c. [5817]

La couverture imprimée porte pour premier titre : Aux trembieurs de 1848.

Ces deux derniers écrits ont d'abord paru en feuilleton dans la Gazette de France, dont l'auteur est un des rédacteurs.

IV. Portraits critiques et biographiques des candidats à la présidence. Paris, Garmier frères, 1848, in-16, 1 fr. 25 c. [5818]

PIERREFONDS, pseudonyme [Prosper GOUBAUX], auteur dramatique, auteur, en société, d'une pièce de théâtre dont sa part est dissimulée sous ce nom d'emprunt.

PIERRE-JOSEPH, pseudonyme [DE HAITZE].

I. Moines (les) empruniés, ou Découverte et rétablissement des grands hommes qu'on a faits faussement moines après leur mort. Cologne, 1696, 2 vol. in-12. [5819]

Queiques personnes ont attribué cet ouvrage à un abbé Faydit.

li existe denx critiques de cet ouvrage :

1º Lettre critique d'un religieux de Grammont (le P. de La Marche) à un de ses confrères, sur le livre intitulé « les Moines empruntés », 1697, in-12.

- 2º Réponse pour les religienx carmes, au livre intitulé : les Moines empruntés », par le P. D. D. (le P. Jean Devau du Saint-Sacrement). Cologne, 1697, 1698, in-12.
- II. Dissertations de P. Joseph sur divers points de l'histoire de Provence. Anvers, 4704, in-12. [5820]
- III. Apologie de la religion des Provençaux, au sujet de la sainte Madelaine. Aix, 1711, in-12. V.T. [5821]
  - IV. Vie de Nostradamus. Aix, 1712, in-12.. [5822] PIERRE L. (de Paris), auteur déguisé [Pierre LACREZE].
- I. Fin (la) des Temps, ou l'Accomplissement de l'Apocalypse et des anciennes prophéties d'Isaïe, de Jérémie, d'Ezéchiel, de Daniel, d'Habacue, d'Abdias, de Joël et de Zacharie. Paris, Debécourt, 1840. in-8. 6 fr. [5823]
- II. Fin (la) des Temps, ou l'Accomplissement du Cantique des Cantiques. Paris, le même, 1841, in-8 de 16 pages. [5824]
- III. Providence (la) des pauvres et des malades (Saint-Jean de Dieu). Paris, Herman, 1843, in-32. [5825]

Vie de saint Jean de Dieu.

IV. Quadrilogie (la) du saint Évangile selon saint Matthien, sclou saint Marc, selon saint Luc et selon saint Jean, ou les Quatre Évangiles en un seul discours, contenant l'explication des paraboles et des prophéties dans leur sens le plus littéral, des réflexions morales,

des notes sur la concordance, et suivie de la chronologie et de l'itinéraire de la vie de N. S. J.-C... Paris, Sagnier et Bray, 1850, in-18 de 350 pages, 2 fr. 50 c. [5826]

La Quadrilogic a l'avantage sur les autres concordances de l'Évanglie : 1º d'offrir dans un lu-18 de 350 pagea les quatre Evangiles fondus dans une nouvelle traduction française, avec l'indication par signes des textes de chaque évangéliste; 2º de lever toutes les difficultés de la concordance en prenant pour guides saint Matthlen et saint Jean, les témoins oculaires de la vie de Notre-Seigneur; 3° de ne présenter à l'esprit du lecteur qu'un seul fait ou un seul dogme à la fois par ses divisions en chapitres, tout en conservant l'unité d'un plan dans les grandes divisions de la vie privée, publique, persécutée, douloureuse et glorieuse de Notre-Seigneur Jésus-Christ; 4º de faciliter la lecture et la méditation d'un livre aussi fondamental, en évitant la répétition des faits et en réunissant dans un même récit toutes les circonstances qui, étant omises par un évangéliste, sont rappelées par un autre ; 5º de raconter la vie de Jésus-Christ en suivant le texte seul, sans ajouter d'autres explications que celles absoinment indispensables pour l'intelligence du livre; 6° entin de répondre dans ses notes par l'Évangile même anx difficultés soulevées de nos jours contre la religion.

L'auteur annonce une nouvelle édition de cet ouvrage, format in-8°, revue, corrigée sur les meilleures traductions, et augmentée de la concordance latine sur quatre colonnes en regard et au-dessous de la traduction. — Prix: 5 fr. 50 c.

Sous son véritable nom, M. Pierre Lachèze a publié depuis un autre ouvrage intuité : Le Renue des 1447, ou l'Accomplissement de tons les anciens prophètes Isaic, Ierémie et Baruch, Éséchiel et Banle, Osée, Joël, Amos, Abdias et Jones, Michée, Nikum, Jabacuce et Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie et David, manifestés par l'Apoculyses Paris, Laggy frères, Sagulier et Bray, 1851, in-8 d'environ 600 pages, orace d'un plan représentant la temple de Jérusalem, 7 fr.

PIERRE LOUIS, auteur déguisé.

Inspirations (Poésies). Lyon et Paris, Bohaire, 1832, in-8 de 176 pages. [5827]

PIERRE M..... auteur déguisé.

Nouvelle Méthode de géographie. Bourges, tous les libraires, 1841, in-18. [5828]

PIERRE M., épicier, détenu pour dettes, auteur déguisé. Clychiennes (Poésies). Paris, rue St-André-des-Arcs, n. 39,

Gychiennes (Poesies). Paris, rue St-Andre-des-Arcs, n. 59, 1844, in-18. [5829]

Ces poésies ont dû paraltre en quatre livraisons, chacune de 18 pages. La première est annoncée dans la Bibliographie de la France, année 1844, n° 1426. PIERRE-MICHEL, pseudonyme [Eugène (1) VINTRAS], d'abord ouvrier tailleur, aujourd'hui ouvrier cartounier à Tilly-sur-Seulle, près de Caen (Calvados), visionnaire et fabricaut de miracles, qualifié prophète par ses adeptes.

L'ouvrier prophète a-t-il écrit pour devoir trouver place dans ce livre? Non : mais son pseudonyme est pour nous le prétexte de signaler cet imposteur, comme nous avons eu l'occasion d'en signaler deux autres fameux, qui eux-aussi, ont peu on point écrit : l'horloger prussieu Naundorff, et Claude Perrin, le fils du boucher de Laguieu, au département de l'Ain [Voy. le t. 3 des Supercheries au nom LOUIS-CHARLES DE FRANCE). De plus, ce pseudonyme nons permettra, comme cela nous est déjà arrivé à l'occasion des faux dauphins que nous venons de citer, de rappeler tout ce qui a été écrit par les fanatiques Vintrasiens et contre eux. Nous suivrons pour la partie historique, les écrits très remarquables de deux dignes ecclésiastiques, publiés en 1850 : l'un de M. l'abbé Bouix, sons le titre-de l'OEuvre de la Miséricorde, ou la Nouvelle Secte dévoilée ; l'autre de M. l'abbé Caillan, intitulé les Nouveaux Illuminés, ou les Adeptes de l'aurre de la Miséricorde convaincus d'extravagance et d'hérésie, écrits qui mettent à nu le prophète Vintras et les œuvres de ses apôtres : puis nous terminerons par un travail qui nous est propre, une Bibliographie vintrasienne; nous disons travail, car il ne nous appartenait pas de discuter les doctrines erronées de la secte : nous avons recneilli senlement les opinions contradictoires sur ses publications. Du reste, les écrits de MM, les abbés Bonix et Caillau, aussi savants théologiens l'un que l'autre, doivent être lus par toutes les personnes qui veulent se rendre compte jusqu'où peuvent aller les extravagauces en fait de sectes religieuses.

I.

## LA TRINITÉ VINTRASIENNE.

STHRATHAMAEL, LE FRÈRE JEAN ET LA PATRIARCHE SCEUR MARTHE. — LE GRAND PRÉTER CHARVOI.

Il faut reconnaître que la France est un pays bien favorisé par la Providence en fait d'apparitions surnaturelles et de miracles.

L'acte de naissance de ce sol-disant prophète ne porte point les noms de Pierre-Michel; mais ce sont, d'après lul, ceux par lesquels le nommait l'envoyé céleste !

Presque chaque année, ou uous en signale quelques-uns, non dans les grandes villes, car la les ficelles des metteurs en scène sont trop tôt vues, mais dans des villeges bien inconnus, oû les fabricants de miracles peuvent trouver de simples habitants qui, sans avoir besoin que des preuves leur soient fournies, peuvent affirmer qu'ils ont vu, ou cru voir; taudis qu'an contraire en Orient, bereacu du christianisme, le paradis laisse passer au fil de l'épée des infidèles, des populations chrétiennes enières. Les parties du globe, Dieu affectionne plus particulièrement le petit coin habité par les Français, et qu'il est indifférent à toute autre région. Charlatans impies !

- « On sait que dès les premiers siècles du Christianisme, il s'est élevé des visionnaires qui ont voulu préférer leurs inventions ridicules à la simplicité de l'obéissance évangélique, et cet esprit d'illusion, né pour ainsi dire avec l'Église, n'a cessé de se reprodnire sous différentes faces insqu'à nos jours, en sorte que depuis les Millénaires et les Montanistes, jusqu'aux Convulsionnaires et aux Quiétistes, on retrouve avec une variété singulière, et souvent avec une singulière similitude, une suite d'erreurs d'autant plus défavorables qu'elles paraissent plus absurdes et plus ridicules quand le temps de l'engouement est passé. Qui ne sourit de pitié anjourd'hui en voyant le grave Tertullien'se mettre à la remorque d'un Montan et d'une Priscille? Qui ne s'étonne que, dans un siècle éclairé, on ait pu croire aux folies et aux turpitudes des convulsions? Mais, hélas, il faut bien le reconnaître, les folies de nos pères ne préviennent pas toujours les nôtres, et nous allons en voir un triste exemple dans l'Œuvre de la Miséricorde, ou plutôt dans l'œnvre de perdition dont nous avons à faire un court examen ».
- Dien, quand il reut optere de grandes révolutions religieuses dans le monde, se sert ordinairement d'organes et d'instruments respectables par leurs vertus, et surtout parlaitement en accord avec l'autorité visible et infaillible qu'il a établie sur la terne. Ainsi les aptûres n'étaient pas savants, mais ils étaient d'one intégrité de mœurs au-dessus de tout souppon; sinsi les Thérèse et les Brigitte étaient favorisées de bautes révélations, mais elles soumettaient, comme des enfants, leurs moindres pensées à l'Église. En ést-il de

même par rapport aux auteurs de la nouvelle secte? Leur premier chef aujourd'hui est un nommé Pierre-Michel Vintras » (1).

Tous les feuilletons et les comptes-rendus qui ont été publiés jusqu'à présent sur le prophète vintras et ses adeptes, ne les présentent que comme une asociation formée dans le but unique de faire prévaloir des idées religieuses; cependant il n'en a pas été tout à-fait ainsi : leur but principal, au contraire, paralt avoir dét politique. La religion, dans la pensée d'un grand nombre des sectateurs de Vintras, n'était qu'un moyen employ pour arrier à la reconnaissance de Charles-Guillaume Naündorff comme duc de Normandies et fils de Louis XVII.

Il est très vraisemblable que l'idée politique et l'idée religieuse même ne furent, pour beaucoup, qu'un prétette d'exploitation, mais il est certain aussi qu'elles étaient dérenues pour d'autres une voie qui conduisit à la recompaissance de Naindorff comme duc de Normandie et fis de Loins XVI; lis étaient d'autant plus protés à se faire illusion sur la possibilité de l'avènement de ce prétendu prince, qu'ils étaient persuadés qu'ils y trouveraient une position sociale qui leur était réfusée dans tout autre ordre de choses.

Leur intérêt les rendait très peu difficiles sur la nature et la force des preuves avec lesquelles on prétendait établir que Naundorsf était véritablement l'orphelin du Temple, le duc de Normandie, fils de Louis XVI, Louis XVII, enfin, roi de France et de Navarre. Il fallut qu'ils fissent prévaloir cette idée par tous les moyens; si la terre leur manquait, le ciel était là pour y suppléer ; ils regardaient même comme très permises les fraudes qu'au besoin ils appelèrent pieuses, pour faire triompher ce qu'ils avaient intérêt à croire la vérité, et des hommes parfaitement bonorables pour toute autre chose ne se firent aucun scrupule de donner la main à des mensonges utiles. à des impostures qui leur paraissaient parfaitement innocentes. Cela nous explique l'intérêt qu'un grand nombre de personnes, très honnêtes d'ailleurs, portent à Vintras, quoiqu'elles sachent très bien à quoi s'en tenir sur la divinité de sa mission. Ils croient ce qu'ont dit en théorie certains publicistes, et ce que mettent en pratique merveilleusement, de nos jours, certains hommes d'état, que pour gouverner les hommes, il faut les

<sup>(1)</sup> M. l'abbé Caillau.

rromper, et les vintrassiens essaient de tromper en toute conscience pour arriver à gonverner, en tout profit pour eux; mais ils ont le malheur de vouhoir détrousser des gens en possession depuis longtemps de toutes leurs recettes. Ce qui leur manque en tout, c'est Le brevet d'imention, c'est la priorité du perfectionnement; car, hébas I comme l'a dit spirituellement M. Sorbier, il n'y a plus d'orisinatité, même dans l'aburde.

Cependaut il y a parmi ces sectaires politico-religieux quelques hommes excentriques, qui sont dominés par la passion de ce qu'ils croient être la justice et la vérité; ils veulent faire triompher cette passion à tout prix (1).

Vintras n'a point droit à nos égards; la justice a définitivement prononcé sur loi et l'a condaminé d'abus de confance et d'escroqueries; l'Église, de son côté, a repoussé la secte dont il est le chef; il ne reste à Bétrir que les turpitudes qu'il unit aux plus saintes pratiques de la religion, l'abominable mélage qu'il fait des ebecénités les plus grossières et des mystères les plus vénérés de la foi.

Ce Vintras a pourtaut des adeptes; il en a beauconp. On dit que notre siècle est celui de la raison et des lumières; n'est-il pas plutôt le siècle des téuèbres et de la stupidité.

Vintras prédissit le grahd monarque à venir ; ce grand monarque fut naturellemeut Nafundorff; aiusi, ce dernier avait recherché l'appui moral de Martin, qui ne melait à ses pensées mystiques et pieuses aucuse rue intéressée; Vintras rechercha l'appui de Nafundorff, Vintras qui travaillair pour son propre comple, pour assourir sa double soif de volupté et d'argent; peut-être se fit-il entre les deux fourbes une association criminelle; si elle ne fut pas expresse, il est permis de penser qu'elle fut on moins facile; a

D'où nous vient le prophète Vintras? S'il n'existait pas un acte de l'état-civil qui étabilt son identité, son entonrage et ses adeptes chercheraient à nous persuader que c'est un envoyé de Dieu sur terre!

<sup>(1)</sup> M. Barth. Pont, dans le « Haro de Caen », en décembre 1842.

<sup>(</sup>a) L'Univers, « les Faux Dauphins », en juillet et août 1850. Vintras fit intervent les habitants du Paradis pour persuader à ses partisaus que l'escroc Naûndorff étail le fils de Louis XVI. Et Vintras après cela a encore des adoptes let Vintras fait encore des prosetives i

'siasi il asiste un acte de naissance, et de plus, un desse plus fervents adeples, l'exectripie N. Ant. Jandolle, nous affirme que le prophète n'est qu'un simple mortel, qui n'en mérite que davantage des droite à notre vénération par « l'ignominie de sa naissance »... comme applisé par son ignorance compiète des lettres, même d'une école de village, etc.; et par sa science accessoire des langues primitires, éproverbe par les premiers béhrajiants da sècle, etc. [10].

La présention prétend avoir découvert que Vintras est un enfant illégitime nè à Bayera, E 7 août 1807, d'une fille noumée Marie Vintras, qui l'étera jusqu'à l'âge d'environ dix ans, époque à laquelle elle plaça à l'hôpital genéral des enfants trouvés de la ville de Bayera. Elle l'avait abnonné ainsi parce qu'elle n'avait pu vaincre les dispositions naturelles qu'il montrait pour la soustraction fraudulesse.

L'éducation et les corrections de l'enfauce qu'il dut recevoir à l'hoppier d'auraient produit que très peu sur est inclinations; après avoir quitté Bayeux et travaillé pendant trois mois à Trévières, comme ouvrier tilliers, il éponsa une demoiselle Vimard, blanchisseuse; il se fit alors murchand colproteur, mais est affiares ne prospérèrent pas; il manqua à ses engagements et perdit la confiance. Il fut saisi dans ses meubles à la requête d'un de ses créanciers.

Il avait demaudé à être constitué gardien de la saisie pour éviter les frais; sa réchamation avait été accueillie, mais quand on se présenta pour faire la veute, on cut la lui impute le détouriement frandulenx de tous les objets saisis. Il fut traduit pour ce fait devant le tribunal correctionnel de Bayeux et condamné à quinzé iours d'emprisonment par juement du 22 junièr 1833.

En sortant de prison, il ouvrit un café, rue des Guisinières, Bayeux, avec le secours d'une fille très suspecte, qui, habitant la même maison, contribuait au développement de sa clientjele. Quoi qu'il en soit, il ne réussit pas encore à faire honneur à ses engagements, il quitte Bayeux.

C'est alors qu'il conçat l'espoir d'être employé dans la police de la capitale. Il se rendit à Paris pour solliciter à cet effet; il y rencontra un sieur Le Masson, onvrier sellier, qu'il avait connu en prison, où il subissait une condamnation pour rise et tapage, et

<sup>(1)</sup> M. Ant. Madrolle, Lettre à M. le directeur de la « Gazette de France »

qui était allé s'établir à Paris; celui-ci lui offrit généreusement une hospitalité qui fut acceptée sans hésitation. Mais la prévention lui impute encore, comme point de moraité, d'avoir quitté brusquement le domicile des époux Le Masson, emportant avec lui une somme de 41 fr. soustraite du secrétaire des braves gens qui l'avaient accueilli.

De retour, il entra au service d'un sieur Guilbert, marchand de vius, rue Hamou, à Caen. Ce marcband de vius étalt son créancier, et Vintras était convenu de travailler pour s'acquitter; mais le sieur Guilbert fut averti que Vintras le volait, et il le renvoya; il fut admis comme domestique dans l'hôtel tenu par les époux Faucon; mais il fut renvoyé pour indélicatesse.

Il était au service d'un anglais à Lyon sur-Mer, lorsque la dame Le Masson, qui était rerenue avec son mari à Bayeux, alla le trouver, lui reprocha le vol de 4 ff. qu'il avait fait chez elle, et obbitu une restitution. Il est vrai qu'il a soutenu que cette femme, avec laquells il allègre avoir véce familièrement, était reune lui exposer sa misère, et qu'il lui avait douné les 4 ff. à titre de secours. Mais la prévention croit pouvoir établir qu'il tents d'arracher l'honneur de cette femme, après avoir attaqué son secrétairs.

Jusqu'alors, nous ne voyous pas dans cet escroc un homme à poser plus tard comme un saint homme, un prophète, comme l'appellent ses adeptes.

Laissons-là un instant Vintras pour nous occuper de M. Geoffroy père, le plus hàblie de l'O'Euvre de la Miscircorde, conun dans l'association sous le nom de Frère Jean. Il appartient à une famille honorable du Poiton. Il a été notaire à Poilers et dans une assez bonne position; mais il n'avist pas d'ordre, et il se rendit compable d'abus de confiance; et, par suite, fut condamné, en 1824 on 1825, à deux pois d'emprisonement (1).

Il fut dès lors obligé de quitter le notariat; mais sa l'éputation de piété porta à s'intéresser à lui la supérieure des Dames du Sacré-Cœur; elle le recommanda à M. le baron de Razac, qui était alors sous-gouverneur des pages de la maison de Charles X; il le plaça en qualité d'agent-comptable des pages.

<sup>(1)</sup> Nous prions nos tecteurs de se rappeter que nous empruntons toutes les partieularités qu'ils lisent sur les chefs de cette seele, aux deux éerits de MM, les abbés Boulx et Calitau.

M. de Razac avait obteau une part à l'indenmité des émigrés; le deruier 5°, s'élevant euviron à 12,000 fr., restit encore à toucher lorsqu'il se retire; il donna sa precuration à M. Geoffroy pour le recevoir. Il fut encalssés par ce dernier. La prévention impute à M. Geoffroy d'avoir abosé du mandat, au préjudice de son hienfaiteur, et de ne lui avoir remis qu'une somme de 2,000 fr. Il avous à M. de Razac qu'il avait eu tort d'employer cet argent à se affaires; mais il crut s'en être justifié auprès de lui, en disant qu'il s'en était oufseis s'en était oufseis s'en était oufseis de lui, en disant qu'il

M. Geoffroy n'en est pas moins aujourd'hui l'un des principaux membres de ce que les adeptes de l'OEuvre de la Miséricorde nomment la Septaine sacrée.

M. Geoffroy avait mis a profit son séjour et sa position à Paris; mais la révolution de 1830 lui fit perdre cet avantage. Il alla à Niort, où il vécut jusqu'en 1835 à la charge d'une de ses tantes.

Il était chargé d'une famille nombreuse, des amis s'étaient intéressés à lui, et le préfet des Deux-Sèvres l'employa dans ses bnreaux en qualité d'archiviste. Au lieu de conserver cette position, il s'occupa d'intrigues, et se laissa entraîner par l'attrait du merveillenx.

Le prussieu Naïndorff, se disant fils de Louis XVI, exploitait alors les affections et la bourse d'un grand nombre d'habitants des Deut-Sèvres. M. Geoffroy devint le plus chaud de ses partisans; il se fit son propagandiste et son collecteur, et il reçut de tous côtés de l'argent pour lui. Mais Naîndorff fut poursuivi à Paris comme serore; des pièces importantes furent saisés au domicile de M. Geoffroy, son omo fut impliqué de la manière la plus fâcheuse dans cette intrigue; et, en 1837, le préfet des Deux-Sèvres se trouva obligé de le rénvoyer de ses bureaux.

M. Geoffroy vint à Caen, où il ouvrit un cabinet d'affaires dans le passage Bellivet.

C'est à cette époque qu'il connut Ynitras, comme lui sans emploi, et dans une position assez fâchruse. Ils se réunirent et demeurèrent ensemble; mais la clèentéle fut liusuffisante pour subrenir aux hesoins de deux familles; et d'ailleurs M. Geoffroy n'était pas homme à se contentre des moyens d'existence aussi simples et aussi vulgaires, lui, l'ami din fils de Louis XVI, lui, soint homme qui avait eu des révélations pendant la nuit. Depuis longtemps, il avait été initié par une dame Bouche, l'une des trois Maries de l'Évangile (Marie-Magdelaine), dont nous parlerons plus tard et qui se disàlt désignée de Dieu pour ter l'organe d'une grande réformation. C'est du moins ce qui a été attenté par M. le comte D..., Mª Mauduit et la comtesse de Sérionnes, qui, disent-elles, ont requ de Dien le nom des Trois Marie : Marie-Manie (la comtesse de Serionnes), Marie-Madeleine (Mª Bouche), et Marie-Maruhe (Mª Mauduit), Mª Bouche, alors fort âgée, habitai Paris.

Il paraît constant que M. de Razac, qui était alors en Bretagne, se disposait à aller se fixer dans le Bordelais où il désirait acheter une propriété.

M. Geoffroy Ini écrivit pour l'engager à venir habiter la Normandie, en la fisant voir tous les avantages qu'il y trouversais sous les rapports religieux; il le détermina, et acheta pour lui la terre et le châtean de l'osse, près Saint-Sylvain. M. de Razac lui donna le nom de Sainte-Paix.

'En 1839, M. Geoffroy père s'était fait l'ami du docteur Liégeard, de Caen. Il le détermina à acheter le monlin à papier de Tilly-sur-Sculle, par tiers avec un sieur Ch. et Geoffroy fils.

Vintras fut chargé de la direction de cette usine aux appointements de 600 fr. par an. La position de M. Geoffroy fils et celle de Vintras se trouvaient filses d'une manière stable. C'était un commencement de succès; mais le moulin à papier avait besoin de réparations considérables et urgentes; les produits en étaient issuffisants; il fallait un miracle pour sortre de cette difficulté; ce miracle s'opfers. C'est saint Joseph qui voudra bien fournir les moyens de pourvoir aux nécessiés: c'est alors que les associés fondèrent dans exte usine un atelier de prophéties et de miracles.

M. Geoffroy père, dit-on, alfirme en effet très sérieussement qu'un vieillard mendiant se présenta un beau matin à Viatras dans l'usinc' de Tilly, où il laissa mystérieusement, en même temps que l'aumône qu'il avait reçue, une lettre que lui, Geoffroy, avait écrite dix mois auparanta de concert avec un M. de M. P., de Caen, au prétendu Louis XVII (Naindorff), et qu'il avait mise à l'adresse de ce personnage à Loudres, pour l'enagger à se convertir.

M. Geoffroy vit dans cette aventure quelque chose de surnaturel; il n'hésita pas à l'attribuer à une inspiration divine tendant à détruire l'hérésie dans laquelle vivait Louis XVII; et dès ce moment, dit il, il eut foi dans la céleste mission que Pierre-Michel était appelé à remplir.

C'est que ce mendiant n'était rien moins que saint Michel en personne. Le bon saint, depuis ce Jour, revint fréquemment visiter Vintras; ils se rencontraient à Tilly, à Caen, dans l'église Saint-Pierre, et dans beaucoup d'autres lieux. Saint Joseph ne s'en tint pas à cette grâce déjà si édataute: il dágua meutre Vintras en rapport avec la Vierge Marie, avec Jésus, avec l'archange saint Michel,

Dès que le frère Jean (M. Geoffroy père) fut certain que Pierre-Michel était destiné à rigénérer le genre humain et à ramener au trône Louis XVII, il emboucha la trompette, et courrat annoncer la chose à Sainte-Paix. Il parla haut des communications de Tilly, des prédictions qui en étaient l'objet; et des hautes destinées réservées au fils de Louis XVI et à l'Occurée de la Misériorde.

Quelques prêtres mal famés du pays s'étaient joints à Vintras; il a pu se faire des partisans de meilleur aloi, mais c'était en général au loin, et là où il n'était pas connu.

Yintras prétendait avoir des révélations et des entretiens avec saint Joseph. Ses révélations étaient des morceaux assez bien arrangés ensemble de différents auteurs ecclésiastiques; il puisait, entre autres, abondamment daus Massillon.

Suivant la secte nouvelle, Dieu le père avait régné sur le monde, d'abord, c'était le mosaisme; Dieu le fils était venn ensuite, C'était le christianisme; nous arrivions au rêgne du Saint-Esprit, et vintras était son messie et son prophète. Ce règne du Saint-Esprit était celui de la liberté des enfants de Dieu. Sous ce règne d'affranchissement, les mouvements de la concupiecence n'étaient ni bons ni mauvais; ils étaient indifférents, et on pouvait par conséquent s'y abandonner sans crime, et le prophète usait largement de cette liherté. On distinguait dans l'homme, outre l'âme et le corps, l'ea-prit : l'esprit, était dans chacun de nous, un des anges déchus au commencement de toutes choese, mais susceptibles de rédemption; l'henre de cette-rédemption avait sonné; c'était donc blen une œuvre de maiéricorde.

On voit qu'il y avait là tout un enseiguement dogmatique, enseiguement non moins hétérodoxe dans sa partie spéculative qu'immonde dans ses applications et sa pratique. Il n'est donc pas étonnant que le Saiut-Siége et les évêques se soient émus, et qu'ils aieut condamné la doctrine nouvelle.

Déjà le docteur Liégeard, de Caen, avait adopté cette œuvre, M. le barou de Razac y consacra sa personne et son château qui, sous le nom mystique de *Tente*, devint la succursale de l'usine aux miracles de Tilly.

L'Œuvre était donc commencée, et comme on l'a vu, elle avait un double principe d'avenir, puisqu'elle s'adressait à la fois à deux calégories de fanatiques; il ne s'agissait plus que de la continuer et d'en tirer parti.

Lorsque l'idée de l'OEurre de la Miséricorde (1) fut trouvée, il fultu songer à organiser l'association sur une honne base, et à cet effet, les foudateurs de l'œuvre créèrent, sous le nom de septaines, des centres d'action correspondant les uns avec les autres, et tra-vaillant en commun à propager la foi en l'OEurre de la Miséri-corde, et à lui faire des prosélytes. Des septaines furent établies à Paris, au Mans, à Tours, etc. Ces septaines, ainsi que ce nom l'indique, se composaient chacune de sept indiridus, les grus bonneis de l'association : une seule avait un puls grand nombre de

L'Abbé André, bulletin religieux du «Pays», nº du 28 novembre 1850.

<sup>(1)</sup> C'est le nom que prend cette secte dont le point eulminant est la rébeiliou contre l'autorité de l'Église enseignante, l'insulte prodiguée aux évêques et aux prêtres, pour conquérir ainsi le droit déplorable de se rire de leurs enseignements, de jeurs décisions, de leurs condamnations, quolque les novateurs protestent hypocritement de leur soumission à l'Église catholique, Pierre-Michel Vintras, ce sectaire habitant de Tilly-sur-Sculle, au diecèse de Bayeux, se dit prophète inspiré de Dieu pour préparer l'avènement prochain d'une nouvelle société chrétienne. A travers les nouveautés profance et lamples dont fourmille l'enseignement de cette secte, ce que l'on remarque de plus franpant, c'est le biasphême permanent lancé contre la saluté Église et contre le sacerdoce catholique, c'est l'annonce d'évènements épouvantables qui vont bouleverser le monde, et après lesquels Jésus-Christ descendra visiblement sur la terre pour établir enfin le règne du Saint-Esprit ou la loi de l'amour, et créer ainsi une Église nouvelle, composée de ceux qui seront assez sages et assez blen avisés d'ici là pour entrer dans l'Œutre de la Miséricorde. En priant nos jecteurs, dans notre dernier Bulletin, de se défier des pronhéties, des extatiques, des miracles, des prédictions, etc., non reconnus ni approuvés par les évêques, nous avions en vue la secte de Viutras déjà condamnée par l'Église, mals elle n'est malheureusement pas la seule que nous ayons voulu signaler. Il en est encore d'autres que nous aurons occasion de faire connaître plus tard.

membres, c'était la Septoine-sacrée, dont le siège était à Tilly-sur-Seulle. Elle primait toutes les autres, et avait pour objet de maintenir l'unité d'action et de prévenir tout schisme dans l'œuvre. Elle avait à cet elle 1 é ond de l'infailibilité; ses décisions devenaient actes de foi. Les autres ne pouvalent rien arrêter, rien conderre; tout ce qu'elles recersient devait être envoyé à la Septaine-sacrée, afia que colle-ci décidàr souverainement sur ce qu'il fallait en rejeter.

Cette Septaine se composait de :

MM. l'abbé Charvoz (Aménéraël), curé de Mont-Louis, président, auquel on promettait la mître.

Liégeard (Ashmanoroël), docteur-médecin, vice-président; Vintras (Sthrathanaël).

Geoffroy père (le frère Jean).

L'abbé Maréchal, de Versailles (Ruthmaël), auquel le prophète promettait le chapeau de rardinal, aussitôt que Louis XVII (le fourbe Naündorff), serait remonté sur le trône.

Bérard, de Pont-Lieu (Athzeraël), avocat du barreau de Paris. Cravoisier, dentiste à Caeu.

Hébert (Thoméraël), tourneur à Caen.

Lemeneur fils (Stridoël), président des archanges (sans être archange).

Mus Mauduit, de Paris (la patriarche sœur Marthe).

Lemeneur père, membre suppléant (1).

Au dessus de cette Septaine, se trouvait une sorte de haute junte dont elle formait le conseil, et qui se composait de Pierre-Michel, de Geoffroy père et de Geoffroy fils.

<sup>(1)</sup> Tous les membres des sepaises, et même tous les adeptée avaient leurs mons d'anges, que saint Joseph r'était à Vintras qu'il ne faistait connaître à ceux qui le désiralent. Il indiquait avec la même facilité les noms des présonnes décédées dans jarzes, anim que l'orier dans lequit elles étaient pla-cées dans l'autre monde : légions, trênes, dominations, etc. Tous les noms de ces blenheureur avaient la fermisation hebritaque en de. Tous les noms de ces blenheureurs avaient la fermisation hebritaque en de.

Il est d'observation que d'autres sectes de fanatiques dounaient également des noms particuliers à leurs adeptes. Ainsi les convulsionnaires du cimetière Saint-Médard p'appetaient l'Invisible, l'Aboyuns, l'Imbécile, la Miaulante, etc.

La « Voix de la Septaine », publiée par cei étrange cénacie, nous fournit quelques autres noms d'adeptes dont nous ne pouvons donner lei les noms. mortels : tels sont ceux d:nanael et Théodoraël.

S'il survenait quelque difficulté, s'une difficulté s'établissais surun point quelconque, il y avait un moyen prompt et sûr d'en finir : Pierre-Michel tombait en extase, Saint-Joseph venait en toute hâte l'illuminer, et l'obsacle était levé, et tonte dissidence d'opinion disparaissais l'à la vici de l'oracle (3).

Un de nos amis, voisin de l'usine des prophéties et des miracles (2), nous écrivait sur cette affaire si déplorable les curieuses informations qui suivent, qu'il avait recneillies à bonnes sources :

· Depuis 1839, nn petit moulin à papier, situé à Tilly-sur-Seulle, à quatre lieues de Caen, est devenu la crêche de Bethléem, la Jérusalem, le point unique enfin vers lequel se tournent les yeux d'une certaine secte de fanatiques. D'abord, groupés en petit nombre autour d'un contre-maître de la fabrique, nommé Pierre-Michel Vintras, sorte de convulsionnaire qui a des communications avec les puissances célestes, et fait des miracles ; les fripons et les dupes, qui composent cette société, firent, en prêchant leur nouvel Évangile, d'assez nombreux prosélytes parmi les esprits faibles, et surtout parmi ceux qui croient encore à l'existence du duc de Normandie, Louis XVII (l'horloger Naündorf) (3), car pour opérer plus efficacement, on a rénni la foi politique à la crovance religieuse. On compte, dit-on, près de denx mille adeptes dans les villes de Caen, le Mans, Rouen, Paris, Angers, Tours, Cahors et Albi. Caen, sans doute parce que nul n'est prophète en son pays, en fonrnit très peu.

C'est à Vintras, c'est à Écoffroy, le second prophète de la graude réformation, bien digne de son chef, que 'est voué, corps et ame, un prêtre autréfois respectable et qui et mieur fait, pour son salut et celui des autres, de continuer à édifier l'Église et à sanctifier les ames, M. Alexandre Charvoz. Cet ecclésiastique, originaire du diocèse de Saint-Jean de Maurienne en Savole, vint faire ses écutes de théologie au grand séminaire du diocèse de Tonrs, auquel il fut incorporé. Étéré au sacerdoce, il passa quelques années à professer la 'rhétorique au petit séminaire, puis fut préposé à la pa-

<sup>(1)</sup> L'abbé Bouix, p. 14 et 15.

<sup>(2)</sup> M. Georges Mancel, le savant bibliothécaire de la ville de Caen,

<sup>(3)</sup> Voyez sur cel Imposteur, l'article : Louis-Charles de France » de ce vre.

roisse de Mont-Louis, cure de canton, Comme chez quelques autres prêtres, depuis nn certain temps, l'esprit de révolte contre l'autorité ecclésiastique et l'ambition s'étaient éveillés en lui ; avec les nouveaux illuminés, ses passions pouvaient être satisfaites, L'Œuvre de M. Vintras dut être divine, et il se mit à la propager avec le zèle le plus ardent, « Ce fut l'abbé Charvoz qui fit paraître une brochure anonyme imprimée chez Locquin, en 1841, et intitulée : Opuscule sur des communications annoncant l'OEuvre de la Miséricorde (sans date, ni nom de vendeur). Ce fut la première publication des « Enfants de l'OEnvre », ainsi qu'ils l'appellent (1). M. Morlot, évêque de Tours, gémissait de cet égarement, lorsque M. Charvoz vint lui demander la permission de s'absenter pendant quelques semaines de sa cure. Le prélat la lui accorda, à condition que pendaut son voyage il ne s'occuperait pas de l'OEuvre de la Miséricorde, La condition parut si dure à M. Charvoz, qu'il offrit sa démission. Elle fut acceptée, et M. Charvoz, demeuré ainsi sans place, s'adonna tout entier à son triste apostolat.

« A partir de ce moment, les disciples de Vilutas mirent au jour plusieurs brochnres collectivement rédigées qui se résumèrent à la fin de 1842 en une publication périodique nommée la Voix de la Septaine dont il parut quarante-huit livraisons formant 4 vol. in-8), et qui ne cesse qu'en 1846 (2).

Revenu, en 1849, dans le diocèse de Tours, l'abbé Charvoz se mit, à dire la messe chez quelques-uns de ses anciens confrères. Mgr Mr-lot, en étant informé, écrivit à l'un des ecclésisatiques qui avaient cru pouvoir user de cette condescendance, que M. Charvoz n'avait pas la permission de célébere dans le diocèse.

La plupart des écrits en faveur de l'Œburve sont dus à la plume cercée de M. Charvoz, ¿ c'est lui qui, sous le pseudonyme de l'abbé La Paraz, a publié les Prisons d'un prophète actuel pourauiri par rous les pamois (Caen, 1836, in-12). « Cè volume terminait alors la série des œuvres données par la secte; il est le résumé de ses travaux, en même temps qu'il donne d'assez longs aperçus sur son chef principal, Pierre-Michel Vintras. Hélas li gloire que l'écrivain promettait à son héros a c'ét bientôt évanouie ».

<sup>(1)</sup> M. Georges Mancel,

<sup>(2)</sup> M. Georges Mancel.

M. A. Charvoz est allé à Londres pour convertir Louis XVII (Natindorff), mort hérétique, mais qui, d'après les prédictions de Vintras, devait se convertir et deveuir le grand roi, et l'instrument de la régédération nouvelle par le Saint-Esprit.

La dernière publication de ce prêtre rénégal est son Livre d'Or-(Brais, 1849), nie), qui a existi l'indignation de la saine majorité du clergé français, et qui a motivé des condamnations répétées de l'Ocorre, soit par les disclaitées diocéssines, ou tribunaux ecclésiastiques, soit par les prêtas, ainsi que de ombreuses dépositions de prêtres assez imprudents pour s'être prêtés à la propagation de cet ouvrage déporable (1), oil a piétée se mête à chaque pags avec le blasphême, et on l'éditeur n'a pas craint de se faire le patron des hérésies les plus évidentes et les plus modifireuses s.

« Il semble qu'il suffirait pour la confusion de cette œuvre d'iniquité d'avoir présentement de pareils directeurs, et qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher dans le passé de uouvelles causes de mépris et d'opprobre. Mais, qui le croirait? M. Charvoz a voulu tracer la généalogie de son œuvre pour y faire entrer tout ce qui pouvait achever de la couvrir de houte ».

Ou ne se douterait guère de la curieuse filiation que M. Vintras et M. Charvoz assignent à leur œuvre. Voici ce que nous en lisons dans le Livre d'Or, pages 15 et suivantes :

« Plus une période est importante, plus aussi le Seigneur la prépare de longué main. L'ère de régénération qui s'ouvre a donc été l'objet d'une prophétie continuée par bien des organes.

· Outre les apôtres qui ont taut parlé du rétablissement du

L'abbé Bouix, l'Œuvre de la Miséricorde, p. 32.

<sup>(1)</sup> Telles que celle de M. l'abbé Desbots, cnré de Beaugency, par l'officialité d'Orféans; celles des trois frères Balliard, par l'officialité du dlocèse de Nancy, ces, derniers pour avoir adhéré à la secte pernicleuse de Vintras, dont ils sont aulourd'hui les ferrouts adeutes, et tant d'autres.

<sup>•</sup> Un autre prêtre, dans un diocèse voisin de Paris, rivaitse de zèle avec M. Charvro pour la propagation de la secte. Sil n'a pas entraites sex voicies et d'autres ecclésiatiques, ce n'est pas faute d'avoir travaillé à répandre le L'inter d'ur (vor, le n° XVI). Nous ignovous si ess supérieurs oct commencé des informations et pris des meures pour arrêter extic propagande; mais nous avons que le curé d'ont nous parison ex exte malhorurement par reuit aux avons que le curé dont nous parison ex ext malhorurement plar reuit aux paroles plaines de force et de charité qu'un évêque a eu occasion de lui autresser.

royaume d'Israël; sans citer tels passages de Saint-Paul, dont on nous contesterait à tort l'application, ou l'apocatypse de Saint-Jean, livre encore fermé jusqu'ici et qui commence à s'ouvrir avec les temps qui en sont spécialement l'objet; sans mentionner les millenaires qui ont sail ce règne mysérieux par des reveurs que l'Églisa condamnées avec raison, bien des plumes ont été inspirées de jeter quéduces leurs sur cette écoque attendes.

- La première révelation bieu connue dont il nous reste des écrits certains, commence à 1772. Saint Jean-Baptiste, le Précurseur du Cârist souffrant, le Précurseur encore du Cârist souffrant, le Précurseur encore du Cârist glorieux, apparaisant fréquemment à un nomme Loiseaut, de Saint-Mandé, pres Paris, lui manifestaut l'énome culpabilité de la teyre, l'Épuration qui en allait être faite, les desseins de la Misériçoné divine, la coopération ou le travail de septits délestes des martyrs avec les justes de la terre, pour la préparation et l'appel du rèçue de Dieu.
- Sons cit organe il s'est formé une société de personnes picuses, dirigées par ca révétations, et pour cela connue sons le nom de Société de Saint-Jean-Baptitte. A leurs réunions assistaient le saint Précanseur, toujours visible au voyant, et quelquéblé à tous les membres. La répétait e qui vait été moirré on enseigné à l'organe; là se faissient les prières liturgiques indiquées par Saint-Jean, telles que les paannes prophétiques do règne annoncé, dont il donnait l'explication; la les membres participants à la révélation se formaisent à cette vie unitive par laquelle l'homme livré à l'espetit de Dieu coopére avec l'hij, concourt à ses desseins, en prépare l'accomplissement par la prière et les œuvres, et lui fait comme une déraudlem voicement.
- « Loiseaut étant mort en punition de ses découragements, un saint prêtre fut chois à sa place pour être l'écho de la révélation. Il ne le fat pas longtemps; voulant s'appartenir un peu, il fut rejeté. Alors le saint précurseur alla prendre dans une campagee une femme au cour droit, mais simple et ignorante, dout il fit une lampe parfaite devaut cette société qui grandissait dans le mystère quand déjà s'avancait l'orage de la révolution de 1792.
- « C'est le jour de la Saint-Lonis, en 1788, que la sœur Francoise (née le 15 novembre 1730, morte le 1er avril 1803, épouse d'un nommé André, membre aussi de cette société de Saint-Jean),

fut appelec à ce ministère prophétique. Le saint homme, c'est ainsi que le précurseur était nommé, lui apparaissait souvent. Il la condui-àt souvent hors de Paris, en des lieux sancifiés par le sang des martyrs des premiers âgres de l'Égise, tel que Montmartre, et c'est sor leurs cendres qu'il lui doumait ses sublimes instructions sur l'avenir, sur les moyens de mériter la miséricorde promise et le règne du Shint-Esprit; sur le perfectionnement des membres de la sociéde, pour les reudre participants de la nature d'vine.

- « Comme la sœur Prançoise André ne savait pas écrire, le saint homme lui avait adjoint un frère aussi capable que parfait devant Dieu, M. Ducy, à qui elle exposait les visions et réndait les instructions avec une fidélité miraculeuse, et celui-ci lisait à la Société, lors de ces réunions, ce qu'il avait écrit sous la dictée de la Voyante.
- « La sœur André étant morte le "" avril 1803, la parole fut donnée à un des frères de la Société. Dans les derpiers jours de la maladie de cette sainte femme, saint Jean-Baptiste se montra près de sou lit, et choisit pour lui succéder dans ce ministère prophétique, M. Legros.
- « Celuici, préparé déjà par bien des fareurs spirituelles, eut ordre de bâtir nue maison en un lieu qui lui fut désigné, rue Basse-Sain-Pierre, au Marais, exprés pour servir de temple à cette église, dout il dévenait le conducteur. La maison se fit, et créet dans la chapelle qu'il y disposa, que s'assemblérent depuis tous les initiés à cette révélation.
- Une sorte de ministère sacerdotal, c'est-d-dire réclatal les prières liurgiques de la meste, mois la consécration, tel étail l'objet de ces réunions qui ont continué jusqu'à sa mort en 4882, ce que M. Charvox trouvé for bien, ce qu'il appelle une euver pour l'Eglise, dous la foi, dans les sacrements, dans l'espriè de l'Église, quoi la foi, dans les sacrements, dans l'espriè de l'Église, quoi la foi, dans les sacrements, dans l'espriè de l'Église, quoi la foi, dans les sacrements, dans l'espriè de l'Église, deut la foi, dans les sacrements, dans l'espriè de l'Église, deut la foi, dans les sacrements, dans l'espriè de l'Église de l'espriè de l'espriè de l'église de l'espriè de l'espriè de l'église de l'espriè de l'église de l'espriè de l'espriè de l'église de l'espriè de l
- « Soit pour donner: une preuve divine de sa Providence, soit pour éveiller dans le roi-philosophe, Louis XVIII, les remords de la conscience, Dieu choisit un paysan de la Beauce, le laboureur Thomas Martin, de Gallardon, pour avertir ce roi de son iniquité curers l'héritic d'ieced du trône, et lui donner la preuve du mé-

racle, en lui faisant révéier, par la bouche de ce laboureur, de vienx crimes bien secrets dont nul n'avait la confidence.

 $\alpha$  La mission de Martin appartient donc aussi à l'O Euvre de la Miséricorde.

« Une autre voix de révélation, ce fut madame Bouche, née Marguerite-Thérèse des Isnard, à Avignon, le 24 décembre 1759 (1).

Nous passons l'apostolat de Martin de Gallardon, qui n'a jamais eu aucun rapport avec l'œuvre, mais que l'on tâche d'y rattacher pour faire un peu d'illusion, et nous en venons aux prophétesses de noire temps. La principale fut madame Bouche, née Marguerite Thérèse des Isnards, qui se crut, dès 1810, destinée à régler le sort de tous les empires de l'Univers, courut une partie de l'Europe, s'adressa à toutes les couronnes et se fit partout éconduire, surtout par le Nonce qui finit par la chasser à peu près de chez lui. Elle s'était associé deux autres femmes, madame de Sérionne et madame Manduit, en sorte qu'on les appelait les trois Marie : Marie-Salomé, Marie-Marthe et Marie-Madeleine, Nons avons entre les mains une volumineuse correspondance manuscrite de Most Bouche, avec une dame d'Orléans qu'elle avait travaillé à endoctriner, et le résumé de cette correspondance peut se borner à ces observations : 1º Mme Bouche était pauvre et parle souvent de ses intérêts; elle aurait voulu que les trois Marie, et même une quatrième que nous nous abstenons de nomnier, mais qu'elle avait ajoutée aux trois autres, pussent se réunir dans une même maison pour vivre ainsi toutes ensemble, système très avantageux pour celle qui n'a rien; 2º elle recommande toujours de se mésier des prêtres et de ne pas les consulter, comme incapables de connaître cette œuvre toute spirituelle; 3º deux fois elle parle le langage ianséniste, même dans un endroit où elle prétend se justifier d'avoir les opinions de la secte, en assurant quo Jésus-Christ est mort pour plusieurs : 4° elle fait le plus grand éloge de son directeur à Paris.

<sup>(1)</sup> Dayer la généalogié de l'eurre par M. Charvac, etse na juillei also que Dieu fit entendre a parole à Mes Bouch dans l'égites Sint-Pierre d'Arigino. Il lui aumone qu'il altait se servir d'elle pour la manifestation de ses deseins, et qu'il l'éprouverait par mille tribustions. Ce n'était pas la première fois qu'elle dait l'oègle de favers spirituelles, mais cets let que sa mission prend date. Dans les communications, Mes Bouche est consue sous les nou de seure Saboné.

et ce directeur qu'elle nomme, ce directeur dont nous tenois entre les mains une lettre d'enthousiasme pour madame. Booche, était un prêtre de Saint-Médard, presque en enfance, pour ne rien dire de plus sur son compte, ainsi que nous nous en sommes assuré par d'exactes reberchets; 5 è su prophéties ou révélations qui se trouvent parsemées dans ces lettres, et soigneusement, narquées par des guillemets, sont un composé de phrases sans suite, sans ordre, sans signification, que la pauvre madame Bouche voulait, faire imprimer, et qu'il est heureux pour elle que l'on ait hissé dans l'oubit (17).

- Après nne sorte de consécration prophétique que reçut , M<sup>∞</sup> Bouche, continue le généalogiste de l'OEuvre, elle poursuivait sa mission, aidée de deux saintes femmes formant avec elle les trois Marie de l'Evanglie jusqu'au jour où il lui fut dit : « Maintenant repos-ciu, un autre va succéder à ce mêm ministère.
  - « C'est au mois d'soût 1839, que le Verbe faisait entendre ces paroles; c'est alors que l'archage Saina-Michel faisait les premières ouvertures à cet ouvrier de Tilly, Engène Vintras, connu sous les prénoms de Pierre-Michel, par lesquels le nommait l'envoyé céleste, Le ciel ménagea une circonstance qui mit cet homme de Dieu en présence avec le porte-voix qu'il allait remplacer, pour établir la succession de la mission prophétique.
  - « Voici douc le dernier chaînon de cette prophétie; mais céluici doit être, plus que les précédents, le Christ reprécentatif et son inage plus ressemblante, non qu'il était dans son passé plus parfait que les précédents : hérant plus rapproché des temps de la Miséricorde, il confesse qu'il en avait plus besoin; mais il sera, par les communications pleines, vastes, lumineuses, la représentation du Christ enseignant; par les persécutions qu'il éprouve de la part des Pilates gouvernants et des pharisiens nouveaux, la représentation du Christ persécuté. Ses persécutions au uront des caractères analogues, et seront pusiées dans le même esprit qui a poussé les pharisiens d'autrefois; et par ses trois épreuves du corps, de l'âme et de l'esprit, qui seront connues en leur temps, la représentation de Christ dans la critte des Oliviers.

<sup>(1)</sup> M. l'abbé Caillau, p. 7 el 8,

« Voici donc un temps qui s'ouvre, une ère qui est à son aurore, et qui s'appellera l'ère ou le règne du Saint-Esprit.

« Il est manifeste que nul n'échappera au cataclysme, s'il n'appartient à l'OEuvre de la Miséricorde, formellement ou en esprit, (Livre d'Or, p. 26).

Nous venons de donner des particularités sur les anti-évédents des principatus personages qui composent, au dire des nouveux illia-minés, la Septaine sacrée. Revenons un peu à Tilly, pour nous y cocuper plus particulairement du prophète et de son compte God-froy, non que nous venillons les suivre dans leurs momeriés et jongéries qui ont été suffissimment ségmatiées dans les piquants chapiteres de l'opsessile de M. Tabbé Bouts, intuluêts : Costames, en bêlines, amulettes (ch. YI); — Travoux et opérations de Pierre-Michel; — l'Orace en défaut (ch. VI); — l'Histoire des hosties ensanglantées (ch. IX), mais dans lours actes publics.

Vintras, après la vie vagabonde qu'il avait menée, pouvait vivre tranquille avec les 600 fr. qu'il avait comme contre-maître au moulin à papier de Tilly-sur-Seulle, mais il continua son ancien métier de honteuse capidité.

Dès le mois de norembre 1839, dans l'église de Tilly, saint Joseph apparut à Pierre-Nichel, et lui enjoignit de prendre an plus vite la plume et de teuir bonne note, ne eurèteur, des communicatinns qu'il recerait, afin d'en faire part à ses frères, et de retremper leur énergie. C'est été d'ailleurs agir en égoiste, que de garder pour lui seul la connaissançe de choese aussi importantes.

A partir de ce moment, non seulement saint Joseph, mais l'archange saint Michel, h sainte Vierge, Dieu lui-même, venaient tour à tour inspirer Pierre-Michel Vistras. Dieu lui avait donné la mission, sons le nom de Schrathanaël, de faire entendre la parole divine à ses frères, et de les sauver en les rattichant à l'OEurre de la Miséricorde. De grands mirades, des mirades inonis s'oprétrent dans le moulin à papier de Tilly-sur-Sculle. Ce lieu desint le rendez-rous des étrangers dont, selon la prévention, on exploitait habithellement la pièté, la foi, la crainte, les affections politiques et surtout la bourse.

Sur l'ordre de saint Joseph de recueillir ses communications, fante d'argent sans doute pour les faire imprimer, on s'empressa de faire des copies à la main du livre où les communications étaient conservies d'une manière authentique. On adressa ces copies aux personnes qui avaient le cœur droit, — selon la volonté de saint Joseph — et la bourse bien garnie, ce qui était sans doute un pur effet du hasard, qui a une si grande part dans les affires d'tic-las. Les copies se rendirent. Ces révélations annonçaient le prôchain trimphe de Lonis XVII; Louis XVIII, Charles X est urrout Louis-Philippe étaient loin d'être dans les bannes grâces du saint. On prédissit les catastrophes qui allaient bouleverser l'Univers, mais qui égragneraient sitement les enfants de l'Œbure de la Mitéricorde, et cœux principalement qui étaient à Tilly-sur-Seulle et au château de Sainte-Paix, cest M. de Razac, fest M. de Razac de la charles de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de Sainte-Paix, cest M. de Razac de la château de la chât

Vintras ne demandait pas, il est vrai, mais il recevait; et quand il craignait d'être importun comme homme, il faisait interrenir la divinité. Il tombait alors en extase au milieu d'un cercle choisi, dont faisaient toujours partie M. Geoffroy père (Prère Jean), et Geoffroy fils. Il annonçait alors qu'il était en communication soit avec saint Joseph, soit avec la sainte Vierge, soit avec Jésus-Christ. Il disait à haute voix les sacrifices que Dieu demandait, et (toujours selon la prévention) tout aussitôt les bourses s'ouvraient et les personnes se dérousient avec bonheur. Car tous ceux qui ont cru à l'Oœuvre de Vintras sont des personnes bouorables, pleines de charité, de piété et parfaitement dévonées an culte de Dieu.

Des incrédules ayant fait des avanies à Caen, pendant que la Septaine sacrée y tenait ses séances cher Thoméraël (Hebert, tournent), on songea à procurer à l'Œuvre un cénacle spécial. On prétetra les désagréments auxquels on était exposé, on fit même intervenir saint Joseph, comme dans toutes les conjonctures où il y avait quelque accroe, et aussitot, par l'influence de l'abbé Maréchal, auquel le prophète n'avait pas sans moif promis le chapeau de cardiual, dès que les temps seraient accomplis (que Louis XVII serait monté sur son trône), les demoiselles Garnier, de Saint-Cloud, achetèrent pour 20,000 fr., à Tilly, une maison que convolaté Viriars. C'est là que le cénacle alls s'établir, ainsi que la famille de deux membres de la Setalaire sarcée.

Ce furent aussi les demoiselles Garnier qui, sur l'ordre de Dieu; transmis par le prophète, donnèrent 3,000 fr. pour l'impression de l'Opusculé sur les communications de l'OEuvre de la Miséricorde. Les frais d'impression ne s'étant élevés qu'à 1,500 fr., les associés Vintras et Lemeneur mirent 1,500 fr. dans leurs poches.

La justice cependant n'a dû s'émouvoir que quand elle a cru voir qu'on se servait des mirades pour faire des dupes et opérer la spoliation sur nue vasté échelle. C'est alors qu'elle a fait main-mise sur les sieurs Vintras et compagnie, et qu'elle s'est livrée aux investigations sur leurs antécédents et sur la conduite qu'ils ont tenue dans l'Affaire des mirades et des réfédérions.

Il advint qu'un jour nos illuminés durent compter avec la justice. Ouatre d'entre eux durent paraître devant la Cour de Caeu, le 19 août 1842, Les prévenus étaient : Pierre-Michel-Engène Vintras, âgé de trente-cinq ans, né à Baveux, fabricant de carton : Jean-Ferdinand Geoffroy, licencié en droit, ex-notaire, âgé de cinquante ans, né à Poitiers ; Napoleon-César-Anguste Lemeueur, licencié en droit, ancien magistrat, âgé de trente-neuf ans, né à Falaise; Jean-Baptiste-Alexandre Geoffroy, fabricant de carton, âgé de vingt-sent ans. Tous quatre demeurant à Tilly-sur-Seulle. Ils étaient prévenns : 1º Vintras, d'avoir : 1º depuis moins de trois ans, détourné à son profit et dissipé une somme d'environ 800 fr. au préjudice de la dame Cassini, laquelle somme ne lui avait été confiée qu'à titre de dépôt, et à la charge de la représenter; 2º de s'être fait remettre aussi depuis moins de trois ans, à l'aide de manœuvres frauduleuses, pour persnader l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires, la somme de 50 fr. par le sieur Héry, enré à Vandargues (Hérault); 3º de s'être fait remettre, par les mêmes moyens, une somme de 200 fr. par le sieur Justus, demeurant à Paris ; 4º de s'être fait remettre, toujours par les mêmes moyens, une somme de 3,000 fr. par la demoiselle Garnier, demeurant à Saint-Cloud, Les trois derniers faits constituant le délit d'escroquerie. - Subsidiairement d'avoir détourné et dissipé, au préjudice de la demoiselle Garnier, partie de ladite somme de 3.000 fr. qui ne lui avait été confiée que pour un emploi déterminé; 5° et de complicité dans le fait suivant. imputé à Geoffroy fils.

Geoffroy fils, de s'être, conjointement avec Vintras, fait remettre à l'aide de manœuvres et des moyens énoncés par l'art. 405 du Code pénal, une sonme de 80 fr. par M. de Neuville, propriétaire à An-

Geoffroy père, d'avoir détourné ou dissipé, au préjudice de M. de

Razac, d'abord une somme de 5,000 fr., puis une autre somme de 500 fr., qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat.

Lemeueur, d'avoir détourné et dissipé, au préjudice de Pierre-Michel Vintras, une somme de 200 fr. qui lui avait été remise pour un emploi déterminé.

Les prévenus eurent pour défenseur Mª Bérard, de Paris, qui fait partie de l'OEurre de la Miséricorde, sous le uom d'Athzeraël. Le siège du parquet était occupé par M. Bouffet, procureur du roi. Un assez graud nombre d'avocats en robe remplissaient la barre qui leur était réservée.

Le ministère public avait fait assigner dit-huit témoinà à charge qui répondireut à l'apope, à l'exceptiou de M. de Neuville, d'Angers, qui s'était excusé pour raison de santé; du sierr Héry, curé de Vandargues (1), qui n'avait fait parrenir aucune excuse, et sur lequel le tribunal eut à surseoir à prosoncer. Il en fut de même du sieur Justus, de Paris. Les prévenus appélèrent, de leur côté, un assez grand nombre de témoins à décharge.

Malgre la plaidoirie de maître Athæreië (Bérard), Pierre-Michel Viutras fut condamné à la peiue de cinq ans d'emprisonuement et 100 fr. d'amende pour abus de confiance; Geoffroy père à deux ans de la même peiue pour délit d'abus de confiance, et 100 fr. d'amende.

Le tribunal acquitta Geoffroy fils et Lemeneur.

Vintras fut déclaré coupable : 1ª d'avoir détourné, au préjudice de M™ de Cassiui, une somme de 800 fr., sur le dépot de 2,000 fr. qu'elle lui avait confé; 2º d'avoir, en employant des manœuvres fraudaleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou faire naître la crainte d'événements chimériques, escroqué une somme de 3,000 fr. aux d'emoiselles Garnier.

Geoffroy père (2) fut déclaré coupable d'avoir détourné au pré-

<sup>(</sup>i) Ce prêtre égaré écial un partisan de l'œuvre. Il avail enroyé à Vintava une somme de Do fr., en lui donnant de pleux conscist, et en le priant de lui dire du écianni placés dans l'autre monde tous les membres de sa fauille, et les noms de œux de ses parents admàs un nombre des bienhaerueux: Depuis il s'est tout-l-fait s'éparé de l'Égille, et la preuve en est dans sa publication de Précursure de Technement internédiate de L'esus-Christian de L'esus-Christi

<sup>(2)</sup> C'est l'habile de l'association; il parait que ee fui Geoffroy père (le frère Jean) qui mil Mes Bouche, Maudult et la contesse de Sériounes (les trois Marle), ayant de la erédulité et de l'argent, ee qui stait doublement avantageux à l'Œuvre, en rapport avec Pierre-Michel.

judice de M. de Razac, d'abord une somme de 4.000 fr., et en second lieu une somme de 500 fr. qu'il n'avait reçue qu'à titre de mandat.

Nons en appelons à tont esprit raisonnable. Un coup d'oil seniment sur l'origine de cette (Savre n'est-il pas sulimant pour en inspirer le plos souverais mépris l'quelques illuminés, faisent toujours baude à part, récitant des pasumes arec saint Jean-Baptisse ou une messe sans conscieration avec un lisique, des femmes se faisant prophétesses, des bommes ans problié recueillant par intérêt et chéritge d'iniquié et signalant leur appostolat par des ecroqueries qui les conduisent devant les tribunaux où ils ont été ignominiessement condamnés I & virité, est-ce la une réformation, une œuvre divine, un don surrastarel envoyé à la terre par la Miséricorde divine (1).

Voilà les fanatiques qui nous lancent la menace « que nul n'échappera au cataclysme s'il n'appartient à l'OEuvre de la Miséricorde formellement ou en esprit (2) ».

Le prophète; en soriant de prison, trouva son troupean dispersé. Ses agoeaux étaient devenus des lonps dévorants qui se déchiraient entre eux. Les partisans de l'Obarre qui se trouvaient à l'aris séparèrent en assez grand nombre, il y a environ quatre ans, de prophète Vintare. C'est un Polonais qui devin teu rofet. La police obligea, dit-on, cet sutre prophète à quitter la capitale; il se retire ne Belgique, puis en Saisse. Les croyants allaitent en péleriage s'édifier auprès de loi : ils prétendent lui avoir vu opérer les miracles les plus éclatants et les plus incontestables. Il parât (qu'un assez grand nombre de Polonais avaient suivi cette fraction de la secte. Un de leurs rendez-vons était dans l'église de Saint-Sèverin, où ils entretensient une lampe ardente devant ut utablesu de la Vierge. M. le coré de Saint-Sèverin fit cesser cette pratique dès qu'il en conunt le but.

La section séparée de Paris compta parmi ses membres nn professeur célèbre de la capitale, qui mit au service de l'OEnvre son zèle et son talent.

Vintras commence à s'entourer d'ouailles nouvelles, le moulin a

<sup>(1)</sup> M. t'abbé Caillau, p. 8.

<sup>(2)</sup> M. Charvoz, Livre d'Or, p. 26.

été trassformé en une joite maison de plaisance, et la fortune du protégé du ciel va prendre nne rondeur confortable pour la seconde fois, si la police, qui ne respecte pas même les prophètes, ne s'en mele pas de nouveau (1), car, malgré les nombreuses condemnations de l'Œuvre par les prélais et même par le pape Grégoire XVII, la secte s'augmente de personnes non moins honorables que fantifiques. M. Tabbé Héry, page 52 de son écrit, nous cite les noms de trent-sept personnes qui, en 1848, étaient présentes au moment où le prophète Vintras opéra, dit-il, des prodiges à Tilly. On y trouve des nons comme ceux-ci : le baron de Razac, M<sup>est</sup> la contesse d'Armaillé, M. le viconte d'Boiser, M<sup>est</sup> la marquise de Sourdis.

Mais il est arrivé ce qui arrive avec le temps dans toutes les sectes: la doctrine s'altère. Outre la scission qui eut lieu parmi les partisans de l'auvre, arrivée lors de l'emprisonnement du prophète, on a parté depuis de hidenses orgies qui se commettent à Tijly. Ces sectaires aursient-lis adopté, comme nea autre société de fanatiques (les Régnins), la devise : v'ive la lumière ! à bas la pudeur! » Ce qu'il y a de certain, c'est que M. A. Gozzoli, l'rud es plus clands adeptes de Vintras, a publié un écrit initiulé les Saints de Tillysur-Sculle, portant cette épigraphe : « Ils ont éteré un autel au démon de l'impureté, et lis en ont fait leur Dieu », et cels dans le but de ramener ses confrères à leur devoir, afin qu'ils remplissent mieux leur mission divine. L'auteur de cette brochur en erproche pas moins aux Vintrasiens que de se noutrer dans la fange des plus criminelles impudicités, Voyez ce que nous disons de cet écrit sous le n'X Id e la partie bibliographique de cette notice.

« ¿Univers », dans son numéro da 28 juillet 4850, nous a appris que le Piémont a ses Vintra». « Nous voyons dans les journaux de Turin que le tribunal de Casal vient de condamner à dix ans de réclusion un prêtre appelé Grigoscobi, qui, depuis 1842, a fondé dans ce pays une secte aboninable, Quadorze de ses complices ont été condamnés à de moindres peines. Cet homme est parrenu à leur persuader qu'il est Notre-Seigneur Jésus-Christ, revenu sur la terre, pour y être crucifié de nouveau. Le notaire Joseph Provana a expoé la doctrine du maître dans le lirre intitulé: Cruz de Cruze (qui vient d'être mis à l'inder). \* Le divin

<sup>(1)</sup> M. Georges Mancel.

agneau, y est-il dit, doit de nouveau porter la croix, non pour racheter l'homme du péché, mais pour déliver l'Égise de l'esclavage et des errenrs qui l'assiégent. Par la Passion du nouveau Christ, l'Égise ser réclédiée, au pris des acroit et de son sang, de la même manière qu'elle a été fondée. Si le Christ a pu se constituer sous les espèces sacramentelles, il peut, au lieu de pain et de vin, prendre un homme es 'incorporer en lui; le sacrifico de l'autel cessera. Le culte chrétien sera aboit sous peine de mort. Le Christ régirs en personne son Égise et Pie IX ne verra pas finir 1849 ». Devant le tribunal de Casal, trois prêtres, une cz-religiense et une autre femme que les sectaires appellent la Modone, ont protesté qu'ils étaient prêts à subir le martyre plutôt que d'abandonner Grignoschi ».

11.

## BIRLIOGRAPHIE VINTRASIENE

I. Doctriue céleste, ou l'Évangile de N.-S. Jésus-Christ dans toute sa pureté primitive. Genève, 1839, in-12. [5830]

Ouvrage imprimé sous le nong de Charles-Louis, duc de Normandie, mais il doit être d'un de ses fullier, car c'est ainsi que Naûndorff et le soi-disant baron de Richemont ont qualifé leurs dupes. Cet ouvrage doit avoir été écrit par un membre de «TUEuvre de la Misèricorde», toute dévouée à la cause de Naûndorff.

II. Exposé historique de l'œuvre de la Miséricorde. — Antécédents de Vintras. — Organisation de l'œuvre. — Costumes, emblèmes, amulettes, travaux et opérations de Pierre-Michel. — l'Oracle en défaut. [5831]

Imprimé dans le journal « l'Univers », nº du 28 août 1842, et reproduit à la tête de l'écrit de M. l'abbé Bouix, intitulé l'Œuvre de la Miséricorde, pages 7 à 24.

III. Maison (la) aux miracles. [5832]

Impr. dans « l'Univers », nº du 51 août 1842, et réimprimée pages 22 et 25 de l'écrit de M. l'abbé Bouix.

IV. Opuscule sur les communications annonçant l'œuvre de la Miséricorde (par l'abbé Alexandre Charvoz). Paris, de l'impr. de Locquin, 4841, in-8 de 72 pages. [5833]

M. l'abbé Bouix nous apprend que ce furent les demoiselles Garnier, de Saint-Cloud, qui, sur l'ordre de Dieu, transmis par le prophète, donnèrent 5,000 fr., pour l'impression de l'Opustele sur les communications de l'Otteure de la Mistriconté de (22 pages in-68). Les frais d'impression s'élévisée (et 2 pages in-68). Les frais d'impression s'élévisée (1,500 fr. environ. La prévention reproche à Pierre-Michel d'avoir empoche na plus grosses part du reste. Lemeneur aurait lui-nême détourné profit une partie de la somme qui lui avait été confiée pour la publication (p. 31).

V. Voix (la) de la septaine. A la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à la gloire de la Vierge immaculée, pure et sans tache. (De l'impr. de Locquin, à Paris). Tilly-sur-Seulle, 1862-46, 48 livraisons formant à vol. in-8.

Cette publication périodique a commencé à paraître dans le dérnier trimestre de 1842. La première livraison est annoncée dans la « Bibliographie de la France », n° du 4° octobre 1842, árticle 4878.

VI. Plaidoyer (non prononcé) pour Pierre-Michel Vintras; par M. Berard, de Pout-Lieue, avocat du barreau de Paris. Caen, 1842, in-8. [5835]

Dans ce plaidoyer, M. Bérard a encadré des analyses de toutes les opinions erronées émises en faveur de Naündorff par ses fauteurs et ses dupes.

VII. Prophète (le) Vintras et Charles-Guillaume Nauudorff, duc de Normandie; par M. Barthélemy Pont, rédacteur en chef du « Haro» de Caen. — Imprimé dans le Haro, n° des 1°, 3, 6, 8 et 10 décembre 1842.

C'est une analyse critique fort bien falte du plaidoyer de M. Bérard. L'auteur l'a fait précéder de judicieuses réflexions sur Naüudoff et le prophète Pierre-Michel Vintras: nous avons reproduit les dernières dans la notice précédente.

VIII. Prisons (les) d'un prophète actuel, poursuivi par tous les pouvoirs, par M. l'abbé La Paraz [M. l'abbé Alexandre Charvoz]. Caen, Ch. Woinez, 1846, in-12 de 342 pages, 2 fr. [5836]

Ge livre est publié dans le but de montrer que M. Vintras (condamné à cinq années d'emprisonnement et 100 fr. d'amende pour abns de confiance) a été linjustement flétri, que sa mission est certainement divine, et que la condamnation de l'Udavre, soit par la circulaire de Mgr l'évêque de Bayeux, soit par le bref de Grégolire XVI, u'à aucume valeur.

Voici le court prospectus de l'ouvrage, du aussi à M. Charvoz :

Les « Prisons d'un Proplète « sont un litre safsissant d'intérét, qui fixera l'attention au plus haut degré. Rien ne lui manque, ni le fond, ni la forme, ni l'importance du sujet. Un prophète anx prises avec toute la hiérarchie gouvernementale et judiciaire qui s'efforce en vain d'étouffer sa voir : un prophète que « se écrits placent, sans blaspèhen. à côté d'Isaic.

puisqu'ils viennent du meme inspirateur; un homme, sumple ouvrier, suns inspirateur de désepte les bledoglems et les acédimiciens, et des sainteté désepte es ennemis; un projuige enfin dont on s'occape au jourd'hal en hair partier et leur, de Loder jusqu'il Rome, et que l'on cache que goussement au public : voils, certes, une bistoire qui ne laissera pos de recrets à son active.

Nous allons voir au sujet de ce livre, jusqu'où l'on poussait la dissimulation dans cetto Œurre de la Mistricorde. Nous devous le renseignemen suivant à notre savant ami M. Goo, Mancel, bibliothécaire de la ville de Caen, qui a étudié toutes les mystifications que cette Œuvre a voulu propager.

On lit aux pages 10 et suivantes de ces Prisons d'un Prophète, à propos de l'élévation du style des prétendues communications du ciel à l'inspiré.

- « Ce n'est point à l'ouvrier Pierre-Michel qu'on en faisait honneur, c'est « aux habiles qu'on supposait caches derrière la tolle, et notamment à un
- « certain abbé Charvoz, curé d'une paroisse appelée Mont-Louis, au « diocèse de Tours, connu par diverses publications, entre autres, le
- Précis d'antiquités liturgiques », et la « Fille du Mandarin ». C'est à
- « cet ecclésiastique qu'on attribuait ces « Prétendues communications »,
- pour employer le langage des opposants. C'était une supposition à vérifier... Je voulus interroger l'abbé qui avait le bonbeur d'être accusé
- riter... Je voulus interroger l'abbé qui avait le bonheur d'être accuse
   d'écrire comme un ange du clel... Déjà riche de renseignements, j'ailai
- le trouver, f'eus avec cel ecclésiastique de longs entretiens, etc., etc. > Volci bien deux Individus distincts, tous deux partisans de Vintras, M. Charvoz, auteur, interrogé par M. La Paraz, auteur aussi, et dont l'un

ne devait pas être plus pseudonyme que l'autre. Mais voici aussi que nous trouvons dans la quatrième livraison, première année de la « Voix de la Septaine », page 144, une lettre datée du 10 novembre 1842, et signée Charvoz La Paraz, curé de Mont-Louis, et cela nous dévoile un mystère facile à salsir. Dans ces divers écrits, M. Charvoz La Paraz n'était connu que sous son premier nom, il était maltraité par l'autorité ecclésiastique supérleure de son dlocèse pour ses opinions religieuses, il n'était pas moins compromis dans les affaires diverses suscitées par les autorités du Calvados à l'Œuvre de la Miséricorde; Il avait done besolu d'un avocat pour ini et pour son cuite. M. Charvoz l'a tronyé dans M. La Paraz, en partie, son homonyme, et peut-être son parent, qui, converti par lui, lui a prêté par reconnaissance son nom et sa plume (1). Cecl est une preuve de fraternité que nous sommes loin de blamer ; nous tronvons seulement que le style des deux écrivains se ressemble singulièrement; ce n'est pas à nous de critiquer cette ressemblance, c'est peut-être encore un miracle de l'Œuvre de la Miséricorde,

IX. Saints (les) de Tilly-sur-Seulle. Paris, de l'imp. de Maistrasse, 1846, in-8 de 48 pages. [5837] Béimpression de plusieurs pièces lithographiées à petit nombre. L'ex-

Réimpression de plusieurs pièces lithographiées à petit nombre. L'explication (ou préface), est signée : A. Gozzoli.

M. l'abbé Bouix, dans son écrit sur l'Œuvre de la Miséricorde, établit que M. La Paraz n'est autre que M. l'abbé Charvoz.

- X. Aveux (les) de l'abbé Charvoz et les saints de Tilly-sur-Seulle; par l'anteur des brochures portant cette épigraphe : ils ont élève un autel au démon de l'impureté, et ils en ont fait un Dieu. (Par M. A. Gozzoli). Caen, férrier 1897. Paris, de l'imp. de Maistrasse, 1847, in-8 de 12 pages.
- XI. Lettre à un croyant en l'OEuvre de la Miséricorde. (Par M. A. Gozzoli). Caen, 1847. Le Hâvre, Lamy, 1847, br. in-8.
  [5839]
- M. A. Cozzoli a été un aveugle crypant en Naindorff comme fils de Cuclas XVI, et il ny public plusieurs écrits pour justifier as coaviction à ususi il fut un des premiers partisans de cet imposteur qui contribuèrent en le plus à le démasquer (Voy. I. II), p. 63. Sea illusions aux in section l'Orderre de la Misiricarde d'arbrent plus longtemps, et tout doit faire penser qu'il est encore au mombre des crypants en cette longières.
- « M. Gozzoli se donne pour un des plus rélés disciples de Vintras, et ce n'est pas ce titre que nous lui contesterons en nous plaignant, au nom de la moraie, des étranges écrits qu'il a jetés dans le public».
- On en copit à pelne ses y peux quand on lit les énormes imputations ont il n'a pas rapint de charger ses confères de l'Geuvre. Et quelles ont été les raisons de sa conduite? Il a cru avoir découvert, il y a quedques années, que les nonveaux aptères tombés misérablement sous le pouvoir de Satan, se vautraient dans la fainge des plus criminélies impudicités et dans le désir de les ramenes à leur dévoir ain qu'ils reupilssems leur mission divine. Il a cur recours (cous précètute que ce moyen seul înt particular divine. Il a cur recours (cous précètute que ce moyen seul înt particular divine. Il a cur recours (cous précètute que ce moyen seul înt particular divine. Il a cur recours (cous précètute que ce moyen seul înt particular divine divine divine divine de l'ambient de l'entre de l'action de l'impureté, et îls en ont fait leur blies ».
- M. Gozzoli entreprend l'apologio de ces inconcevables publications can a. Littre à un cregont de l'Octever, ci, ce qu'on n'imagineral pa, s'ess qu'après avoir fiètri les principaux personnages de la secte par l'accusation des plus hideuxes orgies, il ue laises pas de les reagenter comme des apostes suscités de Dieu, et de protester de son inatérable attachement aux révolations dont le cie la favorisé le prophète l'ultras .
- Pulsque M. Gozzoli a cru devoir s'adresser au public pour accuser ses confrères de l'Œuvre; nous iui dirons que le public ne peut ni ne doit croire à de si énormes imputations qu'autant qu'elles auront été vérifiées et reconnues par les tribunaux.
- C'est aux tribunaux seuls et à huis-clos qu'il devait confier sa plainte, s'il la croyait fondée.
- « Le tableau des abominations prétendues de Tilly, en tant qu'il affige la religion et la pudeur, en tant surtout qu'il atteint uon-senlement les victimes désignées en toutes lettres ou par des initiales faciles à complèter,

mais encore les honorables familles dont elles sont membres, nous a fait la douloureuse impression d'un outrage à la morale publique.

« Mais si les hrochures de M. Gozzol ont échappé sous ce point de vuc la Tatention du ministère public, comment s'expliquer qu'elles n'aient paété pourcuivies en diffanation par les intéreasés, aur l'honneur desquels cles tirent à hou portant l'Comment s'expliquer surtout le silencé de deux prêtres de l'Œmerz, qu'elles incriminent. In na rec trois initiales comme auteur, l'autre es toutes lettres comme fatuer d'abomitations si hideness qu'elles le disputent à tout ce qu'on rapporte des turpitudes des anciens gonstiques?

 Quolque l'histoire soit là pour montrer dans quels ablunes peuvent descendre, majère leur caractère seuré et leur veru d'autrefois, les hommes qui se séparent de l'Église catholique, nous refusons de croire aux causations de M. Gozzall, en nous ne prétendous commàtre iel, dans les partisans de l'Éture de la Mitérieuré qu'un système erroné, qu'un égarement en matière de doctrine religieuse ».

M. l'abbé Bouix, « l'Œuvre de la Miséricorde », p. 81.

XII. Lamentations prophétiques mises en vers; par M. La P. [l'abbé Alexandre Charvoz]. (De l'impr. de Ch. Woinez, à Caen.) Paris, Doyen (nic), Palais-Royal, 1847, in-8 de 24 pages. dont 5 feuillets blancs, 50 c. [5840]

Un prophète, plongé depuis quatre ans dans un cachot, voit l'Ange de la France pleurer sur Ninive, et lui adresser ledit discours des hauteurs de Montmartre.

XIII. Enquête au sanctuaire des révérends pères, etc. (Par l'abbé Alex. Charvoz). Paris, Doyen (sic), vers 1847. [5841]

Écrit que nous ne connaissons que par la citation qu'en fait l'auteur page 35 de l'opnscule suivant.

XIV. Appel aux Israélites dispersés par l'anathème; par un Lévite [masque de l'abbé Alexandre Charvoz]. (De l'impr. de Ch. Woinez, à Caen). Paris, Doyen (sic), 1847, in-12 de 60 pages, 60 c. [5842]

En faveur de l'Œuvre de la Miséricorde.

Au verso du titre on trouve une pièce de vers en quatre strophes de huit vers de huit et neuf syllabes; elle porte pour suscription : P.-M. au peuple Juif.

XV. Lettre de Grégoire XVI à Mgr de Bayeux (sur l'Œuvre de la Miséricorde), écrite de Rome le 8 novembre 1843. [5843]

Publice par Mgr Morlot, évêque do Tours, dans la circulaire à son clergé, du 25 octobre 1848.

XVI. Livre d'or (le). Révélations de l'archange saint Michel (du 6 août 1839 au 10 juin 1840), publié par M. l'abbé Alexandre Ch. (Charvoz), l'un des nombreux témoins. Paris, Ledoyen, au Palais-Royal; Dumineray, 1849, in 8 de hú0 pages, h fr. [5844]

Avant la publication du Lieve d'Or, les doctrines avalent été recueilles sous le titre d'Opuscule (Voy. le n° 1V); écrit portant pour épigraphe ces mots de l'Evangule: Et renovables facient terre. C'est par ordre du Clel, au dire de M. Vintras, une ce livre a été imprimé.

Le Live d'Or est comme la reproduction de l'Opuraria avec addition et commensaire. Ni Habb Charvor, qui l'e delife, his précèder d'une dissertation théologique et apologistique la optiercite des révelations et des visions dont le cell e la lavorie M. Vilars, e, qui florment le corps de l'ouvrage. A la fin du volume, M. Tabbé Charvor discute les diverses objections qui se moit elèvrés contre la doctione de (Villarva; e précisal, hien en qui se moit elèvrés contre la doctione de (Villarva; et précisal, hien en production publiées précédemment par les apoires de l'Elavre, et il est regardé par eux comme l'exposé le plus sutherellaque.

L'abbé Bonix, p. 33.

Les Vistrasiens dissient que Nânhoff n'écit pas mort; que ses fidèles avaient obtenu de lui qu'il sa dissimulà pendat qu'equie emps, afin d'échisper aux réclamants de toute espèce qui lourmentaient ce Messie, mais qu'il reparatirel te emps opportune et que Dieu resussicient les personnages vénérables pour établir la vérité sur on illustre naissance. Mais aquiord'hui ce sont d'autres indrests que ceux de Nahofort qu'ils mais aquiord'hui ce sont d'autres indrests que ceux de Nahofort qu'ils (Ain), qu'ils prennent. L'Euwer ét la Misericarle parait devoir s'appayer sur un imposture qu'elconque.

XVII. A Monsieur le directeur de la « Gazette de France», Les Merveilles de Tilly, source de toutes les aûtres. (Par M., Ant. Madrolle). Paris, impr. de J.-B. Gros, s. d., in-B. de à pages. [5845] Cet écrit est signé: L'auteur de la -Législation générale de la Providence, du Prêtre devant la Siènce, de la Feuile étrenelle, et de la Démonstration eucharistique» o. Or, dans ces titres bizarres, on a recomm l'extragant M. Antoine Madrolle, qui en 1850, (tu, par ses conseils insensés, la cause de la chute de la branche ainée, laquelle eut le tort d'avoir foi dans les idées de finatiques de la trempe de M. Madrolle, de cerveaux fètés. Depois 1850, M. Ant. Madrolle a buté sur pieds tout ce qu'il admirat auparavant. Non-seniement il est anjourchém u hon républician religieux de la veille, mais encore un des plus fanatiques admirateurs du prophète l'airrats et de l'agerme de la Mistricarde.

L'écrit que nous citons est trop court pour que nous ne régallons pas nos lecteurs des excentricités de cet écrivain théocratique et de ce pathos qui lul est bahituel. Nous supprimerons seulement les quelques mots d'envoi an directeur de la « Gazette de France » : • Bussent-lis cesser sujourd'hal, perpétuels et de plus en plus éclamats (1) qu'ils sont depuis dix anuées, qui sont dix siècles, nous croyons encore plus, en un sens, aux miracles de Tilly qu'à ceux même de Jérusalem : car cenx-el, après tont, il nons a suffi de les fire; et les autres, nous les rowons.

1º Et les miracles de Tilly sont formellement prédits comme les plus grands et les plus nombreux (parce qu'ils dolvent être les derniers) par tous ceux de Jérusalem, qn'à leur tonr ils démontrent mieux que jamals tous (V. Jean, XIV, 12; Act. II, 17).

Les premiers miracles, de l'enfance du Christrianisme, furent plutôt maréletés; les denriers, de sa force ou de son affaiblissement, d'eavient être plutôt spirituels : et la parolé de plus en plus Prophétique, et le Eaung, et le Prie en sont les ligeres (9 (V. Jas.N. XVI, 9, 25; 2 Faung, 1, 12; Acr. II, 19; Marrin, XXVI, 25; Manc, XIV, 35; Lec, XXVI, 18).—Et c'est le France, au déclard de l'Italie, que l'écernéelle Providence préclainait à en drie au déclard de l'Italie, que l'écernéelle Providence préclainait à en drie de Prophète lui-même est formellement annoncé par S. Flerre, en particulier (V. Acr. III, 93).

Ilº Et ils nous furent attestés d'abord par les témoins de vis« que nous admirions le plus (les miracles sont faits pour être crus de confiance, blen plus que pour être vus (Marc, XVI, 14; Jan, IV, 8; et il faut naturellement les croire tous, dit S. Panl aux Corinhiens, XIII, 7).

Illo Et nous ne les avons pas seulement oni rapporter on lns personnellement, nous les avons vas, dis-je, vas, de nos propres yeux vas, touchés,

(1) On les compte par milliers, et ils se manifestent publiquement, et tous les jours, admirablement proportionnés aux grandes fêtes de l'Égilse, depuis surtout la Pentecôte de l'année fubliaire de 1850.

En sorte que l'étéque, le concile on le pape qui condamneral aujourd'ule l'Œrere de la Histricent, es serait condamne liu-même à l'obligation de réexaminer demain, (Pie IX refuse depuis quatre ans de la conjuedire, et un seul concile sur 50, on seul créeque sur, prêss de 900, not constate que sa fishideation par deux sébés à la suite de l'Entierra, condamné lul-même depuis par son arteretque!) Note de N. Ant. Anterila.

- (2) Coucurrentes avec la vapeur : Et zigna în terră, Sanguinem et Vaporem fumi.
- Par une coincidence curieuse, Salomon de Caus, l'inventeur de la vapeur, et Pierre-Michel le prophète encharistique, reçurent tous deux le jour en Neus-trie (Terre Nouvelle).
- Il y a aujourd'hul, dans la senie France, jinsqu'à 300 Voyants, pius ou moins connus, pius ou moins stigmatisés, tous latques, et la piupart révélés et annoncés à Tilly, ou qui y correspondent.... Et Rose Tamisier (de Saignon), à Saint-Saturolia, n'est pas la principale.

entendus, à Tilly, et même au beau milieu de Paris (1) et à Sion; et nous, qui rions on gémissons aux sermons des Lacordaire du jour (où Ton no démontre..., que ce que personne se nie; et ne laisse entendre que ce qui platt aux passions de tous les partis), nous nous sommes souvent surpris à fondre en larmes, avec tout un grand auditoire chois), ant dévatuis locessamment dirines de Pierre-Mickel, sous exemple dans l'histoire de l'Églièse, et même dans les annaises de Humanité.

IVº Ét ces miracles-là, étant contemporains, par la dernière et plus grande miséricorde de Dieu, sont évidemment suscités par Dieu pour nousmêmes.

Ve Et its sont accomplis, coux-la encore, par un Prophète isolèet cru (Ile Sauveur n'a pas été cru différentment) par un prefit sondre : le contraiter précisément de cos Fauz Prophètes, ou si l'on veut, de cos anti-Prophète (ces MR. renverraient volontiers l'apscalippe elle-mieme... à l'éternilé!) nombreux (Marin, Axtru, XXIV, Ily, unis, titrés, imposants, botonables nombreux (Marin, Axtru, XXIV, Ily, unis, titrés, imposants, botonables même et de bonne foi; et, par la même, aédacteurs, prédits par le Sauveur, précisément pour le teuroes do nous sommes.

Viº Et ils démontrent, ce qui a tant besoin d'être démoutré, le devoir, sous peine de mort, de révèrer, et presque d'adorer comme Dieu lui-même, au tribanal de la pénitence, le prêtre catholique le plus contraîre aux Apôtres, et le plus hostile aux miracles de Tilly!

VIII ex ils démontrent, comme seale raison péremptoire des deux plus grands deroirs de l'homme (mieux que l'amour des ennemis i la honté qui prévient les ennemis; mieux que l'amour des pauvres: la plus petite profiété et le pain questiéns, qui préviennent les pauvres) le plus grand attribut de Dieu : a Miséricorde dans le temps, et jusque dans l'Éternité, que la théorie et la pratique vulgaires sembient prendre à tâche de diminuer!

WIFE III démontrent, comme raison pérempoire du DÉRNIERA AVENE-MENT DE RISSEX-CEIRIST, je plus parad épithémente de pré et dédiction qui fit jumnis, qu'il a si souvera annoncé durant le premier (V. Lor, XVIII, S. etc.), et qui ne suarsit l'impuret, théologiquement et logiquement, qu'il van des deux orters de personnes suivants: ou à la plus grande majorité des Pateurs officiée de sous les sibéles, et surtout des derniers, que Dieu a rendum atrepassables de TOUT le treupeux, c'est-à-dire de tout le monde (V. les quutre grands Prophèles et les doute autres de la Synagopse, que tous les Pères considèrent comme les types et les historieus de l'Égile per jou a l'infainment petit insurbre des dissidentes séfecties.

<sup>(1)</sup> Une des premières journées de Juin, Pierre-Michel nous annonça, à trente au moins que nous étions, comme terme de l'effusion du sang, la mort de l'Image du Grand Modèle, que nous ne comprines que trois jours après, nar la fin tradique, et si salutaire en effet, de l'archevéque de Paris.

<sup>(2)</sup> V. l'invincible livre de la Grande Apostasie dans le Lieu saint (par M. Ant. Madrolle). Iu-8 de plusieurs volumes en us, qui paraît enfin chez llivert, qual des Augustius, 33; et Garnier, au Palais-National.

qui avertissent les Pasteurs, et qui sout représentés aujourd'hui par toutes les sortes d'oppositions religieuses raisonnables, et plus particulièrement par les fidibles de l'Œure de la Midricorde.

IX- Et ils ont pour sanction le châliment temporel, et jusqu'à la mort subite, et même tragique, incroyable, et presque toujours prédite, de tous les abblés, de tous les Prélats qui ont refusé d'un être témoins; de tous les écrivains qui s'en sont moqués; et même dn Maur Capellari, fameux par sa lovialité orentuelle, qui avait semblé ne pas y croire!

No SI nous avions ou le droit de gloriter, de diviniser de router les freçons le plus simont, le plus simole, le plus simole, le plus grand, le plus saint peru-être, le plus croyable et le plus locroyable de tous les boumes, enfils plure-sificht (le plus beau nom de la terre et le plus beau du cleit), nons aurions commencé par le procès des Calime de Calie, et fail par les journaux et les libelles des abbés... dont la Providence même semble avoir détrit les nous (Routz, etc..., «On ne doit avu morts que la vérile, »).

Et nous ne voudrions enfin, pour démontrer le Prophète en question, ou que l'ignominé de sa naissance, ... comme lephé; sin gioranze complètude des lettres, même d'une école de village, etc., et sa science accessoire des langues printitures, éprouvée par les premiers bébrissais du siècle; son dédain dans son propre pays; et sa baine par le Clergé valgaire, qu'il vin chérit, qui d'erait l'aimer, adorre l'hue en lul, et qui, depsis d'in améche ne veut pas même l'extendre... Ne pouvant le juger en inquisition,... il le récemprisonnerait public..., par processor.

Ces Messieurs, plus convaincus apparemment de Tincrédulité du sibele que de la misériorde de Dien, et qui semblent en nemeurer la puissance divine qu'à la leur, croient en effet, de la mellieure foi du monde (et c'est ha pricisément la plus grande énormité et la deraître périodé una "mai suasi la plus grande prœue du rembéh, que les miracles décisis no leur étant plus grandes, a eu n'infaillibles, le sont encore mois sur autres. Lis citent plus possibles, a eu n'infaillibles, le sont encore mois sur autres. Lis disent, jusque dans leurs conciles, que « le Demon est plus déchaité, et disent, jusque dans leurs conciles, que » le Demon est plus déchaité, et disent, jusque dans leurs conciles, que » le Demon est plus déchaité, et et mort - oubliant, les malbeureux, quis sons un Dieu vivant, ries, et autrout le monde, ne assurait monrier que pour resaltre pais gérieux!

Aussi, et par un deraler mircele non moins remarquable que tons les autres, on ne ache pas an luique, pas un pétre même qui soil allée, et qui soil dement trois jours seellement à Tilly, sans y laisser son cœur, et aans un connect trois jours seellement à Tilly, sans y laisser son cœur, et aans connect dans la chrétienté, tous les trois écrelésistiques, tous les trois écrelésistiques, tous les trois écrelésistiques, tous les trois écrelésistiques, tous les trois renteux, tous les trois frères (Tillas àstouts, vénéré dans le pays comme un saint), priés par nous, y sont aliés pour un jour, et en incrédules, l'un de 190 lieues, et les autres de 200 et tambe de 400; ils y sont demenrés trois mois ; et ils en sont révenus enfin dans la Lorraine et les Yosges avec des crés d'admiration, aurqueis M.N. les hauts du clergé répondest encore en en moment par d'influmes 70Hz, aussi démonstratifs de l'Okuwer de la Mid-rivorde que les propres merveilles de cette (Eleure Raislas et immortéle .

XVIII. Précurseur (le) de l'atènement intermédiaire de Jésus-

Christ; par l'abbé *Héry*. Paris, de l'impr. de J.-B. Gros, 1849, in-8 de 132 pages avec une planche.

Cet écrit de l'abbé Héry, ancien enré dans le diocèse de Montpellier, est l'œuvre d'un ultra-croyant en Vintras, qu'il nomme Elie, au moins en grâce et en verin, et en qui il voit un pontife.

Nous ferons connaître les sujets abordés par le pauvre prêtre en donnant jei la table des matières de son écrit, divisé en trois parties.

Dédicace à Marie, vierge immaculée, pure et sans tache, Notre-Dame des saintes ciartés, Notre-Dame de l'unique science; à la reine du Midi. — Introduction préliminaire.

Première partie. Faits surnaturels à Tilly, en 1848. — Procès-verbaux des faits relatés dans la première partie.

Deuxième partie. Postificat de Sirbarhandi (Vintra), Prières réveises du sacrilèse christie. Ch. I. Possibilité de la présence rétele de Jéssa-Carist au sacrifice chrètien. — Ch. Il. Du sacerdoce ou du postificat. — Ch. III. Le sacrifice nouveau est l'extension ou le dévelopement du droit ou du devoir de tout chrètien de s'offirt à Dieu. — Ch. IV. Présminence du sacerdoce ecclésiastique sur le sacrifice chrétien.

Troisème partie. Mission d'Elie. — Ch. le<sup>\*</sup>, Jour du seignéur, uitssion d'Elie. — Ch. Ji. Mission d'Elide depuis saint lean-Baptiste. — Ch. II. Nécessité de la mission d'Elie pour l'ère nouvelle. — Ch. IV. Mission d'Elie en Sthrathamaël. — Ch. V. Rétabhlissement de tontes choses par la mission d'Elie. — Ch. VI. Conclusion.

La planche qui se trouve à la page 52 donne la configuration de seize hosties ensangiantées par le procédé Vintras.

- XIX. Étolie (I') polaire de la France, ou Rèvries d'un solitaire catholique sur l'énigme providentielle du présent et de l'avenir; par P.-F. D\*\*\* (Delestre). Cahors, Brasseur; Paris, Dentu; Lyon, Pélagand; Toulouse, Ansas, 1849, in-12, 4 fr. [5847]
- XX. Œuvre (l') de la miséricorde, ou la nouvelle Secte dévoilée; par M. l'abbé *Bouix* (aumônier à Marie-Thérèse). Paris, A. Leclère et Cie, 1849, in-8 de 86 pages. [5848]

Ecrit fort instructif pour les personnes qui vesient bien comaître les antécédents du propible Pierre-Michel et ses jonjeries actuelles, ainsi que les dectrines religieuses du grand apôtre de l'Eërre, M. l'abbé Charvo, dectrines qui sons lei combattues par un prêtes inschreement cataloique et bon théologien. Volei le sommaire de cet écrit : Prentire partic. Exrost ansorauges na x. Missinconna. Ch. I. He desire de l'Eërre. Ch. II. Antécédents de Victors. Ch. IV. Antécédents de Victors. Ch. IV. Missinconna victories (Ch. IV. Antécédents de Victors. Ch. IV. Audiencé de 15 evite curé configuration de l'Uctors. Ch. IV. Adience de 15 evit (1882. Ch. VIII. Sentence de condamnation. Ch. IX. Histien extra victories (Ch. VIII. Actiencé de 15 evit (1882. Ch. VIII. Sentence de condamnation. Ch. IX. Histien de l'actie constituire de l'actie de l'actie

Miséricorde, Ch. XI. Une scission dans l'OEuvre, Ch. XII. Le grand anôtre de l'OEuvre, M. l'abbé Charvoz, Ch. XIII. Les écrits de l'OEuvre, Ch. XIV. Ce qu'a détà fait l'autorité ecciésiastique. - Seconde partie : Ennuns pos-MATIQUES DE LA SECTE. Ch. 1er. Première erreur, l'avènement ou le règne prochaiu du Saint-Esprit, Ch. II. Exposé d'une seconde erreur : l'homme trinitaire, c'est-à-dire composé d'un ange déchu, d'une âme et d'un corps, Ch. III. L'opinion d'un ange déchu en nous est contraire à deux conclles généraux. Ch. IV. L'opinion de l'homme triuitaire est opposée à la Sainte-Écriture, au Symbole de saint Athanase et au quatrième coucile de Latran. Ch. V. Combien M. Charvoz s'égare en voulant appuyer sur saint Augustin et sur quelques autres Pères de l'Égilse son erreur de l'homme trinitaire. Ch. VI. Troisième erreur dogmatique : Jésus-Christ n'aurait pris qu'une portion de la nature bumaine. Ch. VII. Quatrième erreur : la Sainte Vierge émanée de la nature divine. Ch. VIII. Condamnation de l'Œuvre de la Miséricorde par Grégoire XVI. Ch. IX. Vaines tentatives de M. Charvoz pour éluder l'autorité du bref de Grégoire XVI à Mgr l'évêque de Bayeux, Ch. X. Condamnation de l'Œuvre de la Miséricorde par Mgr l'évêque de Bayeux. Ch. XI. Commeut les partisans de l'Œuvre désobéireut à ja circulaire de Mgr de Bayeux. Ch. XII. Condamnation de l'Œinve de la Miséricorde par Mgr l'archevêque de Tours. - Note sur les prétendus crimes d'immoralité dont les principaux personuages de l'Œuvre ont été accusés par leur confrère M. Gozzoii.

Nous avons beaucoup utilisé la première partie de cette brochure pour les particularités que nous avons donuées sur le prophète et sa secte. L'auteur a fait précèder son écrit de ce court avertissement:

 Quelque peu dangereuses que puissent paraltre des réveries, non seulement condamnées par l'autorité ecclésistique, mais frappées men par les tribuwanx civits comme un ignoble moyen d'escroquerie, l'historie est là pour atteste combien il fit facile à diverse époques d'en linposer aux annes droites, par l'apparence d'une mission divinè mauœuvrant à l'aidé or érétaitoines et de mitracles ».

« La secte nouvellement formée, sous le non d'Oburre de la Mistricande viet spas sans doute de nature à étendre bien lins as écheulion cependant elle a fait quelques ravages parmi les iniques. Quant aux membres du clergé (1) qui, judociles una vertissements de leurs érêques, es sont dé-terminés à devenir les disciples de l'escrec Vintrias et les apôtres d'une doctrine dont le ridicule surpasse l'hétérodoxie, l'opiniou publique jugera de l'éta normal de leur esqui v. de leur œur ».

« Comme les nouveaux sectaires ont recours à de continuelles protestations d'orthodoxie, pour s'insinuer et gagner du terrain, il fallait surtout dévoller ce stratagème et mettre à nu ieurs erreurs doctriuales ».

« Nons avous essayé de rempiir cette tâche daus le journai « la Voix de

<sup>(1)</sup> M. l'abbé Charvoz, l'apôtre zélé de l'œuvre, prétend qu'ils sont très nombreux; il nous permettra d'en douter jusqu'à ce qu'il nous en soit donné la preuve.

la Vérité , mais le défaut d'espace et la nécessité de morceller les discussions qui roulent sur un même sujet, nous ont forcé, comme on le pense bien, de passer sous silence des points importants, et de ne traiter les autres que d'une manière incomplète.

 Plusieurs personnes, qui ont autivi cette discussion avec întérêt, nous ont engagé à régulariser ce travail, en réunissant dans un opuscule les principaux documents propres à falre connaître la nouvelle secte .
 XXI. Nouveaux (les) Illuminés, ou les Adeptes de la Miséricorde

convaincus d'extravagance et d'hérésie; par A.-B. Caillau, docteur en théologie, de la société des prêtres de la Miséricorde, sous le titre d'Immaculée Conception. Orléans, impr. d'Alexandre Jacob, 1849, in-8 de 52 pages, 75 c. [5849]

L'auteur termine ainsi le court avertissement qu'il a mls à la tête de son opuscule.

• Ponr procéder dans cet examen avec une méthode aussi claire quo décive, considérons cette (Éxure lefernale dans son origine, dans separtiques, dans sa doctrine, dans sa justification, et nous verrons que, dans on origine, elle est suspecte et corrompue; dans se pratiques, schismatique et imple; dans sa doctrine, fausse et hérétique; dans sa justification, dislamide et seandaleuse. Reprenous et justifions notre jugement.

Voici, on offet, i Vordre que l'auteur a suivi dans cet opuscule: § 1. Cette Geurre est suspecte et orrompue dans on origins. § 11. Cette Geure et simatique et impie dans ses pratiques: 1º Sur le Clergé; ? 9. Sur la Oscilession; 
5. Sur la Mission logitimie; 4º Sur la Hurrige; 5º Sur la Sainte-Bocheristie, 
§ 111. Cette Geure est plause et même hêrêtique dans se doctrine: 1º Erreur 
dan salut des demons; 3º Erreur d'un rèpase nouveau appelé le règue 
du salut des demons; 3º Erreur d'un pèrase nouveau appelé le règue 
du Saint-Esperit, de Freure d'el'emanation divine de Manjer de des on noine 
à un esprit précessant et non déchu. § 1V. Dissimulée et son noine 
à un esprit précessant et non déchu. § 1V. Dissimulée et son noine 
à avrémenta jusification: 1º Mepris senadieux de l'autorité de l'évêque 
dans le dioches daquel la secte a pris naissance; 2º Mépris senadieux de l'autorité de 
de décisions de plusieurs autres grésiats, 3º Mépris senadieux d'arabe 
puis de décisions de plusieurs autres grésiats, 3º Mépris senadieux d'arabe 
l'ut-même, dont on cherche par de vains subterfuges à éluder l'antorité. 

V. Suralement.

XXII. Réponse de *P.-M. Vintras* à M. l'abbé Caillau. 1850, in-8. [5850]

Est-il bien sûr que cette Réponse solt du prétendu prophète. Ne lni aurait-elle pas été dictée pendant ses extases par l'archange saint Michel ou saint Joseph ? Pans tous les cas, l'abbé Csillau est meilleur catholique que ces denx saints.

XXIII. Erreurs (les) du concile synodal de Paris en son troisième décret contre l'œuvre de la Miséricorde; par M. Charvoz et autres théologiens, avec cette épigraphe: Expectavimus lucem, et ecce tenebræ. Is. 59-9. (De l'impr. de E. Poisson, à Caen). Paris, Ledoyen; Dumineret (sic), décembre 1849, in-8 de 36 pages. [5851]

Le parti de ces nouveaux sectaires ne pouvait pas laisser anns riponnes les deux ectivis de MN. Romis et Callila, accelhants pour les hommes, les opinions et les œuvres de la secte, aussi l'écrivain Officiel, le renégat Chrovic les a-l-il attaupent sous deux dans one érrit pittuit de Erreurs du Concile spondu de Parix. Voici en quées termes le président de la Septante souvie (M. Charvon), parte (inque §) des écrits de MN. Boint et Caillan aux membres du Concile spondul de Paris, qui ont condamné l'Oteurre de la Miséricovide.

» Devosa-sons relever i el ce qu'oscat dire deux pamphiétaires, que Dieu n'ett pas chois i une te homme (Vintera-Shrathanael) pour de sembhishe rivétaitons ? Il le faut, poisque ces deux pamphiéts out été l'unique soncre que vous ayez consultée, puisque c'est sur ces deux oracles que vous avez prononce. Ils ou l'une t'i nutre copié le réquisitoire de 1888, du procureur du roi contre l'organe de Dieu, Pretra-Richele, et l'oro copié pass dire un seul mot de la défente qui a détruit si hieu toute l'accusation (1), que le jugement ne mentionne que deux faits, contre lesquels encore les prêctedus leées ont protesté hautement et devant le tribunal et par la presse (2).

Donner aujourd'hui ce réquisitoire comme le portrait véritable de l'accusé, c'est une diffamation calomnieuse, c'est un acte de la plus insigne improbité, c'est un crime peut-être sans exemple en polémique. Cependant deux prêtres, l'an naguère jésuite, M. Bouix, l'autre père de la Miséricorde. M. Caillau. s'en font honneur (3) et cela devant vous!!!

Passon vita. , quant o genefeciti sant cutomità dessità navriti (si autiferitorimente cutti distinti con tosi par vana, Piere, quil dirite jimati que Dien ne l'esti par che Dien se l'esti par choisi gour en faire son organe. Sachast qu'il faut plus de salatie-du poutife qu'un prophète, vons metrite humblement in main sur votre conscience, vons regarderier votre passé et même votre présent, et vons drifte avec justice s'esglemer, al vons avre pas déstagné de m'éterer jasqu'aux d'intens hautégen du aucreboce, puis-jen étonner que vous preziere un homme moits pécheur que moi pour lui révier von desseins? Oul, Piere, tet seruit votre hangage et vons n'irier pas peuer en compnete jes altitus qu'il y en pou-tre de nafa te l'églice outpresse passère que non present qu'il y en pou-tre de nafa te l'églice qu'il y en pou-fre de nafa te l'églice qu'il en pou-fre de nafa te l'églice qu'il en pou-fre de nafa te l'églice qu'il en pou-fre de na fre de na de

<sup>(1)</sup> L'accusation a été si peu détruite, que Vintras a été condamné à cinq années d'emprisonnement, nou pour sa mauvaise foi antérieure, mais pour avoir, postérieurement après s'étre posé en homme de la divinité, détourné des sommes par des manœuvres frauduleuses. (Voy. page 49.8.)

<sup>(2)</sup> On volt effectivement figurer sur la liste actuelle des fanatiques qui font partie de la religion vintrasienne, le baron de Razac, l'abbé Héry et les demoissiles Garnier qui, avant le procès, accusaient le Dieu de Tilly. Reatipassperes !!!

<sup>(5)</sup> Note partageons l'opinion de cas deux dignes ecciésiastiques : voleurs, imposteurs et jongieurs ne trouveront jamais grâce à nos yeux.

lavé par vous-mêmes dans les sacrements dont vous avez la dispensation. Vous diriez de vous-mêmes comme de lui : Ignobilia mundi et contemptibilia ciegit Deun,.. (1 Cor., 1-28).

« Heles, c'est après un homicide et caché pour cela dans le désert de Madian que Moise reçut la grande révélation et, la pins grande mission qui furent jamais; c'est après un adultère et un assassinat que le roi David se montra roi prophète; et vons savez quelles furent les dernières annéesdu roi qu'in ous laissa les fires appiraitezx.

Où sont donc nos titres au choix de Dieu en debors de sa miséricorde?
 Pierre-Michel n'invoque qu'elle pour sa défense : accusateurs, dressez-vous devant iul sur votre justice plarissique, et demandez à Dien pourquoi il vous a préféré l'humble ouvrier de Tilty.

 Ainsi toute prévention écartée, examinons devant Dien les points que condamne voire troisième déeret ».

XXIV. Officialité (l') d'Orléans et M, le doyen de Beaugency (l'abbé Desbois) au tribunal de l'opinion publique. (Par M. Alez. Charvoz). (De l'impr. de M= Lacombe, à Paris). Paris, Ledoyen, 1850, in-8 de 16 pages. [5852].

Nos seulement l'abbé Deshols était accusé d'être un propagueur zâlé du Litre d'or, mais le jour de l'Epiphanie, é Jamier lasso, il lit un sermon entaché des doctrines hétéroloxes de l'Oburra de la Miséricorde; M. Dupaniong, érêque de discèse, saupenalit, le 28 du même mois, le discret socialie de Vintaca de toute fonción, et cenoniquement e déposa. Cerc contre ce jugement casonique que s'insurge l'autent du pamphiet que nous citons.

XXV. Avenir. (?) produint de la France, entreva dans les vraisprincipes de la société, de la liberté, de la souveraineté, soit populaire, soit nationale, et dans la Révolution de 1789. Ouvrage philosophique, politique et religienz; par l'abbé C.-F. Nicod, curé de la Cruix-Rousse. Lyon, Dumoulin, et Paris, Gauma-frères, 1850, in-8, 5 fr. [3583]

Dans plusieurs de nos bullefins (1), notamment dans ceux des 11 et 28 monarbre dernier, nous avons préven uno fecteurs des teuire ngarbe contre ces prétendus miracles, prédictions, extuses, etc., qui ne sont ni approvent, ni resume par l'évêque dicicains, et que répandent sourjemant et mystériessement certaines personnes peu sensées, pour ne pas cité perfides et de mauraise foi. Nous avons, halta 10 par parler iaist, de trop bonnes raisons, et la secte permicieuxe, dite de la Mistériorie, que nous avons fait consaître, en est nes preme évidents. Nous ajouisse méannoins que ceste secte, malbeureusement, n'est pas la soule, qu'il y en a d'autres que nous sarrions occasion de faire consaître plus tard, en en d'autres que nous sarrions occasion de faire consaître plus tard, en d'autres que nous sarrions occasion de faire consaître plus tard, en d'autres que nous sarrions occasion de faire consaître plus tard, en de l'autres que nous arrions occasion de faire consaître plus tard, en de l'autres que nous arrions occasion de faire consaître plus tard, en de l'autres que nous arrions occasion de faire consaître plus tard, en de l'autres que de l'autre d'autre de l'autre d

<sup>(1)</sup> Bulletin religieux du journal « le Pays ».

nons avions alors entre les mains un llvre que nous venions de lire avec autant d'effroi que d'indignation, et qui est assnrément le plus mauvais dont nous avons inmais entrepris la lecture.

Ge livre est latituité l'assari prochain de la France, etc., et à pour auteum M. N'écol, cauré de la Croit-Rouse, à Lyon. Par âger plour un prêtur respectable, et qui jusque-la, à ce que nons sachions, n'avait donné aucane cocasion de suspecier sa foi, nons nos sommes tà, n'ayant d'alliens sacame mission pour livre à un blâme public un livre, quedque maurais et changereux qu'il moss partit. Nous stienchions donc que nos crèques, sentinelles toujours vigitantes de la maison d'israit, et seuls juges compétents en ces sortes de matières, enseus d'onné l'évrel et sur la secte naissant et sur le livre qui en contient la doctrine. Cette attente ne fut pas longue. Car, scion l'agr l'évaque de Nautes, cette secte, qu'il viet de condamne, par un jugement doctrinal, en présence de son chapitre assemblé ed heç, a une parente tives intime aver Chierière récente de Michel Vistras, dont nous parilons le mois d'ernier, et qu'i a été condamnée par les conciles provinciaux de Paris et de Tours, sain que par le Saint-Siège.

Pour co livre qui, à acors avis, est un tisso de folies, d'ampiétée et de blaspèlmes, il a gore but d'établir, par l'abus, le plas étrange et le plus scandaleux de l'Écriture sainte, et cois d'une manère fort adroite, que la société cirile et religieuse a tore liberisseurs, le penuler dans Motes, le second dans Meus Christ et le troisième dans Locia XVI, qui ac fait qu'une seale et même perconne morsite seve son fils, il le harton de Richemour, dans lequel il resusciteux comme le Christ set ini-entine remoucité. On ne pourrait sous de reraise sur pande et l'ou rotyveurs insus doite soine pourrait sous que reraise sur pande et l'ou rotyveurs insus doite soine citation. En voici une pries en haard sur pint de cent anné audeinnement téméralises.

Les traits de similitade des deux autres liberateurs avec le type divin se travent fondés au les nâmes dévets éternets; ils n'ont rien d'arbitraire, et fis sont l'expression de la plas pure vérité. Jésse-Christ a été sauré des massacres des Innocents, Motes, Hibérateur Rouvell, a été seuré des ceux; et le troitient Médienters, modrés sur Jésse-Christ, et Jény et pa Moise, a été sauré de massacre de sa famille. Il fallait qu'ils fassent sauvés aussi avant d'être sauveris. « Pare 2571.

... e be tout ce qui est renfermé dans ce chapitre (XXII), il résulte que ne list du rol-ansarty rienti dans as personne les quatre principaux ne de resemblance avec le libérateur figuratif et avec le libérateur d'vin. De la j, je conclus s'equi les raibbérateur, à son sour libérateur de la restinateur d'un service de la videnté, comme féssas-Christ, quoique libérateur en la service de l'incidigner.

 Mais comme la libération de la volenté est une œuvre surnaturelle et divine, nous disons qu'il n'en seta que plus nai au divin libérateur, qui agira dans lui et par lui, et dont il sera le représentant dans se puissance, comme il le représente aujourd'hui dans ses bumillations et sos douleurs.
 De ces caractères de simillitude qui se rencontrent dans les trois servitudes et dans les trois libérateurs, je conclus 2º que ce troisième libérateur, et avec lui les temps actuels, occupent une grande place dans les livres saints et même dans la tradition. • (Page 572.)

L'auteur de l'senir prorhain de la France ne ménage pas plus le clergé que l'orthodoxie catholique, dans la prévision sana deute que celui-ci n'admettrait pas son système impie et blasphéma toire et qu'il le condamnerait comme tel. C'est un moyen adroit de se moquer des condamnations de l'Eglise.

- Que le clergé, dit-il, me le permette : c'est à lui que je m'adresse et que je demande : 0ù est le fils de Louls XVI il n' y a plus moyen de dire qu'il est mort : ou renversez tons les principes que nous avons établis, ou convenez qu'il est vivant. S'agli-il maintenant de son idendité? Deux réspolas irrécusables : Moise et Jesse-Christ ont attesté qu'il
- doit être en butte à la contradiction du Clergé... Ne cherchez plus... vous
   l'avez nommé : c'est M. le baron de Richemont ». (P. 393.)

« Sil est en butte à la contradiction de l'aristocratie de la nation (lisse l'Episcopat français, comme l'Indique la note laine au bas de la page), qui n'a pour lui, comme l'aristocratie juive pour Jéans-Christ (Liuc xxii, 6), que l'Insuite et l'outrage, et ne sait pins offren à la royauté gran lambeau de pourpre et une couronne d'épines, je me dis encore : « Cest bein la c'esti qu'on peut appeder ansail l'amme de doulor». Qu'un sacerdoce, qui a prodigué des hommages à Hérode (lisez Louis-Philippe), n'ait contra de l'aristo de l

• Comme te monde su peut recrevir l'asprit de vertit, il arrire que tout ce qui participe à son esprit particlipe à l'erreur ou su memonge et devient ennemi de tout ce qui porte un caractère surnaturel et divin; on se pendan de ni juger comme un aveuje vondrait juger des couleurs, felle est, a le sanctaurs, d'où elle se répend dans un certain monde qui se oveit religieres, la disposition genérale des esprits. » (Page 451)

En voil suffissmment pour justifier ce que nous avons avancé. Mais on nous dit que le livre de M. Nicod est inspiré, nous ne le nions nailemen, unais évidemment il n'a pu l'être que par Stain, et alors nous vere saint Paul, aux partians de la nouvelle secte : el jy a des gens qui vous troublent, et qui veulent reaverer l'Evanglic de Jésus-Christ. Mais quand nous vous annoncerlons nous-mêmes, on quand na nagedu ciel vous annoncerlus in évanglic différent de ceiul que nous vous avons annoncé, qu'il soit anablème. Je vous l'aid it, et je vous le redis encore une fois : si quelqu'un vous annonce un évanglic différent de ceiul que vous avez recu, qu'il soit anablème. L'édates, ch. l. v. 7, 8 et g. etc., l. v. 7, 8 etc., etc., l. v. 8 etc., etc., l. v. 8 etc., etc., etc., l. v. 8 etc., etc., l. v. 8 etc., etc., etc., l. v. 8 etc., et

L'abbé Annas, chanoine, dans « le Pays », 17 déc. 1850.

XXVI. Bulletin religieux (du journal « le Pays »); par l'abbé

André, chanoine. — Impr. dans « le Pays», n° des 11, 28 novembre, 17 décembre 1850 et 6 janvier 1851. [5854]

XXVII. Lettres (deux) de l'abbé C.-F. Nicod, contre la condamnation de son « Avenir prochain de la France », par Msr l'évêque de Nantes. [5855]

Imprindes dans la feuilie inituties « l'Indicable, poursal des intrêtes de tous «, ou avec plus d'exacticute, des interêtes d'un avez imposteur que Vintras, qui a rouis longiemps se faire passes pour le filis de Louis XVI, et qu'on sait aujourd'hui d'une immabre positive, q'appès les révétaitons des « Parz Busphines », publicis par « l'Univer» », en juiliet 1850, et d'après une correspondance imprinée plus autre dans un journal de Lyon, n'être que Claude Perrin, né le 7 appenibre 1786, à Laguieu (Ain), de Jean Berque Claude Perrin, né le 7 appenibre 1786, à Laguieu (Ain), de Jean Berlie etties une particle extente. Le prophile soutient les droits du préciendan, et le précendant, dans sou journal, les folies du précendu prophète et de ses adeques.

 Volci encore ce que dit M. l'abbé André dans sou bulletin religieux du janvier 1831, en parlant des deux Lettres de l'abbé Nicod:

« L'Egline a toujours à gémir de nouveaux candales; mais elle ne s'en inquitte gaire, ce-ile a des promesses d'immortalité, et aint l'aut nous a apprès, il y a dischuit sibeles, qu'il faltait qu'il y est des hériels. Nous aurions donc à lasguaire encore aujourd'uil Tessai d'une nouvelle secte qu'un prêtre apentat, dont l'esprite le jugement sont aussi étroite et aussi fanza que son organite até démeaux n'unorfait étaithir à Paris, Mais le hours que son organite sant alier justice de ce novere d'hard, et Rétris de mépris de la might seur a lière justice de ce novere d'hard, et Rétris de mépris de chièmes de l'étrèsie ».

· Pour M. Nicod (de Lyon), li continue de défendre ses errenrs dans l'Inflexible, journai sans doute peu counu de nos iecteurs. Il vient d'y publier deux longues lettres coutre la condamnation que Mgr l'évêque de Nantes a cru devoir promuiguer contre son livre intitulé : l'Acenir prochain de la France, et dont nous avons fait counaître la doctrine dans notre Bujietiu rejigieux du 17 décembre derujer. M. Nicod pousse l'oubii des convenances jusqu'à dire que son bon livre, comme il le qualifie si modestement, est complètement à l'ahri de la sentence doctrinale portée, ditii, ab irato, par Mgr l'évêque de Nantes, sentence qui fera, dans l'histoire. un pendant de plus au brigandage d'Ephèse. Voilà la modération de ce nouveau sectaire et jusqu'où s'étend son respect pour le jugement des évêques! Nous comprenous maintenant, pour nous servir des expressions de l'auteur, que la destination providentielle de ce livre inspiré, et dont les pensées descendent du ciel, est de séparer la paille d'avec le bon grain, Seulement ii s'agit de savoir qui sera paille ou bon grain. Toutefols, nous pourrious déjà dire où est l'ivraie et qui la sème dans le champ du père de familic ».

Malharrossement M. Tabbé André, qui s'étive coutre les mirades de Ilitjuan-Sculle, domire ceux de la chapelle Saltoskariumi d'Apt (Vauciussi), provoqués par une humble fille, nommée Rose Tanisler (roy. « le Pays, q. a6 jaurier 1851). Bedélement ropé peptere sontioliques français se fout les continuateurs des jougieurs saccridoux d'Égypte, et cels au XIX s'elècel Leur chet supéries. El rebrevéque actuel de Paris, a quartage pas heurossement leurs cryances en momerie et en functions, ni pour tets et cels miaches, ni pour tels et les habiles qui les epitotest. Tels heureusement pour la religion catholique, que les finatiques ultramontalis es déclaires tendent à fair décondidérer.

XXVIII. Mandement [40] du Ciel en présence des mandements de la terre, ou Dien défiant la majorité des prêtres qui l'ignorent, par son CEurre de la Miséricorde qui le glorifie : à cette fin de consoler le Monde, et de faire trembler ceux qui perdent le Monde, la la veille de sa régénération [70 mm M. ntt. Mardrelle, Édition populaire, perfectionnée. (De l'impr. de J.-B. Gros, à Paris.) Paris, Garnier fêtres; et Rome, P. Merle, année jubilaire 1851, in-8 de 19 pages. [5866]

XXIX. Merreilles (les) de l'CEurre de la Miséricorde derenues plus Celatantes que jamais par l'aveuglement et les malédicions mêmes de leurs dénégateurs, ou Bref contre Bref; par l'auteur du « Mandement du Ciel » et de » la Grande Apostasie dans le lieu saint » (M. Ant. Madarolle). De l'impr. de J.-B. Gros, à Paris, Saos date (1851), in-8 de 8 pages.

Dès l'Instant que la secte Vintrasienne a un aussi zèlé défenseur que 'auteur des deux précédents écrits, elle, et le prétendu régénérateur du monde, peuvent considérer leur cause comme bien malade : ce prolise avocat en a perdu d'autres meilleures, avant que son extravagance, pour ne pas dire plus, fût à son aposte.

Pape, prélats, prétres, et vous, catholiques, apostoliques et romains, termilez tous l'unitra est lême, et M. Madrolle est son prophète, et pour que vous croyies, à ces deux vérités es jusqu'à ce que vous proyies, le vous niver de vous faire vous réviers droistiques, sortis de son cerveau de..... d'inspiré, afin de vous faire rentre dans le giren de l'Église de villeyau-Sculle Sur les demirées pages des deux écrits que nous renous de clier, le Fépars (peu clair sous plus d'un rapport), nous annonce, pour poursaires as mission, la publication prochine, des publications sulvantes, qui seront faites à la plus grande gloire de Sthrathamèl et de l'euver de la Misfériordo, 1-12 aprais épassait dans le lieu sains, génératire de tous les maux de l'Église et du Monde, dant la fine sain, génératire de tous les maux de l'Église et du Monde, dant la fine sain, génératire de tous les maux de l'Église et du Monde, dant la fine sain et la Répartie des ceclères en voulant l'arrèter. Requi et

compacte volume, équivalant à 10. C'est, dit l'antenr, dans la seconde édition des · Merveilles de Tilly » , le second et terrible volume du « Prêtre devant le siècle » ! 2º Le grand Prophète et le grand roi de France, appelés par toute la suite de l'Écriture sainte, et la tradition universelle, à renouveler la face de la terre. Autre volume compacte, équivalant à 5. Le grand prophète est le jongleur de Tilly, et le roi de France est cet împosteur qui dans le monde a porté tant de noms, mais plus connu sous celui de baron de Richemont. A quoi sert d'être stupide à demi? Le voyant Madrolle, après l'abbé Nicod, de Lyon, et tant d'autres nials et dupes, reconnaît dans Clande Perin, fils d'un boucher de Lagnieu (Ain), le fils de Louis XVI !! Il paralt que c'est Claude Perrin qui porte parmi les sectaires vintrasiens le nom angélique d'Amorael, c'est au moins ce que nous fait présumer une première annonce du livre que nons citons. 3º Le Peuple Roi à jamais, ou le Peuple nouvean et la Terre nouvelle (théorie, théologie et histoire du socialisme). Édition abrégée (d'un livre qui n'existe pas encore), à l'usage du plus grand nombre, 4- La Constitution divine, humaine et sociale, imminente, seule capable de sauver la France, elle-même seule capable de sauver le Monde. Antre édition analysée (d'un livre encore dans le cerveau de l'auteur). Volume en une feuille ! 5º Rome encore inconnue. Partle de l'Apocalypse dans son éclat ; compacte volume, équivalent à dix. Il va sans dire que l'ex-ultramontain Madrolle verra que Rome n'est plus dans Rome, et qu'elle est à Tilly., Son « Bref contre Bref » le prouve par

Que de l'estures réjouissantes pour les vintrasiens et les hôtes de l'hôsples de Charenton!

PIERRE, PAUL et JEAN (MM.), pseudonyme [GABRIEL et BRAZIER].

Magasin (le) de masques, folie de carnaval en un acte, mêtée de couplets. Représentée sur le théâtre des Variétés, le 25 février 1824. Paris, Duvernois, 1824, in-8, 1 fr. 50 cent. [5858]

PIERRE-VICTOR, auteur déguié [Pierre-Victor Lessaours], d'abord dête au Conservatoire de musique et à l'école de déclamation, puis garde d'honneur en 4813. A près les érénements de 1814, il reprit ses études thétatels, et fut acteur tragique à l'Odéon et au Théâtre Français. Des ennuis qu'on lui suscita lui firent abandonne la scène, et alors il se retar dans sa ville natale, à Besançon, où il s'adonna à la culture des lettres. M. Lerebours es membre de l'Académie de Besançon. Nons connaissons de lui les ouvrages suivants, qui tous out été publiés sous le nom déguisé de l'éperre-Victor.

I. Harald, ou les Scandinaves, tragédie en cinq actes. Représentée sur le second Théâtre-Français, le 4 février 1825 ; précédée et snivie d'observations historiques, littéraires et théâtrales, ornées de plusieurs vignettes d'après Devéria. Paris, Barba; l'Auteur, 1825, 1826, in-8 avec une gravure et des vignettes. [5859]

- II. Égarement (de l') de l'opinion publique en France, sur la révolution de Belgique, et de la nécessité d'une alliance entre la France et la Hollande, ponr résoudre la question belge. Paris et Lahaye, 1831, in-8. [5860]
- III. Documents pour servir à l'histoire dn Théâtre-Français sous la Restauration, on Recueil des écrits publiés de 1815 à 1830, par Pierre-Victor. Paris, Gnillanmin, 1834, in-8. [5861] On trouve dans ce volume: 14 Notice sur l'enferrement de Mile Rau-
- ou tuve cans de totales 17 routes and reinstructure and a "natcourt; — P Letter 3 M. Dezzas sur mon arrestation; ... "S Holes sur les deux thétaires français et sur l'école de déclamation; — 4º Noie courre les sociétaires du second Thétaire Prançais; — 5º Letter M. de Lanissies, — 6º Requête au Conseil d'êtat coutre le préfet de flaute-Garonie; — 7º Meudre courte le baron Tajor; — 50 Euza pétitions à la chambrée des de putés; — 9º Examen d'un discours de M. Southèers de La Rochefoncauld. 1V. Conp.—d'est sur le santiminités skandinaves, on Abercuz géné-
- ral des diverses sortes de monuments archéologiques de la Suède, du Danemarck et de la Norwège. Paris, Challamel, 1841, in-3 de 72 pages, 3 fr. 50 cent. [5862] V. Sur d'anciennes constructions en bois sculpté de l'intérienr
- de la Norwège. Avec trois planches de dessins. Paris, Challamel, 1842, gr. in-8. [5863]

  VI. Observation sur cette question: A quelles causes faut-il
- attribuer la décadence de la tragédie en France? proposée par le congrès scientifique de France, en 1840. Besançon, Sainte-Agathe, 1843, in-8. [5864]

PIGAULT-LEBRUN, apocryphe. Voy. B. (J.-N), et P. L. B.

PIGEON, pseudonyme [GUILBERT DE PIXERECOURT].
Confidences (les) de l'hôtel de Bazancourt, ou Un Jour de déten-

tion. Paris, Lhuillier, 1818, in-8 de 48 pages. [5865]
Il parut presque aussitot un écrit sous ce titre : ne Faits opposés à des Mennongre, ou néponse à un libelle intitulé Confidences de l'hôtel de Batan-court, par M. Pigeon. Paris, de l'impr. d'Everat, 1818, in-8 de 24 pages.

PIGEON, pseudonyme.

Véritable complainte de la garde nationale, à l'occasion du non-

vel ordre du jour pour la revue du 29 avril 1827, par M. Pigeou, avec les notes de M. Blaize Ramier, neveu de l'auteur. Paris, les march. de nouv., 1827, in-32. [5866]

PILPAI, apocryphe [MORELLY].

Naufrage des îles Flottantes, ou la Basiliade de ---, poème béroîque, traduit de l'indien, par M. M\*\*\*. Messine (Paris), 4753, 2 vol. in-12. [5867]

PIMANDRE, pseudonyme [Jean SIBMOND].

Lettre de — à Théopompe (Remi du Ferron), publiée cidevant sous le titre de *Lettre déchiffrée* (en 1627). Paris, 1627, 1631, in-8. [5868]

PIMPURNIAUX (Jérôme), pseudonyme [Adolphe Borgner (1),

<sup>(</sup>i) M. Ad. Borgnet était connu dans les lettres doure ans avant que le tome II de « la Littérature française contemporaine » parôt (1840), el pourtant II n'a point d'article dans ce livre! Si nos continuateurs connaissent peu les littérateurs de leur pays, comment connaîtralent-lis ceux de l'étranger. M. Borgnet, a publié, à parêt de 1838 :

<sup>1</sup>º Lettres sur la révolution brabançonne. Bruselles, 1834, 2 vol. in-12.
2º Lettres [six] sur l'histoire de la Belgique pendant les années 1791 à 1795. —
Impr. dans la « Revue Belge », tomes IX-XI. La dernière a paru dans le tome
XI, pages 312 à 374.

<sup>3</sup>º Légendes namuroises. Namur, 1837, ln-18, sous le pseudonyme de Jérôme Pimpurniaux.

<sup>4</sup>º Étude sur le règne de Charles-le-Simple. Mémoire présenté à l'Académie de Bruxelles dans la séance du 4 mars 1845. Bruxelles, 1843, în-4 de 56 pages. — Tiré à part à très, petit nombre.

<sup>—</sup> Tire a part a tres petti nombre.
5º Histoire das Belges di B. nd m XVIII\* siècle, avec une Introduction contenant la partie diplomatique de cegte histoire, pendant les règnes de Charles VI. et de Barie-Thèrèse. Bruxelles, Vandale, 1868, 2 vol. grand in-8 de xij et 3.16 et 350 pages, 10 fr.

<sup>6</sup>º Louis XIV et la Belgique. Bruxelles, Decq, 1847, In-8 de 52 pages.

<sup>7°</sup> Philippe II et la Belgique. Résumé politique de l'histoire de la révolution belge du XVIº siècle (1555 à 1598). Bruxelles, Meline, Cans et Compe, 1850, in-8, 4 fr.

M. Ad. Borgnet a un fils, M. Jules Borgnet, archiviste de Namur, qui écrit

d'abord juge d'instruction à Namur, aujourd'hui professeur à l'Université de Liége, correspondant régnicole de l'Académie royale de Bruxelles, classe des lettres, élu le 15 décembre 1836].

Légendes namuroises. Namur, 1837, in-18. [5869]

Ce petit volume d'historiettes namurolese set dû à la plume d'un de nos jounes littérateurs, qui s'est dép fait connaître par la publication des Létres sur la Révolution invânançonne. M. Ad. Borgnet, juge à Namur, s'est exché cette fois sous le voide du peseudonyme; mais ce voilé est assex transparent pour qu'on ne uous accuse pas d'indiscrétion, sous qui, après l'émancfaziens, evonous d'utilguer ce petit secret littéraire.

Les historiettes de M. Borgaet ou de M. Jécôme Pimpurnaux, commo on le roudre, sont pleines d'indérèr, cest une lecture à la fois instructive et attachante. Tantét il raconte une vieille chronique du temps des croissois, ou un conte de lorcieres; standit quelques-mas de ces cardent épasodes de l'Iravaion française en 1785. Une autre fois, il nous dit Visistoire des anciens mouments et des antiquies du conside de Namur, en porr-suivant de son indignation ces gens de la bande noire qui démoissent un à un tous les restess ensorce debout des travaux ratistiques de nos ancieres; ou hien il décrit les beaux sites de ce pays si pittoresque des boirds de la Mena, des vailles et des chients de l'extre Samithere-d-Messe. Une légende est consarcée à retracer l'état des juifs au moyen-ège dans le Namurois; ince autre reconct, dans tous ses demantiques déstaifs, un pro-

aussi, mais au sujet duquel nous no ferons pas à MM. Louandre et Bourqueloi le même reproche d'omission que pour l'article de son père, attendu que M. Jules Borgnet u'a rien publié antérieurement à 1847; mais nous connaissons de lui :

<sup>1</sup>º Notice sur les corpe de métiers et les serments de la ville de Namur, depuis leur origine jusqu'à l'avenement de Philippe-le-Bon, 1499, Gand, dé l'impr. de Hebbelynck, 1847, lo-8 de 65 pages. — Estrait, vraisemblablement, du « Messager des Sciences historiques de la Belgique ».

<sup>2</sup>º Histoire du comté de Namur. Bruxelles, Jamar, 1847, In-8, de 183 pages.

— Formant le tome XIV de la « Bibliothèque nationale beige », publiée par le même libraire.

che en nortilége intensié en 1850 à Catherine Debouche, aconcheuse de profession, parce que éen aconchements auxquels éele en rait, assiste avaisent es des suites matheurousses; pauves lille qui, après voir touffert d'increpaises touriers, fui trêtée vive e le 30 juin 450. Le 9 légeoise, qu'en est une des plus curieuses, renférence l'histoire des échasses et des partis est une des plus curieuses, renférence l'histoire des échasses et partie qui se formèrent à l'amour certe les Échassesses, partie qui suriente nome pui se formèrent à l'amour certe des Échassesses qui suriente nome séchases et des parties de l'amour séchases et des parties de l'amour séchases et des parties de l'amour séchases et l'amour parties de l'amour pa

C'est aussi sous ce pseudonyme de Jérôme Pimpurniaux que M. A. Borgnet a publié dans le nº du 15 août 1845 de « la Revue de Llége », la critique d'une publication récente du baron F. de Reiffenberg.

La critique de M. le professeur Borgnet horripila le baron de Refffenberg, qui profita de l'annonce qu'il avait à faire dans son « Builetin du Bibliophile beige» (t. II, p. 487), du n° de la Revue qui la contient, pour y répondre dans les termes sulvants:

« Il y a, dans ce cahier comme dans les autres, de l'esprit, de la variété, une prepice association de taients. On y remarque toutefols une innovation. Jusqu'ici la Reme n'avait pas l'habitude de frapper, elle se contentait d'avertir d'une voix caressante. Cette méthode a paru à un savant professeur contraire à la discipline académique; en conséquence, il a mis une férule dans la main de la pacifique et indulgente Revue qui, fidèle à ses instincts, a protesté en note contre quelques arrêts du critique. Pour nous, nons ne protestons pas; au contraire, nous adoptons avec docilité quelques-unes de ses remarques, nous jui remontrerons en toute humilité que dans un recueil de diplômes, les ranger par fonds, cartulaires ou chartiers, comme cela se pratique dans les inventaires de nos archives, ce n'est peut-être pas une confusion aussi déplorable qu'il le dit. iorsqu'une table analytique et chronologique rétabilt l'ordre des temps et rend les recherches d'une extrême facilité. Nous oserons penser, à propos de la table onomastique, que parmi plusieurs milliers d'énigmes souvent indéchiffrables, il n'est donné à qui que ce soit de trouver le mot de toutes, que d'ailleurs de légères méprises ne sont pas irréparables, Nous ajouterons que si cette table n'apprend rien de nouveau, au gré du docte censeur, il est quantité de personnes qui y ont trouvé des renselgnements qu'elles avaient demandés vainement ailleurs, témoin les articles Diest, Florennes, Mirewart, Salm, etc. Enfin, si nons comprenons combien il est utile et glorieux d'être du pays de M. Pimpurniaux, nous implorons merci pour ceux que le sort a fait naître dans d'autres lieux : c'est un bel et grand avantage d'être de Namur, sans doute; mais il ne faut pas en abuser. »

M. Pimpurniaux répliqua, à ce qu'il parait, à cette note par un second écrit, et de nonvelles doléances farent adressées aux lecteurs du « Balletin du Bibliophile beige ». On lit effectivement à la page 150 du tome III de ce recueil cette autre note: ..... On prétend qu'un académiclen récemment choisi, en prenant possession de son fautenii, a distribué aux membres de la compagnie, en guise de disconrs de réception, une satire violente déjà insérée dans un ionrnal quotidien, et dirigée nominativement contre un de ses collègnes qui avait le plus chaudement provoqué son élection (1). On ajonte que cette attaque était uniquement motivée par une réponse en deux mots et d'une politesse irréprochable (celle qui précède), à une critique de la « Revue de Liège », critique que la Revue même où elle se tronvait imprimée avait ingée trop amère. Enfin on disait que, dans cette réponse, uni avait précédé d'ailieurs les élections, je nom de l'élu n'était point articulé. et que l'offensé s'était toujours exprimé sur le compte de celui-cl de la manière la plus amicale, en annonçant ses écrits (2). Voilà l'anecdote qu'on nous a contée. Nous n'y croyons pas pour notre part; il doit y avoir ladessous quelque puff ou quelque malentendu. Après tout, pourquoi se facher? la vie est courte, et nous pensons comme Candide, qu'au lieu de donner aux oisifs le triste spectacle de ces stériles querelles, il vaut mieux cultiver san jardin ou feuilleter ses livres ».

La preuve que le barou F. de Reissenberg ne pardonna pas les deux critiques dirigées contre lui, c'est que quelques années après, il envoyait à l'auteur des Supercheries la note suivante, ponr être placée sous le nom de PIMPURNIAUX.

M. le professor Borgnet a l'extérieur de Minalque; on le considérait comme une sorte de Tripre Hickerite, tranquillement couchés ars atilitére acidenique: Tripre, nu pentar, etc.; mais en réalité, il semble appartenir à ette cisace de bonne gens que Voitilire appelait des semons renarque. En 1846, M. Borgnet a signé du psendonyme l'impurniaux nue lettre diffantatior contre un des hommes tes plus honorables de la Belgique, Quelques Jours après son adutaison à l'Academie de Belgique, il a distributé a cut consegué son effert qui est dirigie courte nu de ses collèges auqueil il était principaiement redevable de son élection. Cette attaque n'était opendant modriée que par ne seule phrase, polie et réservée, en réponse à nue critique pédantesque contre laquelle la «Revu de Liége», ou elle fut intérêe, avait nâmes prostet par des notes. On a été justement effrayé de la quantité de fiel qu'il est possible de condenser en quelques pages.

PIPREL (Jean), pseudon. [Louis VEUILLOT].

Opinions, pensées et dits notables de -, sur les événements du

<sup>(4)</sup> Nous ne connaissons ni le titre de l'article de la Revue de Liége, ni ceiui de la Violente satire de M. Pimpurniaux, et nous le regrettons.

<sup>(2)</sup> Sauf pour l'Histoire des Beiges à la fin du XVIIIe siècle, dont il avait dit (Bulietin du Biblioph, beige, t. III, p. 96): « Ouvrage honnête et sage qui « réunirait tous les suffrages sans exception, s'il y avait plus de coluris et de

<sup>·</sup> mouvement dans le style ».

jour. Paris, Danvin et Fontaine, 1844, in-18 de 72 pages. [5870] Cet écrit a donné lieu à la publication du suivant: Réplique à Jean Pipret, à propos de ses Opinions, praées et dits notables; par M. Léon Gontua. Paris, Sirou, 1845, in-18 de 36 pages.

PIQUANT LE NOIR, pseudonyme [DORVIGNY].

Madame Botte, ou les Aventures d'Augustina. Paris, Barba, 1800, 1803, 4 vol. in-18, avec 4 grav. et 2 vol. in-12, 3 fr. [5871]

PIRAULT DES CHAUMES, superfetation nominale [J.-B.-V. PIRAULT, ancien avocat à la Cour royale, ancien professent de droit civil à l'Académie de légisation, etc.]. Pour la liste de ses ouvrages, Voy. « la France littéraire », à Pirault des Chaumes.

PIRON (Alexis), apocryphe [Lambert LALLEMAND].

Lettre d'— à M. Étienne, académicien, ou Examen critique de la comédie de Conaxa, revue, corrigée, augmentée, et mise au théâtre par M. Etienne. Paris, Nonzon, 1812, broch. in-8. [5872]

PITON (Eugène). Voy. VALET DE CHAMBRE CONGÉDIÉ (UN).

PITRE-CHEVALIER, nom déguisé [Pierre CHEVALIER].

M. Chevalier adopta ce nom littéraire pour se distinguer de ses nombreux homonymes.

PIXÉRÉCOURT (R.-C. G. de), nom anobli [R.-C. GUILBERT, de Pixéréconrt, terre patrimoniale, près de Nancy]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la France littéraire », à Guilbert de P.

P. J. (M.), auteur déguisé [POTERLET jeune].

Paradis (le) des sages; rêveries philosophiques snr le monde intellectnel. Paris, Delaunay, 1826, in-8 de 312 pages. [5873]

P. J. A. R. D. E., auteur déguisé [P.-J.-A. ROUSSEL, D. E. (d'Epinal)],

Château (le) des Tulieries, ou Récit de ce qui s'est passé dans l'intérieur de ce plais, depuis as construction jusqu'au 18 brumaire de l'an VII; avec des particularités sur la visite que lord Bedfort y a faite après le 10 août 1792, dans laquelle on a recueili des anecdotes curieuses sur les secrette de l'État; aut la famille royale, les personnes de la Cour, les ministres, les parlements, et sur l'enlevement du mobilier, la policie secréte de la Cour, enfis sur la thement du mobilier, la policie secréte de la Cour, enfis sur la t. 39, p. 73).

situation de Paris pendant la Révolution, Paris, Lerouge, an X (1802), 2 vol. in-8, 9 fr. [5874]

Suivant les auteurs de la « Biographie universelle », ce livre est plein de détails romanesques.

PLACENTINUS (Julius-Clement.), pseudon. [J.-C. Scotti].

Juliis Clementis Placentini, de potestate pontificià in Societatem Jesu liber, Francisci Solanguis (Julii-Clementis Scotti) opera evulgatus. Parisiis (Venettis), 1646, im-4. [5875] Baillet a soupçonné que Fr. Solangues était Scioppius; mais Théophile Raynaud nous apprend que c'est Scotti lui-même (Nicron, t. Sp. p. 344;

PLACIDAS Valornancieu, pseudonyme [dom Simplicien Gony, benédictin].

Honnêtes (les) et diverses poésies de —. Nantes, Sébastien Philippes, 1631, in-8. [5876]

PLACIDE-LE-VIEUX, habitant de Gouesse, de l'Académie du même endroit, et des sociétés littéraires de Saint-Denis et d'Argenteuil, preudon. [Armand CHARLEMAGNE].

- I. Mélodrame (le) au boulevard, facétie littéraire, historique et dramatique, avec des notes plus longues que le texte, pour en faciliter l'intelligence. Paris, 1809, iu-8. [5877]
- II. Epţire familière à M. Andrieux, de l'Institut de Prance, sur sa comédie des « Deux Vieillards » et (par occasion) sur la théorie des cabales et des sifflets; suivie de notes essentielles et instructives à l'usage des littérateurs de Saint-Denis, de Gonesse et d'Argenteuil. A Gonesse, et se troure aussi à Paris, chez Brasseur, 1810, in-8.

III. Mirkilae, poème héroï-tragi-comique en neuf chants, traduit ou imité de l'arabe, par —, ... auteur du « Mélodrame an boulevard » et autres facéties. Paris, de l'impr. de Brasseur, 1819, in-12 de 144 pages, 4 fr. 25 cent. [5879]

Réimprines, ou peut-être reproduit au moyen d'un nouveau frontispice, en 1824, sous es titre : le Prince Mirillau, conte ou pôeme en neu finants, traduit ou imité de l'arabe, pour l'amnsement des grands enfants; par —, pôète et membre de l'Institut de Gonesse, près Montmartre. Paris, de l'impr. de Hardy, 1s-12.

PLAISANCE (le duc de), nom nobiliaire [Charles-François

LEBRUN, duc de Plaisance]. Pour la liste de ses ouvrages, Voy. « la France littéraire ». à Lebrun.

PLANTE-AMOUR (le chevalier), pseudon. [François BRUYS].

Art (l') de connaître les femmes, avec une dissertation sur l'adultère. La Haye, Kieboom, 4730, petit in-8; — Amsterdam, Michel. 4749, in-8; — Paris, Delaunav, 1820, in-12. [5880]

Voyez les «Lettres sérieuses et badines», par La Barre de Beaumarchais. La Haye, Van Duren, 1729 et ann. suiv., t. IV, p. 251.

Ce singulier nom de Plante-Amour est ici un pseudonyme; mais un savant suisse, distingué, le porte réellement aujourd'hui. Voy., sur ce nom substitué à un autre plus drôie encore, notre article Ch. Borde.

PLATEL (l'abbé G.-P.), pseudon. [Pierre Parisot, dit le P. Norbert].

Mémoires historiques sur les affaires des Jésuites avec le Saint-Siège. (Nouvelle édition). Lisbonne (Paris), 1766, 7 vol in-4, [5881]

La première édition, en 2 vol. in-4, a pour titre : Mémoires historiques sur les missions de l'Inde.

PLATIÈRE (Sulpice IMBERT, comte de LA), prête-nom [BABIÉ DE BERCENAY).

Titres de Bonaparte à la reconnaissance des Français. An x (1802), in-8. [5882]

PLATINE (Baptiste), pseudon. [SACCHI DI PIADENA]. Honnête (l') volupté (ouvrage traitant des fruits, des épices, des

herbes, des animeux, etc.); traduit du latin de — (par Desdier Christol, prieur de Saint-Manrice). Lyon, 1528, in-4; — Ibid., Rigaud, 1571, in-16.

PLATON, célèbre philosophe gree, dont le nom a été pris par denx écrivains pour la publication d'ouvrages philosophiques.

I. Nyctologues de Platon (ouvrage composé par le marquis de Saint-Simon). (1784), 2 part. in 4. [5884] Tiré à petit nombre.

II. Ma République; a utient, Platon; éditeur, J. (Détitle) de Sales, ouvrage destiné à être publié l'an M.D.CCC. Paris, 1791, 12 vol. in-12. — Seconde édition, revue et augmentée, sous ce titre: « Éponine, ou de la République». Paris, 1793, 6 vol. in-8. [5885] on ne peut volr assuréanent un plus beau ronge, et uous n'entreprendent.

drons point de réveiller l'anteur, nous attendrons au moins qu'il sit fui sou rêve; il nouse ne pomet la sulte, e tenime en supposant qu'il se soit trompé et qu'il doive se tromper encore, nous l'exhortous à remplir sa promesse; les vraits amis de la liberté doivent almer jusqu'aux erreurs, qui nout d'autre source qu'une raissou ou trop lindée ou rop exigente, d'autre bui que la paix et le plus grand bonheur des hommes (Montleur, 18 septembr 271 sept

III. Philosophie dn bonheur, mauuscrit de Platon, publié par l'auteur de « la Philosophie de la Nature » (Isoard, plus connu sous le nom de Delisle de Sales). Paris, Moutardier, 1800, 2 vol. in-8. 55861

Cet ouvrage avait paru dès 1796, sous le titre : De la Philosophie du Bonheur, overage recueilli et publié par l'auteur de la « Philosophie de la Nature ».

PLATON-POLICHINELLE, pseudonyme pris par un ecclésiatique qui en a plusieurs autres [l'abbé MARTINET, docteur en théologie, chanoine de Moutiers, en Savoie (1)]. Il nous a para piquant de réunir dans un senl article la liste des divers ouvrages que cet ecclésiatique a publiés sous le voile de l'anonyme, sous des peendonymes et avec son véritable nom, afin que l'on connût bien le bilau littéraire du prêtre ultramoutain dont la presse a'est occupée dans ces dérniers temps. Nous sommes même assez heureux de pouvoir faire profiter nos lecteurs d'une notice sur M. l'abbé Martinet, qui permettra d'apprécier son esprit original et les opinions religieuses qu'il professe depuis quinze ans. Cette notice a paru d'abord dans « l'Union suisse» » en 4847, et elle a été reproduite la même année, dans la Viox de la Vérité e, nº de 16 to max.

e Dieu, dit « l'Uniou suisse », n'a point fait défant à l'homanité
pour l'aider a retoir aprèta la grande apostatie du dix-huitième
siècle. Naguère à côté des maîtres en Israél, à côté des pontifes et
des docteurs de son Église, il lui a donné, pour guides et pour
flambeaux, des génies d'une originalité, d'un écla extraordinaire.
De nobles vengeurs de sa gloire, les Bonald, les Maistre, les Châteaubriant, les Gorres, les Philippos ont cherché à rétaible Dieu dans ses droits violés partout depuis 60 ans, et à le replacer dans les esprits et dans les course; et leurs efforts, Dieu merci, n'on tops été sét-

<sup>(1)</sup> M. Auloine Martinet, mort évêque de Chambéri, le 6 mai 1839, pouvait bien être l'oncle de l'ecclésiastique qui fait l'objet de cet article.

riles. Mais, depais lors, de nouvelles questions ont surgi; je me trompe, de vieilles questions se sont précentées avec une forme nouvelle et ont demandé à être jugées. Prochaine dissolution du protessantisme, religion d'État, utilité des ordres religienz, communisme et son avenir, paupérisme, industrialisme et le reste : toutes ces questions et mille autres de l'ordre social et religienz, qui precupent et inquiétent en ce moment les esprits, devaient puiser leur solution dans les doctrines propres à l'Église : elles l'y out trouvée. Un homme, entre autres, appuyé sur les plus fortes études de la théologie positive, et riché et tous les travers de la science moderne; un homme sensible à tous les maux de l'humanité et brûlant du désir d'y metre un terme, s'il est possible; confin un digne atthète de l'Église s'est saisi de ces questions et les a résolos s.

« L'auteur anouyme de la Solution de grands problèmes, de Platon-Polichinelle, mais surtout du traité de la perfectibilité humaine, s'est placé en France, en Savoie, en Suisse et en Belgique, au rang des premiers défeuseurs de la foi ».

M. Martinet, chanoine de Moutiers, en Savoie, est l'an des prêtres savoisiens les plus éminents; il a refusé l'évêché d'Annecy, pour se livrer tout entier à l'humble l'apostolat des campagnes. Il a fondé dans les hautes gorges de Moutlers, une maison de missionnaires séculiers. C'est du fond de cet humble ermitage, c'est dans les loisirs que lni laisse le soin de see pauvres chéris, qu'il travaille à éclairer aussi, sur leurs vrais intérêts, les classes de la société qu'on nome éclairées -

Cette apologie canteleuse de M. l'abbé Martinet par « l'Union suisse », justife suffissument l'épithée d'ultramontair que nous lui donnous. Qu'est-ce effectivement que M. l'abbé Martinet l'l'un de ces nombreux ministres de Dien, qui oublient chaque jour que le royaume de leur maître n'est pas de ce monde, et que par consequent, comme le prescrivait récemment Mgr Silour, archevêque de Paris, aux prêtres de son diocèse, lis ne doivent s'occupper des affaires de la terre que pour consoler les affligés. Par quelle étrange réaction M. l'abbé Martinet qui, il y a quince ans aveit préféré à la mitre, l'humble mission de pasteur des halitants des hautes gorges de Moutiers, est-il décendul à se faire le champion de fougueux ultra-papiste, évêque de Chartres, M. Clausel de Montals, vieillard impécilient, qui lis, contrairement à son métropolitain,

approure et encourage même les prêtres de son diocèse à prendre rang parmi les brouillons dont la société est déjà assez encombrée; de cé fougueux qui n'a pas reculé devant l'idée d'amener quéques uns de ses collègues à dénoncer à Pie IX l'esprit de conciliation et de tolérance dont est animé Mgr Sibour, métropolitain de Mur de Chartres (1).

M. l'abbé Martinet s'est décerné le sursons de Platon-Polichinelle. « On sai, di-il, que Platon, le plus grand des philosophes de l'Antiquité, et Polichinelle, le plus gui des enfants du meyenage, s'accostèrent providentiellement il y a quelques années pour « une entreprise gigantesque, la restauration du bon sens en » Europe ». De cet accouplement midocrement orthodore sont déla nées nellet plusieurs ourresses : Platone-Polichinelle (1880). Solution de grands problèmes (1813-40), Satoolatrie, ou le Commuriume légal (1889); des Affaires d'Italies et de 'amerir probable de l'Europe (1849), la Science de la vie (1850), et surtout celui tituliè le Revêt du pruple (1850), que les journalites rigenieux et chrétiens brevetés par M. l'évêque de Chartres, nomment « un catéchieme couolaire des llus grandes viers de l'ordre social:

« des principes auxquels il faudra tôt ou tard revenir quand on « voudra retrouver l'ordre et la paix ».

Nons connaissons de M. l'abbé Martinet :

I. \* Concordia rationis et fidei contra veteres nuperosque rationalistas. Auctore theologo Tarentasiensi. Lugduni, Guyot, 1835, in-8, 5 fr. [5887]

<sup>(1)</sup> On lit dans l'Abrille, journal de Poitiers, du 16 avril 1851 :

« Nous apprenons que plusieurs évêques ont déféré à l'examen et au juge-

a vous appreuous que pioseure reclues out cerere a l'examen et au jugment du Sain-Siége divers écrits de M. l'archevêque de Paris, et notamment le mandement du 15 janvier dernier, comme exprimant des doctrines et des prétentions sur lesquelles l'attention du chef de l'Église devait être appelée.

<sup>«</sup> Indépendamment de la compétence du concile de Paris, la question se trouve donc ainsi portée au tribunal du Souverain-Pontife ».

Pour son diffication, M. Pabbé Mardinet devrait blen litre la Latire d'un foudropé à un foudropeat (M. Clausai de Montals), signée N. Turn, ex-purafesseur au lycée Napoléon, et lasprainée dans le feuilleton du « Siècle » du 19 avril 1851; il y verrait que le temps des prêtres qui dissimulant leurs ambilions sous l'asparence de dévocement outré la papaule et la monarchie, est passé en France : ils ne révolutionneront plus le pays dans leurs propres innéréts.

II. \* Perfectibilité (de la) humaine. Lyon, Périsse frères, 1835, in-8. (Anon). [5888]

Il a paru postérieurement un ouvrage qu'il ne faut pas confondre avec celni de M. le chanoino Martinet. Ce dernier est initiudé: De la Perfectibilité humaine, ou néfections aux le traits autres du pouvoir, ouvrage où l'on prouve l'impossibilité d'une forme arrêtée et définitive de la Société; par Edonard Muscins. Paris. Leieux. 1842; in-5. 6 fr.

L'auteur de la notice de « l'Unios Suise» s'est trempé en disant que le truité de la represibilité humaire a étà le début de la l'habé Martine dans la carrière des lettres : il avait publié peu de temps apparant as Concentia rations et féd.c. « Le brayau torrent de la presse numqué la M. Martinet, dit son blographe. L'ouvrage de la prefetibilité humaine, son che-d'autre, es demouré peu comme, il avaits suront le tert de poter un titre trop sérieux péur notre temps. M. Martinet qui le sentit, choist pour son troisleme ouvrage nu titre ples badin ».

III. Platon-Polichinelle, ou la Sagesse dereune foile, pour se mettre à la portée du siècle. Première partie. Chartreuse législative. — Deuxième partie. Chambre monacale. — Troisième partie. Les Religieus seraient-lie encore bons à quelque chose? Par un Solitaire mourergnat. Lyon, Pélagaud, 1840, 1941, 3 part. in -18. (5389)

Nous ne connaissons les deux premières parties que par la citation, et non l'annonce, qu'en a faite la « Bibliographie de la France », année 1840, « sous le nº 1640.

Les trois parties réunies ont eu, en 1845 et 1844, des 4° et 5° éditions. Lyon, Lesne, et Paris, Poussielgue-Rusand, 2 vol. in-18, 5 fr. L'onvrage fut goûté par une classe de lecteurs; ces cinq éditions le prouvent.

IV. Solution de grands problèmes, mise à la portée de tous les esprits. Premier problème : Peut-on encore être homme saus être durêtien? Par l'auteur de « Platon-Polichinelle» . Lyon, L'enue et Paris, Poussielgue-Rusand, 1853, 1884, in-18. — Tome III. Lyon et Paris, les mêmes, 1885, in-18; en tout 2 vol. in-18, 7 fr. — Deuxième problème : Peut-on encore être chrétien sans être catholique. Par l'auteur de « Platon-Polichielle» . Lyon, Péagand, et Paris, Poussiègle-Rusand, 1845, în-18. — Troisième problème : la Société peut-elle se sauver sans rederenir catholique. Paris, Copuebert; Poussièque-Rusand, 1845, în-18. — Moutiers, 1816, 2 part, en 2 vol. in-18, 5 fr. [5890]

Le deuxième problème a été réimprimé, en 1845, dans les formats in-16 et in-12. C'est surtout dans le troisième problème, portant pour épigraphe :

«La société peut-elle se sauver sans redevenir catholique», qu'il faut chercher la solution de tons les problèmes sociaux de notre époque.

Il existe encore une édition postérienre en 4 vol. in-8 : 12 fr.

V. Art (l') d'apprendre en riant des choses fort sérieuses; par Polichinelle, séparé de Platon ponr cause d'incompatibilité. Paris, Ponssielgne-Rusand; Lyon, Pélagaud, et Albertville, Blanc fils, 1849, gr. in-8 de 260 pages, avec une fig. 2 fr. 50 cent. [5891]

Tel est le titre d'un nouvel écrit où, sous la forme d'une fiction pleine de grâce, l'autenr aborde et résout une foule de questions graves et pieines d'intérêt. Oui, c'est bien là Platon, c'est] blen Socrate, qui semblent devenus chrétiens, et qui, mêlant le grave au doux, le plaisant au sévère, couvrent, sous le badinage d'une conversation enjonée, l'enseignement des plus sublimes vérités, et qui en outre ont trouvé le secret divin de les faire aimer! Biographie de M. Martinet.

VI. Réflexions de Polichinelle sur un souverain comme il v en a peu, et sur le discours d'un trône qui n'a pas son semblable. Paris, A. Sirou et Desquers : Poussielgue-Rusand, 1847, 2 part, en nn vol. gr. in-18 de 193 pages, 2 fr. 50 cent. [5892]

Les Réflexions de Polichinelle sur un souverain comme il'y en a peu, portent sur le Saint-Père; c'est, bien entendu, nn souverain sans pareil que le Père commun des fidèles, le chef de l'Église universelle!

VII. Idées (les) d'nn catholique sur ce qu'il y aurait à faire ; par l'auteur des « Solutions de grands problèmes », Paris, Poussielgue-Rusand; Lvon, J.-B. Pélagaud, et Albertville, Blanc fils, 1847, gr. in-18 de 225 pages, 2 fr. 50 cent. [5893]

VIII. Statolatrie, ou le Communiste légal ; par l'auteur de la « Solution de grands problèmes ». Paris, Lecoffre, 1848, in-18, 1 fr. [5894]

IX. Affaires (des) de l'Italie, et de l'avenir de l'Europe; par l'auteur de la « Solution de grands problèmes ». Paris, le même, 1849. in-12. [5895]

L'auteur termine cet écrit par 40 pages qui sont l'extrait d'un livre intitulé: les Béats, tué sous presse, dit-ll, par la Révolution du 24 Février 1848.

X. Emmanuel (l'), ou le Remède à tous nos maux; par M. l'abbé Martinet, docteur en théologie. Paris, le même, 1849, in-12. [5896]

XI. Science (la) de la Vie; par l'abbé Martinet, docteur en théologie. Paris, le même, 1850, 2 vol. in-8, 10 fr. [5897] Ouvrage en 30 leçons, avec préface et conclusion.

XII. Réveil (le) du Peuple, Avec cette épigraphe : Din-don, din-don, din-don,

Quand vous réveillerez-vous donc?

Par Platon-Polichinelle. Paris, le même, 1850, in-18, 1 fr. [5898]

L'Union suisses terminait son article par l'expression de ce vue : La presse périodique de Paris doit signaler les productions du chanoire de M\*\*. Elles se recommandent par la science la plus solide, espoés ouveut dans des pages britlantes d'éloquencer; par la variété et la richesse des images; par la correction toujours souteme du stejt, malgré le fuer roulant de platsanteries propres à délasser l'esprit du volgaire que l'auteur admet aux diffessions los les plats élérés ».

Le rédacteur de «l'Union suisse» doit être suisfait, car la presse périodique de Paris vient de signaler la deralbre des producions du déserteur des bautes gorges de Mouters. Le « Journal des Débats » a publié dans son ne du Si mars 1851, comme premier Paris, un article tels remaiquable sur le Réveil du Frepte, de M. Martinet, signé Alexander Domas. Dans cut article qui ne forme rien mois que cleaç colones, M. Thomas. Silt bonne justice de cette mauvaise action, car c'en est une que cette publication. Nous engageous l'éditeur du héreit du Frept, si ce livre se réimprine. À réimprimer à la fia, comme autoides. l'article remarquable de M. A. Thomas, que nous regrections du poverir dommer lei en entire de M. A. Thomas, que nous regrections de apporter démont lei en entire suivant, pour faire consultre l'esprit des pamphlets qu'encourage M. Clairsel de Montais.

« Il y ent, au début de la première Révolution, des pamphiétaires royalistes qui s'imaginerent qu'il était fort ingénieux de parler au peuple comme lui parlait le Père Duchêne et de servir la vieille et noble cause de la monarchie avec les procédés et les inrons des plus sales démagognes, Les bonnêtes gens surent bientôt dégoûtés d'un expédient si équivoque. et la populace ne s'y laissa point attraper. Ce souvenir n'a pas assez modifié le zèle du pieux auteur à qui nous devons le Réveil du Peuple. Il avait assurément la meilleure intention de faire tort aux clubs de la République démocratique et sociale, il n'a réussi qu'à ienr faire concurrence. Non senioment, comme nous l'alions dire, il argumente dans le sens de jeurs idées, mais il s'abandonne jusqu'à leur emprunter leurs figures de rhétorique. La religion a-t-elle donc tant gagné à posséder iadis un Père Garasse? Ce ne sont encore à toutes les pages du nôtre que drôles et gredins, goinfres et fripons; chiens et canailles, tigres et pourceaux. Il s'est donné pour Interiocuteur des gens « du petit peuple », selon son expression favorite, et il traite de celte verte façon tons ceux qui n'en sont pas; c'est probablement sa manière de se mettre au niveau de son auditoire; on ne s'y prend pourtant pas comme cela dans l'Evangile.

« Ce n'est pas tout, Piatou-Polichinelle est quelqu'un de très sérieux : il nous le déclare lui-même et nous en crovons sa robe : mais il faut bien avoir le mot pour rire quand on s'adresse au « petit peuple ». - « Quoique « extrêmement sérieux par le fond, mon livre est assez amusant par la « forme ponr que les barbons enx-mêmes se dérident en le lisant ». Aussi l'auteur se risque-t-ii un peu loin parfois pour dérider les barbons, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer en toute sûreté de conscience que son livre n'en est pas moins à l'usage de la jennesse, et qu'il l'a fait « pour être lu des enfants ». il raconte agréablement, d'après la Genèse qu'il cite en marge, comment les filles des enfants des bommes, vraie postérité de Caîn, mieux attifées et plus égrittardes que les autres, donnèrent dans l'ail des enfants de Dieu ; comment les belles cousines entrèrent dans les tentes des saints et en prirent le gouvernement, etc. Il plaisante avec une Ironie de haut goût sur la prétendue continence de ce palen de Sciplon « qui livra peut-être « dix millions de femmes à la brutalité de ses soldats ». - ce qu'on ne dit pas dans les collèges ! ajoute finement Platon-Polichinelle.

« Teile est cependant la forme d'un ouvrage destiné par un prêtre à la défense de la religion; mais que voulez-vous? son inexpérience aura trahi sa piété : la forme est mauvalse, soit! passons au fond : - le fond est pire! Afin de ramener pius vite les âmes dans le giron de l'Église, l'auteur spécule ouvertement sur toutes les méchantes passions, sur toutes les cupidités qui poussent aux erreurs violentes de ce temps-ci. Il plaide pour les privilèges monastiques et ponr les biens du ciergé, ponr l'absointisme théocratique et pour les royautés de droit divin, précisément dans les mêmes termes et sur le même terrain que les avocats du phaianstère et du communisme. Lui aussi ii essaie d'amorcer son monde par l'appat des jouissances grossières ; iui aussi li cherche à déchainer dans les cœurs tous les serpents de l'envie; c'est par la jouissance et par l'envie qu'il espère reconduire « le petit peuple » jusqu'à Dien. Excitation à la haîne d'une classe de la société, au mépris du gouvernement et des institutions êtablies, appei à la force brutale, à la résistance armée, tous les délits que la loi est obligée de réprimer dans les feuilles radicales, mals qu'elle ne ponyait point prévoir dans l'œuvre d'un champion de la foi catholique, il les commet tous pour la plus grande gloire de Dieu ».

XIII. Arche du peuple; par Platon-Polichinelle. Paris, Jacq. Lecoffre et C<sup>1</sup>, 1851, 2 vol. in-18, 2 fr. [5899]

## P. L. B., apocryphe [Mme GUÉNABD, baronne de MÉRÉ].

Lucien de Murcy, ou le Jeune Homme d'aujourd'hui; par —, auteur de «Chrysostôme, père de Jérôme». Paris, Locard et Davy, 1816, 2 vol. in-12, 4 fr. [5900]

Les initiales P. L. B. ont été placées sur le frontispice pour faire croire que ce roman était de Pigault-Lebrun. Ce n'est pas, du reste, la scule

535

1º Chrysostôme, père de Jérôme, de Pigault-Lebrun. Paris, libr. économique, 1805, 2 vol. in-12.

29 Achille, fils de Roberville, ou le Jeune homme sans projets; histolre morale publiée par l'auteur de « Chrysostôme, père de Jérôme ». Paris, Locard et Davy...... 2 vol. in 12.

3º La fut-il, ne le fut-il pas? ou Julie et Charles; suite et conclusion de l'Égoïsme de M. Pigault-Lebrun, Paris, Delavigne, 1821, 2 vol. in-12.

P. L. C. L. D. C., auteur déguisé [le comte de Louis CURTY].

Lettres sur la Suisse. 1er vol., 1ee partie. Altona, 1797, in-8.
[5901]

PL\*\* D., auteur dég. Voy. PETIT NEVEU DE BOCACE (UN).

P. L. D. G., pseudonyme [le P. LALLEMANT, jésuite].

Nouvelle interprétation des psaumes de David, avec le texte latin et des réflexions courtes et touchantes. Paris, Giffart, 1717, in-12. [5902] Mémoires de Trévoux, année 1718.

memoires de Trevonx, année 1718.

PLÉBÉIEN (UN), auteur déguisé.

Un plébéien à M. le comte d'Antraigues, sur son apostasie et sur le schisme de la noblesse. 1789, in-8. [5903]

PLÉBÉIEN OBSCUR (UN), auteur déguisé.

A tous les amis de l'ordre et de la vraie liberté. M. de Genoude vengé de ses 'détracteurs; par un homme du peuple. Nimes, de l'impr. de Baldy, 1849, in-8 de 8 pages, 40 cent.

[5904] Brochure signée : En pélétien désaur. L'auteur propose à ses fières la candidature de M. de Genoude (mort à fières, le 3 varil 1849).

PLEMPIUS. Voy. ORLIX (d').

PLEXIACUS, pseudon. [abbate BROCHARD].

Lexicon philosophicum. Hagæ Comitum, 1716, in-4. [5905] Catal. de Bunau, t. I., part. I, p. 288.

PLINE le jenne, apocryphe [AURELIUS-VICTOR].

Hommes (les) illustres de —, traduits en français par Savin.

Paris, 1776, petit in-12. [5906]

PLIS DE RAYNONVILLE, pseudon. [CAMUS, évêque de Belley]. Triomphes (les) des vertus remportés sur les vices. Paris, 1633,

Triomphes (les) des vertus remportés sur les vices. Paris, 1633, in-8. [5907]

Il y a un arrêt qui supprime ce livre, et fait défense, sous peine de la vie, d'en vendre aucun exemplaire. (Note communiquée par M. Malherbe, ancien bibliothécaire du Tribunat).

PLIVARD, Voy. P.... [J.].

PLOKOF (Jean), conseiller de Holstein, auteur supposé [VOLTAIRE].

Traduction du poëme de —, sur les affaires présentes. 1770. [5908]

Plokof est un personnage imaginé par Voltaire, qui est le véritable auteur de cet écrit. Les « Mémoires secrets » en parient à la date du 9 mai 1770.

PLUS CÉLÈBRES AUTEURS DE CE SIÈCLE (UN DES), auteur déquisé [Ant. HOUDART DE LA MOTTE].

Recueil de poésies choisies et pièces d'éloquence d'—. Amsterdam, 1756, 3 vol. in-12. [5909]

PLUS FAMEUX DOCTEURS DE SON TEMPS (UN DES), auteur déquisé [Nicolas de Houssemaine].

Sommaire très singulier de toute médecine et chirurgie...., composé par —, en faveur des pauvres malades, In-12 goth.

PLUS GRANDS PHILOSOPHES DE NOS JOURS (UN DES), pseudonyme [Charles BORDE].

Secret (le) de l'Église trahi, ou le Catéchumène, ouvrage peu connu, avec l'épigraphe : Ridiculum acri, an III de la république, française. 1794. in-18. (5911)

Cette nouvelle édition d'un opuscule qui a fait beaucoup de bruit, et qui parut en 1768 sous le titre de Catéchumène, est suivie du «Songe de Platon», par le même auteur.

PLUS HEUREUX DES ÉPOUX (LE), auteur déguisé [J.-B. de LA BORDE].

Recueil de quelques vers, dédié à Adélaïde, par —. Paris, Didot aîné, 1784, in-8 sur papier vélin. [5912]

Livre fort rare. Il existe un exemplaire sur vélin, portant en lettres capitales : Par M. de la Borde, exemplaire unique.

[5910]

PLUSIEURS MEMBRES DES CLUBS DE PARIS, auteurs déquisés [MM. AUDIFFRET et deux autres].

Biographie des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Avec cette épigraphe : Hors la République, pas de salut. Paria dépôt central, rue de Choiseul, 27; A. René et Comp\* (1848), in-18 de 160 pages. Edit. omnibus. Paris, mêmes adresses, 1848, in-25, 50 c.

PLUSIEURS OFFICIERS DU GÉNIE, pseudonyme [Ch.-Ric. FOURCROY DE RAMECOURT, directeur-général du génie].

Mémoires sur la fortification perpendiculaire, par —, (rédigé par Fourcroy). Paris, Nyon aîné, 1786, in-4. [5914]

P. M. B. (M.), auteur déguisé [Pierre MASSUET].

Vie (la) du duc de Ripperda, grand d'Espague. Amsterdam, Ryckhoff, 1739, 2 vol. in-12. [5915]

P. M. C., pseudonyme [Charles SOREL].

Recueil historique de diverses aventures arrivez (sic) aux princes, seigneurs et grands de la Cour, aux courtisans, aux sçavans, etc. Paris, Loyson, 1662, in-12. [5916]

Reproduit l'année suivante sous ce titre :

Chemin de la Fortune, ou les Bonnes règles de la vie pour acquérir des richesses, par D. S. Paris, 1663, in-12.

P. M. C. (le), pseudonyme [le P. Jean-Marie de CERNOT, du

- tiers ordre de Saint-François].

  Vie de saint Arnoul et de sainte Scareberge, son épouse. Paris,
- 1677, in-16. [5917]
  - P. M. L., auteur déguisé [PROMÉ, marchand-libraire].
- I. Voyages (les) de M. Des Hayes, baron de Courmenin, en Dannemarc; enrichis d'annotations, par le sienr P. M. L. Paris, Clousier, 1664, in-12. [5918]
- II. Voyages (les) de M. Quiclet à Constantinople par terre, enrichis d'annotations par le sieur P. M. L. Paris, Clousier, 1664, in-12. [5919]

POÈTE (UN), auteur déguisé [Adolphe MATHIEU, de Mons, poète, secrétaire perpétuel de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut].

Un poète. (Mons), juillet 1843, in-12 de 31 pages. [5920] Diatribe un peu déclamatoire, mais semée de vers vigoureux, où l'auteur se peint lui-même et se plaint avec emportement que son génie soit méconu par l'ingrate Belgique, quoiqu'aucun poète du pays n'ait débuté comme lui.

M. Achille Jubinal a lu dans la séance publique de l'Institut historique, au palais de Lucembourg, les 7 décembre 1850, un Discours sur la ditutrature helge, et plus particulièrement sur les poètes Monteis. Dans ce Discours, qui a été imprimé à part (gr. la-8 de 17 pages), M. A. Jubina a rendu une parfaite justice au mérite de M. A. Mathieu, que l'on considère, non sans raison, comme l'un des premiers poètes helges vitante.

POÈTE ANONYME DE LA POLOGNE (LE), auteur déguisé

I. De la Poésie polonaise contemporaine : le Rêve de Cesara. — La Nuit de Noël. — Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », n° du 1\*° août 1846. [5921]

II. Comédie (la) infernale. — Ibid., n° du 1<sup>er</sup> octobre 1846. [5922]

POÈTE BORAIN (1) (LE), auteur déguisé [Philippe-Auguste WULLOT, de Pâturages en Hainaut, poète satyrique, l'un des rédacteurs du « Méphistophèle» », journal sityrique qui paraît à Bruzelles depuis le 4" janvier 1831, et de « l'Argus », qui a paru plus tard).

M. Wulllot, auteur de tant de distribes, après avoir terminé ses études à l'unirersité de Louvain, os destinait à l'enseigements public. Il tomba des premiers degrés qui conduisaient à la chaire académique, dans ces petits journaux qui font de la diffanation métier et marchandie. Le « Méphisophélés », feuille justement décriée, requt ses bocoliques. Un homme qui n'avait guère plus de moralité, lemusicien Stanislas Champein, l'attaqua avec visculé dans « le Franc-Juge», dont il était l'éditeur et le rédacteur en chef (ce journal a paru du à octobre 1834 au 28 janvier 1839). M. S. Champein appeint M. Wulliot docteur en philosophie et marchande de modes, attendu que M\*\* Weillot exerçait cette honorable profession, et que son mari avait, en effet, obtenu le titre de docteur, le 10 juillet 1824, à l'Université de Louvain, et avait publié à cette occasion une dissertation initiulée: Disputatio de Antipatro Tarrensi. Lovant, Coelens, in-8 de 88 pages. Il y a bind et la xu d'attribe

<sup>(1)</sup> On appelle en Belgique Borains les habitants du Borinage ou du canton houiller qui environne la ville de Mous.

rimées et non rimées de M. Wuillot. Aujourd'hui ce poète travaille à « l'Argus», et jette à pleines mains le sarcame et quelquefois l'injure. Doué d'une facilité dont on ne peut pas toujonrs le féliciter, il n'épargne pas le sel, mais ce sel est âcre et fort mêlé,

Nous connaissons de M. Wuillot:

- I. Livre (le) du Diable, recueil de satyres et de pamphlets sur les hommes et les choses de la révolution belge. Bruxelles, chez tous les libraires, 1848 (1843), in-18 de 234 pages, 2 fr. 50 c. [5923]
- II. Épitre familière à Sylvain Van de Weyer au sujet de Simon Stevin et M. Dumortier. Bruxelles, F. A. Parys, 1845, grand in-8 de 16 pages. [5924]
- III. Ministère (le) du 31 juillet, ou le Cabinet noir. Brnxelles, le même, 1845, in-8 de 12 pages. [5925]
- IV. XVI\* (le) Anniversaire de la Révolution polonaise. Bruxelles, le même, 1846, in-8 de 8 pages. [5926]
- V. Chansonnettes satyriques. Bruxelles, le même, 1847, petit in-8 de 72 pages. [5927]
- VI. Flandres (les), à M. Rogier. Bruxelles, le même, 1848, in-8, 50 c. [5928]
- VII. Satyres politiques. Bruxelles, de l'impr. de J. Vanbuggenhoudt, 1849, in-18 de 300 pages, 3 fr. [5929]
- M. Wellist est I'nn des poètes cités par M. Ach. Jubital dans le Biscours dont nous avons parlé sous le nº 520.0 et trove, dit-il, dans ser poètes beaucoup de verre et de mordan. Malheureusement M. Jubinal a orthographie le nom de ce poète de manière à le rendre méconnaissable : M'illand. Ber la même page du Biscours imprise (p-14), on il tausti le nom d'un autre poète belge non moins désiguré : Yauquiér, au lieu de Wooquier.
- POÈTE DE LA VILLE DE ROUEN (UN), auteur déguisé [Piere Mainfray].
- Rhodienne (la), ou la Cruauté de Solyman, tragédie en cinq actes et en vers. Rouen, David Dupetival, 1621, in-8. [5930] D. M.—NE.

POÈTE DE PROVINCE (UN), auteur déguisé [Alphonise BLON-DEAU].

Épître à l'auteur de la « Petite Ville », comédie (de Picard), suivie de notes. Paris, Dentu, 1800, in-8 de 22 pages. [5931]

POÈTE DE SYBARIS (UN), auteur supposé [ISOARD, plus connu sous le nom de Delisle de Sales].

Théatre traduit pour la première fois du grec, avec descommentaires, des variantes et des notes, pour servir de supplément au Théatre des Grecs. Sybaris (Orléans), Courct-de-Villeneuve, 1788, 3 vol. in-18.—Nouvelle édition, rectifiée, Paris, 1790, 3 vol. in-12.

POÈTE GASCON (UN), auteur supposé [P. BERNADEAU]. Discours d'— sur le globe aérostatique de Bordeaux. Auch,

1784, in-8. [5933]
POÈTE PHILOSOPHE (LE), auteur déguisé [VOLTAIRE].

Quatre (les) dernières épîtres du poète philosophe. 1771, in-12 de xjv et de 40 pages. [5934]
Ces quatre Épitres sont celles : 4° à l'impérairice de Bussie; 2° au roi de

Suède; 5° au roi de Danemark, sur la liberté de la presse accordée dans tous les États; 4° à M. d'Alembert. Chaque épitre est suivie de notes.

POÈTE SANS FARD (LE), pseudonyme [François GACON,

prêtre de la congrégation de l'Oratoire]. C'est sous ce nom d'emprunt que cet écrivain a publié tous ses ouvrages. Voyez-en la liste dans notre « France littéraire », au nom Gacon.

POEVILLIRIO (dom), ex-bachelier de Salamauque, anagram. [Olivier POLI, napolitain].

Portefeuille (le) littéraire et politique, ou Recueil inédit de pièces historiques, voyages, petits romans, nouvelles, souvenirs, pensées détachées, définitions, etc. Paris, le Comptoir des imprimenres réunis, 1842—44, 2 vol. in-8, 10 fr. [5935]

POINTEL (Ph. de), pseudonyme [le marquis Ph. de CHENNE-VIÈRE (1)].

Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques peintres pro-

<sup>(1)</sup> L'article de M. de Chennevière est l'un des 800 dont nous avons signalé l'absence dans la 2º partie du deuxlème volume de la « Littérature française costemporaine» par notre brochure Initiulé: « Omissions et Bévues». Voy. la page 31 de l'écrit que nous citons,

vinciaux de l'ancienne France. Paris, Dumoulin, 1847, in-8 de xvj et 285 pages avec une gravnre. [5936]

POINTU (Jérôme), propriétaire, électeur et marchand bonnetier de la rue Saint-Denis, pseudon.

Oraison funèbre de l'infortuné droit d'aînesse, immolé avant sa naissance, prononcée par —. Paris, les libraires du Palais-Royal, 1826, în-8 de 16 pages, 50 c. [5937]

POITEAU (A.), apocryphe [Pierre BOITARD].

Jardinier (le) des fenétres, des appartements et des petits jardins. Paris, Audot, 1823, in-18 avec nne gravure. — Seconde édition, revue et augmentée. Paris, le même, 1829, in-18 avec 2 planches, 1 fr. 50 c. [5938]

Ce petit ouvrage est anonyme, mais il existe des exemplaires de la seconde édition dout la couverture imprimée porte à tort : par M. Poiteau.

POITEVIN (Fr.), pseudon. [dom GERBERON].

Église (!) de France affigée, où l'on voit d'an côté les entreprises de la Conr contre les libertés de l'Église, et de l'autre les diretés avec lesquelles on traite en ce royaume les évêques et les prêtres, etc. qui n'approuvent pas les entreprises de la Cour nil a doctrine des Jésuises. Cologne, Pierre le Vray, 1688, in-8. [5939]

POLÉMARQUE, pseudon.

Lettres de — à Eusèbe (le P. Nicolas Lombard, jésuite), et d'un théologien (le docteur Arnauld) à Polémarque, sur la « Théologie morale des Jésuites » (du même Arnauld). 1644, in-8. [5940]

Voyez le nº 2295.

POLÉMIS, pseudon. [Jean-Baptiste-Charles DESGUERROIS, propriétaire à Troyes].

Cri public (le). (En vers). Troyes, Febvre, et Paris, Garnier frères, 1847, in-8 de 16 pages, y compris le faux-titre. [5941]
Tiré à 33 exempl. numérotés et paraphés à la main. Nous possédons le ne 19.

POLICHINELLE, pseudon. [Lonis-Germain PETITAIN].

Lettre de — à ses compères du comité des finances, offrant

un moyen sûr de rembourser les assignats, et de libérer l'État sans bourse délier. Sans date (1795), in-8 de 15 pages. [5942]

Signée Malo Cloud Polichinelle.

Réimprimée à la suite de la Lettre de Polichinelle à ses compères des deux conseils.

II. Lettre de — à ses compères des deux conseils composant la commission des finances, contenant envoi de sa première lettre écrite au ci-devant comité des finances, et un nonveau projet pour libérer l'État sans bourse délier. Sans date (1795), in-8 de 22 pag. (2015).

III. Lettre de — à ses confrères de la commission du culte. In-8 de 20 pages.

IV. Polichinelle agiotenr, comédie en un acte, en prose, présentés à plusieurs théttres, et partout refusée pour raisons. Paris, Desenne, an IV (1796), in-8 de 79 pages.
A la fiu se trouve une post-face initialée: le Compère Lariant, déliteur de la compère Lariant de la compère la comp

cette comédie, à ses lecteurs benè-volants.

POLIENUS, pseudon, [J. BARCLAY].

Virtus vindicata sive Polieni Rhodiensis satyra in depravatos orbis incolas. 1617, in-12. [5945]

POLICHINELLE, Vov. PLATON-POLICHINELLE.

Note manuscrite.

POLYTICK (sir), esq. naturalisé français, membre de toutes les académies et sociétés littéraires de l'Europe.

Mausokée (le) d'Agnès Sorel, poème en onze chants, suivi de notes historiques, anecdotiques, politiques et critiques; par M. de Sales. Seconde édition, publiée par —. Paris, Pillet aîné, 1823, in-8 de 292 pages, avec une gravnre. [5946]

POLONAIS (UN), auteur déguisé [Wladislas PLATER]. Grande (la) Semaine des Polonais (par C.-A. Hoffmann), trad.

du polonais en français par ---. Paris, de l'impr. de Dentu, 1831, in-8 de 52 pages. [5947]

POLONAIS (UN), auteur déguisé [C.-A. HOFFMANN].

I. Nationalité (la) polonaise détruite. Lettre d'— adressée aux députés de la France. 17 novembre 1832. Paris, Hect. Bossange et Comp.; Heideloff et Campe, 1832, in-8 de 48 pages. [5948]

II. Quelques mots sur l'état des paysans en Pologne. Paris, de l'impr. de Guiraudet, 1833, in-8 de 80 pages. [5949]

III. Lettre d'— à MM. les pairs et les députés de France, souries de dent écrits, savir : 1 de l'État ateut de la Pologne; 2 Débats de la chambre des communes, du 19 juillet 1833, sur la motion de M. B. Fergusson. Paris, de l'impr., de Fournier, 1834, in-36 et p. 29 pages.

POLONAISE (UNE), auteur déguisé [Mm. NAKWASKA].

Trois Nouvelles. Varsovie, Glucksberg, 1821, 1 vol. — Suite. Varsovie, le même, 1822, 1 vol.; ensemble 2 vol. in-12, 11 fr. [5951]

On a aussi imprimé à Paris, de cette dame, en 1821, la traduction d'unroman de la princesse de Wurtemberg, intitulé : La Potonaise, ou l'Instinct du cour.

POLONAISE (UNE), auteur dequise [Mm. GRABOWSKA].

Esquisses polonaises, ou Fragments et traits détachés pour servir à l'histoire de la Révolution de Pologne actuelle; publiées par M. Léon. Chodzko. Paris, Hect. Bossange; A. André, 1831, in-8. [5952]

POLONAISE (UNE), auteur déguisé [M<sup>m</sup> Olympe CHODZKA, née Malezewska], a fourni quelques articles de littérature dans les ouvrages de son mari.

POLONIUS (Jean), pseudon. [Xavier Labenski, alors consul de Russie à Londres].

I. Poésies, Paris, A. André, 1827, in-18.

[5958]

II. Empédocle, vision poétique, suivie d'antres poésies. Paris, le même, 1829, in-18. [5954]

La «Revue des Deux-Mondes», rv° série, t. xxII (1840) contient une appréciation des poésies de M. Labenski par M. Sainte-Beuve.

POLSKI (Bronislas), pseudonyme [Léonard Chodzko], auteur d'articles de littérature polonaise dens « le Globe » de 1830.

POLYANTHE, et PAULYANTHE, pseudon. [Alexandre Chap-PONIER, D. M.], auteur de plusieurs articles insérés dans a l'Abeille », recueil publié par M= Dufrénoy (1821 et 22), et en société de MM. Benjamin [Antier], et Saint-Amand [Lacoste], du mélodrame intitulé l'Auberge des Adrets, qui a fait courir tout Paris, au théâtre de l'Ambigu-Comique, en 1823.

POLYBE, apocryphe [Emm.-L.-H.-Alex. DELAUNAY, comte d'ENTRAGUES].

XVIII\* livre des Histoires de Polybe, trouvé snr le Mont-Athos.

[5955]

Ce pamplet couvre du voile d'une allégorie diaphane, une critique très amère de la conduite de la Prusse à l'époque de la campagne d'Austerlitz; il fut sévèrement défendu en Allemagne.

POLYCARPE (le R. P.), prieur des bénédictins de Chézery, pseud. [VOLTAIRE].

Lettre dn -, à M. l'avocat-général Séguier. 1776. [5956]

A l'occasion de la condamnation, sur le réquisitoire de l'avocat-général Séguier, de la brochure de P.-F. Boneerf, inituiée : « Les Inconvénients des droits féodaux », lacérée et brûlée au pled du grand escalier du Palais par l'exécuteur de la haute justice.

POLYCARPE (Charles), pseudonyme.

Un seigneur du Beaujolais. Histoire de 1827. Paris, Dentu, 1833, in-8, avec une vignette, 7 fr. 50 cent. [5957]

POLYGRAPHE (LE), bumble secrétaire et bistorien du parc d'bonneur, auteur déquisé [Nicolas VOLKIER, de Bar-le-Duc].

Flare Vegéce René, homme noble et illustre, du fait de guerre et fleor de chevalerie, quarte livres ; Sixte-Jules Frontin, homme consulaire, des stratagèmes et subtilités de guerre, quatre livres; Rélian, de l'ordre et instruction des batailles, ung livre; Modeste, des vocables du fait de guerre, ung livre : le tout traduit de latin en françois, par —. Paris, Chrétien Weebel, 1556, in-fol., caractères gothiques avec un grand nombre de figures en bois. [5958]

La traduction est dédiée à François de Valois, dauphin de France, par un prologue dans lequel le traductur dit avoir terminée une traduction de Vitrave, qu'll vent faire revoir par des gens habiles avant de la publier. Vayes: la Ribitolishque françoise de Du Verdier, édition de Rigoley de Juvigay, in-4, t. 1, p. 377.

POLYTHALASSE (Abel), pseudon. [BOUDIER DE VILLEMERT]. Monde (le) joué, on Mémoires pour servir à l'histoire du genre humain. Berlin (Paris), 4753, in-42. [5959] POMARÉ (la reine), pseudonyme.

Meeurs des lorettes. La pêche aux lorettes, par -. Œuvre posthume, exhumée et revue par Julia Fleurs-des-Prés, avec une notice snr les faits et gestes de l'auteur, par Rose-Pompon, et enrichies de piquantes annotations dues à la plume spiritnelle de Frisctte, Paris, Labitle, 1847, in -12 de 36 pages.

POMME, pseudonyme [ROSTAING, médecin].

Réflexions sur les affections vaporeuses, ou Examen du Traité des vapeurs des deux sexes, édition publiée en 1767. Amsterdam et Paris, Vincent, 1767, 2 vol. in-8.

POMPADOUR (Jeanne-Antoinette Poisson, femme de Lenor-MAND D'ÉTIOLES, fermier général, femme galante, que Louis XV prit pour favorite et qu'il créa marquise de), auteur supposé,

Lettre de la marquise de Pompadour à la reine de Hongrie (composée par Frédéric II. roi de Prusse). **[5961]** 

Réimprimée dans l'nne des trois éditions de 1772 des Lettres de Mos La marquisede Pompadour (par le marquis Barbé-Marbols), et pages 501 et suiv. du volume publié par P.-R. Auguls, sous le titre de « les Conseils du Trône, donnés par Frédéric II, dit le Grand, aux rois... » (Voy. le nº 2589).

Histoire (l') de Mme la marquise de Pompadour, traduite de l'anglais (ou plutôt composée en français par Mile FAUQUE, ex-religieuse), Londres, aux dépens de S. Hooper, à la Tête de César (Hollande), 1759, deux parties petit in-8 de 160 pages. - Autre édition, sous le même titre et avec la même date, petit in-8 de 189 pages. [5962]

On trouve la note suivante, en tête d'un exemplaire de la traduction anglaise de cet ouvrage :

« Cette vie est d'une demoiselle FAUOUE, ci-devant religieuse, qui, après s'être fait connaître à Paris par de mauvais vers, de mauvais romans, et surtout par ses galanteries, passa en Angleterre où elle épousa (dit-on) un officier prussien (1). Ce livre ayant été traduit du français en anglais,

<sup>(1)</sup> Nous possédons une note très curieuse de Mercler, abbé de Saint-Leger, sur cette femme galante dont le pom de famille était Pillement, sœur de Pillement, pelnire et dessinateur célèbre ; elle se maria deux fois : la prentière avec Falques (et non Fauque), agent de change à Lyon où il fut pendu, el la seconde fois avec un ex-mousquetaire noir, nommé Clermont-Biêtre, lequel la quitta et alla servir à Cayenne sous les ordres du chevalier Turgot qui y commandait. Nous donnerons cette note dans nos Additions, au nom de guerre (Fauque) sous lequel cette femme était connue en littérature.

et d'abord imprimé en Hollande, M. le comte d'Affri, ministre de France, aobeta l'édition par ordre du roi, ce qui n'a pas empêché cet exemplaire d'échapper aux reclerches de M. A'ffri, et de tomber, par le plus grand des hasards, dans les mains de gens qui n'en connaissalent pas la valeur, ensuite dans les mains de M. D. L., »

On peut croire que cette note a été transcrite d'un exemplaire français sur lequel elle avait été posée, et que cet exemplaire aura serri pour la réimpression ci-dessue mentionnée. Ces deux éditions de l'Histoire de madame de Pompadour sont très rares.

A. A. B-a.

Mémoires pour servir à l'histoire de la marquise de Pompadour, traduits de l'anglais. Londres, Hooper, 1763, pet. in-8 de 128 pages. [5963]

Mémoires de M=\* la marquise de Pompadour. Liége, 1766, 2 vol. pet. in-8\*. [5964]

Ces deux ouvrages ont en beaucoup d'éditions,

Lettres de M<sup>mc</sup> la marquise de Pompadour depuis 1746 jusqu'en 1762. Londres, 2 vol. in-8; 3 vol. in-12; 4 vol. in-12. [5965]

Cre. Litres ont en une grande vogue. On les attribus dans le temps à Crebillon le fils; c'était lu l'hire beauchup d'honneur, car ces lettres sont pielnes de diécence et semée si anecdotes très piquantes; ciles ranfement en outre des vues politiques supérieures à celles dont l'auteur de Tanzait et du Spaha a dût trea ninn. On regarde ces lettres, avec bien plus de raison, comme l'ouvrage de la jeunesse d'un de nos magistrats less hus distillacies, de M. le marouis Barré-Marsion Barré-Marsion.

La mention qui a été faite des lettres de la marquise de Pompadour dans le Journal de Poris, a suggéré l'idée d'en donner une nouvelle édition, qui parut en 1811, 2 vol. in-12, chez Longchamp, libraire. On lira peut-être avec intérêt une courte notice sur les précédentes éditions.

Les Lettres de la marquièse de Pompadour parament pour la première foise en 1711, à données, chet G. Owen en T. Cadell, 2 Vo. Deptit in 8-4 qui contiennent quatre-viagt-tenja lettres, supposées écrites depuis 1773 jusqu'a 1763 inclusivement; on les rélapprima des l'amanées suivante, d'abord avec une traislème partie contenant soitante-dis-sept lettres de-puis 1763 jusque just 1763 jusque just 1762, et ensuité avec une quartieme partie intuinées partie de l'apprentie 1763 pusque partie est composée de cinquaste lettres; la totalité des lettres est donc de deut cest douze.

Chaque partie est précédée de préface, avertissement ou uvis de l'éditeur, écrits on sylt barbare, C été sans doute un des moyens emples pour éloigner du véritable auteur les moindres souppons. Jai sons les yeux treis déllions de cels etters, publiées en tiriz. La première est coinponée de trois volumes; les deux autres r'en ont qu'un, et contienante cependant it a quartiteur partie. Une de celle-et prefèrence en outre: son portrait en vers de la marquisa de Pompadour, de buis pages; 2º la letre pautorei à madone la marquise de Pompadour, par l'abbé de Berris; comte de Lyon, ambassadeur de France auprès de la république de Venlise, built pages; 3º une lettre adressée à la relac de flongrie, qui ne se trouve que dans cette défition. Cette lettre est de la compacition de Farbanet II, roi de Prasse, qui la publia en 1739. Voyer le tome troisième du Supplé ment la ses Gierre passihaures. Cologne, 1780, 18–8.

On a donné en 1773, dans le format petit in-12, une nouvelle édition des Lettres sans les réponses. La lettre quarante-huitlème, au cardinal de Bernis, en a été retranchée; la préface de cette édition est blen écrite.

Je trouve la même préface en tête d'une édition publiée en 1774, sans les réponses également, mais dans laquelle les Leures sont rangées par ordre chronologique. Plusieurs lettres de cette édition offrent des changements.

Il esiste upe autre édition de l'année 1774, partagée en quatre volumes. Les trois premiers me paraissent n'être autre chose qu'une édition de l'année 1772, à laquelle ou a ajouté les Lattres et réponses pour former un quatrème volume. Cette édition a êté reproduite postérieurement sur de mauvais papier.

Je dois dire aussi que l'on ne trouve que cent soixante-seize lettres dans la nouvelle édition de M. Longchamp. Du reste, cetté édition, qui est au moins la vingtième, est assez blen imprimée, et elle est enrichie d'une intéressante notice sur madame de l'ompadour.

A. A. B-R.

Mémoires de M=º la marquise de Pompadour, écrits par ellemême, suivis de sa Correspondance; le tout publié par R. P. (René PERRIN). Paris, veuve Lepelit, 1808, 5 vol. in-12. [5966]

PERRIN). Paris, veuve Lepetit, 1808, 5 vol. in-12. [5966]

Les Mémoires de cette dame sont supposés, comme ses Lettres; mais l'auteur des premiers n'est pas connu.

L'éditeur a joint beancoup de notes à cette édition; mais il s'est permis des retranchements tant dans les Mémoires que dans les Lettres. Il n'a reproduit d'ailleurs que deux cent six lettres.

A. A. B. R.

Mémoires de M<sup>me</sup> la marquise de Pompadour (composés par M. Scipion Marin). Paris, Mame et Delaunay, 1830, 2 vol. in:8, 15 fr. [5967]

M. Amédée Pichot a revu ces Mémoires, ainsi que tous ceux publiés chez les mêmes libraires.

De tous les ouvrages qui portent le nom de cette courtisane titrée, il n'y a d'ambentique que quatorze lettres qui ont été publiées par la Société des hibliophiles français, et insérées au tome v1 des Métanges de cette société (1828). (Voy. notre « France littéraire », article Pompadom).

POMPEI (P. P.), auteur déquisé [P.-P. POMPEI PAOLI].

État actuel de la Corse, caractère et mœurs de ses habitants. Paris, Kleffer; Moreau, 1821, in-8 de 320 pages, à fr. [5968] D'après A. A. Barbier, no \$24,89 de son Dictionnaire des ouvrages anonymes et psendonymes, prédition, M. le général Séxastiant est en grande parie l'auteur de cet ouvrage.

POMPIGNY (M. de), nom abréviatif [MAURIN DE POMPIGNY], auteur dramatique, qui de 1783 à 1813 a fait imprimer vingt-sept pièces de théâtre. Voy. notre « France littéraire », à Pompigny.

POMPILIUS (le capitaine), pseudon. [Albert-André DE LA FI-ZELIERE], auteur de Nouvelles et de Romans dans divers journaux.

POMPON (le chevalier), pseudon. [Louis TRAVENOL].

Épître chagrine du — à la Babiole contre le bon goût, ou Apologie de Sémiramis, tragédie de M. de Voltaire. 1748, in-12 de 24 pages. [5969]

PONCET, pseudon. [Jean-Baptiste DESESSARTZ, diacre], auteur d'un grand nombre d'ouvrages de théologie. Voy. en la liste dans notre « France littéraire », au nom Desessartz.

PONCET DE LA RIVIÈRE (Mathias), évêque de Troyes, apocryphe [l'abbé Jean-Baptiste GEOFFROY, ex-jésuite, mort à Semur, en 1782].

Sermons du P. J.-B. Geoffrey (discours et instructions ecclisiastiques, panégyriques, etc.), auxquels on a joint les Oraisons funèbres de messire Poncet de la Rinière (composées par le même abbé Geoffrey. Publié par Verchère, curé de Chambilly-sur-Loire. Lyon, Bruyest, 1788, à vol. in-12.

Voy. le « Journal général de France », ln-4, nº 36 de 1788.

Les Ornisons fumblers jointes à ces Sermons sont au nombre de sept, et avaient 46 impinieles în-is sons le non de Pronct de la Ritière, aux époques ob elles farent prononcées; ce sont celles; 1° De Catherine Opalisalsa, reine de Pologon (1742); 2° de Mer Ame-Hernétte de France (1732); 2° de Mer Louise Elisabeth de France, infante d'Espagne... (1760); 4° de Mira de d'Elisabeth Pranse, reine d'Espagne et des Indes (1763); 5° de Marie Lexchinsa, reine de France et de Navarre (1788); 6° de Louis XV (1774); 1° de Marie Defiches, infante d'Espagne... (1789)

PONET (Louis), pseudon. [Louis PORTELETTE], romancier et auteur dramatique. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire ». à Ponet. PONGERVILLE (J.-B.-A.-A.-S.), membre de l'Institut, nom féodal [J.-B.-A.-A. Samson de Pongerville].

Notice littéraire et bibliographique sur Lucrèce (par M. Louis Marcus). — Impr. à la tête de la traduction de cet auteur par M. S. de Pongerville. [5971]

PONS DE VENTINE, anagr. [Jean-Pons-Guill. VIENNET].

Austerlide (l'). Paris, Nicolle, 1808, in-8. [5972]

PONTCHARTRIN (de). Voy. DEPONTCHARTRIN.

PONT-DE-VEYLE, nom nobiliaire [Antoine FERRICL, comie de Pont-de-Veyle, frère aîné du comie d'Argental, gouverneur de la ville de Pont-de-Veyle, en Bresse].

Somnambule (le), comédie (en un acte, en prose). Paris, Prault fils, 1739; ou Paris, veuve Duchesne, 1768, 1783, in-8. [5973] Réimprime à Vienne en Autriche, en 1736, in-8.

On lit sur cette pièce l'anecdote suivante dans l'Eiprit du Mercure de

France, Paris, Barba, 1810, in-8, t. 111, p. 37:

« Feu M. le comte de Carrus était lié d'amilié avec M. Sallé, homme de beaucoup d'espeti, il il il propos de travailler ensemble à metre un somnambule sur la scène. Un tel personnage ne paret pas moins susceptible de situations consiques à M. Sallé qu'à M. de Caylis; les deux anis s'occupients de ce d'anastique projet. L'ourrage achevé, il fut lu devant M. de Pours-ne-Yutz, qui le trouva assez agrésible pour proposer su suterns des avis capables d'ajouter à sa perfection. Sa proposition fut acceptée; la piète du tresoubée conformément à ses observations, et représentée avec un succès décidé. Comme M. de Pours-ne-Yerle se charges de tous les soins qu'ezigent is lecture, la réception et la représentation d'une comédie, et que les premiers auteurs ne se nommèrent pas, on a clité le premier, sus parter des autres.

PONTIS (Louis de), auteur supposé [THOMAS DU FOSSÉ].

Mémoirer du sieur (Louis) de Pontis, contenant plusieurs circonstances des guerres et du gouvernement, sous les règnes de Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV (publiés par Thomas du Fosse). Paris, Després, 1676, 1678; — Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1678, 2 vol. in-12. — Paris, libraires associés, 1715, 2 vol. in-12.

Ces Mémoires, qui parurent en 1676, ont été réimprimés plusieurs fols; mais l'édition d'Amsterdam, folfs, est la plus cecherchée. Louis nu Poxris était un gentilhomme provençal qui, au bout de cinquante-quatre ans de services militaires, se retira dans l'abbaye de Port-Royal-des-Champs où il se plaisait à ravonter ses campagnes et les actions dont il avait éjà du l'avait plus de l'avait pl témoin. Ce fut d'après ses récits que Tromas nu Fossé rédigea son livre dont le succès, quoique très grand, réncontra cependant des détracteurs, Il est nn peu diffus, mais rembil d'anecdotes curieuses.

DE MANNE, nouv. Recueil d'ouvrages anonymes..., nº 1124. La seconde édition originale a subi plusieurs retranchements.

La troisième, de 1713, est précédée d'une longue préface apologètique (rédigée par NICOLE). A. A. B-R.

PONTOPHILE, pseudon. [le baron TUPINIER, ancien directeur des constructions navales et membre de l'amirauté, plus tard député, pair de France, et quelque temps ministre, mort dans les premiers iours de décembre 18501.

Lettres (au nombre de trois) sur la rentrée des vaisseaux. [5975] Imprimées dans les « Annales maritimes et coloniales », 2º partie, 1819, t. x, p. 890, et 1830, t. xii, p. 40 et 119.

La première de ces lettres est adressée à M. Gicquel des Touches, et les deux autres à M. Bajot. A la même époque, le baron de Tupinier fit imprimer une lettre de

NAVIMANE à M. Bajot, sur le centre d'effort d'un valsseau, insérée au tome xii du même recneil (1820), t. xii, p. 387. Ce sont les premiers écrits du baron Tupinier, auquel on en doit quel-

Ce sont les premiers écrits du baron Tupinier, auquel on en doit quelques autres.

POPINIAY (1), pseudon. [l'abbé P.-Ch. Fabiot AUNILLON].

Azor, ou le Prince enchanté, histoire nouvelle pour servir de

chronique à celle de la terre des Perroquets; traduit de l'anglais du savant —. Londres, Vaillant (Paris), 1750, 2 vol. in-12. [5976]

POQUET (l'abbé Alexandre-Eusèbe), d'abord curé de Nogentel, membre correspondant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques, aujourd'hui directeur de l'Institut des sourds et muets à Saint-Médard, près Soissons, tout à la fois planière et importeur féodal.

## § Iet. M. POQUET, historien plagiaire.

Histoire de Château-Thierry (composée par feul'abbé Hébert, curé de Lucy-le-Bocage, arrondissement de Château-Thierry). Château-Thierry, A. Laurent, impr.-éditeur, et Paris, J.-B. Dumoullar, Pougin, 1839-40, 2 vol. in-8 de 1v-368 et 420 pages, arec dit dessis libiographise et un plan, 12 fr.

Il existe des exemplaires tirés sur grand papier fort.

Devions-nous appeler M. Poquet plagiaire, ou fallait-il accoler à

<sup>(1)</sup> Le mot Popiniay signific en anglais espèce de perroquet.

son nom une épithète plus énergique, ainsi que le veut Charles Nodier dans ses « Questions de littérature légale »? Telle est la première proposition à résoudre,

L'écrivain qui a dérobé quelques pages à un auteur imprimé, pour grossir son bagage littéraire, sans indiquer l'origine de ses emprunts, soigneusement dissimulés, est un plagaire, cela no fait pas de doute; mais celui qui a pris le manoscrit indétit d'an morr, croyant ce manuscrit unique et à l'abri d'un contribe ultérien, pour éditer sous son propre nom deux volumes presque textuellement copiés sur l'ouvrage qu'il s'est indûment approprié, comment l'appellerons-nous?

Par respect pour le caractère dont M. l'abbé Poquet est revêtu, nous ne formulerons pas davantage notre pensée; nous allons tout simplement reproduire les faits qui ont donne lieu à cet article, que, dans l'intérêt de la dignité de la littérature et de la vérité, nous n'avons sas no nous dissenser d'étrire.

Vers la fin'du dix-lunitème siècle, l'abbé Hébert, caré de Lucy-le-Bocage (arrondissement de Château-Tbierry), auquel l'évéque de Soissons avait interdit certaines fonctions de son ministère, se retira à Château-Thierry, où il employa le temps de son interdiction à recuellif des documents historiques sur le past où l'abbitait.

L'abbé Hébert rédigea ainsi deux gros volumes in-4 de MÉMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE CHATEAU-THIERRY, qu'il divisa en huit cahiers, et en tête desquels il inscrivit cette épigraphe contenant une allusion à sa position :

- Vobis, ò cives, in magnis utilis esse
   Si nequeo, in parvis utilis esse queam ».
- Le premier tome contient six cahiers ensemble de 675 pages; le second tome contient deux cahiers ensemble de 674 pages.

L'abbé Hébert a eu la patience d'écrire lui-même trois copies de son œurre et il a indiqué, au commencement et à la fin de chacon des cahiers de ses Mémoires, l'époque à laquelle il les avait commencés et finis. La iroisième et dernière rédaçtion, datée du 15 novembre 1804, a été terminée le 29 novembre 1806, mais elle ne porte pas plus que les autres le nom de l'abbé Hébert, qui a signé d'un II. l'éplitre dédicatoire adressée par lui à M. Houdet, officier dans le 1" régiment de hussards.

Un des premiers exemplaires des Mémoires de l'abbé Hébert

avait été déposé dans la bibliothèque du presbytère de Saint-Crépin, à Châtean-Thierry; M. Fabbé Poquet, qui était en 4838 curé de Nogentel, à uue lieue de Château-Thierry, vit ce manuscrit, dont l'écriture nette et correcte était aussi couramment lishle que les caractères d'un livre imprimé, et l'eurie lui riuts auss doute d'édier cet ourrage dans lequel se trouvaient des documents curieux et inconnus.

Malheureusement, M. Poquet ne réaliss pas cette idée si simple et houorable. Il sut que l'abbé Hébert n'esistait plus et il ne craignait pas que le mort sortit de sa tombe pour réclamer des Mémoires dont le seul exemplaire alors connu pouvait d'ailleurs en disparaissant anéanti toute accusation posthume de plajat! M. Poquet publia donc, sous son propre nom, comme son œuvre personnelle, comme le fruit de ses lougues, studieuses et nombreuses recherches, deux volumes in-8, presque entièrement copiés sur le manuscrit de l'abbé Hébert, et il les intitula : « HISTOIRE DE CHATAR-THERRY ».

L'abbé Hébert, dans a préface, avait dit que s'il ne donnait pas à son ouvrage le nom d'histoire, a c'est que ce titre aunonce une suite chronologique de faits bien fournie et bien saive, et qu'il « n'a pas pu acquérir assez de connaissances pour en donner une « semblable; c'est en outre parce qu'il existe des écrits et notices « d'antiquités de Château-Thierry dont il n'a pas pu avoir commu-

α nication pour compléter ou même pour rectifier certains pas sages.
 Mon but, enfin, continuait l'abbé Hébert, n'est pas de faire une

histoire de Château-Thierry (j'en laisse l'homneur à quelqu'un qui aura en plus de ressources que moi pour se faire instruire et plus de talent que moi pour se faire litre), mais seulement « de fournir à celui qui entreprendra cet ourrage quelques matériaux qu'il emploiera on qu'il rejettera, selon qu'ils lai auront naru boss on mauvais ».

M. Poquet, en présence de la modestie de sou précurseur, a-t-il.
cru conscienciousement que l'honneur d'écrire l'histoire de Château-Thierry liéait réservé ? Est-ce en qualité de plus diparties et de plus instruit sur les chroniques locales, qu'il a accepté le legs historique de l'abbé Hébert ? Une parcille illusion n'est pas admissible.

Si M. Poquet avait rectifié les erreurs pressenties et quelquefois indiquées par l'abbé Hébert, s'il avait comblé les lacunes que le défant de renseiguements a forcé M. Hébert de laisser, nous reconnaîtrions que M. Poquet a été utile en publiant ses deux volumes et que le legs de l'abbé Hébert était réellement à son adresse. Mais, comme le curé de Nogentel n'a fait que reproduire servilement l'œuvre du curé de Lucy-le-Bocage, sans nouvelle critique des faits, n'ajoutant rien, ne corrigeant pas même les fautes que les nombreux livres édités depuis trente ans lui permettaient de voir : mais, comme malgré la recommandation de l'abbé Hébert, à son légataire inconuu, de se renseigner sur les événements révolutionnaires, écrits sur des ouî-dire, M. Poquet n'a pas en le courage de compulser les archives manicipales et judiciaires de la ville dont il prétendait raconter les annales et qu'il s'est contenté de copier l'abbé Hébert, - plan, - réflexions et style, - nous avons le droit de dire à M. Poquet qu'il n'est pas un historien honnête et original, et qu'il a indignement intercepté le résultat de travanx importants légué par l'abbé Hébert à une personne plus instruite que lui.

Avant de prononcer ces conclusions sérves, auxquelles M. Poquet répondra, s'il ne juge pas plus prudent de garde le silence, nons avons scrupoleusement comparé le texte édité par M. Poquet avec le texte des Mémoires inédits de l'abbé Hébert; nous avons noté, page par page, les emprants du curé de Nogentel, et quand après ce laborieux «zamen nous avous acquis la couviction d'un plagiat continuel et ignorant, nous avons résdu de le dénoncer à l'indignation du monde littéraire, pour empécher de pareilles frandes de se renouvely.

Nos lecteurs, qui n'ont pas en, comme nons, les pièces en main, demanderout des preutes varant de coudamner; pour leur édification, quoique le cadre de cet article ne permette pas de longs développements, nous allons ettraire quelques passages de l'Histoire de M. Poquet, en regard desqueis nons placerons l'original de l'abbé Hêbert... Le donte alors ne sera plus possible, et on verra avec quel sans façon a procédé le plagialre.

Dès les premières pages de son Histoire, M. Poquet se présente revêtu des dépouilles de l'abbé Hébert; ses conjectures sur l'origine de Château-Thierry et de sa forteresse, sur la biographie des puemiers seigneurs et les fouldations féodales, ne sont que la reproduction sommaire des conjectures émises en 1804 par le curé de Lucy-le-Bocage.

Observateur servile de l'ordre des matières suivi par son devancier, M. Poquet parle ensuite de l'ancienne église de Saint-Martin; comparons les deux récits:

Il pratituti que l'anicia pretistive Sain-Martin fu fudi occupi par des religientes. Cest du moins co que lon peut conjecture « d'un cu que lon peut conjecture» « d'un l'avenaisre de 1507, qui rappelle la donation d'un ceruli situé derière le Moustier, monastère de Saint-Martin, dans les Praislons, près de la fontaine de Saint-Martin, qui és aferrère le jardin » Cette fontaine fur longuemps ornée et réquente par la dévotion des Bâbles qui veasient boire de son eau pour être genér de si fairre.

POQUET, t. 4, p. 18.

On soupoonne que l'emplacement qu'occupe le ci-devant presbytère de Saist-Marlin fui, Judis occupé par un monastère de religieuses. Dans un inventaire des titres de l'église de Saint-Crépin, il y en a und érappeléqui est de l'ant 5376, et qui porte donation aux curés de Saint-Crépin d'un courtil situit derrière le Mounte de Saint-Martin, dans les Prais-lous, près la fontaine Saint-Martin et l'on sait que dans ce temps-là on disoit un Mouttle, pour signifier un monastère. Mais voils toutes les preures qu'on peut en apporter.

La fontaine Saint-Martin ext celle qu'on trouve en descendant de l'église Saint-Martin aux Prations, derrière le jardin du presbytère. Elle étoit plus ornée et plus fréquente a vant la Révolution, qu'elle n'est à présent, On y venolt par dévolton, de son eau pour tre guéri de la fiste son eau pour tre guéri de la fislevre. On dit qu'il failoit ajouter à cela de manger d'un morceau de pain demandé et donné par charité à la porte du prieur.

Невект, t. 1, p. 129.

Évidemment, sous le rapport de la précision, de la fidélité d'indication des preuves et de l'intérêt des détails, l'avantage est à
l'abbé Hèbert, qui ne dit pas, comme M. Poquet, que l'ancien prerbytère fut occupé par des religieuses, mais que sur l'emplacement
de ce presbytère s'élevait autrelois un moutier. L'abbé Hèbert pressent la faiblesse de l'argument tiré de l'inventaire de Saint-Crépin,
et il l'avoue; M. Poquet, plus hardi, n'a pas vu l'inventaire de
Saint-Crépin, détruit par la Révolution, il le prend à l'abbé Hèbert,

le tronque et nous l'offre, comme un document inédit, à l'appui de ses hypothèses historiques,

Les reliques de Saint-Cénéric occupent une place importante dans l'histoire de la ville de Château-Thierry: cherchons les renseignements nouveaux fourois par M. Poquet sur la translation de ces ossements sacrés, au commencement du xº siècle, lors de l'invasion des Normands.

· Les moines effrayés virent blen qu'il fallait abandonner une demeu- blen qu'il falloit enfin quitter lenr re chère à leur plété; mais en la monastère. Plusieurs d'entre eux se quittant, ils voulurent emporter ce chargèrent d'emporter les reliques qu'il y avait de plus précieux dans de leur saint fondateur, et de leur cc séjour : les reliques de leur saint chercher nn llen où ciles fussent en foudateur. Le cortége pieux se mit sûreté. Ils vinrent d'abord en droite donc en route par Melun, traversant ligne jusqu'à Melun,... Les religieux le milieu de la Brle, et gagna les continuèrent ensuite leur route par hords de la Marne, en face de Chà- le milieu de la Brie, et gagnèrent les teau-Thierry.

« La vue de ce châtean élevé, de ses hauts remparts, vint consoler ces courageux cénobites, au milieu de leur pénible émigration. Il leur seublait que c'était là le lieu hospitalier qu'ils cherchaient depuis le jour de leur départ. S'étant arrêtés près vière, et nommé depuis le Bas Village, ils déposèrent la châsse du leur dépôt, les antres se rendirent en députation au château, pour demander un asile pour leur saint fondateur ».

Dans ces siècles de croyance et de foi, offrir à des chrétiens des reliques, c'était leur offrir le plus grand trésor..... On en fit la translation Abbon.

«Les moints de St. Cénéric virent bords de la Marne, vis-à-vis de Chàteau-Thierry. ( C'était vraisemblement en l'année 910.)

« La ville de Château-Thierry, on plutôt le châtean, leur parut convenir au dépôt pour lequel depuis longtemps ils cherchoient un lieu sûr. lis s'arrêtèrent en face de ce château, près d'un hameau pen éloigné de la rivière, et qu'on nomma d'un hameau peu éloigné de la ri- depuis le Bas-Village. Ils placèrent avec décence la chasse du Saint à l'entrée du hameau, dans l'endroit Saint dans l'endroit où fut depuis la où l'on mit longtemps après une Belle-Croix. Pendant que quelques croix appelée la Belle-Croix...... religieux veillaient à la garde de Quelques-uns des religieux y restèrent pour garder la chasse. Les autres vinrent demander qu'on voulût bien recevoir dans le château les relignes de saint Cénéric, leur fonda-

teur .. La religion dominoit alors dans tous les états et dans presque tous les cœurs. Offrir à des chrétiens des reliques, c'étoit leur offrir un trésolennelle, autorisée par l'évêque sor... Abbon, alors évêque de Soissons, en autorisa la translation solennelle.

Ce n'était qu'un aimple dépôt fait par les religieux de saint Cénéric.... ligieux de Saint-Cénéric avolent préetc.; mais leur monastère fut entlè- tendu faire.., etc.; mais, le monasrement ruiné... Château-Thierry res- tère de Saint-Cénéric fut totalement ta donc maître de ces précleuses dé- ruiné...... Les reliques de saint Cépoullies. Elles y furent toujours ho- néric restèrent sans réclamation à norées avec heauconn de solennité Château-Thierry; eiles y furent hoet de dévotion.

Tous les ans, le septième jour de mai, on renouvelait la mémoire de mai, jour où l'église de ce diocèse cette translation, par une procession générale où l'on portait les reliques: et tel était l'intérêt que nos aïeux mirent à les posséder, que, pour obtenir que la châsse sortit en procession du château, et qu'elle fût portée par la ville, deux des principaux officiers de la cité restalent au château en ôtage; on tenait les portes fermées sur eux. Cette mesure dura jusque vers le milieu du dernier siècle. Du reste, on observa toujours le même cérémonial.

Le clergé de Saint-Crépin, auquel gistrats, les officiers et le peuple. On devoir reproduire).

Ce n'étoit qu'un dépôt que les renorées tant que le grand nombre des habitants fut cathollque, avec beaucoup de solennité et de dévotion ....

Tous les ans, le septième ionr de fait l'office en l'honneur de ce Saint, on renouveloit la mémoire de cette translation par une procession généraie où l'on portoit les reliques, On mit pendant bien des aiècles tant d'Intérêt à les posséder et à les voir près de chez sol, que pour obtenir que la châsse sortit du château et qu'elle fût portée dans la ville, deux des principaux officiers de la ville restolent en ôtages, pendant le temps qu'elle en étoit dehors et qu'on tenoit les portes du château fermées sur eux pendant tout le temps. On ne cessa de donner cette sûreté, quolque depuis plusieurs siècles elle ne fût plus nécessaire, que vers le milieu du dernier siècle. Du reste on observa toujours les mêmes cérémonles jusqu'à la révolution.

Le clergé de Saint-Crépin, augnel se réunissalent les corporations re- se réunissolent les Minimes, les Corligieuses, se rendalt ie mailn à l'é- deliers et les Capucins se rendoient glise du château, sulvi du lleutenant le matin à l'église du châtean, suigénéral en robe rouge, du maire, des vis du lieutenant-général en robe échevins et des autres magistrats, rouge, des autres magistrats, du On y préchalt d'abord le panégyri- maire et des échevlns. Les religieux que du Saint, La procession défilait de Val-Secret s'y trouvolent aussi. ensuite; le prieur du châtean occa- On y entendoit alors le panégyrique pait la droite, dans l'enceinte du du Saint. On sortoit ensuite en prochâteau; mals pendant le trajet, il cession avec la châsse.... ( Suivent cédait le pas au curé de Saint-Cré- quelques renseignements curieux sur pin. Après le ciergé venaient les ma- les châsses que M. Poquet n'a pas cru s'arrêtait d'abord à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, d'où l'on se dirigeait sion, le prieur de l'église du châensulte au nied de la croix, dite la tean avoit la droite sur le curé de Belle-Croix; on v déposait la châsse Saint-Crépin dans l'enceinte du châau pled de la croix. La station finie, on se remettait en marche pour rentrer dans la ville; le cortége s'acheminait alors vers l'église Saint-Crépin, où on chantait une messe solennelle. De là, on recondulsait la chasse au château, où pendant neuf jours elle restait exposée à la vénération des fidèles. Pendant l'octave, bourg de Marne, jusqu'à l'endroit où beaucoup de prêtres de la ville et de étoit la Belle-Croix et on v portoit de la campagne venaient dire leur la châsse du Saint. Après y avoir fait messe au château, « et beanconp de une atation, la procession revenoit · gens des campagnes volsines, à dans la ville, et ailoit à Saint-Cré-· plus de dix lieues à la ronde(1), y pin, où l'on chantolt une messe so-· venaient en pélerinage; car les lennelle. On reconduisoit ensulte jes « miracles du saint le font regarder châsses de l'égilse du château; et « comme le patron tutélaire de la pendant neuf jours celle de saint Cé-« ville de Château-Thierry, comme néric restoit exposée à la vénération « sainte Geneviève l'est de Paris », des fidèles, C'était surtout le dimanche de l'octave de la fête qu'il y avait dans l'é- de prêtres de la ville et de la camglise du châtean un grand concours pagne venolent dire leur messe en de peuple. Il y avait des divertisse- l'église du château, et beaucoup de ments dans les deux cours et dans gens « des campagnes volsines à vêpres jusqu'au salut.

Poquer, t. 1, pages 27, 28, 29, 30 et 31.

Au commencement de la procestean, et le curé de Saint-Crépin avolt la droite sur le prieur hors de l'enceinte. (Le clergé de Saint-Martin ne s'y trouvoit pas.) Sulvolent les magistrats, les officiers municipaux et je peuple. On descendoit et l'on s'arretoit d'abord à l'église de l'Hôtel-Dien; ensuite on ailoit au fau-

Pendant ces neuf jours, beaucoup le parc, mais seulement depuis les « plus de dix lieues à la ronde, dit « le père Giry, minime, dans sa «Vie · dea Saints », y venoient en péleri-· nage. Car, ajoute-t-il, les miracles

· du Saint le font regarder comme le « patron tutélaire de la ville de Cha-· teau-Thierry, comme sainte Gene-« viève l'est de la ville de Paris »....

C'étolt surtout le dimanche dans l'octave de la fête qu'il se faisoit en l'égilse du châtean un grand concours de peuple, On se divertissoit dans les deux conrs du château et dans le parc, mais senlement depuis vepresjusqu'an salut. (HEBERT, t. ler, pages 169, 170, 171, 173, 174, 175),

<sup>(1)</sup> Le père Giry, minime, Vie des Saints.

On voit par le rapprochement des deux textes l'évidence du plagiat, M. Poquet, abrégeant la narration de l'abbé Hébert, a néaumoins presque textuellement copié, et n'a pas éclairé un point obscur, ni révélé un document nouveau. Son originalité consiste à écrire « était, faisait » avec un a, tandis que l'abbé Hébert a écrit « étoit, faisoit » avec un o. M. Hébert cite un extrait de la « Vie des Saints » du père Giry, et il mentionne son auteur, entre parenthèse : M. Poquet copie la citation, de confiance, sur l'abbé Hébert, et il met le nom du père Giry en note, au bas de la page, veilà toute la différence.

Si nous écrivions une critique de l'histoire de Château-Thierry, au lieu de traiter une question de plagiat, nous ferions ressortir l'anachronisme de la description des fêtes de Saint-Cénéric, dont M. Poquet résume sous la date de l'an 902 les diverses cérémonies, comme si ces processions avaient toujours été semblables : nous dirions que dans le dixième siècle il n'y avait pas plus à Château-Thierry qu'ailleurs un maire, des échevins, un lieutenant-général en robe rouge, et qu'on ne pouvait pas se divertir dans les deux cours du château, par la raison tonte simple que le château n'avait alors qu'une seule enceinte ; mais il ne s'agit pas dans ce moment d'examiner la valeur de l'œuvre en discussion, nous constatons que l'abbé Hébert a préparé des matériaux importants pour une histoire, que M. Poquet, sans séparer le bon grain de l'ivraie, sans rétablir un ordre de matières plus convenable et corriger les anachronismes, a tout simplement copié les Mémoires de l'abbé Hébert.

Un des événements les plus notables de l'histoire de Château-Thierry, aux premiers siècles de la monarchie, est certainement la captivité de Charles-le-Simple.

> L'abbé Hébert raconte, p. 186 : « Le lecteur désire sans doute savoir

(page 39):

M. Poquet nous dit à cet égard

. On voudrait connaître sans doute en quel endroit du château cet inforen quel endroit du château fut en- tuné roi fut enfermé, etc.... Les prifurmé ce monarque... On sait que sons du château dans cet ancien dans nos anciennes citadelles les temps, ainsi que dans tous les chàtours servaient ordinairement de teaux, étoient les tours.... Au-desprisons, etc... Il y avait encore dans sous de l'appartement au niveau du quelques tours une trappe qui ou- rez-de-chaussée, il y avoit dans vrait sur un cachot obscur... C'est quelques tours un cachot obscur....

ià qu'on faisait descendre et rester où i'on faisoit déscendre et rester jusqu'à la mort certains prison- jusqu'à la mort certains prison-

niers. · Rien ne nons oblige cependant de croire que Charles ait eu à souf- qu'on ait tenu le roi Charles enferfrir une si cruelle détention, il n'a- me dans d'aussi affreuses prisons; il vait rien fait pour encourir an pa- n'avoit rien fait qui eût mérité la reil chatiment, de la part d'un sei- colère de notre seigneur (Héribert) gneur qui trouvait son intérêt à le et il étoit de l'intérêt de celui-ci de conserver, li nous parait plus vrai- le conserver (p. 187). semblable de penser qu'il eut tout te château pour prison. Au moins, Charles eut tout le château pour c'est ce que l'on peut conclure des prison. C'est même ce quo fait enexpressions du chroniqueur contem- tendre l'historien Mezerai, qui se porain Frodoard et de l'historien contente de dire pour exprimer sa Mezerai, quand ii dit qu'Héribert le captivité : « Le comte le confina eu

fit sévèrement garder » (p. 40). . Ici cependant M. Poquet semble avoir fait de grandes recherches et angmenté le récit de l'abbé Hébert. Une note de trente lignes, pages 40 et 41, réfute quelques conjectures autrefois établies sur l'existence d'un pavillon carré, nommé la Prison du roi, et démolien 1697, où la tradition voulait que Charles-le-Simple eut été renfermé. M. Poquet annonce qu'un de ses manuscrits contient ce passage : « Nous avons vu de nos jours, etc., etc. » Mais il déclare ne pas ajouter foi à ce manuscrit, qui n'est qu'une copie récente et altèrée d'un manuscrit d'ailleurs peu ancien lui-même.

Eh bien l cette note et ces réflexions, malgré lenr apparence d'originalité, n'appartiennent pas plus à M. Poquet que le reste de ses deux volumes. Jamais ce plagiaire n'a vu un des vieux documents qu'il a cités: le passage extrait par lui, et les observations qui l'accompagnent sont empruntés à l'abbé Hébert, qui a déclaré le premier, t. 1, p. 187, ne pas ajouter foi au manuscrit en question. copie récente et altérée d'un manuscrit peu ancien lui-même.

L'observation concernant la note des pages 40 et 41 s'applique également à presque toutes les notes semées dans les denx volumes de M. Poquet, S'agit-il d'expliquer une généalogie, de raconter la fabuleuse histoire de la succession de Thierry, de fixer la topographie d'anciennes fortifications, etc., etc., M. Poquet évoque ses vieux manuscrits, les compare avec les traditions locales et conclut ... Dans tontes ces circonstances, comme dans celle qui pré-

niers.

« Mais il n'y a pas iieu de croire

a Enfin, il est vraisemblable que confina au Château-Thierry, où il le Château-Thierry, où il le fit sévèrement garder .. **НЕВЕВТ, р. 988.** 

cède, M. Poquet a copié les citations, comparaisons et conclusions toutes faites que lui fournissait l'abbé Hébert. Aussi, quand M. Hébert a jugé à propos de ne donner que la fin d'un procès-terbal ou quelques ligres d'une charte, il est inutile de chercher dans l'histoire de M. Poquet une syllabe de plus, le plagiaire n'a pun que reproduire les extraits des anciens documents tels qu'ils avaient été conservés dans le manuscrit du curé de Lucy-le-Bocage, seul manuscrit qu'il ait comu et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité, et le seul qu'il ne cite pas l'ait cours et utilité de l'ait de

Cependant, hitons-nons de le reconnoître, on troure denx ou truis fois, dans le cours du livre de M. Poquet, cette indication mise en note : « Msc. de M. Hébert ». Cette indication distil-elle un hommage rendu an laborieux précurseur de l'historien de Chaleau-Thierry? Avait-elle pour but de restituer à l'abbé Hébert one pelite part de la giore du chroniqueux, et atténue-t-elle la gravité de nos reproches? Point du tout, Quand M. Poquet a nommé écci-dentellement l'abbé Hébert, c'est qu'il s'agiessit d'un fait trop apocrephe ou trop comprometant pour que le plagisite en prit la responsabilité, et, chose digue de remarque, dans ces rares occasions of M. Poquet nous renovie à M. Hébert, il se garde hien de nous dire où nous pourrous renoonter cet incomun, et prendre communication de son ouvrage.

Les Mémoires de l'abbé Hébert, noss l'avons dit en comnençant cet article, sont anonymer. Ces mots énigmatiques «Moc. de M. Hebert» ne comprometaient donc pas la sécurité du plegiaire, en mettant les savants ou les curieux sur la voie des précieux documents donnés par le curé de Luço-l-Bocaçe à la bibliothèque du presbytère de Château-Thierry, et le mauscrit de l'abbé Hébert pourait, enfin, être détruit par un accident quelconque, sans qu'on retrouvait une trace imprimée de son importance et du lieu où il avait été oublié jusqu'en 1839. Grâce à la rétiennec calenlée de M. Poquet, l'abbé Hébert ressait à l'état de mytte.

Quelles qu'aient été les précautions employées pour que les Mémoires de curé de Lucy-le-Bocage ne fussent jamais connus, ces précautious ont été inutiles. Nous savons maintenant que « l'Histoire de Château-Thierry», publiée en 4839 par M. Poquet, a été identiquement calquée ser le manuscrit de l'abbé Hébert, nous savons que M. Poquet n'a pas personnellement écrit trente pages dans les deux volumes imprimés sous son none, et que, lorsqu'ai litu de cogier textuellement l'abbé Hébert, il s'est avisó de le-résumer, il a commis des anachronismes incroyables et de grossfères balourdisse, mettant le nord an mili, te prenant par fois un nom propre pour le nom d'une charge municipale; nous savons, enfin, que le manuscrit de l'abbé Hébert contient des matériaux suffisants pour la rédaction d'un ourrage sérieux, tandis que M. Poquet, phajaire inintelligent, n'a tiré que deux maigres volumes du manuscrit original par lui abréée et travels.

Pour continuer l'histoire de Château-Thierry, depuis l'époque où l'abbé Hébert l'avait abandounée (1806) jusqu'en 1839, M. Poquet a ouvert «l'Annuaire de l'Aisue» de 1815 et le recueil des « Hommes utiles », avec lesquels il a complété les dernières feuilles de son ouvrage..... et puis il s'est reposé!

Ce jeune abbé qui avait pu, en sortant du séminaire, remplir deux volumes du résultat de sex sulticuses rechreches sur un pays nouvean pour lui, n'a pas réalisé les espérances que son début fit certainement concevior ans presonne qui u'ésteur hajé dans le secret de a précoce érudition. M. Poquet n'a pas produi seul deux ceuts pages nouvelles en dix ans... et, dans les courtes notices in-8, dont le total formecces deux cents pages, que d'emprents anonymes à ectinépuisable abbé Hebert, que de passages du Gallia christima, sans indication d'origine et traduits avec une indéprendance du terze ou des barbarismes qu'on n'exceuserait pas chez un écolier de sixième! M. Poquet doit être a niquet build sur cout le la maturité de son talent, et pourtant il se tait, il semble avoir irrévocablement brisé sa plume d'historien. Quel est donc le motif de ce mysférieux sileme (1). Cêst

Les oracles ont eessé, Colictet a trépassé. Dès qu'il eut la bouche close, Sa femme ne dit plus rien. Elle enterra vers et prose Avec le nauvre chrétien.

<sup>(</sup>i) Ce silence nous a rappele Claudies, servanie et troidiem femme du papire Collètet, qui surpa une réputation de hé-le-quit in récliant des redont on la corpait l'auteur, tandis qu'élle n'en était que l'interprête. Lorrque Collètet, dons la mose défrayait le mêmage, foi mort, Calonier n'eut puis de vers à réclier les admirateurs, honteux d'avoir été abusés, sa rengérant par de des pigrammes. L'auteur à L'actional, si gloire de Claisen-Pietre, l'à contre Claudien des stances satiriques qui ne manquent pas d'a-prepos dans la circonsciauge attuelle :

que les travaux historiques sont longs et pénibles, et ne s'improvisent pas aussi facilement qu'un plagiat; c'est que les manuscrits semblables à celui de l'abbé Hébert sont rares, et que, de pareils instruments ne tombent pas deux fois sons la main du mêmeplagiaire!

## § II. M. POQUET, imposteur feodal,

S'élant posé comme successeur des abbés de Saint-Médard, grand-maître des chevaliers de l'Arc de France (27 octobre 1840).

Nous avons discnté l'abbé M. Poquet, historien plagiaire, examinons-le maintenant sous un nouvel aspect; après le drame, la petite comédie.

Grâce aux travaru de l'abbé l'ièbert, qu'il s'est appropriés, M. Poquet s'est éleré au dessuis de ses modestes confères, exclosivement déroués à leurs fonctions curiales; il est devenu membre correspondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques, et Mgr. l'évague de Soisons ini a confilé altrection de l'institut des sourda-et muets de Salnt-Médard. M. Poquet a senti son ambition grandier en se voyant investi de la faveur pliscopale; la férule du pédagogue ne soffissit pas à un historien de son mérite, il a rêvé la crosse abbatiale l et l'historiette que nous allous reconter, quelqu'êtrangére qu'elle prasise d'àbord à note sujet, montrera comment M. Poquet s'est un soir endormi abbé crossé et mitré de Sains-Médard, vere drois de haute, movenne et hasse justice.

Le 16 septembre 1849, les chevaliers de l'Arc du bourg de Coincy, arrondissement de Château-Thierry, rendaient le bouquet cantonnal, et cent dix-neut irteurs étaient réunis pour se disputer la fleur et les prix qui l'accompagnaient.

La compagnie de Villers obtint le premier prix par son adresse; le bouquet lui fut en conséquence délivré.

Plusieurs jours s'écoulèrent, et la compagnie de Fère-en-Tardenois, à laquelle appartenait le second compe pleu pur sède al broche, prétendit que le capitaine de Villers avait échantilloné ce coup d'une manière illégale, en coupant les empennes de la fléche au lieu de les gratter, et que le bouquet déposé dans l'église de Villers devait être restitué aux archers de Fère.

Cette réclamation tardive, faite en contradiction d'un procès-ver-

bal régulier et adopté sans discussion par tous les tireurs, fut repousée par le capitalne de Villers, qui soutiet, d'accord avec les réglements et usages, avoir gratté le potit bout de la plunne de la fléche à échantilionner, parce qu'elle était engagée jusqu'aux empennes, et n'avoir commis aucune faute qui pôt enlever à sa compaqueile béadéce de sous afresse au tiré de Oiney.

Autrefois, quand une contestation surgissait entre les officiers ou les compagnies. l'affaire était portée en dernier ressort par devant l'abbé de Saint-Médard-lès-Soissons, grand-maître de toutes les compagnies du noble jeu de l'Arc et confréries de Saint-Sébastien, dans le royaume de France, ou en son absence, par devant le grandmaître prieur de l'abhave, son vicaire-général, Mais les orages révolutionnaires out emporté les droits féodaux et les abbés de Saint-Médard; la grande maîtrise de l'arc est donc vacante, et si bien vacante, qu'une délibération prise en assemblée générale par les compagnies des environs de Paris avait décidé que le titre de grandmaître serait conféré à M. Alexandre Dumas (1), auteur du roman « Othon l'archer ». Cette délibération n'a pas été régularisée, et jusqu'à ce qu'on ait avisé, il n'existe plus de juge souverain des contestations entre les chevaliers de l'Arc... Voilà ce que nous pensions, et cependant que notre erreur était profonde! La succession féodale des abbés de Saint-Médard a survécu aux révolutions qui ont bouleversé la France. Si l'abbé de Saint-Médard n'est plus à la tête de ses laborieux bénédictins, dirigeant leurs recherches historiques, son continuateur honoraire empaille des animaux, et pour varier ses innoceuts plaisirs, fulmine des brefs contre les vassaux indociles de l'ancienne abbaye.

Des vassaux en 1849, en pleine république, cela paraît incroyable; c'est pourtant la vérité, lisez plutôt le précieux document qui suit :

- « DIOCÈSE DE SOISSONS. ANCIENNE ABBAYE DE ST-MÉDARD.
- « Nous, soussigné, directeur de l'institut des sourds-et-muets, établi dans l'ancienne abbave de Saint-Médard, diocèse de Soissons.
- « Considérant que de temps immémorial, et d'après les statuts admis et reconnus par toutes les compagnies du noble jeu de l'Arc,

<sup>(1)</sup> Cette anecdote, dont nous garanilssons l'authenticité, nous a été altestée par un chevalier de l'Arc qui assistait à cette assemblée générale.

érigées en France, il a toijours appartenu aux ambis de SAINT-MÉDARD, NOS PRÉDÉCESSEURS (1), de faire des réglements et ordonnances concernant ledit jeu, comme aussi de juger en dérnier ressort tous les différends qui pourraient s'élever à l'occasion dudit jeu;

« Vu la demande qui nous a été faite par la compagnie de Fèreen-Tardenois et d'autres compagnies, de prononcer dans *un conteste* qui vient d'avoir lien... etc., etc.;

« Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

## ART. 1 \*\*.

 La fleur cantonnale placée dans l'église de Villers, devra être transférée dans l'église de Fère-en-Tardenois, le premier dimanche d'après la Toussaint.

« Donné en l'abbaye de Saint-Médard, le 27 octobre, le jour de la fête de saint Simon et de saint Judde, apôtres, sous le sceau et les armes de notre abbaye, l'an de Notre-Seigneur 1849.

> L'Abbé Poquet, Directeur de Saint-Médard.

Quand on a lu cet arrêté, qui aurait été plus convensblement daté du 4" avril ou du mardi gras, il faut rire malgré soi, et la critique est désarmée. Le parodiste des abbés de St-Médard ha fait de tort à personne dans cette circonstance: éclairé par les remontrances et les surcaumes des chevaliers de l'Arc de Villers, il fini par abdiquer ses dignités usurpées, en demandant qu'on fit la paix, et qu'on ne parla plus de cette affaire... Que la fantaisie féodale de M. Poque l'alt plus de cette affaire... Que la fantaisie féodale de M. Poque l'ul soit donc légére l' S'll n'avait jumais prisque

<sup>(1)</sup> Nous avons copié cessoielement cet arrêté dans un Mémoire psuificatif deu breuilles de l'Arcé de Villers, inguine de leu M. Egylen Laurent, à Châteus-Thirry, Cetto peite brochure de 16 pages in-8, contient l'historique dé-illié de cotte risibile datire, et els correspondances échapels entre M. Popuet et ses justicibales réfractaires, La compagnie de Villers, condamnéo sans avoir été entendue, a fait comprendre » M. Popuet que le directuer d'un pensionant de sourda-muses n'avail aucum droit à la juridiction féodale des abbés de Sch-Médard, et M. Popuet, écrasé sons se rificiole, à batur en treitie.

la juridiction ou même le titre des abbés de Saint-Médard (1), nous n'aurions pas troublé ses donces illusious en lui consacrant un article dans ce livre.

PORNIN, ex-commandant en chef des montagnards, et ex-président du comité organisateur des gardiens de Paris, auteur supposé fle citoyen CASTÉRA].

Verité (la) sur la Préfecture de Police pendant l'administration de Caussidière. — Réfutation des calomnies-Chenu. Paris, Palais-National, galerie de Valois; Guérin et Bernard, rue Saint-Hugues, n° 4, 1850, in-12 de 108 pages. [5978]

Les prétendues calomnies Chenu sont dans les deux ouvrages publiés sous son nom, et dont voici les titres :

1º Compiratura (lei); par A. Chenu, ex-capitaine des gardes du citogen Caussidière: Les Sociétés secrétes. — La Préfecture de police sous cassidière. — Les Corps francs. Paris, Garnier frères, \$850, in-19, 4 ffr. 25 e. — Il y a une ouième édition de la même année, qui est augmentée du litte des personnes qui ont concouru à la nomination des membres du souvernement provisoire;

3º Montagnards (tes) de 1848. Encore quatre nouveaux chapitres, précédéts d'une Réponse à Caussidière et autres démoes-soc; par A. Chenu...
Ornés de scènce et portraits dessinés d'après les croquis de l'auteur. Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 1850, in-12, 4 fr. — Écrit qui a eu également jusissers éditions coup sur coup.

Indépendamment de l'écrit publié sous le nom du citoyen Pornin, en réponse au citoyen A. Chenu, il en existe deux autres :

\* Biponar aux deux Holles « les Conspirature» et a la Nissance de la République », de Chem et de Delabodde, d'après les leutres, pièces et domenents fournis on publiès par Caussidière, ex-prétet de polies, Lubatir, ex-officier d'état-major de la garde républicien, et d'autres foncionaires de la préfecture de police, avec des Révélations curienses sur la via de Delabodde, par le citoyen Moit, représentant du peuple. (Le tout recueilit et publié par le citoyen Castraka, rédecteur de « le Correspondant de

<sup>(</sup>s) Avant que la discussion surrenue entre les chevallers de l'Are n'eût Oward a dons Poque une précieuxe occasion pour ressusiter les adris abbritaix de Saint-Médiard, cet anusant penomenge, dont la spécialité semble être l'exploitaite de la tomba, «résit dé Saint-Médiard, paragé de manière à onres onn onsi du titre postumes d'abbe de Saint-Médiard, Publiant, en 1849, le nécrologe de ses distre postumes d'abbe de Saint-Médiard, Publiant, en 1849, le nécrologe de ses distre postumes d'abbe de Saint-Médiard, Publiant, en 1849, le nécrologe de ses dins de la liste des abbés de Saint-Médiard, sous le ne 91. L'épitaple de cet donneu qui s'est pas mort, est en outre si singulièrement rédigée, qu'un les tester innoccus pourrait eroire, à première vux, que M. Poquot à été évêpue de Soissons I

Paris, journal mensuel démocratique »). Paris, Palais-National, galerie Valois, n. 185, 1830, in-12, 75 cent,

Les pièces qui composent cette brochure ont été publiées d'abord dans les journaux rouges.

Pendaut un ou deux mois, il est tombé une pluie torrentielle d'ordures de cette sorte, et tout le monde, pour s'édifier, l'a regardé tomber. L'éerit du citoyen Castéra a donc eu aussi plusieurs éditions : Nons possédons la cinquième.

Pour une polémique assez plaisante suscitée par les citoyens Lubatti et Miot aux rédacteurs du « Corsaire » et de « l'Assemblée nationale », Voy. les pages 261-68 du tome 111 des Supercheries.

2º Réponse aux pamplets « les Conspirateurs » et « la Naissance de la République » (parM. Achille Philippe). Avec six portralts. Parls, rne de la Harpe, 90, etc., 1850, gr. lu-8 de 16 pages. — Rélmpr. peu après.

PORTIER DE LA GRANDE SOCIÉTÉ (LE), pseudon. [TEN HOVEN].

Anti-Suttonius, ou le Magicien noir. La Haye, 1768, in-8.
[5979]

Contre-partie d'un autre ouvrage du même auteur, publié sous le pseu-

donyme de J. Wilkes (Voy. ce nom).

PORTIER DU COLLÉGE PHILOSOPHIOUE (de Louvain) (LE).

auteur supposé [le baron Frédéric de REIFFENBERG].

Réponse du —. Bruxelles. [5980]

Le baron de Relffenberg avait fait imprimer auparavant deux antres écrits anonymes sur le même établissement : Qu'est-ce que le Collégo

PORTUGAIS (UN), pseudonyme [Pierre-Olivier PINAULT]. Réflexions d'— sur le Mémoire présenté par les Jésuites au pape

philosophique? - Entreral-je au Collége philosophique?

Clément XIII. (En italien et en français). Lisbonne (Paris), 1758, in-12, V. T. [5981]

Il a été publié contre cet ouvrage :

to Supplément aux Réficzions d'un Portugais, ou Réponse de l'ami de Rome à son ami de Lisbonne, traduit de l'Italien (par l'abbé Gouset, avec une préface du même). Gènes (Paris), Simon, 1760, in-12.

Pinault a eu quelque part à cette traduction pour les premières pages et la révision du tout.

2º Observations critiques d'un Romain sur les Réflexions d'un Portugais, ou Nouvean Supplement auxilies Réflexions, etc. (trad. de l'Italien en français par l'abbé Gourez, avec une préface du même). En Enrope (Paris), 1780, iu-12. PORTUGAIS DE DISTINCTION (UN), auteur déguisé [Bar-BETO-FEIO].

Dom Miguel, ses aventures scandaleuses, ses crimes et son usurpation; traduit par J.-B. Mesnard. Paris, Ménard, 1833, in-8, 7 fr. 50 cent. [5982]

POTAIE (Gilles), pseudonyme [MM. HERLA, avocat; LOBET, GLOSSET et DEREUME], auteurs de chansous en patois liégeois, et d'articles de journaux belges.]

POTIER (ancien acteur des Variétés). Ouvrages qui ont été publiés à tort sous son nom.

I. Trois Messéniennes, par M. Polier, avec des notes savantes et des remarques sur les beaux-thés du texte, par le révérend Claude Aldiboroitophosophornio, nez à Béthune. Avec cette épigraphe: Pas si baite ! Paris, les marchands de nouveaux-thés, 1824, in-8. de 36 pages, 3 fr. 50 cent.

II. Mémoires (ses) (composés par MM. Charles Potier, son fils, et Aristide Letorzec, connu au théâtre sous le nom de Lajariette). f598å1

Commencés dans un journal : « la Presse », « la Patrie », ou « le Courrier Français » mais non terminés, et qui par conséquent n'existent pas comme livre.

POULAIN DE BEAUREGARD, pseudonyme [LEMAIRE, de Clermont], assassin sur lequel on a publié les deux ouvrages suivants:

I. Procès de Lemaire, de Clermont, se disant Poulain-de-Beauregard. Six cahiers in-8, 2 fr. [5985]

II. Mémoires sur la vie de Lemaire, de Clermont, écrits par luimême en prison, pour faire suite au procès. In-8, ornés de son portrait gravé par Tardieu, 1 fr. 75. [5986]

Ces deux ouvrages sont faits pour ne pas être séparés. Tout le pays fut offrayé quand on est découvert les c.-mes de Lemaire, ion arrestation, son jugement, non exécution, excitèrent dans toutes les classes un sentiment dificile à pelndre la terreur, l'horreur même et ce goure d'émotions qui fait le succès des noirs romans d'outremer et des conceptions ultratragéques du plus sombre mélodramme. Aussi la lecture de ces deux outrages 1-s-clue été généralement rocherchée.

POUPAR (J.-B.), plagiaire [le marquis de SY].

Art (l') poétique d'Horace, traduit en vers par— (avec le texte à

côté), précédé de l'Éloge de l'auleur par M. Dumas. Lyon, Rívoire, 1828, in-8 de 72 pages. [5987]

Un de nos philolognes les plas distingués a publié en 1888, sous le peudonyme de Launoy, un petit écrit initiué: - Lettre sur un point d'histoire litteraire ». (L'yon, in-8 de 8 nages). Il est démonaté dans cet écrit que, sauf uné vinguine de vers, la traduction de l'Art poétique d'increo, seul tirre littéraire de N. Poupra, pour son admission à l'Académie de Lyon, n'est autre que celle du marquis de Sy, publiée en 1816, dont M. Poupra varial pris une cope à Londres en 1800.

POUTAVERY (messire), grand-Earée de Taîti, auteur supposé [PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC]. Histoire des révolutions de Taîti, par—, ouvrage traduit du taï-

tien en français par mademoiselle B. D. B. D. B. (composé par Poncelin). Paris, Lamy, 1782, 2 vol. in-12. [5988]

P. P., pseudonyme [Michel de MARILLAC, garde des sceaux].

Quatre livres de l'Imitation de Jésus-Christ, qu'accens attribuent à Gersen, d'autres à Gerson el d'autres à Thomas à Kempis, traduits en français, par—, Paris, Thierry, 1672, in-12. — Dernière édition, revue et corrigée. Paris, Cramoisy, 1630, in-12. —Autre édition, avec les initiales R. G. A., sur le frontispice. Paris, Calleville, 1631, in-8.

Quate Livres de l'Imitation de Jésus-Christ, par Thomas à Kempis, chanoine régulier; traduits en français (par Michel de Merilles); avec la vie du même, recueillie par Héribert Rouwyde, de la compagnie de Jésus (et une dèdicace du P. Assersyde à l'abbesse de Messines). Auvers, de l'Imprimeire Plantilenne, 1632, in-32.

Lorsque je publisi en 1812 ma Dissertation sur seizenate traductions frangates de l'Indiantin de 1.-C., surité de Considérations de M. Gissex et paguestion rétaitée d'auteur de l'Indiantin, j'arançai que sur solizante deltions au moins de la traduction française de l'Indiantion de 1.-C., ner
garde-de-scenax Marillac, il n'en estistait qu'une insprimée no 1635, in-12,
avec le hon du traductier. I'grouprais lorst l'existance d'une délition d'aux
serve le hon du traductier. I'grouprais lorst l'existance d'une délition d'au
sonies des même écliteur donn Valgrave; la seule différence que l'on rénarque cartre ces dest délitions, est que l'In-12 renderme une dédicace à
la Reyne régente, et que la britée apologie es fameur de Gersen, dans l'écht nin-32, est latutale dans l'éclitée in-12, aris tenchant l'auxeur, ét.
L'édition in-32 est encore plus rare que l'in-12, puisque l'on n'en connaît
qu'un exemplaire.

PP. BÉNÉDICTINS (LES), auteur dèg. [dom TAILLANDIER]. Projet d'une Histoire générale de Champague et de Brie, par les PP. Bénédictins (rédigé par dom Taillandier). Reims, 1738, in-4.

[5990]

L'abbé Desfontaines présente une longue analyse de ce Projet dans ses
Observations sur les écrits modernes, t. 15, lettre 214.

P\*. P\*., pseudonyme [Gabriel FEYDEL].

Remarques morales, philosophiques et grammaticales sur le Dictionnaire de l'Académie française. Paris, A.-A. Renouard, 1807, in-8. [5991]

PRADEL (Eugène de), nom abréviatif [COURTRAY DE PRADEL], improvisateur français. Pour la liste de ses ouvrages, voyez « la France littéraire », à Pradel.

PRAKTISGIEN KAUFMANNE (Von einem), auteur déguisé. Parlez-vous français? Od. franz. - deutsch Ladengespracebe. Nebst c. Sammlung der næthigsten kaufmænn. Ausdrücke u. Redensarten. Ein Handbuch für Jeden, der sich bei Kauf-u. Verkauf schen und richtig ausdrücken und unterhalten will. Hrsg. von Aachen, Wengler, 1847, in-8 de 154 pages, 2 fr. [5992]

PRÉDICATEUR CÉLÈBRE (UN), auteur déguisé [le P. TER-RASSON, de l'Oratoire].

Nouveaux Sermons d'—. Tome 1\*\* (et unique). Utrecht, 1739, in-12. [5993]

PRÉDICATEUR DE L'ÉGLISE GATHOLIQUE (UN), auteur déquisé.

Nouvelle Instruction, en forme de conférences ou de catéchisme sur l'état actuel du clergé de France, avec un Traité sur leschisme, et des Règles de conduite pour les vrais fidèles. VI\* édition. Paris, 1791, in-18. [5994]

PRÉFET (UN), auteur déguisé.

Correspondance d'— avec les généraux, intendants et commissaires de l'armée autrichienne d'Italie, stationuée à Lyon pendant l'occupation de 1815. Tours, Mame, 1829, in-8 de128 pages.

[5995]

P. R. E. L., ancien domaniste, auteur déguisé [PREL, ancien domaniste].

Brachygraphie, art d'écrire par abréviation sans aucun nouveau

signe. Caen, Chalopin fils, et Paris, Dondey-Dupré, père et fils, 1825, in-8 de 74 pages avec trois tableanx. [5996]

Cette manière de faire passer son nom écrit en style lapidaire, comme l'Indiquent les initiales què nous donnons, nous semble assez originale pour être signalée.

PRELLE (le baron de), pseudon. [PONCET, conseiller d'État].

Considérations sur les avantages de la vieillesse. Paris, Cramoisy,
1677, in-12. [5997]

Le P. Bouhours a été l'éditeur et probablement le réviseur de ce volume, Voyex les Lettres choisies de La Rivière, Paris, 1754, In-12, t. 11, p. 263.

PREMARAY (Jules de), nom abréviatif [Jules REGNAULT DE PREMARAY], auteur dramatique, nouvelliste et journaliste.

PREMIER MARGUILLER DE LA PAROISSE DE FONTENOY (LE), pseudonyme [LINDET DE SEMONVILLE, avocat].

Épître au Roi. Vis-à-vis Fontenoy, 1745, in-4 de 14 pag. [5998]

PRÉPOSÉ AU GOUVERNEMENT DU DIOCÈSE DE BOR-DEAUX (LE), auteur déguisé [l'abbé Boyer, grand-vicaire de M. de Cicé]. Rècles nonr l'exercice du saint ministère dans les circonstances

regies poir l'exercice du saint ministère dans les circonstances présentes. (Vers 1798), în-8 de 56 pages. [5999]

PRÉSIDENT D'ASSISES (UN), auteur déguisé [DUFOUR, conseiller à la Cour royale de Metz]. Aide-mémoire d'.—. Melz. Dosquet. 1835. in-8 avec trois plan-

ches. [6000]
Les continuateurs de «la France littéraire » ont attribué mal à propos

cet ouvrage à M. Dufour, ancien intendant militaire,

PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE D'ARCHÉOLOGIE DE BEL-GIOUE (LE), auteur déquisé.

Mémoire sur la noblesse et les moyens de la relever. 2° édition. Anvers, De Cort, 1844, in-8, 1 fr. 50 cent. [6001]

PRÉSIDENT DE PROVINCE (UN), pseudonyme [le comte de RIVABOL].

Suite dn poème des « Jardins » (de Jacques Delille), ou Lettre d'—, à M. le comte de Barruel, capitaine de dragons (avec » le Chou et le Navet », dialogue en vers), 1782, in-8. [6002]

PRESLE (la baronne de), pseudonyme [Em. Marco de SAINT-HILAIRE], anteur d'un feuilleton sous ce nom. [6003]

PRESSIGNI (le sieur de), pseudon, (dom GERBERON).

Méditations chrétiennes sur la Providence et la Miséricorde de Dieu, etc. Anvers, Schipper, 1692, in-12. [6004]

PRÉTRE (UN), auteur déguisé [l'abbé Marie-Nicolas-Silvestre GUILLON, depuis évêque de Maroc].

Qu'est-ce donc que le Pape ? Paris, Briand, (vers 1789), in-8 de 50 pages. [6005]

PRÊTRE (UN), auteur déguisé [l'abbé Armely].

Séparations (les), ou l'Église justifiée contre ceux qui s'en sont séparés. Bourg, Janinet, 1809, in-8. [6006]

PRÊTRE (UN), professeur de philosophie, auteur déguisé.

Alliance de la charité catholique et de la liberté des peuples. Poëme en cinq chants. Paris, de l'imprimerie d'Urtubie, 1837, in-8 de 328 pages, 6 fr. [6007]

PRÊTRE (UN), auteur déguisé.

Mémoires d'-. Paris, Pétion, 1847, 5 vol. in-8. [6008]

Ces Mémoires out été imprimés d'abord dans le . National : en \$846, et el l'on porrait recire qu'ils out été hériqués par l'un des réducteurs journal; mais il nous aété affirmé que ces Mémoires étaient bien ceux d'un aucles pêtre, et que M. Léopoid boras qui réstait chargé de les rendre, a supprimé beaucoup de faits plus forts que cenx qu'ils renferment ; ils n'en restent pas mois su ni trez gerfde.

PRÈTRE (UN), auteur déguise [l'abbé FONTAINE, desservant de Saint-Mesmin, au département de l'Aube].

Agonie de la liturgie troyenne, par — qui lui fait ses adieux. Troyes, Armand Berthelon, 1847, in-8 de 76 pages. [6009]

PRÊTRE (UN), auteur déguisé [l'abbé J.-H. MICHON].

Lettres à mes électeurs ; par J.-H. M. Angoulème, tons les libraires, 1848, in-18 de 36 pages. [6010]

Première iettre, 10 avrii 1848. Aux électeurs d'Angoulème, par un prêtre, candidat, auteur des « Lettres au ciergé de France », qui ont été publiéea peu auparavant avec le nom de l'auteur.

PRÊTRE CATHOLIQUE (UN), auteur déguisé.

Lettre d'- à Pierre Brugière, se disant curé constitutionnel de

Saint-Paul (à l'occasion de son Instruction pastorale sur le bref du Pape). Paris, 1791, in-8 de 40 pages. [6011]

Norsa allons donc encore votr la controverse établir parmi nous son quecelieur empire! — Janisi Pierre Brugière va préplique an Prêtre Cabbolique, le Prêtre Catholique ripostera à Pierre Brugière, et Pierro Brugière, reviendra à la charga et le Prêtre Catholique à l'escandae, en sonte qu'après à l'ire bien réptiqué et riposté, de part et d'autre, ils fluiront par nous faire entre-étapquer (car c'est tonjours pour des vétilles que l'on s'externine). Nous devrions cependant bien nous rappeler que Voltaire a défini la Centrovera, « i enamenie de tous less reigliques qu'elle se vante de « soutent; de toutes les lois qu'elle feint d'expliquer, et surtout de la concerde qu'elle a banie de la terre dans tous les temps ».

Note du temps.

PRÉTRE CATHOLIQUE EN EXIL POUR LA FOI (UN), auteur déguisé [l'abbé Le Cordier].

Réflexions sur une lettre de Mgr l'archevêque provisoire de Toulouse, etc. Londres, 1822, in-8 de 35 pages. [6012]

PRÉTRE CATBOLIQUE ET AMOVIBLE (UN), auteur députié. Socialisme (le) le plus inamovible et le plus rusé, c'est le seput, ou Rétutation de quelques erreurs de M. Jules Farre, député socialiste. Paris, de l'impr. de Marc-Aurel, 1850, in-8 de 96 pages, 1fr. 25 c. [6013]

La préface est signée J. M. J.

PRÉTRE CATHOLIQUE FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [l'abbé de Chateaugiron, du diocèse de Rennes].

Eclair cissements demandés à Mgr l'archevêque d'Aix. Londres, 1801, in-8 de 163 pages. [6014]

Cet ouvrage a oceasionné plusieurs écris, et entre autres, celui qui porte pour titre : Réponse à ne dreit intitulé Écalicissements demandés à M. l'archevêque d'Aix... (par M. le comte L.-Matth. de Barral, d'abord érêque de Troyes, depuis archevêque de Tours). Londres, L'Homme, 1802, in-3 de 181 pages, écrite aurqueis l'abbé de Châtesa, lir. Homme, page un tenent inpurité et patielle des objections proposées à l'auteur des Écaliristements, lir.

PRÊTRE DE BORDEAUX (UN), auteur déguisé [le P. de BORDES].

Et cetera (les) de Du Plessis (Mornay), parsemez de leurs qui pro quo, avec autres de l'orthodoxe mal nommé Rotan, Loque, Vignier, et quelques prétendus ministres; le tout sur les points de la Sainte Messe, Eucliaristic et autres principaux controversez de présent en la religion chrestienne. Toulouse, veuve Colomiez, 1600, in-8 de 133 pages. [6015]

PRÊTRE DE CAMPAGNE (UN), auteur déquisé,

Action (de l') du gouvernement sur les Flaudres. Bruges, 1848, iu-8. [6016]

PRÊTRE DE LA CONGRÉGATION DE L'ORATOIRE (UN), auteur déguisé [le P. LORIOT).

Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, touchant les bénéfices et les bénéficiers, extraite de la discipline du R. P. Thomassin prêtre de l'Oratoire. Paris, de Nully, 1702, in-12. [6017]

PRÉTRE DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE (UN), auteur déguisé [le P. Corbin, depuis précepteur du Dauphin].

Traité d'éducatiou civile et religieuse, à l'usage des élères du collége royal de La Flèche. Nouv. éditiou. Paris, Desaint, 1788, iu-12. [6018]

La première édition avait paru l'année précédente à Angers, avec le nom de l'auteur.

PRÈTRE DE LA MAISON ET SOCIÉTÉ DE SORBONNE (UN), auteur déguisé [DANCEL, du diocèse de Coutances, alors professeur de philosophie au collége d'Harcout, depuis grand-vicaire de Coutances et curé de Valognes).

Apologie du serment civique; par —, ami de la religion et des lois. 1790, iu-8. [6019]

M. Dancel rétracta son serment dès 1791.

PRÊTRE DE LA MISSION DE FRANCE (UN), auteur déguisé [l'abbé Jaisson].

Oraison funêbre de S. E. Mª le cardinal de Périgord, prononcé dans l'église métropolitain de Reims, le 8 janvier 1822, et le lendemain daus l'église de Saint-Remi, par —, lors de la translation du cœur de ce prélat à Reims. Paris, de l'impr. de Cosson, 1822, in-8 de 20 pages.

PRÊTRE DE L'ORATOIRE (UN), auteur déguisé [Deuis Ame-LOTTE].

I. Vie (la) du P. Charles Condren, second général de l'Oratoire, Paris, 1643, in-4. [6021]

II. Vie de sœur Marguerite du Saint-Sacrement, carmélite de

Beaune (morte en 1648). Paris, Le Petit, 1655, 1656, in 8.

En Tannée 1634, il était sorti des presses de l'imprimerie royale une autre Vie de la même sœur, sous ce titre: l'Enfance de Jésus et sa famille honories en la Fie de Marquerile du Saint-Secrement. Cette Vie a été réligée par Jéan AUVAAY, prieur de Bossets, sur les Mémoires du P. Parisot de l'Oratoire. Bish. hist. de la France, t. v., p. 5700).

PRÊTRE DE L'ORATOIRE (UN), auteur déguisé [le P. Lo-BIOT].

Psaumes (les) de David, en latin et en français, avec des réflexions morales sur chaque verset, etc. Paris, Osmont, 1700, 3 vol. in-12. [6023]

PRÊTRE DE L'ORATOIRE (UN), auteur déguisé [le P. Bor-DES, d'Orléans].

Supplément au Traité dogmatique et historique (par le P. Thomassin) des édits dont on s'est servi pour maintenir l'unité de l'Église catholique. Paris, de l'impr. royale, 1703, in-4. [6024]

PRÊTRE DU SÉMINAIRE DE SAINT-NICOLAS DU CHAR-DONNET (UN), auteur déquisé [l'abbé Cerné].

Pédagogue (le) des familles chrétiennes, contenant un recueil de plusieurs instructions sur diverses matières. Paris, 1662, in-8. [6025]

Cetouvrage avait déjà paru en 41 cahiers différents. Paris, veuve Targa, en différentes années, sous le titre d'Abrégés, contenant un Recueil, etc., par un prêtre du séminaire, etc.

PRÉTRE DE SAINT-THOMAS D'AQUIN (UN), auteur déguisé [l'abbé PORTAL].

Abrégé de l'histoire de l'Église, sur le plan de Lhomond, enrichi de notes explicatives. Paris, Vaton, 1830, in-18, 1 fr. [6026]

PRÉTRE DESSERVANT (UN) (département du Poy-de-Dôme), auteur déguisé.

Réflexions sur l'existence de Dieu. Paris, de l'impr. de Bacquenois, 1836, in-8 de 28 pages. [6027]

PRÊTRE DU CLERGÉ (UN), auteur déguise [l'abbé Ch.-L. de LANTAGE].

Vie d'Agnès de Jésus, de l'ordre de saint Dominique, par --,

avec l'Abrégé de la vie de Françoise des Séraphins (par Marie-Madelaine de Mauroy). An Puy, 1666, in-4. [6028]

PRÊTRE DU, CLERGÉ DE PARIS (UN), auteur déguisé.

Héroine (l') de la Charité, ou Vie de Jeanne Biscot. 2° édition. Lille, Lefort, et Paris, Adr. Leclère, 1850, in-18. [6029]

PRÈTRE DU CLERGÉ DE SAINT-SULPICE (UN), auteur déguisé [Jean-Jacques Otler, curé de Saint-Sulpice, fondateur et premier supérienr du séminaire de ce nom],

Catéchisme chrétien pour la vie intérieure. Paris, Langlois, 1650, in-12. [6030]

Les éditions postérieures portent le nom de l'auteur.

PRÊTRE DU DIOCÈSE (UN), auteur déguisé [Frauçois-Charles-Jacques YANNIER, prêtre du diocèse de Yannes (1); né à Vilfré, en 4791].

Nouvelle manière d'entendre la Sainte-Messe et faire dévotement le Chemin de la Croix. Fongères, de l'impr. de Josse, 1838, in-18 de 108 pages, 40 c. [6031]

PRÊTRE DU DIOCÈSE (de Besançon), auteur déguisé [l'abhé GRIZOT, ancien directeur du séminaire de Besançon].

Histoire de la vie souffrante et glorieuse de Jésus-Christ dès la dernière Pasque jusqu'à son ascension au Ciel, tirée des évangelistes, Besançon, Charmet, 1770, 2 vol. in-12. [6032]

PRÊTRE DU DIOCÈSE D'AMIENS (UN), auteur déguisé. Imitation de Jésus-Christ exprimée en méditations affectueuses.

Paris, Debécourt, 1839, in-18 de IV et 300 pag., fig., 1 fr. [6033]

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE BEAUVAIS (UN), auteur déguisé [l'abbé Brébion].

Un épisode de la question jésuitique. Demande d'autorisation au conseil d'État pour poursuivre Mgr l'évêque de Beauvais. Paris, de l'impr. de Baudouin, 1845, in-8 de 8 pages. [6034]

<sup>(1)</sup> Pius tard prêtre à Saint-Christophe, près de la Rochelle, puis à Châlots (Marne). Lors de l'assassinat Fleschl, il fut mis en suspicion, el comparut devant la Cour des pairs.

PRÈTRE DU DIOCESE DE BESANCON (UN), auteur déguisé [l'abbé Grizot, ancien directeur du séminaire de Besancon].

I. Lettre à un ministre protestant, au sujet d'une abjuration. Besançon, Daclin, 1755, in-12 de 48 pages. [6035]

II. Lettre à un protestant sur la cène du Seigneur, ou la divine Eucharistie. Besançon, Charmet, 1767, in-12. [6036]

III. Lettre à une dame sur le culte que les catholiques rendent à Jésus-Christ. Besançon, Métoyer, 1770, in-12. [6037]

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LÉON (UN), auteur déguisé [l'abbé BRITZ].

Introduction à la vie dévote, composée par saint François de Sales, et traduite en bas-breton. Morlaix, 1710, in-8. [6038]

PRÉTRE DU DIOCÈSE DE LIMOGES (UN), auteur déguisé [l'abbé Roby, ex-jésuite].

Vie de la vénérable servante de Dieu, Marcelle Chambon, dite Madame Germain (morte le 14 septembre 1661), fondatrice des religieuses de Saint-Joseph de la Providence, à Limoges, Limoges, 1770, in-12. [6039]

PRÉTIE DU DIOCÉSE DE LIMOGES (UN), outeur déguisé. Dévotion au très saint et immaculé cour de Marie, ou Manuel à l'usage des conféries..., avec un appendice sur la dévotion au sacrécour de Jésus. Limoges, P. Durard et Comp.. 1840, in-18 de viij et 348 pag., 1 fr. 25 c.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE MARVEJOLS (UN), aut. dég. Chapeau ecclésiastique (du). Marvejols, de l'impr. de Théret, 846, in-8 de 16 pages.

1846, in-8 de 16 pages. [6041] PRÊTRE DU DIOCÈSE DE NANTES (UN), auteur déguisé

[l'abbé Travers].

Dissertation sur les monnoyes de Bretagne. Nantes (vers 1750), in-8.

[6042]

PRÊTRE DU DIOCÈSE D'ORLÉANS (UN), auteur déguisé [l'abbé Pellé, mort vers 1847].

Histoire philosophique et religieuse de l'Homme. Paris, Vrayet de Surcy, 1841, in-8, 5 fr. [6043] PRÊTRE DU DIOCESE DE PARIS (UN), auteur déguisé [l'abbé COLINOT].

Pensez-y bien; courtes réflexions sur les quatre fins et le purgatoire. Paris, Huart, 1721, in-32. [6044]

Il existe un *Pensez-y blen*, imprimé à Paris en 1696, in-24, chez Urbain Cousteller, et composé par le R. P. P. D. L. C. J. Jean-Baptiste Cusson en a publié nue édition revue et corrigée, à Nancy, en 1711, et Il déclare dans sa préface que le nom de l'auteur est demeuré inconnu.

A. A. B-R.

PRÈTRE DU DIOCÈSE DE RENNES (UN), auteur déguisé [l'abbé Guy Carron].

Réflexions chrétiennes pour tous les jours de l'année. Winchester, ...., in-12, pap. vél. [6045]

PRÈTRE DU DIOCÈSE DE TULLE (UN), aut. dég. [Pierre-Dumoulin-Henri Borie, frère dn martyr, alors clerc minoré, aujonrd'hui missionnaire en Chine].

Vie de Mgr Borie, évêque nomme d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonquin occidental, de la conprégation des Missions étrangères, martyr au Tonquin. Paris, Gaume frères, 1844, in-12, avec un portr. et un fac simile. — 2º édition, refondue et considérablement augmentée, sous cui tire: Vie du vénérable serviteur de Dieu Pierre-Rose-Ursule Dumoulin Borie, évêque d'Acanthe, viciaire apostolique du Tonquin occidental, etc., martyr dans la persécution suscitée le 3 janvier 1838; suivi d'un Appendice sur les missions chez les Infidèles. Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-12, avec nn portr. et une grav., 2 fr. [6046]

PRÈTRE DU DIOCÈSE DE VALENCE (UN), aut. dég. [M. l'abbé Jean-François BLETTON, vicaire de Saint-Vallier, au diocèse de Valence (Drôme), auteur de plusieurs vise de sants et de traités religieux dont on troure l'indication dans notre notice sur ce digne ecclésiastique, insérée au tome 1" de « la Littérature française contemporaine».

PRÈTRE EXILÉ POUR LA FOI (UN), auteur déguisé [l'abbé HAMEL], traducteur de la « Lettre de plusieurs évêques de France au pape Pie VI » (Londres, 1779, in-8). [6047]

PRÊTRE FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [L. PARIS VAQUIER]. Lettre d'—, retiré en Hollande, à un de ses amis de Paris, au 111 37 sujet de l'état de l'Église catholique d'Utrecht. Utrecht, 1753, in-12. V. T. [6048]

PRÊTRE FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [l'abbé Pierre-Louis BLANCHARD].

Véritable esprit (le) du Catéchisme, à l'usage de toutes les églises de l'Empire français, qui vient d'être publié par M. Buonaparte, Instruction familière par demandes et par réponses, adressée aux fidèles de France. Londres. 1806. in-8 de 60 pages. [6049]

PRÊTRE IMPARTIAL (UN), auteur déquisé.

Réflexions d'— sur les décrets de l'Assemblée nationale, adressées au clergé de France. Paris, Leclerc, 1790, in-8 de 15 pages.

Le décret de l'Assemblée nationale qui donne lieu aux réflexions de cet anteur, est celui qui déclare que les biens du clergé appartiennent à la Nation. Prouver que ce décret ne peut procurer à la religion et à ses ministres que les plus grands avantages, voilà le but que s'est proposé pertre imparait en ser de des proposé pertre imparait en ser de des procus de la Rote du temps.

PRÊTRE ITALIEN (UN), auteur déguisé [l'abbé DEGOLA].

Justification de Fra Paolo Sarpi, ou Lettres d'— à un magistrat français (M. Agier), sur le caractère et les sentiments de cet homme célèbre. Paris, Eberhart, 1811, in-8.

PRÊTRE LUXEMBOURGEOIS (UN), auteur déguisé.

Mémoire d'— an roi des Belges, au Sénat, à l'ancienne et à la nouvelle législature belge, relativement aux griefs du Luxembourg. Marche, Danloy-de Feignies, 1848, in-8, 75 c. [6052]

erche, Danioy-de Feigmes, 1848, in-8, 75 c. PRÊTRE POITEVIN (UN), auteur déquisé.

Voix au peuple; premiers accents. Poitiers, Coignard; et Paris, Garnier frères, 1849, in-8 de 32 pages. [6053]

PRÉTRE RÉGICIDE (UN), auteur supposé [Alexandre MARTIN].
Mémoires d'—, Paris, Ch. Mary; Tenon, 1829, 2 vol. in-8,
avec un fac-simile de l'écritare de C. Desmoulins, 15 fr. [6054]
Le prêtre régleide dont on prétend publier les mémoires, est MONNEL,
le conventionne.

PRÈTRE SOLITAIRE (UN), auteur déguisé [Hubert JASPART].
Solitude intérieure dans laquelle le solitaire fidèle, comme aussi
tout chrétien, trouvera le moyen de vivre, mourir et espérer en
Dieu. Paris, 1678, in-16.
[6055]

Catalogue manuscrit des Barnabites. V. T.

PRÊTRE SOLITAIRE (UN), autour déquisé.

Psaumes (les) de la pénitence paraphrasez, avec des réflexions sur les principales véritez qu'ils renferment. Paris, P.-G. Le Mercier, 1732, pet, in-12 de xii et 264 pages, [6056]

En tête des Psaumes, on trouve un Discours préliminaire sur le crime et la conversion de David. PRÊTRE SOLITAIRE (UN), auteur déquisé [dom Boniface

GRIVAULT, camalduiel.

Psaumes (les) paraphrasés, suivant le sens littéral et le prophétique. Paris, 1738, 3 vol. in-12. [6057]

PRÊTRE SUCCURSALISTE DE LA MÉTROPOLE DE BOR-DEAUX (UN), auteur déquisé.

Évêque (l') jugé par l'Histoire, ou l'Épiscopat considéré dans sa nature, son élection et son gouvernement, où l'on traite de l'inamovibité et du droit casuel des prêtres ; première partie. Périgueux, impr. de Dupont, 1847, in-8 de 228 pages, PRÊTRE SUPÉRIEUR DES COMMUNAUTÉS (UN), auteur

déquisé [l'abbé de BEAUFORT]. Récit abrégé des vertus et de la mort de Mm la duchesse douai-

rière de Noailles aux communautés, etc. Châlons, Seneuze, 1698, in-12.

PRÉVAULT (H.), pseudonyme [M. BRUN-LAVAINNE (1), archiviste de la ville de Lille, et non achitecte, comme le disent les continuateurs de la France littérairel.

I. Abrégé (nouv.) de l'histoire de France, depuis le commen-

(1) Nous ne comprenons rien à la manière de faire de nos continuateurs de la « Littérature française contemporaloe ». Ceot fois ils oot rappelé dans leurs notices d'auteurs des opuscules au-dessous de 4 pages d'impression; mais dans celle qui concerne M. Brun-Lavainne, impr. su t. II, p. 457, ils n'ont pas jugé devoir citer aucun des ouvrages doot nous donnons ici la liste. Ils se sont bornés à dire dans la note finale de leur notice, que . M. Brun-Lavainne a publié plusieurs ouvrages d'éducation sous le pseudonyme de « Révault », au lieu de H. Prévault, que portent ses ouvrages d'éducation, quand ils ne sont pas simplement anonymes, ce que nos continuateurs ont encore ignoré. Il résuite de cet arbitraire que dix-sept petits ouvrages de M. Brun-Lavainne, dont la majeure partie a eu plusieurs éditions, sont passés sous siience. Si c'est ainsi que les continuateurs de « la Llitérature française contemporaine » crojent rendre service à l'histoire littéraire de leur pays, nous craignons que cette croyance ne soit que la leur seulement.

Le catalogue où nous avoos puisé les éléments de cette nomenclature, nous

cement de la monarchie jusqu'au règne de Charles X; précédé d'une notice sur la maison de Bourbon, et suivi du tableau des meurs et coutames des Français sous les trois races, à l'usage des colléges et des maisons d'éducation. Lille, Lefort; et Paris, Maire-Nyon, 1827, 1833, 1839, 1884, 1849, in-18, avec une carte, 2 fr. [6060]

La cinquième édition, de 1849, porte pour tître : Histoire de Francé.

II. Vie de Louis XVII, suivie de notices intéressantes sur les augustes victimes du Temple. Lille, Lefort, 1827, 1829, 2 part. in-18. — VIº édition. Ibid., 1844, in-18, avec un port. [6060\*]

III. Vie de Saint Louis, roi de France. Ibid., 1827, 1829. 1840, 2 part. in-18. [6061] IV. Vertus et bienfaits des Missionnaires, ou Histoire abrégée

IV. Vertus et meniaits des Missionnaires, ou Histoire abregee des Missions de l'Amérique, par P. Bourgoing (abrégée par M. Brun-Lovainne). Ibid., 1827, 2 part. in-18. [6062]

V. Jeunes (les) Bourbons proposés pour modèles à la jeunesse française. Lille, Lefort, 1827, in-18; on 1828, 2 part. in-18. [6063]

VI. Modèles de grandeur d'âme, ou Détails intéressants sur la Vie et la mort du duc de Berry, Ibid., 1828, in-18. Anon, [6064] Ce petit volume a obten quatre éditions distinctes dans la même année sans que les titres rappellent cette circosstance. La première édition a 5 feuilles 1/5 d'impression; la deuxième, 3 feuilles avec un portrait; la troisième, 3 feuilles 1/5, et la quatrième, 2 feuilles 2/5 avec un portrait put troisième, 3 feuilles 1/5, et la quatrième, 2 feuilles 2/5 avec un portrait put de la comme de la comme

VII. Famille (la) heureuse, ou Contraste du bonheur d'une vie paisible et chrétienne, avec le trouble et les agitations du monde. Ibid., 1828, 2 part. in-18, ensemble de 6 feuilles. Anon. [6065]

fournit le nom d'un autre écrivate, auteur de plus de vingt ouvrages, qui ne figure même pas dens le livre de MR. Loundre et Bourquiot (Cette onision est d'autont nocies excusable, que l'écrivaire on question appareient, alaist que MR. Loundre et Bourquiot, à l'école des Calvirres : cé-te M. Clienen-Maichier-Jusini-Maitime Fourcaux se Montanon, sé à Bagnois (Gard), le à espceture : 165. Il est virul que presque tous les ouvrages de M. de Montanon de la companyation de la companyation de la companyation de la concusable de la companyation de la com

Nous ne savons pas encore si notre Escyclopédie du Biblióthécaire verra le jour; dans l'affirmative, ce n'est certes point le livre de MM. Louaudre et Bourquebot que nous prendrons pour gnide : il ne serati pas assez sûr. VIII. Princesses (les) de France, modèles de vertn et de piété. Lille, Lefort, 1828, 1829, 2 part. in-18. — 1V° édition. Ibid., 1844, in-18. [6066]

Héros (les) Vendéens, ou Bonchamp, Cathelineau, Charette, Lescure, Larochejacquelein et leurs compagnons d'armes, modèles de dévouement et de fidélité au roi. Ibid., 1829, 2 part. in-18, ensemble de 6 feuilles. Anon. [6067]

Réimpr. dans la même année sans que rien l'indique.

X. Suites funestes de la lecture des mauvais livres. Par l'auteur de « la Famille heurense ». Ibid., 1829, 2 part. in-18, ensemble de 6 fenilles. [6068]

XI. Bonheur d'une famille chrétienne, ou Esquisses sur quelques travers de la Société et sur quelques moyens de trouver la félicité dès cé monde. Ibid., 1832, 2 part. in-18, ensemble de 6 feuilles. Anon. [6069]

XII. Histoire de Godefroy de Bonillon. Ibid., 1833, 2 part. in-18; ou 1834, 1840 et 1849, in-12. [6070]

XIII. Voyage sur la mer du monde. Ibid., 1834, 2 part. in-18, ensemble de 6 fenilles, et in-12. Anon. [6071]

XIV. Traité de la tenne des livres. Ibid., et Paris, Maire-Nyon, 1836, in-18. [6072]

XV. Robert, ou le Superstitieux éclairé. Ibid., 1836, in-18. Anon. [6073]

XVI. Petit (le) Savoyard. Ibid., 1836, in-18. Anon. [6074]

XVII. Retonr (le) en Savoie. Ibid., 1838, in-18. Anon. [6075] Ces divers petits ouvrages font partie d'une « Nouvelle Bibliothèque catholique », impr. à Lille, par M. L. Lefort, et dont un dépôt est établi à Paris, chez MM. Adrien Leclère et Cie.

PRÉVENU (UN), pseudon., auteur d'un article intitulé la Force, imprimé dans le tome IX du « Livre des cent-et-un » (1832). [6076]

PRÉVILLE (le sieur de), pseudonyme [le P. PINTHEREAU, jésuite].

Progrès (le) du Jansénisme découvert à Mgr le chancelier.
 Avignon, P. Thomas, 1655, in-4. [6077]



II. Naissance (la) du Jansénisme déconvert à M. le chancelier. Louvain, 1664, in-4. [6078] Voyez le n° 2132.

PRÉVILLE, nom théâtral [Pierre-Louis DUBUS], comédien francais célèbre, membre honoraire de l'Institut national.

Mémoires de Préville, publiés par M. K. S. [H.-A. Cahaisse].

Paris, 1812, in-8.—Nouv. édition (publiée dans un meilleur ordre,
par M. Ourry). Paris, Ponthieu, 1823, in-8. [6079]

La nouvelle édition fait partle de la « Collection des Mémoires sur l'art

dramatique > : les Mémoires d'Azincourt et ceux de Préville en forment, réunis, le 8º volume. Cabaises ne s'est donné que comme l'éditeur des Mémoires de ces deux

Cahaisse ne s'est donné que comme l'éditeur des Mémoires de ces deux célèbres artistes; mais l'opinion publique dit qu'il en est l'auteur.

PRIEUR (UN); auteur déguisé [l'abbé de Founquevaux].

Lettre d'— à un de ses amis, au sujet de la nouvelle réfutation du livre des « Règles ponr l'intelligence des Saintes Ecritures ».
Paris, Valleyre, 1727, in-12. — Nouvelles Lettres d'— etc. Paris, J. Estienne, 1729, in-12. [6080]

PRIEUR DE BOLLEVILLE (LE), auteur déguisé [Richard SIMON].

Réponse au livre intitulé : Sentiments de quelques théologiens de Hollande, sur « l'Histoire critique du Vieux-Testament ». Rotterdam, Reinier Leers, 1686, in-4. [6081]

PRIEUR DE COURCELLES (LE), pseudonyme [Simon Gueullette].

Abrégé de l'Histoire gallicane, par demandes et par réponses. Paris, De Launay, 1699, in-12. [6082]

PRIEUR DE LONVAL (LE), auteur déguisé [BOCQUILLOT, chanoine d'Avalon].

Nouvelle Histoire du chevalier Bayard, etc. Paris, Robustel, 701, in-12. [6083]
Cette histoire n'est autre chose que celle du loyal serviteur (un secrétaire

de Bayard), publiée en 1616, in-4, par Théodore Godefroy, mais mise en langage moderne.

PRIEUR DE SAINT-AGATHANGE (LE), pseudonyme [CAMUS,

évêque de Belley].

Eclaircissements (les) de Méliton, sur les « Entretiens curieux

d'Hermodore et du Vovageur inconnu » à la justification du directeur désintéressé, 1635, in-la. [6084]

Les Entretiens curieux d'Hermodore sont de Jacques de Chevanes, capucin, caché sous le nom de Saint-Agran.

PRIEUR DE SAINT-EDME (LE), pseudonyme [P. COLLET. lazaristel. Lettres critiques sur différents points d'histoire et de dogme,

1744, in-8: - Torin, 1751, in-12,

PRINCE (UN), pseudonyme [RABELLEAU]. .

Voyage d'- autour du Monde, ou les Effets du luxe. Rouen, Machuel, 1772, 2 part, in-12. [6086]

PRINCE DES CRITIQUES (LE), pseudon. [Georges MATHIEU DAIRNWOEL].

A M. Félix Piat, réponse du - Nouv. édition, à 20,000. Paris, tous les march, de nouv., 1844, gr. in-16 de 15 pag. [6087] Par cette dénomination de Princes des critiques, l'auteur de cet opuscule a voulu laisser croire qu'il était question de M. Jules Janin, dont il avait lmité le style avec assez de bouheur. Aussi l'opnscule fut-il attribué pendant quelques jours à M. Janin, qui dut le désavouer.

PRINCE DES SOTS (LE), pseudon. [Nicolas JOUBERT, qui prenait ce titre, et qui soutint en cette qualité un procès au parlement de Paris, se décorait, sous le règne de Henri IV, du nom du sieur Angoulevent, (Voy. De Reiffenberg, Histoire des Fous en titre d'office, dans le Lundi. Bruxelles, 1835, pag. 293-94, et le Bulletin du Bibliophile belge, t. III, pag. 411).

PRINCE ÉTRANGER (UN), auteur déquise sle prince BELOSELSKY .

Poésies françaises d'-, on Épîtres aux Français, anx Anglais et aux Républicains de Saint-Marin (publiées par Marmontel]. Paris, Didot ainé, 1789, in-8 sur papier vélin, T60881

Il y a des exemplaires de ces poésies qui ne portent que le second titre. On doit à la fille de ce prince, qui a épousé le prince Volkonsky, quel-

PRINCE SOUVERAIN (UN), auteur déquisé île roi Louis-PHILIPPE ..

ques productions remarquables. Vovez la note du nº 4333.

PRISCUS CENSORINUS PHOTISTICUS, pseudonyme [G. de WITTE].

Prisci Censorini Photistici hydra mystica, sive de corruptă morali doctrină dialogus, Coloniæ, 1691, in-4. [6089]

Les auteurs italiens les plus recommandables attribuent cet ouvrage de lean-Vincent Garvina; cependant je le trouve dans la listée de curé de Gilles de Witte. Voyes as Vie, par P. Le Clerc, p. 53. J'avone que le forant in-s, employ ordinairement par de Witte, et la blizarreire du titre, conforme à ceux des autress opuscules du janséniste de fioliande, me portent à croite qu'ille nest le vériables auteur. A.-A. B.—n.

, PRISEUR DE BRIENNE (UN) aut. dég. [CHAVANCE, propriétaire à Brienne-le-Château (Aube)].

Tabatière (la) vengée, réponse rimée à l'auteur de « l'Art de fumer ». Paris, Lallemand-Lépine; Martinon; P. Mascagua, 1844, in 8 de 44 pages. [6090]

Contre-partie de « l'Art de fumer », par Barthélemy.

PRISONNIER AU CHATEAU DE VINCENNES (UN), aut. dég. [le comte de Mirabeau].

Libertin (le) de qualité, ou Confidences d'--. Hambourg, 1784, in-8. [6091]

PRISONNIER DE GUERRE (UN) de la garnison de Dantzick, en 1813 et 1815, auteur déguisé. Voyage en Pologne et en Russie. Paris, A. Dupont, 1828, in-8

de 290 pages, 5 fr. [6092]
PRISONNIER POLONAIS (UN), auteur déguisé [Michel

BUDZYNSKI].

Quatre années, 1833, 1834, 1835 et 1836 dans la Gallicie autri-

chienne. Bruxelles, 1838, in-12, 1 fr. 50 cent. [6093]
Ce livre a paru en même temps en polonais et en français de la traduction de l'anteur, corrigée par un Français.

PROBUS (Æmilius), nom sous lequel nne traduction des Vies des grands capitaines de CORNÉLIUS NÉPOS a été imprimée à la suite d'une édition des « Vies des hommes illustres » de Plutarque, traduites par Jacq. Amyot, Paris, 1587, 4 vol. in-8.

.. PROCOCURANTE, directeur d'une école d'enseignement mutuel au pied des Pyrénées, pseudon. [REYNAUD].

Lettre à MM. Audoyer et Bernardet sur leur manière d'ensei-

gner l'écriture en huit leçons, d'après la méthode américaine. Paris, Lecaudey, 1825, in 8 de 8 pages. [6094]

Cet écrit, qui a eu trois éditions, ou tirages, coup sur coup, s'est vendu au profit des incendiés de Salins.

PROCOPE COUTEAUX, anteur déguisé [COLTELLI], docteur en médecine de l'Université de Montpellier, Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Procope-Couteaux.

PROCUREUR (UN), pséudonyme. Poême de la Chicaue. 1762, in-8.

[6095]

PROCUREUR GÉNÉRAL DU PARLEMENT DE TOULOUSE (LE), auteur déquisé [RIQUET DE BONREPOS].

Compte rendu des Constitutions des Jésuites. 1762, in-12. V. T. [6096]

Ou a du même magistrat un Second compte rendu eu deux parties, 1762, in-12 (Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet).

PROFANE (UN), pseudon. [André BLONDE, avocat].

Lettre d'— à M. l'abbé Baudeau, très vénérable de la scientifique et sublime loge de la Franche-Économie. 1773, in-12. Y. T. [6097]

L'auteur a été mis à la Bastille pour cette lettre. Voy, la Bastille désoilée, quatrième livraison, p. 82.

tion].

PROFESSEUR (UN), membre de plusieurs sociétés littéraires, pseudon. [BRILLAT-SAVARIN, alors conseiller à la Cour de cassa-

Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et pratique. Paris, Sautelet, 1826. 2 vol. in-8, 14 fr. [6098]

Réimprimé plusieurs fois depuis avec le nom d'auteur.

PROFESSEUR (UN), auteur déguisé [Fréd. HENNEBERT, archiviste de la ville de Tournay].

Cours élémentaire de prononciation de lecture à haute voix et de récitation. Tournay, 1834, in-12 de 102 pages. — Sec. édition (entièrement refondue et augmentée d'un choix de lectures en prose et en vers propres à servir d'exercices). Tournay, 1839, in-12 de vje 182 pages, 2 fr.

De nouveiles éditions ont été depuis publiées avec le nom de l'auteur ; la troisième, eu 1841 ; la quatrième, Tournay, Castermau, 1846 ; la ciuquième, même adresse, 1849, in-12 de 360 pages. La dernière a paru sous ce titre: Cours de prononciation, de lecture à haute voix et de récitation, d'après l'Académie et les grammairiens les plus estimés, suivi d'un choix de morceaux en mose et en vers moures à servir d'exercices.

En annoquat cette circulume édition, M. de Relificaberg dissit, dans le Bulletin du Billophile belge, 1, 1, 19, p. 145 : 1 v. des cinquême édition est une closo rave partout et particulièrement en Belgique. M. F. Hennebert, archiviste de Tournay et professeur à l'Abdincé de cette ville, a obtenu ce succès. Son Corra de prononciation, etc. viem d'être hien réclienent réimprime pour la ciquième fosi ches M. J. Casterman ; si l'on peut appeter réimpression un livre constamment amellord. L'ard d'écrir des overages classique est un don à part ; il fait une ficulté toute partice overage dessigne est un don à part ; il fait une ficulté toute partice overage dessigne est un don à part ; il fait une ficulté toute partice participation de l'archive de l'archi

Page 521 de ce volume, nous dislons, à l'article de M. Pimpurnlaux (1), que les autenrs de la «Littérature française contemporaine » ne connaissant que très imparfaitement les écrivains français de la France, ne pouvaient pas connaître ceux de l'Étranger. Voicl une nouvelle occasion pour justifier notre assertion. Le nom de l'estimable M. Hennebert figure dans l'informe nomenclature de MM. Louandre et Bourquelot : mais il eût été préférable qu'il y fût entièrement omis que de présenter un article tronqué comme celul que ces messieurs ont donné. Qu'est M. Hennebert aux yeux des auteurs de « la Littérature française contemporaine »? Ils n'en ont rien sn. Sur trois ouvrages que l'on cite de lul, le premierest une grossière erreur; car M. Hennebert, beige, n'est ni l'auteur, ni l'éditeur du « Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou » (Moscou, 1842, In-8), reeuell, soit dit en passant, onl n'a pas qu'un volume, mais onl en forme 15 ou 20. « L'Annnaire de l'Université catholique de Louvain » (VIª agnée seulement), n'est pas plus de M. Hennebert que le « Bulletin » cité précédemment. Quant au troisième ouvrage, « les Archives tournaisiennes historiques et littéraires »; ce titre ainsi étranglé ne fait point assez connaltre l'intérêt que présente cette brochure.

An risque de nous entendre encore dire que nous signalous de précise obses onissions, coame cela est artivé lors de la publication de net cérit relevant buit cents onissions et bêvues d'un seul demi-volume de MM. Louadre et Bourquelot, nous alions donner l'article qui concerne l'estimable M. Hennebert, tel qu'on dévait le trouver dans le livro que nous critiquons :

Illeinzenar (Jean-Bapitise-Josoph-Frédérie), historien du Tournalist, conservateurdes archivesde lui lide d'orumai, et de celles desancienséats da Tournalist, professeur à l'Albénée, membre de la Société provincale des sciences de des arts du Halonau; de celle des Billiophilles hegge (à Mons), membre correspondant de la Société d'agriculture, des sciences et arts de Valonciennes, de celle des antiquaires de la Monis), membre correspondant de la Société d'agriculture, des sciences et arts de Valonciennes, de celle des antiquaires de la Monis, des autiquaires de la Monis, des autiquaires de la Monis, de se autiquaires de la Monis, de la

<sup>(1)</sup> Voy. aussi cl-devant notre article. Prévault.

de Picardie, de la Société historique et littéraire de Tournai, etc.; né à Crèvecœur (Oisc), le 25 mars 1800, naturalisé belge. On a de lui :

- 1º Almanach administratif, judiciaire, ecclesiastique et militaire de Tournai et de son arrondissement pour 1823. Tournai, Dosson-Varlé, 1823. in-18.
- 2º Calendrier tournalsien, administratif, etc., pour l'année 1830. Ibid., 1830, in-plano.
- 3º Almanach cantonal de Roubaix, Turcoing et Lannoy, pour 1850. Roubaix, Beghin, 1830, in-32 de 90 pages.
- 4" Troubles de France, recueil des évênements qui ont accompagné et sur l'apublication des ordonnances de 25 juillet à Paris et dans les départements, des actes du gouvernement provisoire, prochamations, etc.; traits d'héroisme, d'humanité, etc. Tournai, fmpr. de L. A. Robert et Renard, 1830, 168.— Il n'en et de buildé que les 64 promières pages.
- 5° Saint Elentibre, évêque de Tournai. Sa vie, ses miracles, sa mort; d'après les meilleures antorités; par un Tournaisen. Tournai, 1830, in-12 de 102 pages; et Tournai, Castermann, 1840, broch. in-8.
- 60 Calendrier tournaisien, administratif, judiciaire, etc., pour 1855... Tournai, Dosson-Varié, 1858, in-plano.
- 7° Cours élémentaire de prononciation, de lecture à haute volx et de récitation, d'après les grammairiens les plus estimés. Tournay, Renard-Dosson. 1834. in:12. — Voy. le n° 6099.
- 8º Questionnaire sur toutes les parties de la grammaire française de Noel et Chapsal. Tournai, 1856, in-12 de 48 pages.
- 9° Notice sur la vie et les ouvrages de Jf. Delmotte, publiée par la Société des bibliophiles helges. Mons, 1836, in-8 de 44 pages avec un portr. et un fac-simile. Deuxième édition, revue et augm. Ibid., 1844, gr. in-8 de 19 pages, pap. fort, avec un portr.
  - il n'a été tiré de la première édition que 100 exemplaires pour le com-
- 109 Bibliologue (le) de la Pelgique et da nord de la France. Tourrais 1833, in-8, 6f. — Recnell dans le gerare da Bielletin du bibliophile de Techener, mais sur une plus petite échelle : il est regretable qu'il n'ait para qu'une anheit car les notlees sur les litres anciens et nouveaux ainsi que sur les écrivains dont M. Hennebert l'onrichissait, lui donnaient beaucoup d'interfet.
- 11 Archives tournalsiennes historiques et littéraires. Rocueil concernant Tournai et la Couranisis. 1-9 Resicule, contenna : 1-1 Abdiection de Charles-Quint, par 1., Gallatt (avec gravure). 2º L'Atbénée de Tournal au Courant de Charles de Charles de Charles (au Charles-Quint). 2014 10:10. 1-0. Tablettes artisques, historiques et littéraires. 5º Bullatin hibbiographique, Tournai, Renard-Dosson, 1835. 1-8-8-629 page.
- 12º Notice sur l'octroi communal de la ville de Tournal, avant l'occupation française. Bruxelies, 1846, in-4, 2 fr. 50 c.
- 13º Essai historico-philologique sur le nom de Tournal, Tournal, 1848, in-8 de 38 pages, 1 fr. 25 c.

14º Bibliographie tournaisienne. Des premières productions de la presse de Tournai. Tournai. A. Delmée. 1848, in-8 de 4 pages.

de Tournai. Tournai, A. Delmée, 1848, in-8 de 4 pages. 15º Numismatique tournaislenne. Tournal, A. Delmée, 1848, in-8 de

4 pages. 46 Annuaire de l'enseignement moyen, présenté à M. le ministre de l'Intérieur; par Fréd. H. Première à troislème années. Bruxelles, Hayez, 1849-51, 3 vol. in-18, 3 fr.

Annuaire publié sous le patronage du congrès professoral de la Belgique. On trouve dans la première année une Notice sur M. Ch. Lecceq, de Tournai (Voy. le p. 47). Nous ignorons ce que renferment de M. Hennehert les deux années sulvantes.

Feu le baron de Reiffenberg, en annonçant, dans son « Bulletin du bibliophilo belge, en 1849, la première année de cet Annuaire, disait : Fidèle à ses goûts de bibliophile, M. Hennebert a fait tirer quarre exem-

plaires sur papier jaune de cet utile vade-mecum. 17º Notice blographique et bibliographique sur feu M. Gh. Lecocq, de

Tournal, 1849. Imprimée pages 138-142 du « Bulletin de la Société historique et littéraire de Tournal, 3° cahier, auquel troisième cahier M. Hennebert a payé un large contingent.

Indépendamment des opassales et norrages que nous renons de ciler, M. Hennebert a fourai plusieurs articles et notices aux archives donnel de la Prance et du midi de la belgique », imprimées à Valenciennes, ainsi qu'au « Messager des sciences historiques de la Belgique, impr. à Gand, recneils dans lesquées on trouve de la : Entré d'Itera IVII 1 à Torray, « Notice no I.-B.-P. Du Bois, — une Lettre de Jeanne d'Arc aux Tournatières, — Notice no IVIII ».

En outre, M. Hennebert a publié comme éditenr :

Ritmes et refrains tournaisiens, poésies couronnées par le puy d'escole de rhétorique de Tournai, 1477-1491, extrait d'un manuscrit de la bibliothèque de Tournai, avec nne préface et des notes. Mons, 1837, in-8 de xx et 159 pages.

De plus, les bihliomanes doivent à ses soins un petit in-8 de 45 et vi pages, imprimé à Tournai, en 1836, à quarante exemplaires seulement, pour ses ainis; il renferme des articles publiés par Ch. Nodler, et est intitulé: la Corbeille de rognures, ou Feuiliteis arrachés d'un liere sans titre.

PROFESSEUR (UN), pseudon. [Emmanuel CHRISTOPHE, prote d'imprimerie à Chartres].

Album poétique de la jeunesse, ou nouveaux Ornements de la mémoire. Recueil de poésies contemporaines, mises en ordre par ... (Publié avec une préface de M. A. Bureau). Chartres, Garnier fils, 1835, in-12, 3 fr. [6100]

PROFESSEUR (UN), auteur déguisé.

Introduction à l'histoire palingénesique des sociétés humaines.
[6101]

Impr. dans la Revue du Midi, t. XI (1836), p. 216-58-

PROFESSEUR (UN), auteur déguisé [Jules TAULIER, de Grenoble].

Cours d'Histoire sainte, suivi d'un Abrégé de la vie de J.-C. et de l'Histoire de l'Église. Grenoble, Prud'homme, 1837, in-18. — III- édit. Ibid., 1843, in-18. [6102]

Les éditions suivantes ont parn sons le titre d'Abrégé d'Histoire sainte, et avec le nom de l'autenr.

PROFESSEUR BELGE (UN), auteur déguisé [L.-V. RAOUL].

Exposition du système de l'enseignement public dans les Pays-Bas. Tournay, 1817, in-12. [6103]

PROFESSEUR D'ARCHITECTURE RURALE (UN), auteur déguisé [Franç. Cointereau].

I. Almanach républicain perpétuel des cultivateurs. Paris, an 11 (1793), in-4. [6104]

II. Économie (l') des ménages. Paris, 1793, in-4. [6105]

II. Économie (l') des ménages. Paris, 1793, in-4. [6105] PROFESSEUR DE BELLES-LETTRES (UN), auteur déguisé [P.-J.-B.-P. CHAUSSARD].

[P.-J.-B.-P. CHAUSSARD].

Appel aux principes, ou Observations classiques et littéraires sur
les « Georgiques françaises » (de l'abbé Delille). Paris, 1801, in-8.

PROFESSEUR DE BELLES-LETTRES (UN), auteur déguisé [J.-E.-J. Forestier, dit Boinvilliers].

Abrégé de l'histoire et des antiquités romaines, ou Lois, mœars, coutumes et cérémoires des Romains. (Par Nicolas Théru, professera de l'Université). Noux - édition, augmentée de plusieurs détails intéressants qui avaient été omis dans les précédentes; réligée pour l'Instruction de la jeunesse el l'intelligence des auteurs classiques; par—. Paris, Laurens jeune, an xx (1803), in-12 de 268 pag., 2fr.—Autre édition Paris, Delaini, 1801, in-184, fr. 50. c. [6107] La première édition du tivre de Théru est de Paris, 1706, in-84. L'édition public les probintillers es de justieurs fois rémiprinée avec

L'édition publiée par Boinvilliers a été plusieurs fots réimprimée avi le nom de l'éditeur.

P. Blanchard a anssi donné une édition de ce petit ouvrage.

PROFESSEUR DE DOUAY (UN), pseudon. [l'abbé J. SAAS]. Lettre d'— à un professeur de Louvain, sur le Dictionnaire historique de l'abbé Ladvocat. Donay, J.-F. Schwetz, 1762. — Lettre sur « l'Encyclopédie » (par le même). Amsterdam, Js. Tirion, in-8. [6108]

Voy. le nº 6115.

590

PROFESSEUR DE L'AÇADÉMIE DE PARIS (UN), auteur déguisé [Joseph NAUDET, aujourd'hui conservateur administrateur de la Bibliothèque nationale, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres].

Henrizde (la), poème (de Voltaire), auquel sont joints les passages des auteurs anciens et modernes qui présentent des points de comparaison ; édition classique; par—. Paris, Duponcet, 1813, in-18. [6109]

PROFESSEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS (UN), auteur déquisé [REGNIER, alors professeur de rhétorique au collége royal Charlemagne, depuis (en 1848) précepteur du comte de Paris].

Théâtre classique, contenant le Gid, Ginna, Polyencte, Britannicus, Esther, Athalie, Mérope et le Misanthrope, nouvelle édition, publiée par — Paris, Hachette, 1841, gr. in-18, format anglais, 2 fr. 50 c. [6110]

PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ (UN), auteur déguisé [Charles DUROZOIR].

L'abbé de La Salle, et l'Iustitut des frères des écoles chrètiennes, depuis 1651 jusqu'en 1842. Paris, Lebrun, 1842, in-18. [6111]

PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ (UN), pseudon. [A. POIL-LEUX, libraire-éditeur, à Paris].

Éléments de la grammaire latine, à l'usage des colléges, par Lhomond. Nouvelle édition, entièrement revue et corrigée avec soin, angmentée d'un numéro d'ordre pour chaque règle, pouvant servir de questionnaire, par—. Paris, A. Poilleux, 1847, in-12. [6112]

PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS (UN), auteur déguisé [MENERET].

Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l'Écritre-Sainte et des SS. Pères, par Charles Gobinet; principal du
collège du Plessis-Sorbonne, édition retouchée par—, soivant le
plan de M. Lhomond. Paris, 1804; Lille, 1815, in-12. [6113]
Il serait à désirer que cette édition fits généralement substituée aux
anciennes, qui continennet peu aux moyens scatelles des liguenses.

PROFESSEUR DE LÉGISLATION ET DE PROCÉDURE (LE) de la Faculté de Dijon, auteur déquisé [PONCET],

Traités élémentaires de législation et de procédure, à l'usage des élères de la Faculté de droit de Dijon, Premier traité. Des Actions. Dijon, Lagier, 1817, in-8, 4 fr. — Denxième Traité. Des Jugements, Ibid., 1820, 2 vol. in-8, 12 fr. [6114]

PROFESSEUR DE LOUVAIN (UN), auteur supposé [l'abbé P. Barral].

Réponse d'— à un professeur de Douay, pour servir de supplément à sa critique du « Dictionnaire historique portatif « de M. l'abbé Ladvocat. Louvain, 1763, in-8 de 17 pages. [6115] Vor. le nº 6108.

Voy. la préface du nouveau Dictionnaire historique de Chaudon, édition de l'abbé Saas, Amsterdam (Rouen), 1769, in-8, p. v1, note.

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES (UN), auteur déguisé [Jean-Jacques Massabiau, professeur de mathématiques spéciales au collége royal de Rodez].

Essai d'arithmétique. Rodez, Carrère, 1820, in-8 de 92 p. [6116] PRÔFESSEUR DE MATHÉMATIQUES (UN), ant. déguisé. Traité élémentaire d'algèbre. Bruxelles, Greuze, 1847, in-8.

[6117]

PROFESSEUR DE MORALE (UN), auteur déguisé,

Réponse à une consultation. Paris, de l'impr. de Poussielgue, 1845, in-12 de 12 pages. [6118]

PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE (UN), auteur déguisé [l'abbé Mabine].

Idées sur l'éducation à l'occasion de la nouvelle loi sur l'ensei-

Idées sur l'éducation, à l'occasion de la nouvelle loi sur l'enseignement. Paris, Lecoffre, 1850, in-8 de 96 p., 1 fr. 50 c. [6119]

PROFESSEUR DE THÉOLOGIE (UN), directeur de séminaire, auteur déguisé [l'abbé P.-Denis BOYER, de Saint-Sulpice]. Antidote coutre les ∆phorismes de M. F. D. L. M. (F. de La Men-

nais). Paris, Adr. Leclère, 1826, in-8. [6120]
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE (UN) et docteur en droit canon, auteur déguisé [le P. J.-Jos. PETITDIDIER, jésuite].

Saints (les) enlevés et restitués aux Jésuites. Luxembourg, 1738, in-18. [6121]

PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ (UN), auteur déguisé [Adolphe ROUSSEL, d'Anvers, avocat à Bruxelles, et professeur de l'Université libre (1)].

I. Méditations sur l'existence et les conditions d'un enseignement supérieur donné en Belgique aux frais de l'État. Bruxelles, Berthot, 1835, gr. in-8 de 60 pages. [6122]

Sous un autre pseudonyme, que nous avons oublié de citer à sa place, celui de Pbilarète Draosorn, docteur en droit, en pbilosopbie et ès-lettres, ex-bibliothécaire d'une ville d'Allemagne, membre de plusieurs sociétés savantes, etc. M. Adolphe Roussel a encore publié l'écrit suivant:

II. Observations sur le titre III du projet de loi relatif à l'instruction publique et sur le rapport de la section centrale. Bruxelles, Berthot, 1835, gr. in-8 de 125 pages. [6123]

Ces brochures, remarquables par un siyle inclisif et une logique serrée, ont été inspirées par la réorganisation des universités et l'abandon de celle de Louvain faite au clergé par le gouvernement. Il s'y trouve des passages qui rappellent Paul-Louis Courier.

Bulletin du bibliophile belge, IV, 245.

PROFESSEUR DU PRYTANÉE FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [Antoine Serieys].

Voyage de Dimolo et Nicolo Stephanopoli en Grèce, pendant les années 1797 et 1798; rédigé par—. Paris, 1800, 2 vol. in-8. [6124]

PROFESSEUR EN THÉOLOGIE (UN), auteur déguisé [Jacques Boileau].

Traité des empêchements du mariage, où l'on fait voir que le

<sup>(1)</sup> En 1830, M. Ad. Roussel, étudiant en droit à l'Université de Louvain, insérait des articles violents contre le gouvernement dans la Gazette de cette ville. Cette même année une querelle qu'il eut avec le professeur Warukonig l'ayant fait rayer du rôle des étudiants, il ne mit plus de retenue dans ses attaques, et lorsque les troubles éclatèrent au mois d'août 1830, il se mit à la tête du peuple de Louvain, qui l'accepta aveuglément pour son chef. Il prit une part fort active aux premiers mouvements, se fit commissaire du district pour faciliter ses entreprises, puis trouva plaisant de se nommer collègue des mêmes professeurs qui avaient signé son expulsion. Dans la chaire académique il fit preuve de beaucoup de capacité. Mécoutent du ministre de Theux, qui lui refusait de l'avancement, il donna sa démission, en 1835, et alla s'établir comme avocat à Bruxelles, où il accepta de plus une chaire de droit à «l'Université libre». Dans cette double carrière, il a obtenu de nombreux succès. Il est actuellement un des membres actifs de « l'Alliance », association politique et libérale opposée au parti prê:re. DE RG.

[6128]

droit qu'ont les rois et les princes d'en établir à l'égard de leurs sujets, n'a pu leur être ôté par violence ou par piété. Cologne, 1691, in-8. [6125]

PROFESSEUR EN THÉOLOGIE (UN), ex-jésuite, pseudonyme [Laurent LITTA, cardinal romain, mort en 1820].

Lettres diverses et intéressantes sur les quatre articles dits du clergé de France, par-; accompagnées d'une Dissertation de Muzarelli. Paris, 1809 (ou plutôt, Lyon, vers 1818), in-8 de 144 pag.

Livre dont il existe au moins quatrè éditions, avec ie nom de l'auteur, faites en France. Le fameux abbé F. de La Mennais est l'éditeur d'une d'elles (Voy. le nº 3765).

PROFESSEUR LIÉGEOIS (UN), auteur déguisé.'

Essai de grammaire française élémentaire par demandes et par réponses généralement conforme à celle de MM. Noël et Chapsal et aux principes admis par l'Académie française. Liége, Oudart, 1847, in-8 de 290 pages, 3 fr. [6127]

PROFUTURUS (Fr.) Theologus Belga, pseudon. [Petr. NICOLE]. Belga percontator, seù Fr. profuturi theologi Belgæ scrupuli super narratione rerum gestarum in conventu cleri Gallicani circà constitutionem Innocentis XI, 1657, in-4, [6127\*]

PROLÉTAIRE (UN), pseudon, [N.-R. CAMUS-DARAS]. Serio-Jocosa, ou Opuscules sérienx et badins, Paris, libr, de Rouanet, 1836, in-8 de 72 pag., 1 fr.

PROLÉTAIRE (UN), auteur déquisé. Introduction historique à la Science de l'Avenir, Paris, A. Appert, 1845, in-12 de 154 pages, 1 fr. [6129]

Voici la table des articles que contient ce voiume : A mes compagnons de travail ; - de la Situation présente ; - des Sociétés anciennes et de ieurs constitutions : - Société habyionienne, - persanne, - indienne, chinoise, - égyptienne, - grecque, - romaine; - Dualité du pouvoir et déviation de la voie chrétienne; - dn Gouvernement; - de la Légitimité; - du Bien sociai; - Moraie religieuse; - de l'Unité religieuse; Récapitulation ; - Post-préface.

La « Démocratie pacifique », et cela se concoit, a fait l'éloge de ce livre : Voici en queis termes, dans son numéro du 24 juillet 1845, elle annonce sa publication :

· Chaque jour la classe ouvrière s'éclaire, ses manières se perfectionnent, elle acquiert un sentiment plus compiet de sa dignité. Déjà cette classe a en ses poètes, bienoté elle nara, sympôme plus grave, ses économiste, ses socialistes. L'auture de l'intréadución àtérrique à la scriende l'Intréadución àtérrique à la contemplé, compris le mouvement des sociétés et qui cherche à faire profites ses compagnosa de travail de la inmière qui a brillé dans son instelligence. Il commence par féter la société actuelle rongée par l'égoisme, puis l'is de denande si un pareif état de choese doit être définité, s'il n'est pas transitoire comme les institutions remaines, me note profitaire passe en revue, Il codeit qu'il n'y airur de salat pour l'humanité que dans l'application des principes du christuinsse, charité, fraternés, association, mité.

- L'Introduction à la science de l'avenir, écrite dans un style ciair et naturel, est falte pour répandre parini les ouvriers des notions historiques et sociales parfaitement saines.
- L'auteur ne conclut pas avec assez de précision et ne nous fait pas connaître par quelle méthode il entend réaliser dans la société les préceptes de l'Evanglie, mais le titre de son ouvrage ne nous promettair qu'une introduction historique à la science. Ce titre est houreusement rempli.

 Nous espérons que l'auteur se sentira encouragé pour pousser plus loin ses études sociales ».

Une bonne fortune a mis entre nos mains un exemplaire de cet ouvrage avec une fettre destinée à son anteur, laquelle lettre renferme une apprécation différente de celle des enfants perdus de Fourier. Comme cette lettre est due à un homme honorable et distingué, nous en ferons

· Achères-sur-Poissy, 17 juillet 1845.

# profiter nos lecteurs :

« l'ai reçu votre lettre et votre livre à la campagne, ou ma santé me retient depuis quelques semaines. Le vous rensercie de ce double envoi, et, pour vous prouver l'estime que l'en fais, je vons diral la vérité. « Vos intentions sont excellentes, je le crois; mais le livre ne me na-

rat pas répondre à vos intentions. Il est, plein d'amertume, il est, presquemenagant. Le voille-vons faire aint 76 voi; en se tost pas. Vous vous plaignet de vos confirances. Et qui donc n'a pas confirar ichas 7 qu'estce que virre, si ce n'est souffrir ? Les richeases elles-mêmes, que vous samblet entère, ne sost qu'un instrument de plus de supplices, Qui a vules riches, ne peu que les plaindre. Et qui étex-vous, pour inagéner que les richesses qui forompeate tout, ne vous corromperates pas ?

Vous vous plaignez du travail, et le travail nous est imposé à tous, et si nous n'avions pas le travail nous mourrions de consomption. il est rude, mais il est de notre nature.

 L'éloignement que vous éprouvez pour les puissants de ce monde, vous a trompé sur l'origine de la Société. Permettez-moi de vons dire que, sous ce point de vue, vos études historiques sont très superficielles. Vous méconnaissez la philosophie de l'histoire. Il ne faut pas s'arrêter à la superficie des choses ; les trèsors intellectuels comme les matériels ne se trouvent qu'en creusant profondément le sol.

• Quant à l'avenir des sociétés et au perfectionnement des institutions, ce n'est pas dans l'histoire des hommes qu'il faut en chercher les étéments, mais dans les lois de Disu, visibles dans ses œuvres. Yous avez beaucoup la Bernardin de Saint-Pierre, mais il ne sufit pas toujours de lite. Il fant, di Rabelais, casser l'os pour en tirer la moelle.

I en pals vous en dire davanage en ce moment. Péeris ceci sous l'impression de ma lecture, il fundrail du temps et peut-dre un gros livre pour vous juger et vous réfuter. Au mois de novembre, à mon retour à Paris, si vous voulez me consacrer une matiène, le dimanche, j'al l'espoir que nous sons entendrons; cer vous étes homme de bonne volonét et de sinderité, et cela suffit pour Inspirer l'intérêt de celui dont vous vous dies le compatriole.

· · Agréez l'expression de mes sentiments d'estime.

& L. AIMÉ MARTIN ..

PROLÉTAIRE CATHOLIQUE RÉPUBLICAIN (UN), auteur déguisé [Jules Guérin, vérificateur en bâtiments, ancien serrurier à Paris].

Un prolétaire catholique républicain an peuple sonffrant de Paris. Paris, impr. de Claye et Taillefer, s. d. (1848), in-8 de 4 pag. [6130]

PRONT-BERTHOMMIER, fondateur conservateur du « Providentiel » auteur supposé [DUCHALARD DE L'AGAPARIOLLE].

Providentiel (le), établissement consacré à la gloire française, à l'élévation des moeurs, à la fécondité des sciences, de la littérature, des arts, du commaerce, de l'exercice le plus étendu de la bienfaisance. Paris, L.-P. Hivert, 1827, in-8 de 48 pag. [6134]

PRONY (de), nom nobiliaire [Gaspard-François-Claire-Marie RICHE, baron De PRONY, ingénieur et géomètre]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Prony. "

PROPOSANT (LE), pseudon. [VOLTAIRE].

Collection de Leures sur les miracles, écrites à Genève et à Neuchâtel, par M. le proposant Théro, M. Covelle, M. Needham, M. Baudinet et M. Montmolin. Neuchâtel, 1765, in-8; Genève, 1767, in-12. [6132]

Ces lettres sont au nombre de vingt : elles ont été imprimées dans les Œuvres de Voltaire, sous le titre de Questions sur les miracles.

David Claparède, né en 1727, mort postérieurement à 1786, est auteur de « Considérations sur les miracles, » 1765, in-8, qui firent naître les Letters are its misester, et beaucoup d'autres écrits. Ces lettres paruent isolèment et successivement. M. Euchot possibil, des éreir pérmières, un exemplaire oit diacume forme un calher avec sa pagination séparée. Je n'ai junais pum per operar ainsi les elettres 1 † 20, a) qui le même déflieur. Il se pourrait que ces quatre d'emières n'aient paru que lors de la rénation des sette premières en corps d'ouvrage. Qe qui le lui domait pansace, écte qu'on ne trouve qui scire lettres dans la réimpression in-12 de 130 pages, sous la date de Genère, 1767, avec este phôpe en être sous la date de Genère, 1767, avec este phôpe en être.

#### ÉPITRE DÉDICATOIRE DE L'ÉDITEUR au sieur Comus.

On ne pouvait dédier ce recueil de Questions sur les miracles plus dignement qu'à vous, Monsieur, parce que marchand d'ognons se connaît en ciboule.

Je suls avec admiration,

Monsieur.

Votre très humble et très obéissant serviteur,

BRIOCHETINO, descendant du célèbre Brioché.

Brioché, comme on le volt à la page première du Pot-Pourri de Voltaire (1764), était un maître renommé de marionnettes.

La première des Quarlous un les miracles est mentionnée dans les « Mémoires secrets, » de 3 juillet 1769; la seconde lettre, dans un article du 1 soût. On voit, par un article du 4 septembre, qu'il en parsissit alors luit. Je ne trouve, dit M. Bencho, acume trace des autres. Cependant, j'àl sous les yeux un volume ins de 152 pages, qui doit être sorti des presess de Cramer, et inituale : Collection de lettres une tensirates, etc. Lausanne, 1765. Ce volume contient les vingt lettres, et est termisé par l'almée : Potit e recett comple, r., qui n'est pas dans le volume in-ré, daté de 1767, dont il 1 de liperit. Il est convent arrêt à l'oblair d'anti-tenthe, d'appèn Necellom même, l'antaponisé de Voltaire. Une autre-éliton de cette Collection, en 238 pages, petit in-8, avec le millesime de 1767, est entiréement conferme à l'étilion de 1765. Elles nont, n'i l'um n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre nont, n'i rum n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre nont, n'i rum n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre nont, n'i rum n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre n'ont, n'i me n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre n'ont, n'i me n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre n'ont, n'i me n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre n'ont, n'i me n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre n'ont, n'i me n'i Pautre, l'Épitre dédication de 1765 libre n'ont, n'i me n'i Pautre, l'Épitre dédication l'est à cutthentique.

On pourrait croire, et M. Beuchot lui-même l'a cru longtemps, que toutes les plèces qui font partie des *Questions* sortaient de la plume de Voltaire. Quelques explications sont ici nécessaires.

Jean Tubertille de Needlam, Jésulte, fe à Londres, en 1715, mort à Brutelles, le 20 décembre 1818, autour d'expériences de physique ridiculisées par Voltaire, et de quelques écrits (cités dans la · France littéraire · ), pablia : 1 · Algeouse d'un théologien au docte proposant des autres questions · , in-12 de 25 pages : c'est une réposes à la seconde lettre, et que Voltaire reproduisit tou l'entière, en y joignant des notes dans la Collection, en 1708 et 1477; les éditeurs de Réni rèn en ot domier. que les passages nécessaires à l'intelligence des notes de Voltaire : cole ettis suffisant. Ne hechot à fait comme eux ; 2º Parcidié de la troisième Lettre du proposant, adressée à un philosophe », in-12 de 25 pages, plus le titte, aussi reproduit en entire en 1758 et 1770; e. p.; par extraits, dans les délitions de Kéhl; 3º « Réponse en peu de mots aux dis-sept dérailères Lettres du proposant ». M. Beuchot n'à par va l'Original de cette pière, mais elle est dans un volume initiulé : Questions sur les miracles, etc., avec der Réponse, par M. « Redham, Londes, et D'aris, Crapat, 1765, la-86 et 150 pages; 4º « Remarques sur la selzième Lettre du proposant, » dont M. Beuchot n'à vue du la ridispression le 1760, mais qu'id del avoir par en 1762, sons le titre de d'rojes de mote instructives », puisque c'est sons nobles.

Les Questions sur les miracles ont été insérées par M. Beuchot, dans le tome XLII de son édition, sixième volume des Mélanges, en y ajoutant de nouvelles notes pour faire reconnaître au lecteur ce qui est de Voltaire.

PROPRIÉTAIRE (UN), demeurant dans la commune de Pagny-Château, auteur déguise [Pierre-Louis BAUDOT ainé].

Observations sur un coup de tonnerre, adressées aux habitants de Pagny Château (cautou de la Seurre, département de la Côte d'Or). Dijon, Frantin, 1807, broch. in-8. [6133]

PROPRIÉTAIRE (UN), auteur déguisé [CLERC, avoué à Châtillon-sur-Seine].

Principes sur la culture de la vigue en cordons, sur la conduite` des treilles, et la manière de faire le viu. Châtillon-sur-Seine, de l'impr. de Ch. Cornillac, 1822, iu-8 de 81 pages, avec une planche. [6134]

PROPRIÉTAIRE (UN) qui a habité pendant douze ans les Antilles, auteur déquisé [REY DE MORANDE].

Facilité (de la) et des avantages de l'introduction en France de la culture du coton, du café, et notamment de la canne à sucre, aiusi que de plusieurs autres plantes des tropiques. Paris, août 1830, in-8 de 87 pages. [6135]

PROPRIÉTAIRE-AGRICULTEUR (UN), auteur déguisé [de LA MAILLARDIERE, mort vers 1804].

Vétéran (le) en civisme comme en service militaire à ses concitoyens. In-8 de 56 pages. [6136]

PROPRIÉTAIRE-GULTIVATEUR (UN) du département de la

Meurthe, auteur déguisé [BENOIST, devenu maire de Nancy sous la Restauration].

Jachères (des). Nancy, Haener, an 11 de la République une et indivisible (1794), in-8 de 38 pages. [6137]

PROPRIÉTAIRE-CULTIVATEUR (UN), auteur déguisé.

Observations nouvelles sur l'impôt foncier. Paris, Debray; Dentu, 1814, in-8 de 32 pages, 75 cent. [6138]

PROPRIÉTAIRE-CULTIVATEUR (UN), auteur déguisé [Em. BOUCHOTTE].

Mauvais (du) état actuel des chevaux dans le département de la Moselle. Metz. Bosquet, 1824, in-8 de 23 pages. [6139]

PROPRIÉTAIRE DE BOURGOGNE (UN), auteur déguisé.

Adresse au Ministère et aux deux Chambres sur les impôts indirects pour le budget de 1817. Paris, Plancher, 1817, in-8 de 16 pages. [6140]

PROPRIÉTAIRE DU CALVADOS (UN), auteur déguisé [VAUQUELIN DE LA FRESNAYE].

Sur le Haras du Pin, ou de-la ci-devant Normandie, Projet pour conserver les belles races de chevaux dans les départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados, et pour en élever une non-velle qui puisse être supérieure. Palaise, Brée frères, 1796; ou Paris, Batilliot jeune; Falaise, Brée, 1803, in-8 de xy et 10 fo pg. 1 fr. 50 cent.

PROPRIÉTAIRE EN BRETAGNE (UN), auteur déguisé [MON-SODIVE].

Sentinelle (la) du penple aux gens de toutes les professions, sciences, arts, commerce et métiers, composant le tiers-état de la province de Bretagne; par un propriétaire en ladite province. 1787-1788, 30 numéros in-8. [6142]

Cet ouvrage se distribua claudestinement et par cahiers. Tous les arguments des défenseurs de la noblesse y sont habilement rédués. Voyez l'Introduction au Montieur, qui donne le nom de l'auteur. Volney a été son collaborateur.

PROPRIÉTAIRE FONCIER (UN), auteur déguisé [RABAUT DE SAINT-ETIENNE].

Considérations sur les intérêts du Tiers-Etat, adressées aux pro-

vinces. Seconde édition. Sans lieu d'impr. (Paris), 1788, in-8 de 103 pages. [6163]

Un avis du libraire parisien dit que cet ouvrage a été composé en Languedoc, où il a eu trois éditions en huit jours.

PROSCRIT ITALIEN (UN), aut. dég. [le comte Libri-Bagnano]. Lettre d'— à M. de Châteaubriand, Paris, de l'impr. de Chaigneau fils ainé, 3 juin 1828, broch. in-8. [6144]

PROSCRITTO (UN), auteur déguisé [le prince Pierre BONA-PARTE, anjourd'hni membre de la chambre des représentants de la France].

Rosa (la) di Castro. Novella maremmana racconta da —.
Bruxelles, Wonters et Comp., 1843, in-18 de 154 pages. [6145]
Nouvelle qui a été depnis 1848 traduite en français, à Paris, et imprimée
dans le 1<sup>ee</sup> volume des · Veiliées littéraires illustrées ·.

PROSPER (S.), apocryphe [S. LEON].

Saint Prosper, discíple de Saint Augustin, de la vocation des Gentils, où la doctrine catholique de la liberté et de la grâce est déclarée courte les erreurs des hérétiques; traduit en françois avec des réflexions par le P. Ant. Girard, jésuite. Pairis, 1604, in-R.

C'est à tort que le P. Girard a présenté saint Prosper comme anteur de ce Traité. Néanmoins il est attribué par l'abbé Antelmi à saint Prosper et par le P. Quesnel à saint Léon (« Journal des Savants »,1689-1690).

L'original est intitulé : Liber de Vocatione gentilium.

PROSPER, nom commun à deux mélodramatnrges; MM. Le Poitevin de Saint Alme et Marguery.

PROSPER, auteur dramatique. Voy. DELACROIX (Ch.).

PROST DE ROYER, auteur douteux.

Lettre à Mgr l'archevêque de Lyon, dans laquelle on traite du prêt à intérêt. Avignon, 1763, in-8. [6147]

Réimprimée en 1770, is-8, avec le nom de cet anteur. En 1768, Voltaire l'avait placée à la suite du Discours de l'empereur Julieu; en 1768, dans le L. I., p. 173, des Choses utiles et agréables, in-8; et en 1770, dans la troisième partie de ses Nouveaux Mélanges, etc.

On crolt que Voltaire a eu plus de part à cette lettre que Prost de Royer. L'abbé Morellet la jui attribue expressément dans nne addition mannscrite à l'exemplaire que je possède de son Catalogue d'une bibliothèque d'économie politique.

L'abbé Morellet, ainsi que nous venons de le dire, regardait Voltaire

comme le principal auteur de cette lettre; mais M. Rieussec, ancien ami de Prost de Royer, a écrit à M. Beuchot, le 30 décembre 1822, qu'il la croyait entièrement de Prost de Royer.

PROTESTANT (UN), auteur déguise [Jean MARTEILHE, de Bergerac, mort à Cuilenbourg, en 1777, âgé de 95 aus].

Mémoires d'— condamné aux galères de France pour cause de religion, écrits par lui-même. Rotterdam, Beman et fils, 1757, in-8.

Le titre de cet ouvrage a été rafraichi de cette manière: Mémoires d'un

protestant... nouvelle édition, augmentée d'une clef des lettres, qui signifient les noms des personnes, villes, etc. La Haye, C. Plaatt, 1778. Le premier article de la clef contient le nom de l'auteur; une note ma-

nuscrite m'a appris l'époque de sa mort. A.-A. B.-R.

PROTESTANT (UN), auteur déguisé [P.-H. MARRON]. Lettre d'— à l'abbé Cérutti. (Paris, 1789), in-8. [6149]

PROTESTANT (UN), auteur déguisé.

Observations d'— sur les Missions romaines chez les Païens, suivies du compte-rendu de la Société des Missions de Neuchâtel. Neuchâtel, 1843, broch. in-8, 30 c. [6150]

PROUSSINALLE (de), pseudonyme [Pierre-Joseph-Alexis ROUSSEL, d'Épinal].

Histoire secrète du tribunal révolutionnaire, contenant des détails curieux sur sa formation, sur sa marche, etc., avec des anecdotes piquantes sur les orgies que faisaient les juges et les jurés, etc. Paris, Lerouge, 1815, 2 vol. in-8, 10 fr. [6151]

Ce livre a été reproduit, avec le véritable nom de l'auteur, sous ce titre : Histoire des tribuneux crimineit extraordinaires, révolutionnaires et commissions militaires, créés pendant les années 1792-93-94 et 4795. Seconde édition. Paris, Wolft-Lerouge, 1850.

PROUSTEAU, auteur supposé [dom FAVRE].

Catalogue des livres de la bibliothèque fondée par Prousteau. Paris, Barrois, 1777, in-4. [6152]

PROVINCIAL (UN), auteur déguisé [LE ROY, fils d'un célèbre wocat].

Lettre d'— sur un discours latin de M. Crévier (à l'occasion de la dispute entre l'abbé d'Olivet et le président Bouhier, sur l'éloquence). Paris, 1738, in-12. [6153]

PROVINCIAL (UN), auteur supposé [SERVAN].

Doutes d'-- proposés à MM. les Médecins, chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. Lyon et Paris, Prault, 1784, in-8 de 126 pages. [6154]

PROVINCIAL (UN), auteur déguisé [CARME-DUPLAN].

Cométes (les) ne sont point des météores. Réponse à la lettre de M. Fabonné au Journal de l'Empire >, insérée dans la feuille du 24 novembre 1811, semée de réflexions critiques, sur la manie des systèmes; avec deux planches. Toulouses, Bénichet cadet, et Paris, Alex. Johanneau, 1812, in-12, 1 fr. 50 c.

PROVINCIAL (UN), pseudonyme.

Questions d'— sur l'état actuel et sur les bndgets de 1814 et de 1815. Paris, Dentu, 1814, in-8 de 32 pages, 75 c. [6156]

PROVINCIAL (UN), pseudonyme.

Révolution (la) de 1848. Étndes politiques. Paris, Garnier frères, 1848, in-8 de 24 pages. [6157]

·PROVINCIAL (UN), auteur déguisé.

M. Cousin' et la Profession de foi du vicaire savoyard (de J.-J. Ronssean). Lyon et Paris, Périsse, 1849, in 8 de 72 pages. [6158]

PROVINCIAL DE L'ORDRE DE \*\*\* (Saint-Augustin) (UN), auteur déguisé [le P. Charles MUNIER, prieur des Augustins de Nanci].

Discours d'—, prononcé dans le cours de ses visites en 1788,

(Nanci, Claude Leseure), in-12 de vj et 54 pag. [6159]

PROVINCIALE (UNE), auteur déguise [M<sup>me</sup> BELOT, depnis M<sup>me</sup> la présidente de MENIÈRES].

Réflexions d'—, sur le discours de M. Rousseau, touchant l'origine de l'inégalité, etc. Londres, 1756, in-8. [6160]

PROVINCIALE (UNE), auteur déguisé [FENESTRE DE HOTOT]. Mémoires d'—, écrits par elle-même. Paris, 1764, 2 parties in-12. [6161]

PRUDENT (le P.), nom de religion [Joseph-Hippolyté-Augustin

VAUCHOT, capucin]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre 
• France littéraire », à Prudent.

PRUD'HOMME [Anatole-Oscar], neveu de l'illustre Joseph Prud'homme, professeur d'écriture, élève de Brard et Saint-Omer; expert juré et assermenté près les cours et tribunaux, etc., etc. (1) pseudon. [Henri-Florent DELMOTTE].

Scènes populaires montoises, calligraphiées.... Mons, Leroux, 1834, gr. in-8 de 77 pages. [6162]

Tiré à 150 exemplaires, sur papier vélin blanc numérotés; plus quatre exemplaires sur papier grand raisin de couleur, cinq sur papier colombier de couleur, glacé, et un sur satin rose. Édition de luxe.

Dans ces petits tableaux, Delmotte a sequissés avec une grande vrité les mours et le langage de la classo ouvrière de Mons; éveil a batter pries sur les fâts. Anusi, les sérant populatires on-telles obtenu un succès tel que l'édition a été depuisée en très pou de temps. Ces Sérans sont en outre for remarquables sous le rapport typographèque : les latters rouges, les cracachères gobilense, les vigencies, les truits de plume des titres corrantes carachères gobilense, les vigencies, les truits de plume des titres corrantes grandités qui n'exclat pas le grâce, et plus d'un bablie impriniere de la capitale serait liéer d'avoir produit cette curver certieres de la capitale serait liéer d'avoir produit cette curver certieres de la

PRUD'HOMME (Léonidas), pseudon [Jules LOVY], anteur d'articles dans « le Tintamarre ».

PRUD'HOMME (Joseph), pseudonyme.

I. Un million de bêtises, jeux de mots, calembonrs, naïvetés,

anecdotes plaisantes et curieuses, charges d'atelier, parodies, etc., ctc. (Tome 4"). Bruxelles, Prud'homne, 1846, in-32.—(Tome 2). Trop de calembours, de jeux de mots, naïvetés, anecdotes plaisantes et curieuses, charges d'atelier, parodies, etc. Ibid., 1846, in-32.

[6163]

On peut se procurer chaque volume séparement. Prix de l'un ou l'autre : 1 fr. 25 c.

II. Omniana, ou Recneil de bons mots, de traits d'esprit, de naivetés, de bétises, de calembours et d'anecdotes plaisantes on currieuses; par tout le monde, dédié à l'auteur. Première série. Joseph Prud'homme, éditeur, membre des ordres du Baudrier d'Orion, de

<sup>(1)</sup> Personnage du vaudeville intitulé « la Famille improvisée;

Sirius, des Pyramides, de l'Obélisque, du mont Thabor, de l'Éléphant bleu, de la Comète (de 1841); grand Taffi de première classe, conseiller intime de S. A. R. le grand duc régnant Rodolphe de Gerolstein et membre de trop de sociétés savantes. Brnxelles, chez tous les libraries, 1845, in-18, 50 c.

Il parattra une livraison de l'Omniana tous les deux mois; chaque livraison sera remise gratis à celui qui anra payé le prix à l'avance à raison de 50 cent.

Le nombre de livraisons de cet ouvrage est fixé à 129, 451, 251, 729, 700,000, 000, 009, 741; toute livraison dépassant ce nombre sera donnée gratis à tous les abonnés...... de l'Observateur.

PRUD'HOMME, élève de Brard et de Saint-Omer, expert assermenté près les tribunaux de la Seine, etc. pseudonume.

Lettre au citoyen Proudhon, liquidateur de la société française. Paris, impr. de Frey, 1848, in-fol, d'une demie feuille. [6165]

PRUSSIEN (UN), auteur déguisé [J.-B. CLOOTZ, qui s'est nommé depuis Anacharsis].

Adresse d'— à un Anglais (Edmond Bnrke). Paris, 1790, in-8.
[6166]

PRUSSIEN (UN), auteur supposé [le chevalier Alvar.-Aug. de LLANO, Espaguol].

Lettres d'— sur les écrits de M. de Châteaubriand. Berlin, 1815, in-8. [6167]

PRUSSIEN RHÉNAN (UN), auteur déguisé.

Frontière (la) du Rhin. Lettre d'.-., à M. Mauguin, membre de la chambre des députés de France. Liége, Collardin, 1840, in-8. [6168]

PSALMANAZAR (George), psendosyme do principal auteur de la grande v Histoire naiverselle, » publiée en auglais. Né en Lauguedoc, en 1679. Les trente-deurs premièrers années de sa vie furent di vagabondes et si honteuses, que, par respect pour sa famille, il crut devrii toojurus taire sou véritable nom, Mort à Londress en 1765, chéri par sa piété et sa vertu, et emportant svec lui l'estime universelle et la considération la mieux nérétiles.

Description de l'Île de Formose en Asie, du gouvernement des lois, des mœurs et de la religion des habitans, dressée sur les Mémoires de Geo. Psalmanagar, avec une Relation de ses voyages, par le sieur N. F. D. B. R., avec figures. Amsterdam, Est. Roger, 1705, 4708, 1742; on Paris, 1737, 'in-42.

Véritable roman géographique. L'auteur, qui se faissit passer alors pour un Japonais, sattl de l'îte de Formose, avait vingt-cinq ans lorsqu'il publia, en anglais, cette grossière fiction. Bien plus tard, il composa, pour le « Compiete System of Goography » (1787), l'article Førmose, uniquement afin d'avoir occasion de rétablir la vérité sur ce qui concernait cette île. Cet article se trouve îniséré au tome XI, page 281 de l'ouvrage dick.

La première relation de Formose fut longtemps citée comme une autorité; et, de nos jours même, des auteurs, ignorant encore l'origine de cette relation, quoiqu'elle soit indiquée dans beancoup d'ouvrages, en ont donné de longs extraits, où se lit tout ce qu'elle offre de plus imaginaire, sans s'ancrevorje de l'obscurité de tels récits.

Les parties de l'Histoire universelle, depuis le commencement du nonde jusqu'a présent, dont Psalmanazare est usteur, sout, d'ayarb lal-caheur in "Birthiore des Julfs, depuis Abraham jusqu'a la captivité de Balylone; s' l'Histoire des Leiles et des Seythes; s' PHilstoire adenne de la Grése, durant les temps fabuleux on historiques; s' la Sulte de l'Histoire des Julfs, depuis leur retour de la captivité de Balylone jusqu'à la destruetion du temple de Jérusalem par Titus; 5º PHistoire des anciens empires de Nice et de Trébusonde; e' PHistoire maienne d'Espange; 7º cettle des Gaulois; 8º celle des Germains. Et, dans la seconde déltion; s' la suite de Gaulois; 8º celle des Germains. Et, dans la seconde dition; s' la suite de FHistoire des Julfs (depuis la destruction de Jérusalem par Titus jusqu'à l'époque du l'atteur écrivait ). Le grand corps d'ouvrage au-quel ces parties appartiennent a été traduit en français (1748-1792, 45 vol. in 44).

## P. S. F. (le), auteur déguisé [le poète sans fard, GACON].

Secrétaire (le) du Parnasse, au sujet de la tragédie d'Inès de Castro. Paris, 1723, in-8. [6170]

### P. S. G. P., auteur déguisé [PAVILLON].

Sept (les) Livres de la Diane de George de Montemayor, traduits eu frauçais avec l'espagnol à côté. Paris, Du Breuil, 4611, 4613, in-8. [6171]

P. S. L., auteur déguisé [l'abbé LE MIRE, curé de Versigny, près Nanteuil-le-Haudouin]. Pastorales et Élégies de —. Paris, Laurens aîné, 1814, in-8.

Ou doit encore à M. Le Mire 1º Exercice d'éducation pour la ville de Dammartin, Paris, Delance, 1804, in-12; 2º un poème sur le désastre du 13 février 1820, Paris, Nozeran, 1820.

PSYCOSCOPE (G.-L.), pseudon.

Lorgnon (le) politique. Paris, Janet et Cotelle, 1834, in-8 de 20 pages. [6173]

P. T. D., archevêque de Toulouse, auteur déguisé [Pierre-Thérèse-David D'ASTROS, archevêque de Toulouse].

Adresse au Roi en son conseil. Tonlouse, de l'impr. de Manavit, [6174] . [6174]

Apologie des jésuites et du libre enseignement.

P. T. D. M. G., auteur déguisé [le P. Thomas de MARTIGUES, capucin].

Relation très exacte des malheurs que le débordement du Rhône a causés à la ville d'Arles, Arles, 1755, in-4. V. T. [6175]

P.-T. L.-B., auteur déguisé [Guillaume-Charles-Antoine Pi-GAULT-LEBRUN].

Citateur (le). Paris, Barba, 1803, 2 vol. in-12, 3 fr. 60 c. [6176]

Souvent réimprimé sous l'Empire, avec le nom de l'auteur, et défendu par la Restauration.

Feu le baron F. de Reiffenberg a rapporté dans son « Bulletin du Bibliophile beige », t. VII, p. 26 (1830), une anecdote curieuse sur ce livre, que nous reproduirons (ci.

NAPOLEON ET LE CITATEUR DE PIGAULT-LEBRUN. Voici une anecdote que l'aientendu raconter, il y a des années, par le général baron de Pommercul, alors refugié à Bruxelles, où il amusait les loisirs de sa vielliesse à traduire Milizia et Martial:

Le 5 janvier 1814, l'Empereur couvoque, de grand matin, le conseil d'État. La colère se pelguati dans tous ses traits, et les conseillers qui ne ignoraient la cause, étalent frappés de stupéfaction et de terreur. Tout à coup il s'adressa avec emportement au counte Joseph-Marie Portalis, ilis du célèbre lean-Elleme-Marie, et qu'i, chargé en considération de son père, de la direction générale de la librairie, n'arait pas su arrêter la pulidaction dans Brais du bref du Pape. Pentili qu'actingil Maurs; il l'accaliel de reproclase et d'injures très peu Impériales, et finit par le chasser à coups de pied de la salle des séances. Le laisse à peus en il es assistants étalent dans la consternation. Oppendant, une circonstance plaisante vint se joindre à cette schee d'anxiété et d'officel. L'Empereir, cheaufir par l'expusion qu'il venait d'opérer, appentait le conseil à grande pas, murmurat entre les deuts quedques mois ail articulés, entre autres celle de la fait de la conseil à grande pas, murmurat entre les deuts quedques mois ail articulés, entre autres celle de fait de la conseil à grande pas, murmurat entre les deuts que de la conseil à grande pas, murmait entre les deuts que de la conseil à grande pas, murmait entre les deuts que de la conseil d

Quand la fureur de Napolico, fut un pet calmée, il parté de remplacer Portalis. Pommereul comprit qu'appartenant au parti philosophique de consell, la réaction pourrait bien tourner sur lui les peux du maître. C'est ce qui arriva en éfict; il fut chargé, séance tenante, de la direction de la librarie, et requi l'Ornée triange de jeter dans le public cent mille exemplaires du Citatera. Le restaurateur de l'Eglise en France répondait à un bref agresself du Pape par un tius d'impléés socifique.

Le Cintere, en effet, n'est pas autre chose. La · Bible enfin expliquée par plusieurs aumoiners de S. M. L. R. D. P., c'est-à-dire par Voltaire, est, en comparaison, un chef d'euvre d'exectiude et d'impartialité. Il est expendant rédigé avec une certaine adresse, et conssiste surtout dans des rapprochements superficiels, aussi propres à faire illusion à l'ignorance qu'à estrainer l'incrédulité.

#### PTOLÉMÉE (Claude), astronome grec.

Deux de nos académiciens n'ont voulu voir dans Ptolémée qu'un plagiaire. Nous issons dans la feuille, intitulée « le Journal » du 18 août 1848 :

La dernibre séance n'a rien offert d'intéressant, si ce n'est une lecture de M. Biot, qui et venne conluner l'exver commencée, il y a quélque trente ans, par Laplace; la rétabilitation d'fliparquet. Il faut vons dire qu'fliparque dait un astronome qui Dorissalt en Billythe, le ne sais combien d'années avant notre ère. Or ce grand astronome fut indigement en pulle par un astre de ses confrères mome Pétidenée qu'appropria sans façon les observations d'Hipparque, Laplace, le premier, signals ces indi-guidés astronomiques, et dans l'enthousiame de l'Imporvation, s'écrit en pleine séance de l'Académie : Comprend-on l'impudest plagiat de ce positions de Positionée!

A voir lundi le juste acharnement de M. Blot, on était autorisé à croire que s'il ne s'exprimait point aussi vivement contre ce polisson de Ptolémée, il n'en partageait pas moins le sentiment de haine de l'illustre Laplace contre ce plagitaire mort depuis l'an 189 de l'ère vulgaire!

PUBLIC (LE), pseudon. [FRÉRON].

Réponse du — à l'auteur d'Acajou (et Zirphile, Duclos). Londres (Paris), 1751, in-12. [6177]



PUBLIC (LE), pseudonyme.

Public (le). A Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Paris, ce 8 juin (1787). Sans lieu, ni date, in-8 de 16 pag. [6178]

Écrit signé : Par mandement exprès du public, S. A. S .... G.. R.. O ..

Il existe une réplique à cet écrit, sous le titre de Réponse d'un homme impartial (Vov. ce nom).

PUBLICISTE DE FRANCE (UN), auteur déquisé,

Lettres d'- à un publiciste d'Allemagne, relativement au projet d'assembler un congrès pour délibérer sur l'incendie qui embrase la France et qui menace l'Europe entière. Paris, 1791, in-8 de 13 pages. [6179]

PUBLICISTE DU PALATINAT (UN), auteur déguisé.

Considérations importantes sur les droits et les devoirs respectifs de la France et des États de l'empire d'Allemagne, possessionnés en Alsace : et particulièrement sur les rapports des possessions palatines de Deux-Ponts, sons la souveraineté de la France (avec des pièces iustificatives); traduites de l'allemand, par M.... Paris, de l'impr. de P.-Fr. Didot jeune, 1792, in-4 de xxiij et 277 pag. [6180]

Les pièces justificatives remplissent les pages 223 à 277.

PUBLICISTE PATRIOTE (LE) auteurs déquisés [dom MAL-HERBE, ancien bibliothécaire du Tribunat, et VERNES].

Testament du-, ou Précis des Observations de M. l'abbé de Mably sur l'histoire de France. La Have et Paris, Bleuet fils aîné, 1789, in-12. [6181]

PUBLIUS, pseudon. [J.-Fr. ANDRÉ, des Vosges].

I. Fête (la) de la Pentecôte. Paris, Prudhomme, 1789, in-8,

II. Fous politiques (les). Nº 1. Paris, le même, 1789, in-8 de 130 pages. [6182]

III. Histoire des OEufs de Pâques de M. de Calonne, viciés par Cérutti, ex-jésuite italien. Paris, le même, 1789, in-8.

IV. Observations sur les trois ordres du royaume. Paris, le même, 1789, in-8. [6184].

V- OEufs (les) de Pâques, pour l'ouverture des États-Généraux. 1789, in-8. [6185]

VI. Quasimodo (la) de Surène. Paris, le même, 1789, in-8. [6186]

VII. Roy (le) d'Yvetot et la reine de Hougrie. Paris, le même, 1789, in-8. [6187]

VIII. Scandales (les) de S. A. R. Mgr. le duc d'Orléans. Avec cette épigraphe : Le flot qui l'apporta recule épouvanté. Racine. Paris, le même, 1789, in-8. [6188]

Contre les Instructions aux bailliages (rédigées par Sieyes).

L'anteur de ces hait opuscules pseudonymes, et de tant d'autres synonymes et anonymes, rappelés dans notre France littéraire », au nom d'André, fut le Mécène d'un pauvre diable qui devint ingrat en devenant grand seigneur.

M. André, des Yoges, prit en amitié M. de Pontanes, qui, lorsqu'il debust dans le monde, était dépour de fortune. André l'emmen avec lui en Angieterre et le présents au célèbre Garrick comme un jeune homme de grande espérance. Il en fit a costelli d'une massiré reise distingué. Pontanes, alors, no laissuit échapper aucumo occasión d'exprimer à son des qu'il fui évès à la diquité de grand-antier de l'Université, son des dardr, son clerr André, comme il l'appelait, ne fit plus point lei qu'un irrope dont il ne pouvait supporter la présence. André, a liele de l'importaner, s'éolgina de lui et ne prits de son ingrattude que comme d'un nouveau témolgange du proverbe la bits: \*\*Ilmorers mutent auters\*\*.

Note de feu A.-J.-E. Lerouge, compatriote d'André.

PUTELANGE (le comte de). Voy. LUSSY (le chev. de).

PUYBERLAND (A. de), nom domanial [P.-R. AUGUIS], éditeur de la traduction des lettres d'Héloïse et d'Abailard, par de Long-champs (Paris, 1823, 2 vol. in-8).

PUYMAURIN (de), père et fils, nom nobiliaire [MARCASSUS DE P.]. Pour la liste de leurs ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Puymaurin.

PUYSÉGUR (de), nom nobiliaire [CHASTENET DE P.]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Puységur.

PUYYALLÉE (de), nom nobiliaire [BENGY DE P.]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Bengy.

PYTHAGORE, pseudonyme [Jean OLIVIER].

Métempsycose (la); discours prononcé par — dans l'école de Crotonne. Amsterdam et Paris, Prault, 1760, in-12. [6189]

PYTHAGORICIEN (UN), pseudon. [Charles-Thomas-François D'OUTREPONT].

Métempsycose (là), ou Dialogue des bêtes. Paris, F. Didot, 1830, in-S de 64 pag., 1 fr. 50 c. [6190]

O

QUADRATUROMANE (UN), pseudon. [Jean-Augustin LEBLOND, ancien procureur à Meulan, où il était né, mort aux Mureaux, faubourg de cette ville, le 1<sup>er</sup> mai 1819, âgé de soixante-six ans].

Difficulté (la) vaincue, ou la meilleure approximation, essat géométrique d'— ignorant absolument l'algèbre. Amsterdam (Paris), 1781, in-8 de 16 pag. [6191]

QUAKER (UN), auteur supposé [VOLTAIRE].

Lettre (première) d'— à Jean-George Le Franc de Pompignan, évêque du Puy en Velay, etc., etc., digne frère de Simon Le Franc de Pompignan. 1763. — Deuxième Lettre du même au même. 1764.

Ces deux écrits sont dirigés contre « l'Instruction pastorale de l'évêque du Puy sur la prétendue philosophie des incrédules modernes », 1763. in-4.

OUAKER (UN), auteur déquisé [Josias MARTIN].

Lettres d'— à François de Voltaire, à l'occasion de ses « Remarques sur les Anglois ». Londres, P. Vaillant, 4748, in-8. [6193]

QUAKER (UN), auteur déguisé [John Will, quaker], auteur d'articles dans le journal de De Beaunoir [Al.-J.-B. Robineau]. initiulé « l'Ami des Hommes » (1794).

QUAKERS (LES), pseudonyme [le comte d'AUTREY, mort en 1777].

Quakers (les) à leur frère V\*\*\*. Lettres plus philosophiques que \*\*\*, sur sa religion et ses livres. Londres et Paris, Vallat-la-Chapelle, 1768, in-8. [6194]

Dans ma première édition, j'avais attribué ces lettres à l'abbé Guénée; mais on voit, en les lisant, qu'elles sont d'un écrivain qui venait pour aiasi dire de réducer l'antiquité expliquet, publiée sous le nom de Boulangec, Cet écrivain est le counte b'Arrary, mort en 1777; et, en effet, l'abbé Gérard, dans ses Mélanges interseants, Paris, 1810, in-12, p. 38, préseate le counte d'Autrey comme autour de quelques Lettres ingénieuses à Voltairs.

QUAND-MÊME, pseudonyme.

Scandale (le), ou le Dix-Neuvième Siècle, satire. Paris, les march. de nouv., 1829, in-8 de 20 pages. [6195]

QUARTIERS-MAITRES TRÉSORIERS (DES), aut. déguisé.

Législation (de la) et de l'administration militaires. Paris, Cordier; Delaunay, 1820, in-8 de 88 pages. [6196]

QUATRE-ÉTOILES (MM.), auteur déguisé.

Giboulées (les) de Mars, poisson d'avril en onze morceaux, prose et vaud. Lyon, Léon Boitel, 1827, in-8. [6197]

QUATRE GENTILHOMMES PROTESTANTS, pseudonyme [G. FLOURNOIS].

Réponses généreuses et chrétiennes de —, avec quelques entretiens sur les affaires des Réformés de France. Cologne, 1682, in-12. [6198]

QUATRE PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ, aut. supposés [M. Noël Verger].

Dictionnaire classique de la langue française, avec des exemples tirés des meilleurs auteurs français et des notes puisées dans les manuscrits de Rivarol. Publié et mis en ordre par — Paris, Baudouin frères, 1827, très gros vol. in-8. [6199]

Le Dictionnaire de M. Verger a été donné trois fois sous des noms d'auteurs différents, et une fois sans nom d'auteur (Voy. notre « Prance littéraire », au nom Vergern).

QUELQUES JUIFS, auteurs supposés [l'abbé Antoine GUENÉE].

Lettres de — portugais, allemands et polonais, à M. de Voltaire, suivies d'un petit Commentaire extrait d'un plus grand. Lisbonne, et Paris, Laur. Prault, 1769, in 8. [6200]

Première édition d'un ouvrage souvent réimprimé et avec des additions de l'auteur ou des notices (Voy. notre « France Ilttéraire » à GUENÉE).

QUELQUES PATRIOTES, auteurs déguisés [MM. CHARDIN, Arm. CHARLEMAGNE et A.-A. RENOUARD].

Observations de - sur la nécessité de conserver les monuments

de la littérature et des arts. Paris (Didot), an II (1794), in-8.

QUELQUES THÉOLOGIENS, auteurs supposés [l'abbé Gnillaume-André-René BASTON].

Observations de — sur un écrit initiulé : « Adresse de la Société des Amis de la Constitution à Rouen, à tous les citoyens du département de la Seine-Inférieure, sur le serment que doivent prêter les ecclésiastiques fonctionpaires publics « (Rouen, 1791), in-8. [6202]

QUELQU'UN, citoyen français, auteur déguisé [L. CALINEAU, de Metz].

Dictionnaire des Jacobins vivants, dans lequel on verra les hautsfaits de ces messieurs. Hambourg, 1779, in-12 de 192 pages. [6203]

QUELQU'UN..., auteur déguisé [le vicomte J.-Fr. de LA ROCHE-FOUCAULD, comte de SURGERES].

Sur le Soleil; par — qui n'est pas physicien, à l'usage de ceux qui ne le sont pas. (Sens, de l'impr. de Tarbé), in-12 de 19 pages. [6204]

Neuvième traité des « Ramassis », 1783-85, 3 vol. in-12.

QUELQU'UN..., auteur déguisé [L. MIERÓSLAWSKI].

Débat entre la révolution et la contre-révolution en Pologne, par — qui ne dit pas ce qu'il pense, mais qui ne peut dire tout ce qu'il pense. Leipzig, Keil et Comp., 1847, in-8 de 120 pages.

[6205]

QUERCU (Leodegarius à), pseudonyme (Adrianus TORNEEUS), Leodegarii a Quercu (Adriani Turnebi) Animadversiones in Rullianos Petri Rami commentarios. Parisiis, in-4; et dans le t. i de Turnebi opera. Argentorati, 1600, 3 vol. in-fol. [2006]

L'auteur a publié sous le même masque : Responsio ad Audomari Talati (Petri Rami) admonitionem. Parisiis, 1536, in-4; et dans ie t. I des Œucres de Turnèbe.

QUERLON (de), nom nobiliaire [MEUSNIER DE Q.]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Mcusnier.

QUESNEL (le P.), apocryphe [VOLTAIRE]. Ingenu (l') (ou le Huron), histoire véritable, tirée des manuscrits du —. Londres, 1767, 2 part. petit in-8; — et Lausanne, 1767, in-12. [6207]

in-12. [6207]
Ouciques éditions séparées portent pour titre : le Huron, ou l'Ingénu.

querques cumos separees por ten pour tuer : no mon pour tuer : l'ouvrage se vendait publiquement en septembre 1767, mais, au bout de huitou dix jours, if fut saisi, et le prix, qui était de trois livres, mouta à vingt-quatro. (e Mémoires secrets -, du 13 septembre 1767.)
Cet ouvrage fait partie des romans de Voltaire.

QUIDITOU (M.), auteur inconnt du public, et qui n'est d'aucone académie [SIMONOT, officier d'administration des hôpitaux]. Contes, Anecdotes et Chansons. Prem. livr. (de l'impr. de Ch. Duriez, à Senlis). Paris, dans les 200 principaux cafés, août 1843, 18-8 de 8 nac. Prix: araits.

M. Simonot fit imprimer sous son nom dans ia même année, et dans la même imprimerie, un ouvrage initindé: Jeanbouchedor, ses contes biger-és et discours en l'air, in-12, et l'année saivante il fonda un petit journal inititulé le classeur sentières, dont le premier numéro porte la date 11 juil-let 1844. Nous en avons vu le n-èt. daté du 10 octobre.

QUILLENBOIS, pseudonyme [SARCUS], dessinateur, auteur d'un grand nombre de dessins pour les journaux et les ouvrages illustrés de ces derniers temps.

QUINAULT l'aînée (M<sup>II</sup>e), apocryphe [le bar. Lamothe-Langon].

Mémoires de M<sup>11e</sup> Quinault ainée, de la Comédie-Française, ducliesse de Nevers, chevalière de l'Ordre royal de Saint-Michel, de 1715 à 1793. T. I et 11. Paris, Allardin, 1836, 2 vol. in-8, 15 fr. (6203)

#### Non continués.

QUINGY (de), nom nobilioire [Charles SEVIN, marquis de Q.].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à
Ouineu.

QUINGSY (de), nom nobiliaire [PELLIER DE Q.]. Pour la liste de ses ouvrages, Voy. notre « France littéraire », à Pellier.

QUINTIL HORATIAN. Voy. HORATIAN.

QUINTINUS ÆDUUS (Leodegarius), pseudonyme [Theophilus RAYNAUD].

Theologia antiqua de veri martyrii adæquatė sumpti notione.
 Lugduni, 1656, in 12.
 [6210]

II. Thomas Huriado, Clericus regularis minor, vulgò Pedoso, in resolutione controversiæ de communione pro mortuis, vulsus ac depilatus à Leodegario Quintino Æduo, S. T. D. Lugduni, 1656, in-8. [6241]

QUINZE-VINGTS (UN), pseudonyme [le marquis J.-B.-D., MAZADE D'AVÈZE].

Assassinat Fualdès, récit en vers, improvisé par —, après avoir entendu la lecture des écrits relatifs à cette affaire. Paris, de l'impr. de Plassan, avril 1818, in-8 de 7 pages. [6212]

### QUIPROQUO, pseudonyme.

Tout le mondiana (tout le monde y en a), ou Feu roulant de calembourgs, jeux de mots, pointes, lazzis, quolibets, pasquinades, turtupipinades, coq-à-l'îne, ampligouris, épigrammes, etc., etc., rassemblés et mis à la queue leu-leu avec de l'encre à l'Odry (eau de riz). Paris, les march, de nouv., 1838, in-32 avec 6 viquettes, 3 fr. co 1841, in-18.

La réimpression ne porte point seconde édition, et pourtant c'en est une; car la première forme cinq feuilles d'impression, tandis que la dernière n'en a que trois. Toutés deux sortent des presses de Baudouin, à Paris.

# Q. V. T., auteur déguisé [TENNESSON].

Vocabulaire des municipalités et des corps administratifs. Paris, 1790, in-8. V. T. [6214]

" FIN DU TOME TROISIÈME.

150 F393

Imp. Maulde et Renou, r. Bailleul, o.



# NOTICE

DES

# TRAVAUX BIBLIOGRAPHIQUES

de M. J.-M. QUERARD, de Rennes (Ille-et-Vilaine) (I).

(Né le 25 décembre 1797).

Avec les jugements portés par les critiques.

I, France listerise. — II. Biblicapuble Valudrienne. — III. Listerauer française contemporaine. — IV. Dictionauer des eurrages polynogues et aneque de la listerauer française. — V. Auturs désquiple. — VI. Supercheies III.d. — VI. Supercheies III.d. — VII. Elbilcapuble La Monaulcienne. — VIII. Oministane et bêvues de la Liliéatuire française centemperaine. — IX. Encyclopédie du Mibliothècules et de l'auturer de l'irres française centemperaine. — IX. Encyclopédie du Mibliothècules et de l'auturer de l'irres française centemperaine.

١.

+ 40

France Hitéralre (la), on Dictionaire bibliographique des sarants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des litérateurs étrangers qui ont écrit cu français, plus particolhèreneur pendant les XVIII\* et XIX\* siècles. Ouvrage dans lequé on a inséré, ain d'en forme une Bibliographie nationale complète, l'indication; 1\* des réimpressions des ouvrages français de tous les âges; 2\* des diverses traductions en notre langue de tous les alges; 2\* des diverses traductions en notre langue de tous les auteurs étrangers, anciens et modernes; 3\* enfin celle des réimpressions faites en France des ouvrages originaux de ces miens auteurs, pendant cette époque. Avec cette épigraphe: «The chief glory of every people arise from lis authors ». JOHNSON. Paris, F. Didot frères, 1826-42, 10 gros volt. In-8\* à deut colonnes, sur petit tette et nonpareille.

Rappeler les éloges de MM. Beuchot, et Ch. Brunet (dans son « Manuel du libraire », dernière édition); G. Brunet, de Bordeaux (dans la « Quoditienne »), Champollien-Figeac (dans la « Bulletin universel » de Férussac), Dannou, dans le « Journal des savants », à diverses reprises; Dubots, depuis député

<sup>(1)</sup> Oul se trouvent chez l'Éditeur, rue de Seine, nº 62, à Parls.

(dans le . Gibbe »), J.-M. Guichard (dans le . Bulletin du bibliophile - de Techemer et dans le « Moniter de la Bibarine »), Éast Herau (dans le « Bulletin universe! « de Férussac), Alph. Mohal (dans la » Rovue encyclopédique « et dans le journal le « Tennya » Carder Marier, etc., etc., « éta sasce aspiliquer comment ect ouvrage a été adopté par fons les établissements litteriaire, non seulement de la France, mais encore de l'Étranger, et jusqu'en Amérique, oil lest fun des livres le plus fréquennent consultés, et doi l'es dévernu pour louves les personnent et l'autres, autres de l'autres de l'autres de l'autres les personnent de la conscience apporté par l'auteur dans les recherches qu'à nécessitées une bonne rédection.

Ajoutous encore ceci à l'eloge du livre ; que M. Ch. Brunet à cerit quelque part; que la «France l'intérris» est supérieure à ce que les Allemands possèdent en bibliographie nationale; M. J.-M. Guichard, l'un
de nos jeunes érrains les plus éraints en bistoire littrière et nibibliographie, et alors attaché à la libitoibèque royale, a, dans le « Moniteur de
la librairie « de février 1884, cherché à établir une supériorite relative en faveur des travaug de M. Quérard sur le livre de M. Brunet, embrasant tous les heuret tous les temps, et choissant d'une façon amont ensuite deux biblioblecir les anglais qui reconnaissent la supériorité
de la « France littraire » sur la mélieure ghighérapide que possède leur
nation : la preuve de cette dernière assertion est dans la lettre suivante
qui a été obligeamment envoyée à N. Quérard.

 Monsieur, yous prenez tant de soins et de peines pour faciliter, par
 vos excelientes publications, lo service si difficile et si généralement mal apprécié des grandes bibliothèques, que vous apprendrez, le pense, avec

- plaisir, les éloges que j'ai entendu donner hier à la « France littéraire »
   par deux gardes du Bristish Museum (section des manuscrits), avec les-
- quels je me suls trouvé à diner. Nous parlions des difficultés de nos

   fonctions, et je leur dissis toute l'utilité que nous tirions de vos ouvrages et pour les closes anglaises de celui de leur comparitote Watt. Ca
- Messieurs ont acquiescé au bien que je disals du répertoire de Watt;
- mais ils ont insisté longuement sur la supériorité du vôtre. Cette justice
   qui vous est renduc par des étrangers fort compétents m'a fait grand
- plaisir, et je m'empresse de vous en faire part comme d'une chose vraiment flatteuse ».

Recevez, Monsieur, l'assurange de ma considération la plus distinguée.

Signé: Cb. Magnin.

18 Juin 1846.

On pourrait sans peine ajouter à toutes les sérieuses autorités que nous venons de citre, ne serait-ce qu'en s'appyant d'une pièce, peu ou point non connue: les apostilles, de cinq académiciens bibliothécires, sur une péti-tion adressée par M. Quérard, le 15 septembre 1842, à M. le ministre de l'instruction publique d'alors, pour obtenir une place dans une bibliothèque, apostilles que nous reproduisons ici.

M. Quérard a rendu, par ses excellentes publications, de si importants services à toutes les personnes qui s'occupent de bibliographie et de bibliographie et de justice de l'entant la liberté de recommander avec instance ce laboration de circin à toute la sollicitude de M. le ministre de l'instruction publique.

J'ai pu apprécier, à l'époque où j'étais conservateur des livres imprimés de la Bibliofhèque royale, l'immese utilité du travail de M. Quérard. Cet écrivain, par son infatigable exactitude, a rendu un grand service à la science et à son pogs. Je m'associe avec ann pleine conviction aux sentiments exprimés par mon confrère M. Magain. Signé : Ch. LENDMANY.

Si mon fémolgange, après ceux qui viennent d'étre rendais à M. Quérard, pouvait ajouter quelque close en sa faveur, je me estiments beireux de le consigner icl. Tous ceux qui s'intéressent à l'Histoire littéraire deixen un grand plaisir ses travaux récompensés par M. le ministre de l'instruction grand plaisir ses travaux récompensés par M. le ministre de l'instruction publique.

Je joins bien volontiers mon témoignage et mes vœux à ceux que viennent d'exprimer mes collègues. Je verrais avec un grand plaisir que M. le ministre pût récompenser le zèle et les efforts si consciencieux de M. Quérard. Signé: LETRONNS,

Je joins avec le plus vil empressement mon modesic suffrage à celui de mes collègues pour appeter tout l'inferêt de M. le ministre sur la personne et les travaux de M. Quérard, très babile littérateur, qui a eu le courage d'entrepende et la constance de terminer un immense ourseg bebilding appète le plus utile sous conredit, et le plus généralement consulté qui ait det publié dans ces durniers temps.

Signé : L. FEUILLET, bibliothécaire de l'Institut.

Pour copie conforme,

Le maître des requêtes, chef de la 2° division (du ministère de l'instruction publique), Désiré Nisann (1).

(1) La pittion signée par MM, les conservateurs de hibitolièques et académicins était a compagnée d'une second pétiton, dans le mêm but, apositifie par soitante-sis des éfecteurs de Paris, non pas sie ces éfecteurs comme la révolution de Éretrie nous en a fait surgir, mais de esistante-sis, chels des principales maisons de libratire de Paris. M. Quérard ne fut pas même bouoré d'une réponse IX. N'Émende était le milistre, yant pour terdé de la división des sciences et des fettres M. Poéré Nieuré, Les opinions des cinq hibitoliécaires académiciens sont resiste les fiches de consolution de notre hibitographe.

Ce déni de justice, qui appartient à M. Villemain, n'a point été approuvé

#### 11.

Bibliographie Voltairienne (précédée d'une Introduction , initulée : De l'Influence de Voltaire, sur la Société au xvutt siècle; par M. Aubertde Vitry). Paris, de l'impr. de F. Didot, 1842, gr. in-8 de xxxv et 184 pages à 2 colonnes.

Extralt, sauf l'Introduction, du tome X de la « France littéraire ». Habent sua fata libelli. Ce travall, qui méritait un succès d'estime, a été, grâce à l'incurie de MM. Daguin, leur acquéreur, terminer ses jours aux boutiques des étalagistes!

#### HI.

TAITÉRATURE Française contemporaine (la). 1827-1840. Continuation de la France littéraire, contenant : 1º par ordre alphabétique de noms d'auteurs, l'indication chronologique des publications originales des écrivains français, régnicoles et étrangers, et

par tout le monde, et bien des personnes, au contraire, ont partagé l'opinion encore récemment émise par un des savants les plus réels et les plus honorables de ce siècle, M. Weiss, bibliothécaire de Besançon, qui, répondant à M. Quérard, lui disait : « Dans votre lettre la seule chose qui me fasse de la « pelne, c'est d'apprendre que vous n'êtes pas aus l le ureux que vous méritez · de l'être, Mais est-ce qu'il n'y aurait donc pas moyen d'améliorer votre po-« sition, en vous procurant une place dans une bibliothèque? Après tous les . travaux que vous avez faits et qui ont répandu votre nom dans toute l'Europe. « il me semble que le ministre de l'instruction publique ne devrait pas atten-« dre que vous lui demandassiez une place, mais qu'il serait de son devoir de · vous l'offrir... » (10 juin 1840). C'était aussi l'opinion du très regrettable savant Daunou, qui, avant 1830, disait à l'anteur de la « France littéraire » ; Si j'étals ministre de l'Instruction publique, il y a deux hommes à Paris, que je prierais d'accepter des places de bibliothécaires; M. Beuchot et vous, Malheurensement pour notre bibliographe, le gouvernement de Juillet préféra ensevelir M. Daunou à la chambre des pairs plutôt que d'en faire un excellent ministre au département de l'Instruction publique.

Une autro decondo attendat celut qui a devé un monument en l'honneur des eltres françaises. En 1857, o distithua la croit de la Légion-d'Honneur à blen des gens de lettres, qui l'avaient blen moins méritée que l'auteur de la - France Iltéraire, - à des emplorés de bibliothèque, jusqui M. Ferd. Volf, de la bibliothèque impériale de Vienne, pour sa publication d'une - Pioresta castilannal : Cela sumula l'envie du bibliographe. Nouvelle pétition de sa part. On répondit cette fois, mais quelle réponsét e felle-d:1

Monsieur, j'al reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'étrire,
 pour m'exposer vos titres à la décoration de la croix de la Légion-d'Honneur.
 J'al fait prendre note de votre demande, que j'examineral, lors du pro-

celle des éditions et traductions françaises desauteurs étrangersivount, imprimée ne France, pour la première fois, produnt ces quatorze dernières années; 2º une Table des livres anonymes et polyonymes, qui, par leur publication, appartiennent à cette époque; 3º une Table des sujets. Le tout accompagé de Notices blographisques et littéraires. Tome 4º et tome 4¹, pages 1 à 282. (A-Bo-NARATE, 1839-46, 2 vol. in-8² de xiv et 63 t et 282 pages.

Tel est le titre exact que portent le traité entre l'auteur et le librairecélieur, et le prospetus de cette continuation de la - France littéraire «. Le traité donnait lieu à des interprétations préjudiciables à l'auteur, libraire en profit, et dans une réunion arbitrale ; Jaueur absent, il est int au dépossession , la remise d'une grande quantité de matériaux, leurersoment informes, on comprisonement, et encore des déclommagements ; proposition de la compression de la compression de la consideration de la compression de la

Les rocueils et les journaux qui ont rendu compte de la partie rédigée par l. N. Ouérard sont : la « Neuve des Beux-Mondes », 15 fevrier 1831, pag. 578, article de M. Anhédée, Occhut; — le « Bulletin du Bibliophile » de Tochenr, ry « série, ne ½ (1831), p. 1995, article de M. J.-M. Guldand; — le « National» du 25 juin 1842, feuilleton de M. Forgues; — le « Moniteur de la

chaîn travail des promotions, avec tout l'intérêt qui s'attache aux honorables
 recommandations dont elle est appuyée

Cette réponse est datée du afjuin 1837, et signée Seleandy! Ainsil'on ne popurait accorder la décoration à l'autieur d'un travaill do vingt années, qui sert de guide dans tous nos établissements littéraires, mais on l'eût accordée aux soilliciations des drex\_honorables recommandations dont la demande était appuyée, si l'indignation de M. Quérard n'avait pas mis fin à cette poursuite.

If fast le dire à la bonte de tous ses ministres de l'Instruction publique qui se ont succéde, aust M. Golzot, en 1850, avenn, jusqu'en 1859, n'a excouragé d'auseurs serte les travans de M. Quérard, qui les det à bandonnets depuis longtemps, si un opolent et généreux hibitophile unecovirie, M. Serge Politoniata, grand audit de noue l'intérature, ne s'était, présenté a notre bibliographe en 1850, pour se substituer à la place du gouvernement français, et faire ce qu'ill n'a pas un faire ; patronne des travaux nationus pour la Françai.

Ceci doit vous prémunte, journes gans et hommes faits, contre vou entraignments vers la bibliographies à moint que vous ue soyre plus intrigants que bibliographies, vous 'soeret voire santé, vous rainerez votre avenir par le deire d'être utiles à voire pays, et vous seres frappés d'orstennée. On se peut rien pour quéonque a une position prénérée (IHISTORIQUES), fiét-elle le résultat d'un finadique d'évenement à la partie. Q'ul-è-on à rodoute d'un bibliographe, et bien mieux eucore s'il est homnée homme! Ab! si c'était un follieulaire, et que l'on vould achéere a plume! libralir-s, du Is septembre 1842, article de M. Colomb de Batines; — la quotidienne «, dus 18 septembre 18 cotodo 1842 articles de M. Colomb de Batines; — la quotidienne «, dus 18 septembre 18 cotodo 1842 articles de M. Sarticle de « Neuve de Bibliographie analytique», novembre 1842, pag. 296, article de vicile de M. Jourdan, alors professeur au collège Stanblas; — Literier se, desclarings (de Bernich, 17 janvier 1842). — Monieur de Geometre 1843, arcelle de M. Jourdan, alors professeur au collège Stanblas; — Literier se, desclarings (de Bernich, 17 janvier 1844). — Monieur de Geometre 1843, archive 1844, second 1844, archive 1844, second 1844, archive 1844, second 1844, archive 1844

Pour un examen critique de la continuation de ce livre qui paralt sous les noms de MM. Louandre et Bourquelot, voyez le n° Vill, Omissions et bêvises, etc.

#### IV.

Dictionnaire des ouvrages polyonymes et anonymes de la Littérature française. 1700-1850. Publié sous les auspices d'un bibliophile étranger (M. Serge Polteratzky, de Moscou). Avec la collaboration ou les notes de toutes les personnes mentionnées pages 19 à 21 du Discours préliminaire de la « France littéraire », et les collaborateurs nouveaux suivants : MM. feu J.-F.-M. ALBERT, feu AMANTON, anc. conseiller de préfecture de la Côted'Or; ANGLIVIEL, sous-bibl. du ministère de la Marine; Gust, BRU-NET, de Bordeaux ; Ch. BRUNET, chef de bureau au min. de l'Intér.: le vic. P. COLOMB DE BATINES; l'abbé CONGNET, chan. de Soissons; l'abbé CONTAGNET, grand-vicaire de Viviers; Edm. DE MANNE, employé de la bibliothèque du Roi : DOUBLET DE BOISTHI-BAULT, biblioth. à Chartres; L.-A. DUBOIS et DUMOULIN, libraires à Paris : feu Gust, FALLOT, anc. conserv.-adi, de la bibliothèque de l'Institut ; GARNIER, libraire à Chartres ; GOIZET, l'un des rédacteurs du Catalogue de feu M. de Soleinne ; E. GRILLE, anc. biblioth. à Angers; HULLEU, bibliophile; IZERN, Paul LACROIX, Justin LA-MOUREUX, l'un des principaux auteurs du Suppl, à la Biogr, univ. : feu LEROUGE, G. MANCEL, bibl, de la ville de Caen; feu A. MAR-TIN. conservateur à la bibl. de Ste-Geneviève; MATHON, bibl. à Neufchâtel; RICHARD (des Vosges), bibl. à Remiremont; de SAINT-GEORGE3, ancien correspondant de A.-A. Barbier; feu TESSIER, mort préfet de l'Aude ; L. VOL DE CONENTRAY, imp. à Compiègue ; Ch. Weiss, bibl. à Besançon, pour la France; de MM. Cb. CHE-

NEDOLLÉ, professeur à Liège; Pél. Delinssei, littéraleur; i De Mat, libit, ; feu Massau, bibliogr. à Verviers, et le baron F. de REPENBERO, pour la Belgique; de M. de FROBENVILE, pour les écrivains frança de l'Ille Maurice; de M. Serge POLTORATEKT, pour les écrivains frança de la Risuiré, et M. Jean HURMERT, professeur, pour ceux de la Suisse, et d'un grand nombre d'autres amis de la Bibliographie, tant français qu'étrangers. Livraisons 11 3. (A-ALMANCO). 3 livraisons, ensemble de 15 éculies, imprimées sur petit text et onoparaille. Prix de chaque livraison, 2 fr. — Sur grand papier collé, à fr.

Cette monographie, qui forme le complément de la «France littéraire », publiée par MR. ». Didos frères, constitue en même tempe, avec les «Su percheries littéraires dyvollées » du même auteur, un nouveau « Dictionnaire de couvrage anonymes et penedonymes », mais aur me plus large échelle que c'elui d'A.-A. Burbler, car ou y troure ja-què l'indication des plates que les controlles de leschiens sur les jourants scientifiques, po-litiques et littéraires, depuis 1700, et un travail particuller sur les collections acubellempes, auvejames et novelles.

Trois tivraisons ont paru. La publication de la quatrième a été retardée par suite de la position critique dans laquelle les événements politiques de février 1848 out mis la librairie : mais la préparation du manuserit n'a pas été discontinuée ; aussi cette livraison va-t-elle être livrée sous peu à l'impression, pour être dorénavant publiée rapidement. Cette suspension momentanée a tourné tout à l'avantage de l'ouvrage, par suite de modifications que l'auteur lui a fait sphir, d'après les observations de critiques compétents. Ces modifications valent bien la peine que nous en disions quelques mots. Le « Dictionnaire des polyonymes et anonymes » était particulièrement destiné à servir de complément à la « France liuéraire »; mais, comme elle, il ne remontait pas au dela de 1700. La suspension momentanée, a permis à l'auteur de faire remonter son travail à l'origine de l'imprimerie, d'après le vœu des critiques, et de le continuer jusqu'en 1850. Des opuscuies éphémères céderont leur place à des mentions plus utiles. Des additions pour les quinze premières feuilles placées à la fin du tome I donneront une unité parfaite au reste de l'ouvrage.

Les trois premières l'irraisons qui ont paru vont Jasqu'au n° 2075, correspondant au P 45 du - Bictionnaire des ouvrages aonymes s-de Barbier, elles renferment entre autres articles la nomenclature d'une trentaine de journaux inconnus à bleschiens , et des « Notices historiques et Mographiques » en les académics de Bessagon, Djou. Geab, Bordeaux, revues et complétées par MM. Ch. Weiss, Rossignol, G. Mancel , Gustave Brunes,

Cet ouvrage renferuera, tant en anonymes dévoilés et non dévoilés qu'en polyonymes, plus de 100,000 articles ! En retirant la première livralson, MM. les souscripteurs ont à payer la dernière à l'avance.

Cet ouvrage est l'un de ceux destinés à former le complément de la « France littéraire », grand ouvrage que, grâce à sa persévérance, le même » auteur est parvenu à terminer malgré le peu d'encouragement qu'il a reçu de la part de ceux auxquels il offrait ainsi un moven précienx de faciliter leurs recherches, et de s'épargner à la fois beaucoup de peine et une grande perte de temps. La bibliographie est malheureusement trop négligée en France. On semble la dédalgner comme ne pouvant servir on'aux faiseurs de catalogues, et ceux-el, le plus souvent, ne s'en soucient guère. Aujourd'hui la plupart des libraires eux-mêmes sont à cet égard d'une ignorance complète, et la science des livres paraît être la dernière des conditions nécessaires pour l'exercice de leur métier. Cet état de chose est déplorable ; on ne saurait nier qu'il n'ait eu quelque influence sur le dépérissement des lettres. Dès que le libraire consent à n'être plus qu'un spéculateur intelligent qui renonce à juger sa marchandise autrement que sur son titre et sur le nom de l'auteur, l'homme de lettres, de son côté, se fait bientôt fahricant de livres à tant la page, et se laisse aisément séduire par les succès lucratifs d'un charlatanisme sans pudeur. Aussi l'on peut bien dire que l'un des moyens de relever la littérature serait d'arracher la librairie à l'industrialisme oul s'en est emparé, de la ramener dans une voie plus intellectuelle. de lul rendre autant que possible le lustre qu'elle jetait jadis. Il faut donc applaudir aux efforts des hommes qui, comme M. Quérard, cherèhent à propager la connaissance des livres, en remettant en honneur la science bibliographique, car c'est par là qu'on forcera les libraires à s'instruire et à quitter leurs allures de marchands pour reprendre celles qui conviennent à la nature mixte d'une profession si intimement liée aux travaux de l'esprit. M. Quérard possède des qualités assez propres à favoriser un semblable révell. Il est ardent, infatigable, prompt à concevoir des entreprises devant l'accomplissement desquelles il ne reculé point. A peine vient-il d'achever l'immense tâche qu'il s'était imposée (par la publication de sa « France littéraire »), que le voici de nouveau se mettant à l'œuvre pour deux travaux non moins longs, sans doute, mais encore plus difficiles, ses « Supercheries littéraires dévoilées », et son « Dictionnaire des ouvrages anonymes et polyonymes de la littérature française », 4700-4845. L'auteur se montre beaucoup plus réservé dans son « Dictionnaire des ouvrages polyonymes et anonymes » que dans les « Supercheries littéraires dévoilées ». Il s'y contente, en général, de faire connaître le contenu des ouvrages sans y ajouter une seule réflexion. Il nous paraît seulement avoir la prétention d'être trop complet : en continuant, comme il l'a fait dans sa première llyraison à inscrire tous les moindres opuscules sortis des presses françaises (et étrangères!) Il dépassera de beaucoup les limites qu'il fixe à sa publication; au lieu d'un volume, il en fera trois ou quatre au moins. Nous croyons que la bibliographie peut, sans inconvénient, negliger des brochures éphémères qui, hors des circonstances qui les ont fait naître, n'offrent plus aucune espèce d'intérêt.

J. CHERBULIEZ, « Revue critique », août 1846.

M. Quérard est le plus intrépide dénicheur que l'on connaisse de fraudes et de ruses littéraires. On ne comprend pas que la vie d'un homme ait suffi à compiler tant de titres, à percer tant de mystères, à déjouer tant de précantions et d'artifices, et pourtant. M. Ouérard est joune oncore.

Ge qui a para de cette partie contient sur certaines académies (1), pour be parler que de ces articles, un trasuil vraiment feffiyant par lo nombro d'indications qu'ils renferment. § Ouérard a des correspondants qui n'eipargenent pas i a besogne. Les articles scadinats de Benança, ils entient de Cean, de Dijon, nous ont paru tels, qu'on y ajouterait mai aisément quélque chose.

B. de REIFFENBERG, « Bulletin du Bibliophile belge », tome III.

#### V.

Auteurs déguisés de la littérature française au xix siècle. Essai bibliographique pour servir de supplément aux recherches d'A.-A. Barbier sur les ouvrages pseudonymes. Paris, aû bureau du «Bibliothécaire», 1845, gr. in-8 de 84 pages.

Ballan d'essai de l'ouvrage saivant, et qui est aigourd'hai sans valeur. Il existe deux-virtides spirituels sur cette hrochure : l'un de Mo. Old Nick (Forgues), dans le · National », en 1844, et qui a été reproduit praque entièrement, en note, dans l'introduction des « Suprecherieri principal de Mo. Il en marquis de Foudras, dans la « Quotidienne » du S. 2001 1846.

# VI.

Supercherles Hitéralres dévollées. Galerie des auteurs aportyphes, supposés, déguéss, plagiares et des édieurs infidèles de la littérature française pendant les quatre derniers siècles. Ensemble les industriels et les lettrés qui se sont anobies à notre époque. (Avec une introduction institules: Des Supercheries littéraires anciennes et moilernes plus particulièrement en France.) Tomes I et II. (A-Dv1)? gross ob. in-8<sup>4</sup>, 40 fr. 50 c.

L'ouvrage paraît par livraison de 80 pages. Prix de chaque livraison, 2 fr. 25 c.

<sup>(1)</sup> Obligé de suivre suricement l'ordre alphabétique des titres des ouvrages, ainsi que le veau turavail de cette atturc, l'auteura, r'à pu parter que de quatre académies dans les livraisons publiées jusqu'à présent, parce que l'eurs titres le voulté ainsi. Mei la mention de plus grant nombre de académies ter ripartie, bouis les titres de notices, procés-errènux, sénece et surtous mémbres. Ancues académies terzaghet, dun les terraux se publiées ne finacies, in estoutie de l'est après de la charge de l'est parte de l'est de l'

A diverses içoques, d'erudiu bibliographes not essay el aplaini rès dificultés que les Certinais paccyptès, sussi bien que les auteurs peudonymes, ont jetées dans l'histoire littéraire, en livrant au public les vérilables nome des auteurs déguisés que leura (tudes, le tempe et le bassar de leura-vial fait découvrir. Depuis Vinc. Placcius, en 1674, jusqu'à A.-A. Barleir, et plus récomment encore Mis. P. Rasmann, D. Blanne et A. G. Schmidi, il a cét public, une on Allemgor qu'en France, plusièrers mocame des dues, nationques, parliculières aux auteurs déguisés de chama come des dues, nationques, parliculières aux auteurs déguisés de chama des dues nations des des la comme des dues nations des des la comme des dues na des des la comme des la comme des des la comme des des la comme des des

Il est à regretter que le pian adopté par Piaccius ne soit pas d'une stricte iogique. Tous les bibliographes, ses continuateurs et ses imitateurs, sauf MM. Rassmann et Schmidt, n'ont que trop sulvi ce pian; les uns et les autres ont réuni deux genres qui, par leur nature, n'offraient point de liaison possible: ies anonymes et les pseudonymes. Si la logique veut que dans les recherches l'on procède du connu à l'inconnu, comment ont-ils admis dans une même nomenclature et le livre dont l'auteur n'est point connu ct celui qui porte un nom : car , fût-il faux , c'est à ce nom qu'on cherchera le dernier. Que Placcius ait fait la faute de réunir les deux genres, il est excusable, parce qu'à son temps on ne connaissait encore qu'un petit nombre d'ouvrages auonymes et pseudonymes; mais depuis lui, ies études ont fait parvenir à la connaissance d'une si grande quantité d'auteurs déguisés, et à la découverte de tant d'ouvrages anonymes, qu'il y avait possibilité, des la fin du siècle dernier, de former de ces deux genres deux monographies distinctes, auxquelles une étendue raisonnable n'eût certes pas manqué, à en juger par l'ouvrage de Barbler pour les anonymes, et par ceux de MM. Rassmann et Schmidt pour les pseudonymes,

L'ouvrage que nous publions aujouribui n'est qu'une monopraphie des souls autres députés, prise dans l'acception générale, et qui rémabrasse encore que ceux appartenant à la littérature française, soit en França, soit à l'Etrager, Seulement, pour compièter ou travail, l'auteury à joint les nous de quedques littérateurs d'en debors de la França, dont, ten par des traductions, on a fait passer les ouvrages dans sorte langue, en conservant les nous d'emprunt sons lesquels ils les avaient publiés dans leur natiré.

L'auteur de cet ouvrage a préludé l'amété demière (1842) à cett publication par un ... Sessi, qui vitait que la récumion de quelques articles d'un journal de bibliographie qu'il rédigeait alors. Cell'Essai ne put être que seperficiel, d'abord, parce quil papartenait par a nature l'étous les travaux faits pour des feuilles éphémères et destinés à mourir avec elles ; eussite, une fa-cheuse position dans inquelle l'auteur es trovarix le ni le prenetait pas de donnes à sa monographie tout le dévelopement désirable. Si l'Essai en question a est du sexcès près de quedques amis de l'històrie l'literire, il, une le doit qu'à ce que depuis longtemps il navait rien été publié sur cette spécialist, l'une de plus inquientes de la bibliographie.

Le livre d'aujourd'bui n'est plus un opnscule: c'est un livre lentement et soigneusement colligé, refait et considérablement augmenté. Il n'a de similitude avec l'Essai en question que par le sujet qu'il embrasse. Afin d'offir la 'monographie compilète des auteurs dépuisés des quatre demires sibles, a taueur a repris dons fourage de A. Districe tous les pseudonymes qu'il y avait compris, en réparant bon nombre d'omissions que ce maître à faite dans son travail. L'Essai présentait une sèche nomendature d'environ Tottonoms. Le nouvel ouvrage renferme de 3 à 6,000 articles, qui, sons chaque pseudonyme, présentant la list des ouvrages qu'existent sous con onn, et sons accompagnés, pour la plus grande partie, de notes lituritaires et bibliographiques. Le coutre-paigle présenters sous les contres lituritaires de bibliographiques de la coutre paire présenters au cité, so contre ritable les différents pequitonymes thou its certoins cité, so converte lituritaires de courtes indicates de la coutre paigle auteurs.

Vollà à coup sûr un livre qui promet d'être curleux, si jamals il s'achève. - Je dis s'il s'achève, car la matière est longue et le travail inépulsable. Les éditeurs infidèles et les plagiaires ont été nombreux de tout temps; les écrivains apocryphes ou pseudonymes ne sont pas moins fréquents, surtout de nos jours, et il n'y a peut-être pas un seul de nos heaux esprits qui ne réponde à quatre ou cinq signatures. - Reconnaissez-vous donc dans ce chaos, sans les bibliographes? - Supprimez pour un instant la lumière qu'y ont jetée les Barbier, les Brunet, et que M. Quérard continue à y apporter, et dites-moi alors ce que devient la connaissance des livres. - Une sorte de tobu-bohu, - une véritable île des lanternes, comme chez Rabelais, mais dans laquelle on ne distingue absolument rien. Par oxemple, eussiez vous retrouvé, sous le nom gracieux de Gérard de Nerval, - ce spirituel écrivain à l'œil doux et mélancollque, - le prosaïque M. Beugland? - Auriez-vous supposé que Mm Bastide et M. Camille Bodin ne faisalent qu'un seul et même personnage, malgré la différence des sexes, et que ce personnage androgyne se nommait Mile Dufourquet? -Auriez-vous retrouvé l'auteur d'une touchante histoire racontée avec beaucoup de cœur et d'âme (M=e la comtesse d'Hautcfenille), sous le double pseudonyme d'Anna Marle? - M= María d'Anspach vous ent-elle révélé Mile Julie Bordier? - Anriez-vous su qu'architoque, l'auteur de la virulente satire intitulée : A tol Barthéleny, n'était autre que M. Almire Gandonnière, dont notre recueil termine aujourd'hul une charmante nouvelle, la Porporina? Enfin, comment eussiez-vous découvert Mile Louise Ozenne, sous le nom masculin de Camille Baxton? M. Amédée Rousseau (co dernfer nom avait été cependant assez bien porté jadis), sous cette signature faussement aristocratique : Amédée de Beauplan? M=e de Saint-Mars, sous les armoiries de Mae la comtesse d'Ash? Mile Julie Gouraud, sous le nom de Mile d'Auinay? etc. - J'en passe, et des meillenrs.

En falt de déguisements d'un autre goure, nous voyons Voltaire prendre successirement ceux-ci : un Académieine de Londrea,— d. de Berlin, de Lyon,— le sieur Jacques Aymon,— Akakin,— Akib,— Alethes,— Alexis, archevêque de Novogorod;— Amabel,— un Amatieur de belleselterts, cie:— Le docteur Roit signe: Adarerus;— Rabbalis, matter Aletophisa Nasier, abstracteur de quintessence;— le Picard se déguise sous l'anagrament de Astripe, et comos d'e cr b'étal pas dél-abser, li ajoute. Airer de Neir en trebes. — Le commentateur de Treis Nestralement immeglinates, par les Doutes, exceles seus le nom inspessible de Adibier immeglinates, par les Doutes, exceles seus le nom inspessible de Adibier remapherespherates; Gilles de Witte, sous celui de Adrendreis Cottus, cous celui de Adrendreis Cottus, experience de Carlo de Carlo de Adrendreis Cottus, cous celui de Adrendreis Cottus, con celui de Adrendreis Cottus, con celui de Adrendreis Cottus de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo conservater de la bibliothèque de Dijon, Ng Gabriel Pelgnot, sous l'angeramme incompiète de Refugial et sous la d'autres pseudonymes.

Telles sont les particularités curicuses qu'on trouve dans le livre de M. Quérard.

A celles-là nous ponrrions en ajonter beaucoup d'autres. Par exemple, on a toujours admis que la fameuse tragédie du Tremblement de terre de Lisbonne, qui aurait attiré à son auteur le célèbre : Faites des perruques, de Voltaire, était du perruquier André. M. Quérard ne craint pas de se faire autant d'ennemis que la France compte de coisseurs, en astirmant qu'elle est de l'avocat Marchand, affirmation bien désintéressée sans donte, car elle ne lui fera pas, le suppose, beaucoup d'amis au barreau. Le Tableau parlant a longtemps passé pour être d'Anséaume. Notre inexorable bibliographe ini donne une plus baute origine, et l'attribue au duc de Nivernais. Mile Avrillon, Mile Boury, M. de Bourienne, etc. cacheralent sous le titre de leurs mémoires M. Maxime de Villemarest; Washington Irving aurait inventé pour le besoin de sa conquête de Grenade, le frère Antonio Agapida, auteur de prétendues chroniques, sorties tout simplement du cerveau du conteur américain : enfin, une seule et même plume, celle du trop fertile M. de Lamotte-Langon, aurait tracé successivement les mémoires de Mae la comtesse d'Adhémar. - d'un ancien chambelian. de Sophie Arnoult; - le bibliophile Jacob (Paul Lacroix), cenx de Mee Du Barry, du cardinat Dubois; des traductions d'Odes d'Horace. sous le nom de Louis XVIII, et un Dictionnaire des ménages, sous le nom d'Antony Dubourg, etc.

Que de peccadiles leurs autems, qui les crolent aujourc'hni obbliées, voieni-lis-apparaitre commo na fanbane dans ce recute bibliographique. C'est la que M. Pasquier voit sc'ereser avge terreur, le fameux vandeville de Grimon, ut l'e Porrait à fañs, qui empoisonne depuis quedques années son existence; et que M. Bernard, de Rennes, grave magistrat, as ervètle à nons comme écrirain par un roman intuitale feterare et soviquiffer par un comma intuitale feterare et soviquiffer par un de l'est de l'

temps peuvent trouver des armes piquaintes et inépuisantes. Ce que nous venons de dire, ou plutôt d'extraire du livre de M. Quérard, suffit pour démontrer son utilité et son but. Nous ne formons pour lui qu'un vœu : c'est qu'il s'achève.

Ach. JUBINAL, le Voleur, du 10 août 1846.

Dans le numéro du 10 août 1846 de ce journal, on trouve, page 1277, l'annonce suivante: « Les Supercheries l'ittéraires dévoilées, etc. Vollà, disions-nous, à coup sûr, un livre qui-promet d'être curieux si jamais il s'achève. Eh bien! malgré les difficultés sans nombre de ce laborieux travail, M. (quirand a dijà fait paralite un premier volume complet et miparatie du second dont bit met sous presse. Tous tamone que la succèsi qu'obient le commencement de cet important ouvrage en ambienz plus faciliment la solution, car les reneglements, ordinatement si difficient à obbenir, arrivent à présent tout naturellement à l'auteur, qui a du montre l'inferêt, qu'offront les supervisire aéroiter. En effet, M. quivaran des se borne pas dans son livre à donner de simples documents autentiques, tout sur les nomes de l'auseur, et l'officient, sur les titre, la date et les dittions d'un ouvrage, que sur les initations et les vols que dirers anteurs ou romantiques; mais encone, quand l'occasion s'en présente, il entre chan sies décial insonnas, sies laite curieux et intéressants, qui coupent très babliement ce qu'un travait i très consciencieux pourrait avoir d'artiele.

On ne peut songer sans effroi aux recherches qu'exigera le nouveau livre de M. Quérard, sur les auteurs apocryphes ou déguisés. Il faut un courage blen résolu pour se jeter au milleu d'un pareil dédale. Il est vrai que le plaisir de dévoiler les supercheries littéraires a quelque chose de fort attrayant, et que l'espoir de faire des découvertes nouvelles est une pulssante amorce. D'ailleurs, M. Quérard se pique de n'être pas un bibliographe sèchement érudit, qui se borne à enregistrer des titres de livres les uns à la suite des autres, sans aucune réflexion sur leur contenu ou sur leur destinée. Il aime, au contraire, parfois même un peu trop, à donner son opinion, à formuler un jugement, ou bien à lancer en passant quelque trait malin qui est toujours passahlement acéré. Son esprit est eaustique et ne manque pas l'occasion de stigmatiser en quelques mots bien incisifs les falblesses et les ridicules des auteurs, ainsi que les roueries littéraires de toute sorte qu'il rencontre sur son chemin. Cette disposition n'est peut-être pas précisément celle qui convient le mieux au bibliographe; elle lui fait faire de fréquentes excursions dans le domaine de la critique, et nuit parfois à l'exactitude impassible qu'on attend de lui. Mais elle jette du piquant sur son travail et réveille la curiosité de blen des lecteurs pour lesquels il n'aurait, sans cela, aucun attrait. Et puis la branche de la bibliographie dont s'occupe maintenant M. Quérard, comporte mieux de telles allures. Quand il s'agit de signaler des fraudes littéraires, il est assez naturel d'exprimer une opinion sur leur valeur morale, et de ne pouvoir résister au désir de faire de temps en temps justice du charlatanisme qui abuse avant tant d'audace de la bonne foi publique. Le livre de M. Quérard, à en juger d'après les deux livraisons que nous avons sous les yeux, sera plein de révélations curieuses, et quoiqu'il soit quelquefois sans doute plus mordant qu'il ne le faudrait, nous croyons qu'il pourra rendre ainsi de véritables services à la littérature.

J. CHERBULIEZ, « Revue critique», août 1846.

Voilà un titre qui promet des révélations les plus piquantes et qui, à lui seul, semble contenir toute la chronique scandaleuse de la Littérature

française. Quei appas pour la malignité! Quel attrait pour la curiosité légitime! C'est que M. Quérard est, en effet, nn des hommes qui connaissent le mieux la Bibliographie moderne de leur pays, et les faits les plus secrets qui s'y rattachent. Avec cela ii est doué d'une patience infatigable et d'une persévérance à toute épreuve. Maibeureusement, ses travaux n'ont pas toujours obtenu le prix qu'ils méritent; ainsi il avait eréé un journal intitulé le Bibliologue, (1853) qui n'a eu qu'une courte durée : la Revue bibliographique (1839), suspendue à la 11º livraison; enfin le Bibliothécaire (1844), dont il n'y a eu d'imprimé que deux livraisons chacune de cinq feuilles (la deuxième n'a pas été mise en circulation). A peine avalt-il achevé la France littéraire, qu'il s'apprêta à donner une continuation à cet utile répertoire ; il commeuca la Littérature française contemporaine, et un éditeur le déponiila de son œuvre. Sa nouveile publication le dédommagera, nous l'espérons, de toutes ses contrariétés: déjà une brochure sur un sujet analogue, les Auteurs déguisés de la Littérature française, a été rapidement enlevée. La malignité s'unissait à la euriosité pour en faire la fortune. li en sera de même, et à plus forte raison, du livre nouveau, qui est plein de détails singuliers, d'indiscrètions réjouissantes, mais permises, et dans lequel M. Quérard fait en quelque sorte la haute police de la république des lettres.

On ne sarait trop recommander ce livre qui dévoile les mystères da tant d'autres livres oit la bibliographie est dévenue amusante à force de révétations, oi la vérité a tout le piquant de la maine, où la mailce n'albère re pas l'exactitude, i li n'est pas d'ovarage qui concienne une si étombe multitude de faits littéraires, dont la découverte a 00 coûter souvent des peines infinies.

Mais quelle nécessité de démasquer tant de gens? « Une très grande, rèpond l'auteur : eelle d'aplanir, autant que possible, la difficulté d'écrire l'hissoire littéraire de notre époque, de faire disparaitre de ses archires la confusion qu'on y a jetée. Lorsque les industriels biographes surchargent chapme jour nos dictionnaires historiques de pygaires littéraires, dont la postérité aura à rejeter les titres, laisserions-nous encore à celie-ei la rude tache de s'enquérir de personages imagnaires ?

Le discours préliminaire explique très bien tout l'inférêt de la mathère, il est pécédé d'une dédiece à N. Féblhaetre 7, ce mot allemand vai signifié bérafeteur, cache, si nous ne nous trompons, un opulent et général prient bibliophie moscovite, M. Polloratky; le litre destiné à metre au jour les Supercherie de la Littérature, commence done iul-même par ne supercherie; mais si'l y a fraude, elle est honorable et à été détect par la délicatesse et par la discrètion de ocur. Le discours préliminaire, intiluir les Les Supercheries litriaires, ancienne et moderne, plus particulièrement et des controls de la commence de la control de la co

Disons d'abord quelques mots sur les divers chapitres du discours préliminaire de l'ouvrage.

M. Quérard n'a pas voulu épuiser ces différents chapitres, aussi ne lui ferons nous pas un reproche d'avoir omis que Rabelais, tont savant qu'il était, fut dupe de Pomponius Lactus et de Jovien Pontanus, et publia en 1532, comme des monuments de la vénérable antiquité, le Testament de Lucius Cuspidius, formé par le premier, et le Contractus Venditionis supposé par le second. Rien ne l'obligeait non plus à raconter les récentes discussions des savants à propos du faux Sanchoniaton : mais nous regrettons qu'à propos des fabricateurs de pastiches, il n'ait pas cité un écrit très ingénieux de M. le marquis Du Roure, intitulé : Réflexions sur le style original (Parls, Didot, décembre 1848), in-8º de 69 pages, sans les préliminaires. Il est vrai qu'il n'a été tiré qu'à 60 exemplaires, et distribué par l'auteur à ses collègues de la Société des bibliophiles français. M. Du Roure établit que l'originalité dans le style tient habituellement à certains défauts, à un tlc, à une grimace de l'écrivain, qui peuvent être imités avec succès dès qu'on les a reconnus; puis mettant sa théorie en pratique, il donne des pastienes d'après Rabelais, La Bruvère, Mue de Sévigné, Pascal, Voltaire, J.-J. Rousseau et Diderot. Malgré la variété de ton et de caractère de ces personnages, c'est vraiment à s'y tromper : chacun des auteurs imités semble avoir rencontré son Sosie.

M. Quérard fait la guerre aux voleurs littéralres, et il a raison. Toutofois il faut véenderde sur le mot palegar, et ne point confoder le larcin de la pensée et du style avec l'usage de ce fonds commun, de ces banalités inéritables auxquelles l'intelliguence la plus originale est condamnos, comme le corpa l'est aux lois du mouvement, qu'il ait les proportions de l'Appolion du Berbédere on celles de Thersite. Un insolice précisedait un jour que Voltaire le copiait parce qu'il terminait ses lettres ainsi que lui, de l'appolion du Berbéder et de delisant entreur. Il ne manage pas, en effer, de l'attic sepprende et et de défaut de returne de l'appoir les considerations de l'appoir de l'appoir de la returne de l'appoir de l'appo

On lira surtout avec avidité la partie du discours préliminaire de M. Quirard, qui a pour but de siigmatier la vanité grotesque d'une foule d'indifédius qui, vitains et rivi vifains, comme dit. Béranger, veulent donner leurs noms une lournure artistoratique. On ne revient pas de la tait de prétentions puériles, même chez des hommes que leur mérite réel devrait mettre au dessués de ces misères.

Quand on iit les amagantes révêtations de M. Quéraris, on est disposé à envireque, chez no voisins, l'étar étail ent uniterment buoulevers. En effect, comment concevoir que dans un pays où il 1) a quelque police, tant de genn sursprend étail tripe nobilitaire; les abuterio dévelement des Coulengres l'ex-épolitaire Viton, se change en de sain-silair; M. Garcin, docte l'ex-épolitaire Viton, se change en de sain-silair; M. Garcin, docte jusqu'à dire Ballisanon, en de Impossit, Catifer en de Vitonement laiset en de Pombastir, Pasquin en de Fairer, Cousen en cent de Cauxchange; NIP Devenanx en Mer de Ser, etc., etc., etc., etc., etc. quis, de comtes, de vicontes, de barons, de chevaliers crées proprio mous et d'une façou totte spontacée, ainsi que résprime le - Journal des Débats » par un cupièmisme circonspect et flatter? Il parati que la diplomatie enchefit sur ce travers et au ces susprations impinentes. Entre autres transformations, un ministre étranger nous cital. M. Torchon qui son serail fait de Lagronet. Ce paragraphe se termine par nue propiètie empruntée au journal « le Sibele, » car le vent est depuis quelque tennes sus providéises:

- L'ancienne monarchie s'appuyait sur les Montmorency, les Noailles, les
   Crillon, mais ses fautes l'ont compromise; les efforts et le dévouement de ces nobles et glorieuses familles ont été Impuissants pour la « sauver ».
- L'Empire, dont tant de noms illustres et populaires par leur bravoure,
   inscrits sur l'arc de triomphe, partageaient et réfléchissalent la gloire;
   l'Empire; malgré le dévouement des d'Essling; des Moskowa, des Regencies et lombé à cen tour, partaglié par le partie de l'archive d
- gio, est tombé à sou tour, entraîné par ses fautes du haut de sa grandeur .
   Puisse le gouvernement de juillet réserver au monde un autre spec-
  - Puisse de gouvernement de juinet reserver au monde du autre spectacle! puisse-t-il éviter quelques unes des creurs de ses devanciers,
     comme il sait éviter leurs entraînements de gloire! puisse-t-il trouver à
  - Clieure du danger, si elle sonnait jamais, dans sa noblesse à lui, dans e les Lecliat, dans les Gaschon, dans les Pédevache, l'appui sauveur que
  - « les accuat, cans les Gaschon, dans les Piedevache, l'appui sauveur que « les deux régimes précédents ont vainement attendu de la noblesse de « leur temps !»
- licias! le 24 février, point de Lechat, point de Piédevache, point de Torchon, pas même un seul épicier, la monarchie de Juillet a péri, comme

elle était née, sur les barricades,

En vérité, c'est là du décordre que ces anoblissements de proprie mote signales par M. Quierra, de un décordre qui a ses dangers. La Pledjeure, quolque moins avancée que la France sous ce rapport, est passablement conggée dans la miene voic. La manide des nous et des luters y est arrivée, pour beaucoup de gens, la Tétat de maladie mentale, et il n'est par rer de voir de simples épilers, dans beurs têters de faire part, prendre sans de voir de simples épilers, dans beurs têters de faire part, prendre sans tables sjoucent à leur blason réol, une doruverd'emprint, très capabilée la compromette.

M. Quérard, il faut l'avouer, est le plus réjonissant de tous ceux qui ont traidé le même sujet que lui. Plecetus, Balbinama, Bennama, Mylina ct.c, éclient des auvants graves et froiks, enuyeux, à la mort. M. Quérard est un déralteur dont la mailee égale écourage, équi est servi par des correspondants spirituels et malina, au courant de tous les concent le contrait de l'interpret. De cet excent l'intérères. De cet excent et de l'interpret de l'interpre

Revenous maintenant au livre proprement dit de M. Quérard, qui a la forme d'un dictionnaire. Il y a un certain nombre d'articles de ce diçtionnaire qui sculs leraient la fortune d'un livre, soit par l'étendue, soit par l'importance ou l'imprévu des documents qu'ils renferment, tels sont ceux de Bonaparte (Joseph), Borde (Charles), Bredin le Cocu, Cagliostro, où M. de Courchamps recoit cruellement sur les ongles; Catherine, la grande Catherine, celle qu'exaltaient Voltaire, Diderot et d'Alembert, que le prince de Ligne appelait Catherine la Grande, et que M. P. R. A.-S., le collaborateur de M. Quérard dépouille successivement de tous les titres littéraires dont on l'avait gratifiée, même de ses épitres familières, pour ne lui laisser en français qu'un style incorrect, barbare, dénué d'esprit et de raison. Les articles Choiseul-Gouffier et Choiseul-Stainville, ne sont pas moins intéressants. M. Auguis ue croit pas non plus que le premier soit. l'auteur du « Voyage pittoresque de la Grèce », qu'il restitue, pour les dessins, à M. Fauvel, pour les fouilles, à M. Jumelin, enfin à M. Le Chevalier, pour les excursions dans la Troade, dont il a rédigé le journal. Le comte de Caylus se voit également déshabillé de ses œuvres archéologiques. Il faut convenir que MM. Quérard et Auguis sont de terribles scentiques.

Les quatre premières livraisons de l'ouvrage de M. Querad portaien por titre les « Auteurs d'éguides », etc. A partir de la cinquième livraison, l'auteur l'a changé en caiui de « Supercheries littéraires dévoilées», et lui a donné une teinte un pen plus satirique qu'il n'avait fait d'abord. Du reste, c'est toujours la même abondance des faits singuilers, d'ancete piquates, d'amusantes particularités. M. Quérant ressemble et se remble être particularités. M. Quérant ressemble est est emble être particularités. M. Quérant ressemble est est emble être particularités en l'auteur de l'auteur de la renomne d'Ovide; il voit tout, entent tout, il a cent yeux, cent orelles, se semble être particularies. Me par se correspondants, notsument par M. Grille, dont l'individue activité se manifesse encore lei d'une manière les bibliographes, onnes ne petons pas que personne de ce non se soit jamais signalé dans la bibliographe; on publiait jails chez feu M. P.-J. Mat une espôce de Journal de la librariche belge, mais le propriétaire py prenait aucune part. Nous n'en dirons pas autant de M. Massau, si pro-ondement versé dans les molaries édusis de la miliographe évenouse (1).

Continuons la citation de quelques uns des articles les plus remarquables de ce livre : Christian (P.), Condorcet, Constantin, Créquy, Diderot, où

<sup>(1)</sup> Le avant critique, auteur de cet article, a fait deux erreum dans ce paragraphe en donantal M. Quierad, pour ses Superchet iltustriersé deuticle, les coilaborateurs qu'il nomme. MM. Grille et Massau ont, à la vérité, fourni des matériaux à notre bibliographe, le prenies servator en treig pand nombre; mais leurs notes équient destinées aux Corrections et Additions de la France littéraire, que l'aiteur médie du livre se proposal de publice, notes qui ne servat déscriaire, que l'aiteur médie du livre se proposal de publice, notes qui ne cont déscriaire paragraphe de la production de la finance de la présent de la présent de la principal principal (Porqué et pl. 15 de la présente Notsoy). Quant à Mu. De Me circus, une note des Supercheries, tome II, n° 504s, étabilit la vérité de cette assertion.

sout énumérés les écrits qui lui sont faussement attribués : le père Duchêne, masque d'Hébert, le folliculaire, iacobin et terroriste. Mais un des articles capitaux, et dont on composerait au besoin un livre, c'est celui de M. Dumas (Alexandre). Un des collaborateurs de M. Quérard a soigné cet article avec amour ou plutôt avec une haine ingénieuse, infatigable (1). Sans doute on doit déplorer qu'un écrivain de talent se mette si souvent au dessus des règles de la délicatesse la moins susceptible, et se laisse égarer par une erreur d'industrialisme sans exemple, mais nous devons le dire, l'article où on le fait comparoir comme sur la sellette, respire une passion qui rend suspectes les critiques les pluslégitimes. Cet acte d'aceusation commence à la page 414 et finit avec la page 584 (plus de dix feuilles d'impression!) La première section embrasse le théâtre du prévenu ou plutôt du condamné ; les deuxième et troisième sections embrassent ses romans et ses livres d'histoires, et Dieu savait ce qu'elles nous promettaient | Là, le critique l'achève avec un acharnement sans égal, et lui applique les derniers coups de massue; sans doute, M. Dumas n'en mourra pas ; il sortira seulement de cette attaque égratigné et meurtri , mais le lecteur malin aura ri, et c'est un grand point dans notre vallee de larmes.

Arec farticle Dunas, ou à peu près, se termine le premier volume. Le second comprend les syllabes E-Lov. N'aller pas criet que sa rédución ait été rellachée. C'est toujours la même connaissance des coulisses de la littlerature, la même abondance d'anoctocies, la même richesse d'informations. En parcourant les articles de ce second volume, on ne revient pas de sa surprise de vir N. Quérard a ouvrant de tant d'airtigres, initié à lant de mystères et d'artifices. M. Quérard ésy un homme terrible comme le remords, formitable comme la conscience.

Parming grand nombre d'articles remarquables de ce deuxième volume, nous citerons les suivants disterur de Paris (no) (Jouis-Philippe, le dennier roi des Prançais); — Ettenne, de l'Académie française; — Prédérie (I. le savant Péret, pour les ourages qu'on a fausement imprimés sous son non; — mademoiselle Gatena, et les diverses imitations du Mérite des femmes », de Legouvé ; — Gannal, — Genude ; — Giraudem de Saint-Gerestie, — de Gouveff, — Grium, — Hambrelia (malsitre), — Hamilton (indy), ambassadrie d'Augleuterre; — Hamilton (indy), imme autour; — les Hamilton (indy), deministre, — les Hommes Était, — Jonis (Iules), — Joug, — Juliemire (malmo), — Jurée (II. C.), — Érentéde), — Krumber (mudame), — Laborde nanchi (I. C.), — Érentéde), — Krumber (mudame), — Laborde nanchi (I. C.), — Érentéde), — Krumber (mudame), — Laborde nanchi (I. C.), — Érentéde), — Krumber (mudame), — Laborde native d'amalique; — les fineux subbé de La Mennals (2), La Botic-Falois (Ia comtesso) et cocasionnellement, l'indication des pièces guidclaires puniquées dans l'affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — le marbilées par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — les marbilées par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — les marbilées par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — les marbiles par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — les marbiles par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — les marbiles par les inniquées dans l'Affaire de colleir; — Landom, — les marbiles par les inniquées dans l'Affaire d



<sup>(1)</sup> C'est une nouvelle erreur. M. Quérard, pour son article Dumas, n'a en d'autre collaborateur que le Catalogue des agents dramatiques de Paris.

<sup>(2)</sup> Voyez plus loin le nº VII.

quis de Langle, — Langlés, orientaliste, — La Paraz (l'abbé) et le nouvean prophète Pierre-Michel, ouvrier : La La Gass., — Lat Gass., — Lat Caus., Caus. — Latude, — Lanusun (ed und ch). — Lenclas (Ninon de). et les ouvrages dont elle a été sujet : — Locquan. — Lorme (Marion de), et les ouvrages qui ont rapport à elle.

Nous gardons une petite anecdote pour la fin de notre extrait du travail de M. Quérard, écoutoz l'anecdote:

Il y a cent ans, ou peu s'en faut, « l'Almanach des Muses », journal bien en vogue alors, inséra diverses pièces de vers portant le nom de mademoiselle Malcrais de la Vigne. C'était une jeune muse de province ; dixhuit ans, figure charmante, taille de nymphe, et, partant, beaucoup d'esprit. Ses vers furent trouvés délicieux ; plusieurs littérateurs éminents de l'éponue s'enthousiasmèrent pour mademolselle de la Vigne ; Voltaire lui décerna des éloges flatteurs. On découvrit ensuite que l'enchauteresse était un laid avocat de Paris, avocat sans causes, fort peu connu, un Desforges-Malliard qui ent été conspué sous ses vêtements d'homme. Style grave . sympathie publique, brevets d'immortalité, il perdit tout, jusqu'au bonbeur d'être imprimé dans « l'Almanach » que nous avons nommé, du jour où il s'avisa de changer de sexe. Mystification semblable a été renouvelée de nos jours; elle a falt moins de bruit; les vers venant de la province rencontrent bien des concurrents qui leur disputent, parfois avec quelque succès, l'attention publique. M. G. Le Brisoys des Noires Terres (nous avons tout à l'heure écrit son nom), compose un poème intitulé « Théodora »; le poème est imprimé dans la « Revue de Province », no 5 et 6, sous le nom d'une jeune fille, Anna Faucher, de Quimperlé. Les deux numéros sont envoyés à quelques unes de nos célébrités contemporaines ; Anna Faucher leur écrit en même temps ; elle sollicite des avis, des encouragements. Plusieurs personnes répondirent à l'autographe de la ienne Bretonne; madame Valmore, M. Victor Hugo, entre autres, adressèrent à Anna des phrases pleines de grace ; ils lul donnaient de vifs témoignages de gratitude, de bienveillance ; ils lui conselllaient de cultiver dans la retraite son talent chaste et pur. . Je ne sais rien de plus charmant qu'une femme poète, mais quand cette femme est une jeune fille, je ne sais rien de plus touchant ». Ainsi écrivit l'auteur de « Notre-Dame de Paris ». Prenez garde, Anna: restez à Ouimporlé, craignez la rencontre du poète qui veus enivre de ces donces louanges. Il sera dur pour vous de vous méfier de lul, mais il le faut.

Encore une anecdote litteraire, entre mille, ear de parells faits abondent, anecdote à laquelle M. Quérard fait sillation dans son discours préliumiarie, tant il est difficile de lui apprendre quelque chose. En 1813, un M. Ebouard Laofié fit Imprimer, che Renouvard, à 100 cemplaires seulement, une littoire morale de l'Eloquence, ou Deteloppement hitoriques sur l'intelligence et le doit, par reppar et l'Eloquence, Coun ecte doition citai un phénomène d'incorrections, de confusions et d'absurdités, M. Renouard en fit en 1814 une nouvelle, à bon marche, qu'il eut le courage de corriege. M. Landié prit part l pour ses feutre et attaqua vivenen M. Renouard. Cel doma à la critique l'occasion d'actanière le liter en lite-mênc. Oil cal doma à la critique l'occasion d'actanière le liter en lite-mênc. Oil erat s'apercevir que les absurdités appartensient M. Landle, ct que le livre étit, écon tous probabilles, de d'Aguessean. On le rapprocha des défouves de de d'Aguessean. On le rapprocha des défouves de ce grand magistrat sur la comadissance de l'Imme et sur la dediction de la companyation de la companyation de la companyation de la destine aparat manifeste. Ceux qui veulent s'échiere sur cette question de littéracament de l'échiere de la companyation de l'échiere sur cette dession de littérale de « l'Esprit des Journaux, » novembre 1814 (Bruzelles, Weissembruch, in-1811, ausse 2678, avriles sizes fit. C. (Renouard.)

Entre mille travestissements littéraires, en voici un qui me revient en enmonère, et qui rest pas incoma prophalement à M. Quérand. Maria Les Roy, sieur de Gomberville, anteur médicore qui ent quelque réputation, public en 1648, un volume în-folio, littulté: hectrie des mours, tiré de l'auparmi les anonymes (nº 4500). Cependani il est orné du portrait de l'auparmi les anonymes (nº 4500). Cependani il est orné du portrait de l'auteur avec ess nons : Tublassium fautilies a Combervilla gibra; l'indussium fautilies, l'indusium fautilies, l'indusium

M. Ogherrd riest pas seulement au courant de ce qui se passe à Paris; il sait sa Suisse il trièraire comme sa France, il sait sussi so Bruxulles sur le boat du doigt, et en remontre sur ce point à ceux même qui vi-vent sur les lieux. Nous avous déjà remarqué dans le éaux premiers voi lames de ses Supercheries, parmi un plus grand nombre de pesudoquies de la Belgique ceux de Banul (vin). Sessiv-Nassang, Ciripa de 1 reja-pa de 100 pet de la Belgique ceux de Banul (vin). Sessiv-Nassang, Ciripa de 1 reja-pa de 100 pet de 1 de 100 pet de

Maintenant, pour faire aussi la part de la critique, nous dirons qu'il s'est glissé par-el par-là quelques incorrections de langage et que les titres conçus en latin sont moins purement imprimés que les antres. Mais es sont là de lègères taches dans un travail si vaste et ponranivi avec tant de conscience et de courage.

Baron F. DE REIFFENBERG, « Bulietin du Bibliophile beige ».

L'abus de l'anonyme, du poeudoryme, des suppositions d'auteurs, rend bien difficile l'histoire l'ittéraire des quatre derriers siècles: us millieu de ces Supercheries innocentes on coupables, il est bien mai sié de se reconnaitre, de rendre à chacen son veitrable nom d'sòune, pais les ouvres dont il a rejeté sur autrui in responsabilité, et celles enfin qu'un pinglare au lai voler : cett à lu a travail persque sans fin, qu'et det effrays tonte antre patience que celle d'un bibliographe éprouvé. M. Quérrat a entrepris cette œuvre de recherches dont in peput lu-améer préciser le terne, mais qu'il accompilit avec une rigueur et une exactitude dont Barbler ne lui a pas toujours donné l'exemple. L'auteur continue bravement le travuil jusqu'à nos jours, et alors le livre des Superchiera plus qu'une valera l'illétraire; il n'est plus seulement question des curiosités du passé, de points d'histoire plus ou moins obscurs; il s'agit de la probité de no contemporaise, M. Quérard, qu'il en diss, accepte le role périlieux de grand justicier: selon l'expression de M. de Reiffenberg, Il s'est chargé de la bauer police en littérature, et nous tous, pour notre dignité et pour l'honneur de la République, nous devous l'evouvager et la prêter main forte.

Dans une longue et curieuse întroduction, l'auteur donne le détail de toutes les Supercheries des écrivains pendant les aparte deraines sides il s'appule sur les nombreux exemples empruntés à son livre, et donne comme Notier, presque un Manuel de littérature légale. M. Dudras du vise les fraudes qu'il signale en quatre catégories : il ya les Auteurs apocrephes, suprosò, déguies ou pesudorymes, plagifaires et éditents ad déles, encore les industriels littraires et les cliens, puis enfin les écrivains qui se son, faite noble.

D'abord le pseudonyme met à couvert cette délicate vanité qu'on appelle modestie d'autern, ou rassure la indultée des seldates ou bien encore sert de sauve-garde à un nom illustre ou ridicule. Cette supercherie, de toutes in plus innocente généralement, a du mois l'inconvicient de créer d'inexplicables énigmes pour les bistoriens littéraires; et pourtant il est stat de raisons avouables pour lesquelles on doit déclier à la face du public la responsabilité de quelques œuvres, il est tant de noms » mai sonnants, « que fon ne surait blismer le pseudonyme.

M. Quérard garde toute sa sévérité pour le plagiaire qui s'approprie une une idée ou un fragment, pour le order litterâre qui public sous son nou un livre entier qui ne iui appartient pas, et pour les éditeurs infidêlles qui resoucheu, albeten ou mutileur pour la spécialistic, les cuvres des maitres. Nous ne devons pas oublier non plus les industriés : ceux-la mettent ieur plume au service d'un grade alegiener qui vent tout achette junqu'à la giérie littéraire, ou d'un écrivair en renom qui se contente de creiste mention les courses de correits entendir les œuvres en anoitsean leur non, no sourit de tens travest, on aime à les voir dévoilés; mais à quoi hon attaquer une fantalais cont innoceaté?

Le but de M. Quérard est, di-til, « d'aplant les difficultés que l'on a créées pour la fuure bisorie littéraire de la France; accessioneme, d'établir que toute astuce en littérature est coupable, qu'elle est tot ou tard découverle, et de étéreminer les écrivains qui en commettent, à renoncer à ces finesses qui font déconsidére la Littéraire. Les lettres françaises ne doivent pas être responsables de étilis qu'ont commis et que commettent quedques une de leurs indigres endante.

Le livre est publié sous la forme d'un dictionnaire: denx volumes ont déjà paru; ils renferment tant de curieuses révétations, dénotent des recherches si rigoureuses, si consciencieusement faites, que l'on se prend à regretter qu'un pareil travail n'ait pas été fait sur les siècles qui précèdent.

« Revue indépendante », 10 janvier 1848

Le journal - l'Illustration » s'est, à diverses reprises, occupé des Superchette littéraire désetléte, mais jous dans le but de faire connaitre à seuteurs les pseudonymes sons lesquels se sont cachés beaucoup d'écrivains de l'Époque actuelle. Un sen aircite en plus directement trait au livre, et allois le allons le reproduire ici, en ometant toutcfois les citations qui en sout extraltes:

Nous avons annonch à diverses reprises la mise en vente des premières intraisons de couvrage, avaquelles nous emprations en passant quel-ques révelations curieuses. Bans le principe, les Supercheries littéraires de relitée stalent inituales les alternes aporcybhes, auppest, députies de plan prientif des modifications considérables. De combien de voiumes se composers maintenant son outrage i'll ar pas conflic escretal ses mombress souscripterus. Tout ce que uous autrage i'll ar pas conflic escretal ses mombress souscripterus. Tout ce que uous autrage i'll ar pas conflic escretal ses mombress souscripterus. Tout ce que uous autrage i'll conflict de la composition de la co

Ce premier volume s'ouvre par une longue introduction où M. Quérard a pout-tiere us le tort de clett rot poi afraitcies de journaux, et qui es divisée en six chapitres: les ouvrages apocryphes et les auteurs supposés, les peudonymes, les plagiaires, les vois littériares, les imposteurs en littérature et les éditeurs infidèles, tels sont les sujets de ces six chapitres, qui soulvent et résolvent de graves questions littériares. Nous ne paratageons pas, quant à nous, toutes les opinions de M. Quérard; mais nous ne pour sour qu'applaudir à ses efforts si courageux et si pres'évérants pon en otter le masque de la plus grande partie des littérateurs qui occupent actuel-lement le publie : a

M. Quérard dôt-Il nous accuser de camaraderie dans ces notes il luatiles dont il re montre tonjours trop profujue, nous ne pouvons nous empécher do recommander à tous les hibliographes ses - Supercheries itterates déroldées - comme une œuvre remarquable de patience et d'étudition, qui contient surtout une masse énorme de documents, en grande partie londits, sur les mystères littéraires de notre époque.

Illustration +, 5 février 1848.

# VH.

Bibliographile La Mennaisienne. Notice bibliographique des ouvrages de M. de La Mennais, de leurs réfutations, de leurs apologies, et des biographies de cet écrivain. Troisième édition, augmentée. 4856, in-8°, 2 fr. 50 c.

Cette brochure extraite des « Supercheries », longuement et consciensement élàborée, en très petit texte, fourmille de falts curieux, iutéressants, de citations, de comparaisons et de réfutations, disputes, etc., qui feront de ce livre l'un des plus piquants de notre époque.

· Bulletin du Bibliophile », lX · série, pag. 79 (1849).

Voici ce que le très savant M. Weis, bibliothécaire de la ville de Besancon, écrivait à M. Quérard au sujet de cet ouvrage.

- · Mais je vous éeris moins pour vous faire une réclamation que pour « vous remercier de tout le plaisir que j'ai eu à lire votre article du fa-
- · meux abbé de La Mennais. C'est à mon avis un chef-d'œuvre en son
- genre. Que de livres et de recherches cet article a dû vous coûter! Quel
- · ordre dans la distribution des matériaux! et que de sagesse dans vos ap-« préciations. Vous êtes le premier bibliographe de France! et il est im-
- · possible qu'amis et ennemis ne finissent par vous rendre la justice que « yous méritez ».

Sesançon, le 22 mars 1849.

volume sur ceux que M. de La Mennais a écrits! Ce livre est le plus curieux, le plus intéressant qui ait été publié à propos du trop célèbre abbé. M. Quérard possède une vaste érudition bibliographique, un esprit droit, éclairé, impartial. Il a, en outre, une science et une patience de bénédictin. Toutes ces causes font de sa brochure un ouvrage indispensable à ceux qui ventent parfaitement connaître M, de La Mennais. Pour mieux la recommander à nos lecteurs, nous allons la parcourir avec eux.

M. l'abbé Félicité Robert, dit de La Mennais, né le 19 juin 1782, est fils d'un négociant estimable de Saint-Malo, qui ent le malheur de faire banqueroute au commencement de ce siècle. C'est peut-être à la suite de ect accident qu'il troqua son nom de Robert contre celui de de La Mennais. Ces changements de noms sont assez fréquents aujourd'hui; ainsi, le noni de M. de Lamartine est Prat; celui de M. de Pongerville est Samson; celul de M. de Vanlabelle est Tenaille, etc., etc. Le dix-huitième siècte en offre anssi des exemples. Pour n'en citer qu'un, les deux frères Condillac et Mably s'appelaient MM, Bonnot,

Mais, ne nous arrêtons point à ces détails. Depnis ceux qui l'ont spirituellement nommé le dernier père de l'Église jusqu'à ceux qu'l l'ont appelé un Babeuf en soutane, M. de La Mennais a peut-être reçu deux cents denominations différentes.

· C'est une sorte de Diderot catholique, dit M. Madrolle; il nous semble plus doué d'imagination que de jugement. Son talent est de hasard plutôt que de système. Il a fait d'assez beaux Mélanges, des articles de journaux, des brochures, des pages, des pensées décousues assez belles. Il n'a pas, selon nons, fait un bel ouvrage ».

M. de La Mennais a écrit : « Toute dissidence avec le chef visible de l'Église catholique, le représentant, le vicaire de Jésus , le pape , en un mot, est un schisme coupable : toute résistance à son infaillible décision, est une rébellion impie ». Et plus tard, à propos du journal « l'Avenir », M. de La Mennais commit cette rébellion impie.

Il sollicita et obtint de Grégoire XVI son pardon. Comment reconnut-il cette bonté? En publiant presque aussitôt les « Paroles d'un croyant », - livre peu considérable par son voiume, dit Grégoire XVI en le condamnant, mais immense par sa perversité -. Il semble donc que M. de La Mennais, ordonné prêtre en élstr, à l'âge de trente-ciaq ans, ne solt entré dans le sein de l'Église catholique que pour y apporter le désordre et le trouble.

Le livre de M. Quérard peut être regardé comme l'histoire des variations de M. de La Mennais. Aussi est-li imprimé en petit-texte compacte, curichi de notes excessivement curieuses et colligées avec le pius grand soin. On y voit M. de La Mennais successivement évrieun accétique, critique, politique, polémiate, théelogien J. M. de La Mennais journaliste, libraire, reladecter, delitiquer, et finalement chée de la Satisfairet républicaire, président des banquets nanchiques dans lesqueis on boit à Robespierre, à Marra, à Saint-Just.

M. de La Mennais, journaisise, fut poursuivi une première fois, en 1825, pour un article publié dans le « Drapeau bianc », contre M. de Frayssinous et l'Université. C'est à ce propos qu'il iança sa terrible menace: Fou surez e que c'est qu'un prétre! En effet, il nous apprit depuis ce que c'est qu'un mauvais prétre.

En 1820, M. de La Memais fut de nouveau poursairi pour son livre :

De la Religion considérée dans ser raports avec l'ordre politique civil », dans iequel se montrant ultrà uitranonatia, il attuquist violemment
is déciaration de 1683, regardée comme une des los politiques constitutives de la Prance. M. de La Mennais ne se défendit point « Je dois à mar
onscience, dil-li, et au caractères sacré dont je suis revêta, de déren
au tribunal que je demeure innébrasiabiement attaché au chef légal de
righties; que as foi est mo foi, que sa doctrine est ma doctrine, et, que,
jusqu'à mon dernier soupir, je continueral de les professer et de les défendre ». Cette profession de foi en ressemble-t-eile pas un per lu è célie
que le citoyen Proudhon, sujourd'hai son ami, a placée en tête de son famour programme de la Banque du Peuple?

En 1819 parat un ouvrage socialiste de M. Aients Dumesail ayant pour tire : Manifestation de l'espirit de virtie. Dans ce livre il était dit: que les riches et les grands sont en abomination devant Dieu; que le Carrist estait pientér d'une profonche borreur pour les riches et les prêtres; que la parole de Dieu, en abolissant l'esciavage, a anéant le principe même de la propriét. Là oi l'on peut se dire: Ce champ est à moi, la terre m'appartient, l'homme n'est-til pas toujours l'ennemi de l'homme, son maitre et son tyran. ... In l'y a l'am mairre, ni postife, si ordonances homaines, ni cérémonies pour le discipié de la vérité..... toute richeze, toute puissance indiriculté est contarire à la loi de Dieu. Couverner c'est détruire. Si vous demandez que les grands et les riches soient détruits, lis ie seront, etc...

« Je me lasse, disait M. de La Mennais en rendant compte de co livre, je me lasse de Uranscrire cer abominables folies, ii est bon cependant de montrer jusqu'où les espritas s'emportent, quand ils ont brisé leur frein, et qu'ils ne connaissent plus de règles bors d'eux-mêmes. Reneraez l'autorité, masside la rajon s'étent; il ne reste qu'un aveunje et sombre fanatisme.

Les nns, en rejetant l'autorité divine, détruisent la Société et l'Homme même ; les antres , sous prétexte de rejeter l'autorité humaine, anéantissent la religion, et finissent par nier tout, même Dieu. Les doctrines les plus opposées en apparence se confondent dans leurs effets; elles s'allient pour dévaster et marchent ensemble contre la vérité qui les repousse également. Ainsi la communauté des biens ou l'abolition de la propriété, que Diderot et Babeuf préchaient au nom de l'athéisme. M. Dumesnil les réclame au nom de l'Évanglie et de Jésus-Christ ».

. Et parce que cet homme est un insensé, il ne faut pas croire que ses maximea soient sana conséquences. D'autres insensés les répandent en Angleterre, où ellea font des progrès parmi le peuple, Madame Krudner les sème en Allemagne; elles y germeront, qu'on n'en doute pas, et porteront un jour de fruits sanglants. Jamals on ne provoqua vainement les passions de la multitude.

« Des fanatiques d'un autre genre se nourrissent d'idées semblables ; elles influent sur les gouvernements mêmes, elles deviennent une partie de leur politique. L'indifférence absolue des religions établies par les lois tend à détruire tout culte. Les principes démocratiques, introduita dans ces mêmes lois, tendent à détruire toute grandeur sociale. D'immensea confiscations ont ébranlé le droit de propriété, et, en favorisant à l'excès la diviajon des terres, on prépare le moment où, appartenant à tout le monde, ellea u'appartiendront à personne. Plus les propriétés sont divisées, plus elles changent de mains; et peut-être ne faudrait-il pas morceler le sol beaucoup davantage, pour que, les droits de mutation et l'impôt foncier, absorbant tous les revenus, l'État fût, par le fait, seul propriétaire.

· Les passions les plus exaltées se joignant à tant de causes de désordre, personne ne peut dire quela destina Dieu réserve à la Société. Les doctrines religieuses, morales et politiques, les lois et les institutions qu'elles avaient consacrées formaient comme un vaste édifice, demeure commune de la grande famille européenne. On a mis le feu à cet édifice. Les peuples, s'entreregardent à la lueur de l'incendie, et, agités d'un sentiment inconnu, attendent avec anxiété un avenir plus inconnu en-. F. de LA MENNAIS ». core.

A ce langage altrà-royaliste, qui reconnaltralt le rédacteur du « Peuple constituant , ou de « la Réforme » le farouche républicain de la peille qui dirige aujourd'hui la Solidarité républicaine, c'est-à-dire la démagogle? Est-ce bien le même esprit, le même écrivain, le même homme? Comment se fait-il que, trente ans plus tard, M. de La Mennais se soit mis à prêcher, à répandre, à enseigner ces abominables folies qu'il flétrissait alors avec tant d'énergie et de vérité?

En 1825, à l'occasion du 21 janvier, M. de La Mennais fit, dans le « Drapeau blanc », un autre article non moins remarquable et non moins curieux à lire aujourd'hui. En voici quelques passages:

« Le Christianisme a créé la royauté, elle est un de ses bienfaits. Il a élevé le pouvoir, il l'a divinisé. Hors le Christianisme, il n'y a que des maîtres que l'on hait. La royauté est le scul état durable, le seul même qui soit possible aujourd flui. La Societé troule guand la requaré est abetite. La royauté et le sacroice sont dérine dans leur origine. L' Des est roi comme on est petre. L' to roi est le ministre de Dieu. El voil ce qui fit de la mort de Louis XVI une calaunité telle, qu'aucune nation n'en éprouve de semblable. Chefs des nations, c'est à vous que la vois de sang de Louis XVI s'adresse et vous crie: super rois, Le souverain qui laise metire son autorité en litige l'abandonne. Cen 'est pas sous la Convention, mais sous les États-Généraux que la monarche le périt no France. ... qu'est de l'autorité de l'auto

En novembre 1848, nons retrouvons M. de La Mennais rédacteur de la

« Révolution démocratique et sociale » !

En avril 1849, il est porté par les communistes révolutionnaires de Paris sur la liste des vingt-huit candidats que vous connaissez! Je m'arrête. Le rouge de la honte me monte au visage. A mesure que je

vols l'Infamile s'attacher au nom de M. de La Mennais, il me semble que je perds quelque chose de ma dignité d'homme. El quol ! ni le talent, ni l'érudition, ni le caractère sacré de prêtre, n'ont pu empécher un grand esprit, entrainé par l'orgueil, d'alter se perdre dans les bas-fonds de la démagogie ?

Cest en ce sens surtout que le livre de M. Quérard offre un grand et terrible enseignement. Il faut suivre jour par jour, année par année, les variations de M. de La Mennais pour voir jusqu'où peut entrainer l'ambien, le désir l'assaitable de populariet. La : ibilitiographiet La Mennais lemes est plus instructive, plus philosophique, le crois, que tous les ouvrages essemble de l'Illustre dervina. Elle vous condoit dans son intimité, dans les moindres édeiah de sa vie. Elle ne vous labse rien il goner. Remervious l'avail. Cest un fil conducteur indispensable dans le labyrinthe des opinions, des croyances, des tergiversaitons de ce royaliste d'liter, déungogne d'aujourd'hui, narchètiste de demain, qui méristit liènd eve vien on on accolé à celui d'un Mallarmet, d'un Proudhon, d'un Greppo ou d'un Savary.

Ce précieux morceau d'histoire et de bibliographie est tiré des « supercientes littéraires ». M. Quérard ne s'y montre pas seulement le nieux informé et le plus exact bibliographe de France, mais il se range parmi tes hommes couragen qui osent diffe tout haut la vérité. Ceux qui boudeversent la Société ont pris un parti fort commode, lis ne se font aucun serupute de commettre les actes les plus odieux et les plus coupubles, et quand on raconte leurs faits et gestes, cux et leur faction de crier à la calomnie. Ces messessurs vondraient d'abbit iren fraviolabilit et faire talter la droiture en exerçant sur elle une sorte de terreur. Mais, M. Quérard ne donne pas les maiss à la conspiration contre l'Histoire. Acune consisuération ne l'empêche de dire ce qui est ; possesseur des renseignements les plus curieux et les plus étendos, i în el les sacrifie point à des calculas intéresses. Il offre un noble et rare exemple au milieu de tant de lâchetés qui déshoncered son pars.

La · Bibliographic La Mennaisienne · présente un douloureux specta-

cle. On y voit un prêtre d'abord orthodoxe, sinon sincère, puis marchant insensiblement vers l'apostasie de l'impiété, suffoqué de fiei et d'orgueil, jusqu'au jour où l'on peut lui appliquer ce vers de « Tartufe »

Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme.

qui lira la brochure de M. Quérard pénétrera profondément dans un des épisodes les plus éconants de l'historie llitéraire et théologique de notre temps. Il serait impossible d'être plus complet et plus piquant par la simple et scrupuleuse exposition des faits. C'est ainsi qu'il faut constitte les démagquese et les ennemis de toute régle. Les montrer tels qu'ils sont, est le plus sûr moyen d'expliquer leur conduite, de démasquer leurs plans et de faire crouiel reurs doctrines.

Baron F. de Reiffenberg, « Bulletin du Bibliophile belge », tom. V (1849), pag. 354.

Précédemment M. le haron F. de Relffenberg avait écrit à l'autour; 
vôtre « Bibliographie La Mennaislenne è est admirable; avec quel courage vous démanquez ce prêtre odieux, avec quelle clarté vous mostrez par quelle route il s'est égaré! L'histoire flitéraire vous aura desobligations infinie, et moie, na princiuleir, je vous dos beaucoup pour
vous obliganties communications et les choses vraiment curieuses que
vous m'appenent à chaque ligne vous m'appenent de l'appenent à chaque ligne vous m'appenent de l'appenent à chaque ligne vous m'appenent curieus et l'appenent de l'appenent de l'appenent de l'appenent curieus et l'appenent l'appe

Bruxelles, le 20 mai 1849.

Le savant critique est revenu une seconde fois sur cette notice dans le tome V. de son Bulletin du bibliophile belge, page 419, et en a dit:

« C'est un morceau achevé où ce prêtre est montré dans toute sa dégradation; jamais on n'instruisit avec plus de courage et d'impartialité le procès d'un grand coupable : la sentence ressort d'elle-même de cet examen de tant d'apostasies, d'impiètés et de folies furibondes.

 M. Quérard croit ne faire que de la bibliographie; sa mission est bien plus haute: il défend l'ordre social en dépouillant ses ennemis de leurs armes empruntées ».

# VIII.

Ominations et bévues du livre initulé « la Litérature française con temporaine », par MM. Ch. Louandre et F. Bourquelot, ou Correctif de cet ouvrage. Arec cette épigraphe : Male paria, male dilaboutur. (Première livraison). (Box-Cine). In-8° de xx et 33 pages à 2 colonnes, avec deux autographies, 2 fr. — Sur papier collé, 4 fr.

M. Daguin, après avoir traité avec M. Quérard pour la continuation de

M. Fél. Diguin trouvait qu'il y avait trop de lenteur dans la publication de l'Ouvrage, par soite des recherches consciencieuses de M. Quérard. Ce ne fut la qu'un prétente au vértiable motif, qu'il est inutile de faire connaître leit, etc. qui le prouve, évet que la nouvel d'endection à partie de la 12º Hivr., qui lui appartient, n'a pas apporté pins de cédérité. Du mois d'octobre 1884, au mois décembre 1884, au mois 49253 de 1890, ou mai, ceta fair prés de ciuq ans, et il n'a été publié, que quiuse iltrabous, soit terme moyen, trois livratous ou quiane feuilles par an. Et pour-tant la nouvelle réduction a compté jouqué à deux olliborateurs, non compris M. Achane d'Héricourt, tandis que la . Quérard telai seul, et ne pouvait qu'être de la contraint de la confidence de la fineur l'attit d'es degaltement, et les litrabous auvant a la surdier de la confidence de la fineur l'attit l'es degaltement.

La première livraison de la Littérature française contemporaine a paru en ajunter 3350 (70°, 18 ibliliographie de la France, n. 150°, 60 s 535), et à la fin de Javrière 1350 il ne paraissait pas plus loin que la singelaiteme, Voltó onze anmeste complètes que l'ouverage et a cours de publicatione, et la dernière viac-son ne ce pas au defà de la syllabe GUI; trois volumes un quart pour n'être pas ut tend ul irre? Qui peut prévior 31 sea termine jamais, et en peut pour n'être pas ut tend ul irre? Qui peut prévior 31 sea termine jamais, et cut pour pour n'être pas ut tend ul irre? Qui peut prévior 31 sea termine jamais, et cut pour pour n'être pas ut tend ul rest Qui quand le sera-t-il et de combien de volumes sera-til compost, autre cul tree à été endé d'articles étragges an plan primitif. Cet M. Daguin en a imposé à ses souscripteurs, quand il a fait imprimer dans le ple foullieten de la Bibliographie de la France, du 53 juillet 1365; 12 rent immédiatement dans le plan qui avait été fait par non traité avec M. Qué-rard. Cette assertion cet matériellement busse.

Le traité eutre l'anteur et le libraire, aux blen que le prospectus de l'ouvezque, concernai un livre donant l'indication chronologique des publication originates des écritatius français, réginicates et érrangers, et celle des éditions et traductions français des auteurs irongers vients, la symrinde se Pronce, pour la grenière fois, pendant ces quateurs dernières connées, et ne promettai tuniente l'indication des nouvelles trachections et rédipressions d'ouversit ages de tous les temps et de tous les leux, ainsi que l'a fait depuis la nouvelle réaction (vey, les Onsienions et Benezo, ce qui ne justifie plus afons le titre de Littéraire française contemporaine. Le volume et un quart rédigé par M. Quérard, prouve suffissiment qu'on sets très delogate du pan printifie.

M. Quérarda eu le malheur de traiter avec M. Fél. Daguin, de aigner un contrat qui prétait à des interprétations défévorables pour le contractant de bonne fol, et qui le mettait à la merci de son éditeur (Voy. la note de la page5); M. F. Daguin a considéré plus tard M. Quérard comme son homme lige, et dès lors II s'est cru droit de prondre comme siens les travaux ultéréurs du bibliographe. En ordreit de prondre comme siens les travaux ultéréurs du bibliographe. En

<sup>(1)</sup> Lisez avouables.

deres, es fis de comple, à deux hommes d'esprit et de talent, MM. Louade et Bourquelot, qui loi on plus souvent prété leuron que leur plune,
et qui ont en l'excellente liée de s'aider de N. le vicomte Achmet d'Héricourt pour ce qui concerne quedques écrivains du nord de la France et des
Pays-Bas. Toutefois l'absence de M. Quérard s'est fait blenût remarquer.
Tout le monde n's pas son intréplée capeatid éraptorison, son besoin insatiable d'axacittude, qualifiés que queiques vices de réduction se sauratient obscarrir. De la deis Euneus et des cruerus que M. Quérard Artivus
et de la commanda de

Baron F. de REIFFENBERG, « Bulletin du Bihliophile beige », tom. V (1818), pag. 132.

#### IX.

#### Pour paraître à partir de janvier 1851.

Encyclopédic du bibliothécaire et de l'amateur de livres français, ou la Bibliographie français appliqué à l'étude des choses, des nationalités, des hommes célèbres et des faits; des sciences, des aris, de la littérature et de l'histoire, depuis

déposédant M. Quérard de sa « Littéraure française contemporaine », M. Fel. Dagnia » rouble « muéra ceups le moitre dans l'impossibilité de publier les Carrections et additions à la França littéraire, qu'il avait annonées dans la préfice de ce livre, et il y a réusal. Il a d'abord cherché à faire comfonire et à s'approprier judicialiement les matériaux très disnitest de ces Corrections et d'Additions avec ces de la Littéraure fraquaise contemporate dont il n'étation pas une page écrite, poisque M. Quérard travaillist au jour le jour, et que les matériaux rédige à visitient pas au de due sartiele Bousparte, dont il s'extenti pas une page écrite, poisque M. Quérard travaillist au jour le jour, et que les matériaux rédiges à visitient pas au deut des articles Bousparte, dont il s'exception fraçais de la constitution de la

A l'égoque plus ou moins éloignée de l'achèment de la Littérature francaité concepporaite, ce litre sera non selument incomple par les innombrables omissions qui s'y renarqueut, mais accore par la nou-uniformité de la période qu'il emircase et par le temps qu'aux duré cet achèmenen. Déjà la terratif, qui fres qu'u inter, n'est plus au pair, postque le premier roinnes une partie du describence avont pas au délà de 1860; que plus tard on a ficé son temps d'arrêt à 1858, et que nous sommes en 1850, reté eligiest d'avoir la fin du litre. Si donc jamais li s'achème, li sera vieux de tête et de torse en finisant, e par concéptent à rélair. la plus haute antiquité jusques et y compris la première moitié du Aux siècle. Indiquant les ouvrages, opnscules, dissertations et ménoires imprimés en français, sur tout le Globe, depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à la fin de 1850, et présentés, au point de vue de l'homuse d'étude et du bilbipphile, par ordre alplabétique de sujets, et chronologiquement dans chaque article. Ouvrage rédigé par une société de bibliophiles français et étrangers, sons le partonage de plusieurs amis des lettres françaises, et publié sous la direction de M. J.-M. Quérard, auteur de « La France littéraire, » des « Supercheries littéraired évuilées, » etc.

Un bibliographe ne peut pas avoir la prétention, comme tout autré écrivain, de publier rese œuvres, lui dou les travaux ne se composent que de pièces et de morceaux, le plus souvent d'emprunt. Il ne peut, qu'après de nouvelles recherches laborieuses et considérables, agament es es travaux a autréteurs, leur donner une coordination nouvelle et les rendre d'une utilife plus grande et plus fréqueute. Cela re constitue point des œuvres, mais enfin cels forme pourtant la réunion complète de tous les travaux du bibliographe.

C'est là le nouveau livre de M. Quérard.

M. Peignot a publié un « Répertoire de bibliographies spéciales». L'auteur de la » Fance littéraire » à pas eu l'intention de réimprimer cet ourrage, mais de domer le dépouillement des bibliographies citées par us seul
moit, chachen des sartides, et d'en former un grandomire de nouvelle, de ce tout qui concerne la Littérature française sur tout le Globe. Edit ne elivre doit être paur note littérature, d'abort, avec juste développements et de claric, ce que les tomes ill et IV de la « Bibliothece britannie», de de claric, ce que les tomes ill et IV de la « Bibliothece britannie», de et ensatie une reconstruction générale de « Diet insuite en autonie puis ten austie une reconstruction générale de « Diet insuite» entonien disbibliogie, etc., de M. Pelgont; plus, l'immense travail propre à M. Quérard, dans leque se confendent les plus importants ouverages de Bibliographic depuis Du Verdier et La Croix du Naîne, jusqu'aux ouvrages les plus récents.

Indépendamment des matériaux immenses qu'il a recueillis ini-même [plus de deux cents portfecillels de notes qui ne se tronvent sous la même forme dans sucun ouvrage de bibliographie française) (1), M. Quérard fait enore un appel au concours des biblioghiles qui se soni occupés d'une spécialité quelconque. Et déjà des amis des lettres françaises ont répondu à cet angle.

Aussi peut-on compter des à présent, au nombre des bibliophiles qui préteront leur concours à l'Encyclopédie du bibliothécaire et de l'amateur

<sup>(1)</sup> Parmi ces matériaus figurent non seulement coux qui étaient destinés aux Corrections et Adultions à la France littéraire, mais encore ceux qui ont étérecuellis pour la rédaction d'un supplément et continuation à la « Bibliothèque bistorique de la France » du P. Lelong et de ses continuateurs, aumoncés, en 1856, sous le tire de : les Ericrianis de l'historie de France.

de livres français, les noms des écrivains suivants pour queiques articles principaux : MM, Alkan (imprimerie, origine, progrès, introduction, imprimeurs célèbres, législation, arts se rattachant à l'imprimerie); Bon-BING, professeur à l'École royale militaire de Copenhague (le Danemark); BOSSEL DE SAINT-MARTIN (Jeanne-d'Arc, ses biographes et historiens, et ies poètes qui l'ont chantée); Breu (Alsace), d'après un travail imprimé; G. BRUNET, de Bordeaux (l'Aquitaine et ses divisions postérieures en provinces et départements); Cannory, de Bruxelles (la Belgique, la Judée et les juifs anciens et modernes'; DE CAYROL, anc. député (les Ana, le P. Daire, Gresset, les Mazarinades, la Correspondance de Voltaire); i., CHODZKO (la Pologne); DARD, avocat à Paris (la province d'Artois et les Artésiens célèbres): Eug. de Froberville (f'Ilc Maurice, d'abord Cerno, ensuite Mauritius, tie de France, enfin tie Maurice, dans l'Océan indien): F. GRILLE (l'Aujou et le Maine); HUMBERT, de Genève (la Suisse); J. LAMOUREUX (la Lorraine); Lecoq (l'Auvergne), d'après un travaii publié; G. MANCEL (la Normandie); F.-P. MARTELLON (l'Économie politique); R. MERLIN (la Bibliographie, ses systèmes en France, bibliographie bibliographique, les bibllographes qui ont écrit en français); le doct. PAYEN (Montaigne), ses ouvrages, ses commentateurs, ses biographes. - La Société philantropique de Paris; A. Pillon, biblioth.-adjoint à la Bibliothèque nationale (histoire de la langue et de la littérature grecques ; linguistique grecque) ; Serge POLTORATZEY, de Moscou (ia Russie); RICHARD, des Vosges (le département des Vosges); Jos. RICHARD (bibliographie de J.-J. Rousseau), M\*\*\* (la Librairie, son histoire, ses iois, libraires célèbres); M\*\*\* (l'Aigérie), d'après un travall imprimé par ordre du gouvernement. Les travaux imprimes sont toujours rectifiés et complétés, et appropriés surtout au pian de cette encyclopédie nouvelle.

Ainsi qu'on le voil, entre la France littriare et l'Engeloppile du bibliofractive il resiste d'autre similitude qu'un si réoligné de famille.
bibliographique. Le premier ouvrage n'est qu'une simple nomenétaure d'étrivains que les econd non seulement reproduit en faisant remontres si indications à l'origne de l'imprimerte et en les continuant jusqu'à la fin de 1850. Cédentre présentencence de jouv, dans in même phabétriation, des réponses à toutes les questions sur les choues, se nationalités, les hommes mer, malgric les montreues subdivintéess que compencte la bibliographie, un vocabulaire naique et complet de cette science, qui renfermers deux cent mille moté de a langue (1).

Nous avons vu quelquefois-mettre l'idée, Irréalisable, d'une e Bibliograpble universelle, rédigée par des Français. Cette Idée pût-elle se réaliser, l'étendue incommensarable de l'euvre ne présenterait point l'utilité pralique que dans son pian aussisimple l'Encyclopétie du Bibliothezir et de l'ementre de litre pançais offre aux hommes d'études de notre pays. Laissons faire à chaque nation un travail sembiable à ce dernier, et l'on auteidirez, plusis frement, in émec but des

La France littéraire ne contient pas moins de 70,000 notices bibliographiques.

L'Engiènquireign bibliotheur et de l'amateur de livere français, formers, au moins, , , oig et, in les, compactess, à deux colonnes, ornité de 3 à 4,000 potruits au ..., gravés avec soin, et intercales dons le texte, is plupart indictio open combus d'éveriusis français à l'Etrangel, et de quinne grands portraits sur acier des Méchess de l'euwre; de cartes et de armes de toutes les villes de France. Elle partitur par livraison de deux ou trois feuilles d'impression. — Quelques exemplaires secont tirés aux papier de Bollande, imprissée a rouge et an onir, vare les épresses par paire de Bollande, imprissée a rouge et an onir, vare les épresses par suit dans le commerce : ils sont destudes aux bonorables hibliophiles protecteurs de cette nouvelle Enerchopédie.

Le prospectus-specimen en sera imprimé et distribué dans le courant de février 1850, et l'impression du livre commencée sitot que la publication des « Supercheries littéraires dévollées » sera terminée, c'est-à-dire fin de 1850

Mais l'exécution d'un ouvrage de l'étendue de celui-ci est très dispendieuse. Aussi l'éditeur désire-t-ll avoir un certain nombre de souscripteurs, avaut d'en commencer l'Impression. Les personnes qui connaissent la conscience et l'exactitude qu'apporte dans ses travaux M. Quérard, (aujourd'hui secondé par le concours de bibliophiles spéciaux), n'hésiteront pas à assurer le succès de cette importante publication, en envoyant dès à présent leurs souscriptions. On trouve toujours appui et sympathie en France, même par des temps calamiteux, pour toutes les entreprises utiles ou glorieuses pour le pays. Quand les encouragements du gonvernement manqueraient à celle-ci, il existe encore un assez bon nombre d'béritiers de ces généreux bibliophiles, aux largesses desquelles on doit la publication de la seconde édition de la « Bibliothèque historique de la France », le plus beau monument littéraire, du xvuisiècle, et ceux-ci n'y failliraient pas. Nos bibliothèques publiques souscriront sur la simple annonce de cet ouvrage, parce qu'il doit être la première et véritable bibliographie ethnographique de la nation littéraire par excellence : sa non existence fait défaut à toutes. De son côté, le commerce de la librairie devra lul prêter son concours, parce qu'il offrira de grands avantages pour la parfaite connaissance de ses productions anciennes et modernes. Que le mode de publication et le prix soient ou non déjà fixés, là n'est pas l'important. Ce qu'il importe, c'est que la publication soit assurée et en même temps que son achèvement solt certain. Bibliophiles, établissements littéraires et libraires souscriront donc îmmédiatement, nous en concevons l'espoir. Leur nom sera imprimé dans la « Bibliographie de la France »,

On s'inscrit chez l'éditeur , rue de Seine, nº 62, sans rien payer à l'avance.

1997. Irp. Mauldert Renou, r. Beillenl, g.

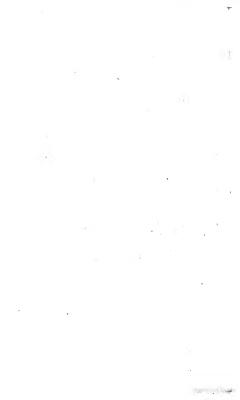



